

5.2.231 CH 47275

5.2.231.

5.2.231 B XXIV 4455. AYMON



## MONUMENS AUTHENTIQUES

DELA

RELIGION DES GRECS.

5,2,231

# LA FAUSSETE EH-11235

DE PLUSIEURS

# CONFESSIONS DE FOI

Produites contre les Théologiens Réformez, par les Prélats de France & les Docteurs de Port-Roial, dans leur fameux Ouvrage de

LA PERPETUITE' DE LA FOI DE L'EGLISE CATHOLIQUE.

Le sau Ammert pur des Preseres Javidiques, cirles des Mansferis Originans e las Comiles d'Jérofilame fix dux Spande frers, commapques d'une fradellion Françis, Ch de philorer Levtres Originales Ancidents, écrites en diverges Langues, El jaintes à des Mamores sférest de Ambiglianes Procéssies a la Pere Oromane, à des Relations foir entregle des Nonces Appliliques Oriens, El diverges autres Préce très Authonisques, qui leveaut àderaire pais de chiq cariffais (progrigges, emplies dua les Courrespects du Clergé de Françe, contre de Reference, à delabit la gériel de tous les prenipaus Dognes que le Presiphus foliament contre L'Eglif Romants, Palarve vier ce qu'il tous de coligines avec la Celeux eels Greef pus Lassififes,

Par le Sieur J. AYMON, Ministre du Saint Evangile, & Docteur és Droits.



A LA HAYE,

Chez CHARLES DELO, fur le Cingel, à l'Espérance.

M. DCC, VIII.





### INDICE GENERAL

Des principaux Manuscrits Originaux, & autres Piéces Authentiques, dont le contenu se trouve dans cet Ouvrage, avec une Differtation Préliminaire très importante.

V log-fept Lattres Annabetes de Cyrille Lucur, Patriarche Gree de Conflantinpet, interest of Manuferis Orignaux, Grees, Latine, & Italians, qui n'avoien jamais tet mis an jour , G qui fant tous écrit G figure, de far person ains. La première de ces Lattres et autrefiée aux iris Magnifiques Soigneurs, Soffener, Soffener, Dellacer, Dellacer,

La seconde est adresse à Mr. Diodati, Prossessur en Tobologie à Cenève, 27
La troisseme est adresse autrès illustre George Abbat, Archevique de Cantorberi en Angleterre, VII Giovantes (in adresse) Mr. Archive Langue

La quatrième & les V II. Suivantes, sont adressées à Mr. Antoine Leger, Ministre Réformé & Passeur à Galata de Constantinople, 56, jusques à 121. La douzième & la treizième sont adressées à Mr. Uytenbogaert, Ministre & Passeur à la Haise en Hollande, 127, jusques à 130

La quatorzième & les XIII. (uivantes, font adressée à Mr. David Le-Leu de Wilhem, Conseiller du Prince d'Orange à la Ilaie, 172 jusqu'à 199

William, Conjenier du Prince d'Urange à la Islas, 172. juju à 1993 19 a une partie de ce Lettre suj font écrite du Grand Caire en Egypte, 6 d'Alley les autres font d'Aléxandrie, de Conlhaminople, de Tenedo, de Chio, de Rhodes, 6 de divers autres Pais du Levant, de les Patristelèul abilité de fe travuer paur des affaires très importantes concernant la Religion, depuis l'au 1618, jujugus à 1628.

La Consession de Foi des Eglises Grecques Orientales, sirée de l'Original d'un Manuscrit Cret du Patriarche Lucar, 237

Le Concile Gree de Jérufalem, smitulé, Bouclier de la Foi Orthodoxe, & Ajologie de la Gréanse des Grees, faite l'an 1672. Jous le Patriarche Dolithée, par les Grees de ladite Ville, & autres,

Le Synode Grec de Constantinople, assemblé par la fastion de Cyrile de Bétéc Antipatriarche de cette Ville, l'an 1638.

Le Synode Grec de Moldavie, assemble l'an 1642, par la Cabale de Parthenius Expatriarche de Constantinople, dépose trois sois de sa Dignité,

Les Decrets d'un Concile de 338. Evêques Grecs qui nient la Presence récliede Jésas Christ dans l'Eucharisse. Les Extraits de pluseurs Homélies d'un Patriarebe Grec, approuvées par les Grecs

Les Extraits de pusqueurs Homelieus d'un Patriarieto Gree, approuvées par set Grees
Orientaux, 284. Diverfes Remarques là-desfius,
Les Relations très importantes & curienses de plusieurs Complots des Jésuites de 6.

\* 2. Con-

Constantinople contré les Grees & contre les Réformez, avec l'Histoire de leur banissement de tous les Etats du Grand Seigneur', 201 Jusqués à 22A Les Inflructions & Mémoires d'un Cardinal , dannées à trois Emiffaires de la Cour

de Rome , touchant ces pernicieux complots -

Le Mandat Impérial du Grand Seigneur, touchant un Privilège qu'il accorde aux François , sous prétexte que leur Religion & celle des Jésuites est incompatible avec celle des autres Chrétiens,

Les Barats, on Patentes du Grand Seigneur, touchant les Priviléges qu'il accorde aux Patriarches Grees dans fes Etats, La Lettre très importante d'un Patriarche de Constantinople nommé Denis de Lariffe, contenant la Réfutation des calomnies d'un Ambaffadeur de France, qui a blame, d'une manière outrageante, les Etats Genéraux des Provinces-Unies des

Pais-Bas, & tous les Réformez, sur des matières de Religion, touchant lesquelles ce Patriarche Gree fait leur Apologie,

La Liste , P'Analise & la Réfutation d'une quarantaine de fausses Confessions de Foi , produites contre les Reformez , par les Prélats de France , & attribuées anx Grees Orthodoxes, de même qu'aux Mengreliens, Georgiens, Neftoriens, Armeniens, Indiens, Ethiopiens, Cophtes, Melchites, Maronites & autres Peuples Chrétiens , separez de la Communion de l'Eglise Romaine , 497. jusques à 501

Les Relations de Mr. de Nointel Ambaffadeur de France, à la Porte Ottomane & celles de trois Nonces du Pape touchant la Religion des Orientaux, la craffe ignorance des Prélats , des Moines & de tout le Clerge Grec , 82. 427. 428 429. 464. 465 466. Divers extraits de Lettres & de Mémoires adreffez aux Docteurs de Port-Roial , concernant la Religion des Grecs , 11. 15. 38. 61. 72. 75. 111. 112. 168. 201. 211. 214. ju/qu'à 236. 313. 315. 325. 357. 368. 371.

200. 405. 414. 419. 426. jufqu'à 437. 443. jufqu'à 501.

La Bulle très Authentique du Patriarche de Jérufalem Nectarius , dans laquelle il s'inscrit en faux contre tout ce grand nombre de Confessions de Foi , soutenant que les Prélats de France n'ont obtenu aucun certificat par écrit , de la Créance des Grecs Orthodoxes , & que tout ce qu'ils produisent sur cela , contre les

Reformez , eft très faux ,

Il y a dans la production de ces Attestations, compilées dans le grand Ouvrage de la Perpétuité des Docteurs de Port-Roial , plus de cinq cens faux témoignages marquez depuis la page 451. de ce Volume , jusques à la 501., & plus de mille impostures démontrées dans les pages 39. 40. 262. 265. 266. 269. 271. 278. 280. 283. 286. 288. 292. 297. 310. 311. 318. 319. 320. 321. 325. 326. 226. 227. 338. 339. 340 345. julques à 358 & 363. 365. 366 371. 377. 379. 380. 386. 388. 448. 454. jufques à 460. & 473. 479. 490. jufques à 501.

Les Démonstrations de tout cet Ouvrage sont fondées sur les meilleurs Apborismes de la Jurisprudence, mis depuis la page 502. jusques à la 528.

La Table Alphabétique des principales matières qui font contenues dans tontes les parties de ce Volume , est placée sur la fin , après la page 528. On y a marqué fort amplement , dans une vingtaine de pages , non sculement ce qui eft explique dans les Chapitres , les Paragraphes & les Alinea de tous les feuillets : mais aussi tout ce qu'il y a de plus spécifique & de plus remarquable dans chaque Periode.

DIS.





## DISSERTATION

### PRELIMINAIRE.



Histoire & l'expérience nous apprennent, que fi la Vérie; toute simable & toute celarante qu'elle est, n'a jamais pû dissiper entièrement les téndères de l'erreur. Le artifices du mensonge n'ont pas aussi pà détendre par tout, an pour toujours, la lumiére de la Vériez: expendant, on a vi que pour des opinions douteules & quelquérois e galement faustes, les hommes se sont fait la le l'est de l'est

variété qui le reacour vent cette ctrange de la Religion, comme dans les autres Sciences : puique les hommes participent tous à la même railon ? l'on de repondre qu'elle neu veuit de la justifié d'Éducaire, que le la différent participent de la justifié d'Éducaire, que le la différent participent qu'elle que veuit de la justifié d'Éducaire, que le la différent participent que la di

resources: purique residentes principeta. Coda est la membe fantos / ron repondra quelle peut venir de la divertite d'Education, ou de la différent et difpolition du températument, ou des paffions de des intérêts qui ne font pas les mêmes, ou de l'ignorance de ceux qui jugent des chois qu'ils ne connoiffent point, ou chân de quelque divertité qu'il y a dans les elprits, par les dulPrens raison de lumière qu'ils recquient naturellement, ou firmaturellement,

Cela étant ainfi, l'Équité naturelle demande qu'il foir permis à tous ceux qui ont des opinions differentes, de chercher les éclairoifitmons qui leur font réceffiairs. dans tous les lieux, & dans tous les ouvrages, où les différens Auteurs ont répandu quelque lumière fur les maitières de Controverfe; punfque en rêt que par l'éxanen des disputes que les Grecs & les Romains, les Philosophes & les Théologiens, anta naciens que modernes, ont découver mille veritez importantes, qui font très utiles à la Religion, & aux Etats qui en favent profiter.

2

On peut même dire, qu'après l'âdmirable Révolution qui arriva dans l'Empir Romain, lors que la Religio Chrètienne y devint la dominante, parpur en entre commercial de la Providence; les diffutes des Philofophes, & la laberté qu'ils prenoient d'éxamiers tout, ne contribuérent pas peu à dipres le la laberté qu'ils prenoient d'éxamiers tout, ne contribuérent pas peu à dipres le la laberté qu'ils prenoient d'éxamiers tout, ne contribuérent pas peu à dipres le la laberté qu'ils prenoient d'éxamiers tout, ne contribuérent pas peu à dipres ne leu uns les autres, ils reconnuente la plajeart des défauts du Paganifine, & découvirent des véritez dont les Chrétiens se fervirent ensuite très avantageuément contre un sur la constant de la co

C'est ce que l'on peut voir dans les plus anciens Apologistes de la Religion Chrétienne, qui ont ramasse une infinité de passages des Philosophes Grees & Latins, par lesquels ils ruinent le Paganisme, & établissent les Dogmes de l'Evangise, d'une manière à laquelle les Paiens n'avoient rien à repiquer de

raifonnable.

Mais dans la fuite du tems, les Affemblées des Fideles se trouvérent compolées d'un si grand nombre de Jusis & de Grecs, dont les Priyagez & les sentumens etoient différents & opposèle les uns aux sutres, qu'ils excitérent dans le Christianisme des disputes si violentes, que jamais les Puilânces Souveraines & Politiques, a pefirent trouver le moien de les terminer : non plus que les Docéuns de PEglite, ni les Théologiens, qui depuis le tems des Apôrtes, jusques à ce jour, n'ont point celféd disputer, & de se fiaire une espéce de gurre les uns aux autres.

Ces difjures auroient beaucoup pă fervir à réduire lă Théologie Chréienne aux idées de fes prémiers Fondateurs, & à les mettre dans leur verituble jour; fi ceux qui avoient le plus d'autonité & le plus grand nombre de Scétateurs, n'avoient emploié que des raisons contre leurs Averlaires; ca ron auroit enfin reconnu le fond des chofés, on les époucount toutes, par une difeution bien écate, fuirant le confeil de Phôptire, 1. Pérf. de, 5, ercf. 21, pour ne retrenir gue ce qui est bon. Mais au lieu de cela le Parti qui le trouvoit le plus foible étoit accobié d'execommunications par celui qui étoit le plus foible étoit accobié d'execommunications par celui qui étoit le plus foi-

Quand les Empereurs furent devenus Chrétiens, les Anathèmes se trouvérent

fuivis de confifcations, d'emprifonnemens & d'éxils. C'est pourquoi bien loin d'éteindre les disputes, des traitemens si durs ne ferviennt, au contraire, qu'airtriet davantage les es feiris, en empéchant que ceux qui étoient en division jouisfent de la liberté nécessaire pour découvrir, ou pour expliquer la vérité. Ce qui se trouvoir autorist par le plus grand nombre des Evéaues, ou rar

le pouvoir des Empereurs, avoit le deflies, & l'on tailoit d'étranges Cabales, pour gagner les uns & les autres. Après quoi , il ne s'agilioir plus que de chercher les moisms de défindre les Dogmes qui avoient prévalu, & que l'on n'avoit plus la liberté d'éxaminer, fans s'exporte aux peines que l'on failoit fouffir à ceux que l'on nommoit Hérétiques; c'ett à dire à ceux qui ne fe fou-

mettoient pas à l'autorité du plus grand nombre.

L'Univers vit commettre, depuis ces malheureux tems, des cruautres efficiables. On foditenoit des fiéges dans les Monafferse, on se battoit daus les Conciles, on entroit à main armée dans les Eglifes, on tratioit avec la derniére rigueur tous ceux que l'on fouoponnoit de favorifer des opinions, qui souven n'étoient entendués de personne, non pas même de ceux qui les destendoient avec le plus d'entêtement & d'opiniatires. Il fallois avoir beaucoup de courage & de constance, pour shandonner le grosparti. Ceux qui te donneront la peine de lire, avec quelque toin, l'Hiltoire des disputes concernant l'Esommachie, ou le Culte des Images, & celle des contestations qui ont produit la division & la rupture entre l'Eglist Greeque & l'Eglist Romaine, y trouveront des temples très remarquables de

que nous venons de dire.

Les difficultez infurmontables qui se sont rencourries dans toutes les diverses tentatives qu'on a faites pour stoutifer ce Schiffine, sont bien voir que si l'entérement & les prétigez ne damoent pas, ils sont au moins très dangereux. On y remarque aussi est prétigez ne damoent pas, ils sont au moins très dangereux. On y remarque aussi d'autre part, que dans les occasions oi des Théologiens éclaires & dont l'imagination n'est pas échaustie par l'esprit de parti, ou par la dispute, ne font pas difficulté de révoquer en doute des costiumes publiques & de nier des s'aits constans, on a raison de dire qu'ils sont pousses par des motifs plus odieux que l'opinièrtres & la prévention.

Voils pourquoi la maiuvale foi qui fe trouive dans le procédé des Controverfittles les plus modéra. Et les lais judicieux, qui ont entrepris, ces demicées années, de fouienir plus fortement que jamais, les dogmes erronez & les pratiques idolàtres du Papilme, elt non feulement une volonten prélomption de leurs perniceux defeins; mais suffi; une preuve affer forte pour démontrer clairement & d'une manière invincible, que l'Eglife Romaine elt bien différente du vériable Chrifthaifine. puifqu'elle ne peut être défindué que par des ted uvériable Chrifthaifine.

voics obliques, & par des moiens tout à fait injustes.

L'Eglié Gillicare qui s'ann fa dépendance une grande partie des plus heux Exats, où l'Empire Papal sit établi fa Domination d'une manére Defpotique, par la ruine faule des Eglifes Réformées, qui écoient alors les plus floriflantes, nous fournit aujourd'hui toute teule plus de monumens de la Tyrannie & de la mauvaife foi des Heraus & des défenieurs du Papilme, qu'il ne s'en trouve dans toutes les autres parties de l'Églite Romaine. On en fera facilement convaincup rels réflécions fluvantes.

Tous ceux qui ont recherché la principale cuute des grandes Révolutions, dont les Protefians ont reçà plus de préjudice que tous les autres Peuples de l'Europe, dans le Siécle paffé, reconnoiffent maintenant par une functle expérience, que la deffruction des Réformez de France étoit réfolué depuis la Paix des Pyrrodes, & nous pourrions faire voir, «31 desti nécefaire, que c'étoit une

des conditions tecrettes de ce Traité.

La difficulté conflibrit à éxécuter ce dessein , sans exciter de guerre civile, & sans allarmer les Princes Protestans. C'est pourquoi les Politiques prirent des medures fort jultes , pour affioiblir infentiblement les Réformez de ce Roiaume, & pour endormir , ou divitér les Puissances étrangéres de leur Communion.

Personne n'ignore quel en a sée le succès; mais il eut écép les avantageux pour le Papisse, el le IT héologiene, qu'on emploint pour solutent le caule de Rome, avoient pà aussi-bien rétufir que les faiseurs de Propositions, & les inventeurs d'Arteix. Cependant, on peut cite qu'il n'a pas tenu aux Docteurs de l'Églis Gallicane que les chois ne soien mieux alles, & que s'ils n'ont persudé personne, ce n'est pas faute de capacité.

Mr.

#### DISSERTATION

Mr. Arnand, dont le nom seul fait son éloge, grand Philosophe, excellent Mathématicien, seavant dans les Péres, bien versé dans l'Ecriture, de l'endes prémiers Ecrivains de lon Siècle, qui a remporté de mémorables victores sur des adversaires très redoutables de sa Communion, sut le premier d'entreux

qui effaia de donner un nouveau tour aux Controverles.

Néamoins, swec tant de belles qualitez, il ne pût faire autre choie que de répéter en divertés occasions, dans la Perjainté de la Fid th' Egliff Catholigue touchaut l'Eutharifité. Que prétentement la Transilholtanitation etant la Doctrine commune de l'Egliff, al Senfiuit qu'il n'yé jamais eu d'autre crênce, parce qu'il n'est pas concevable que tous les Chrétiens le fusifient accordez à changer de fentiment; è que se feat s'écite tiat, il laudroit qu'on pât marquer un certain tems auquel l'Eglife Universelles varié sur ce point, ou quand & comment chaque Egliffe particulière est veue d'ac corrompte l'Ancienne Doctrine.

Il eft cionnant qu'après tant de preuves de fait, que Mr. Auberin avoit alléguées dans un gro volume in fait de la créance des Saints Péres, un Argument métaphylique air fait fi grand bruit, & reçù des applaudifiemens funiveriels de toute la Communion Romaine. Cettume marque prefague certaine de la foibleffe d'une caufe, de voir ceux qui la foibriennent éblouis du moindre fophilme, & & triompher dans leur imagination fur une légére apparence de vérité.

Il ne fallut pas de grands efforts pour abattre ces Trophées chimériques. Les Protectlans réverne qu's montrer que ce raifonnement fuppole qu'sucune erreur ne peut s'introduire infentiblement dans le monde, ni être embraffee par une Société nombreule, fans qu'on s'apperçoive de fon origine: ce qui ett refauxpuisqu'à force de recherches, les Theologiens Retornez font venus à bout de découvrir l'origine du Dogme prodigieux de la Tranfibulhantaion, & qu'ils ont montré comment les expressions energiques des Péres, touchant PEucharille, ont fait naitre, durant les Sicétes d'àgonance, l'idée obteure de quelque changement incompréhensible, ou de quelque opération miraculeus touchant l'humanité & la présence réclied de Jetus Christ dans ce Screment.

Ils ont même marqué les Auteurs des deux opinions contraires au fens de Figure & de Vertu: fçavoir la Confubliantiation, ou l'union du Pain & du Corps de Jéfus Chritt, laquelle Jéan Damaférie commença d'enfeigner publiquement en Orient l'an 778 & la Varanfjub/l'autaition, ou le Changement de la fubliance de Fun en celle de Piaure, que Pafichafe Rathert publia le prémier ; dans l'Ex-

glife Latine en 818.

Ainfi tout le f'uti que les Catholiques Romains de France retiréerant de cette Difputet, futde vois leur Hêtat erternifé par un Minitte, qui remporate a plus beller éputation que jamais Théologien Reformé fe fois acquite; car lon Antagonite qui avoit de très beaux talens pour la Controverfe, ne manqua pas d'emplojerfon grand fçavoir & toutes les lorces de lon efprit pour le réfuter, tellement qu'on vit de para & d'autre dans le cours de cette fameute contfation, tout ce que le génie, l'éloquence, la lecture & la Logique peuvent fournir de plus brillant, & de plus fort.

Tout cela fir sentir à l'Eglise Romaine qu'elle risquoit à perdre son crédit, dans l'esprit de toutes les personnes judicieuses & équitables, si on en venoit à la discussion des Dogmes. C'est pourquoi ses Avocats prirent le parti des chiencaneurs,

Aucurs ,

caneurs, & se retranchérent dans des formalitez, des prescriptions, & des sins de non recevoir: sur quoi elle prétend que ses adversaires sont condamnables, sans qu'il soit nécessaire d'éxaminer qui a droit, ou tort dans le fond.

M. Nicole se charges de plaider cette partie de la cause. Se il s'en acquitta se servejugez légitimes contre les Calvoinisses, avec tout l'artisce & toute l'éloquence qu'on pouvoit espérer d'un disciple, ou d'un ami de Mr. Arnaud.

Il arriva dans cette conjoncture, que les Janfeniles eurent malheureulement du deffions à Rome & en France, dans la célère quérelle des cinq Propoficions, que le Pape condamna, & s'étant retranchez à dire qu'elles nétoient pas dans l'Angeline de Janfenius, quoi qu'elles yfloffent véristablement, si s'enfuivoir de là que le Pape, ni les Conciles, nétoient point infaillibles dans les faits de forte qu'il pouvoient condamner des gens comme Hérétiques, qui ne l'étoient point du tout, en leur imputant des opinions qu'ils n'avoient jamais enfiginées, & qui ne fe trouvent point dans leurs Livres. Non feulement les Janfeniles virent la conféquence; mais ils la foutinrent hautement, & avancéerne plufeurs principes qui détruitlen l'avoirit de l'Eglife & foi nifailibilié.

Lei Proteflain Frinçois s'apperquent suffi-tièça de cette contradiction de Doctrine, entre l'Auteur des Préjugges & fes Amis, & me manqueirent pas de les pouffer juiqu'à-ce qu'îls en vinnent aux prifes. Mr. Pajon Ministre d'Orléans le fit, après avoir montré, avec fon efprit & fa pénétration ordinaire, que les argumens de l'Auteur des Préjuges font plus forts contre le Chritianisme dans la bouche d'un Juif, d'un Paten, ou d'un Mahométan, que dans celle

d'un Catholique Romain contre les Réformez.

Environ le même tems, Mr. Chande répondit à Mr. Nicole, d'une manifer directe, en montrant que l'excès de corruption, où la Doétrine & le Culte de l'Églite Romaine étoient montes, avoit obligé nos Péres à éxaminer de plus près la Récligion, & par aconfiquent à le figure d'une Société, qui vouloi les forcer à recevoir, dous peine de damnation, une Créance & des Pratiques toutes oppoficé à l'Evanglic.

Cela sufficit pour donner sujet aux Catholiques Romains de se repentir d'avoir donné et tour aux Controverses. Mais comme c'étoit la leur dernier retranchement, ils n'eurent garde de l'abandonner; de sorte qu'ils continuérent à tourner leurs préjugez en divers sens, & à les proposér avec autant de constan-

ce, que si on ne les cût jamais réfutez.

Pour réiffir avec plus de fuccés, l'Intendant, ou quélqu'autre Commiffaire du Roi, alloit les Dimanches accompagné de quelques Eccléfiafliques députez par l'Evéque du Diocézo, & d'un ou de deux Notaires Apoffoliques, fignifier cet Ecrit aux Con-

fistoires, en semer plusieurs éxemplaires parmi le peuple, & leur faire des harangues, pour les exhorter, de la part du Roi, à rentrer dans la Communion Romaine.

Tout cela ne servit de rien , car Mr. Pajon fit d'abord des Remarques sur cet Avertissement & fut ces Methodes, & adressa une Lettre à Messieurs du Clergé. où l'ou ne voit pas tant de fig ures de Réthorique, à la vérité; mais beaucoup plus de bon sens & de solidité.

Mr. le Docteur Burnet, à présent Evêque de Salisbury, qui a toujours fait gloire d'aller au secours de ses frères affligez, voiant la plupart de nos Ministres hors d'état de se désendre, se donna la peine d'éxaminer le Livret des Prélats de France, & le réfuta. Enfin, Mr. Jurieu leur répondit par voie de récrimination, dans ses Préjugez légitimes contre le Papisme, qu'il proposa au nombre de XIX. & qui sont autant de Méthodes, dont la moins plausible a plus de force que toutes celles du Clergé.

Ceux qui voudront sçavoir plus en détail ce que les Prélats de France firent en cette occasion, & les mouvemens extraordinaires qu'ils se donnérent pour obliger le Roi à soûtenir par la force & par la violence, l'exécution de tous les projets qui pouvoient servis à la destruction des Résormez, n'ont qu'à confulter l'Histoire de la Révocation de l'Edit de Nantes , composée sur de très bons Mémoires, & avec beaucoup d'ordre, de clarté & d'éxactitude, par Mr. Benoist.

Pasteur de l'Eglise Wallonne de Delst en Hollande.

Jamais il n'y cût dans le Christianitme un spectacle plus affreux que celui qui parut dans cette occasion. On vit des Prélats accompagnez d'un grand cortège de Moines, paroître en habit militaire à la tête des Armées, & ensuite revêtus des habits Sacerdotaux , publier des Edits sanguinaires : donner les ordres du Roi aux troupes, & bien-tôt après déclarer aux peuples les volontez des Partifans du Pape: porter le Casque après la Mitre, la Hallebarde après la Crosse, & l'Epée après l'Encensoir: servir tour à tour au Camp & à l'Autel. pour arborer l'Etendard de la Papauté, de cette Reine superbe, qui est la Mére des abominations, avec les Enteignes des Fleurs-de-Lis.

Le zéle outré des Scythes pour leur grande Diane, & la fausse dévotion des Carthaginois pour leur Saturne, les fit passer pour les plus barbares & les plus cruels de tous les hommes; mais on peut dire, sans rien exagérer, que toutes ces cruautez éxercées dans les ténébres du Paganisme le plus groffier, sont moins que rien en comparaison de ce déluge de sang, dont l'ambition des

grands, infatuez du Papifme, a inondétant de fois la Chretienté.

Les cruautez éxercées depuis si long tems pour soumettre à l'Eglise Romaine tous ceux qui n'ont pas encore voulu subir son joug, sont quelque chose de si affreux, qu'on auroit de la peine à croire l'Hittoire des horreurs des Siécles passez, s'il étoit possible de douter de ce qu'on voit encore aujourd'hui.

L'Empire défolé, les Peuples révoltez, l'Europe en trouble par la Guerre très sanglante que sont les Rois & les Princes Liguez en faveur de la Monarchie Papale, font les funettes malheurs que produit maintenant la Religion Romaine, prétendue Catholique, pour achever de se soumettre les Trônes & les Couronnes des Etats Souverains, où ses Emissaires trouvent le moien de jetter les semences de la discorde pour les ravager entiérement.

Les Nonces du Pape, & les Ambassadeurs du Roi de France, sont les principaux

#### PRELIMINAIRE.

cipaux infrumens que l'Antichrithanilme tait agir pour cela, non feulement dans les Cours de l'Europe, mais auffi dans l'Alie, auprès du Grand Segocur & des Princes Mahoméans, qu'ils portent facilement à la perfecucion & à la tirannie contre les Chrittens fujets de l'Empire Ostoman, quand ils réfuent de savorité l'Egilé Romaine dans ses prétentions, fur les matières de Religion.

Pour être patiairement convaincu de cela, on n'a qu'à jetter les yeus fur l'Hiftoire de Schimes qui font arrivez entre les Eglites d'Orient & l'Eglite Romaine. On trouvera, jans remonter judqu'à la premére Epoque de ces dif. Brutes, que depuis le commencement du quotorsieme Siclé de l'Ere Chrétienne, judqu'à la fin du quinzième, il y a cu XIV. Patriarches Latins intrus dans le fiege de Conflantinople par les intrigues, par les rufes, & par la violence du Papilme, & que durant tout ce tems là il n'y a cu qu'une douzaine de vériables Grecs fur le même fiège, qui aient pê fe tenir attaches. à la Communion des Eglifes d'Orient independantes de la Papuné. Encoren fauta-l'apa s'imagierre que ceux d'eure ce l'attraches qui ont cu le courage de s'opposité de l'Apposité d'Orient findependantes de la Papuné. Encoren fauta-l'apa s'imagierre que ceux d'eure ce l'attraches qui ont cu le courage de s'opposité d'Romaine, Joient demeurez paifolles politifetra de leurs Charges, ni croi cqu'ha sient pâ d'eitre les prièges que la Cour de Rome leur a fait tendre ce qu'ha sient pâ d'eitre les prièges que la Cour de Rome leur a fait tendre pries Emiliaires, qui ont tolyours été fodtenus dans les Eats du Grand Sci-gneur, par les Ambaldaceur de France.

On ne squuroit trouver dans toute l'Histoire des Eglises de la Gréce, un exemple plus mémorable des horribles attentats des créatures de la Cour de Rome & de celle de France, que celui de la mort tragique du Patriarche Cyville Lucar qu'ils firent périr de la manière du monde la plus injuste & la plus criante, après l'avoir fait déposér trois sois , & tournement sans relache par la plus vioque l'avoir de la commence de la commence

lente & la plus cruelle de toutes les persécutions.

Les Partifans de la Papauté & les défenfeurs du Papifine, furent tellement rirtez contre cet illufre Pariarche, depuis qu'il vet la hatclief de publier une Confesion de l'oi fous le nom de l'Eglife Orientale, toute conforme à celle des Eglifes Réformées, qu'ils ne cessierent pas d'emploier même après sa mort, out ce qu'ils purent sorget de plus propre à noircir sa réputation, & à com-

battre sa Doctrine. Da bord que ce P

Da bord que ce Prélat età tété aliditée, il is firem alfembler un Synode à Conftantiople pour anathematifer à perionne & fa Décrine. Quelques années après ils en convoquérent un sutre en Moldavie qui fut beaucoup plus modéré, & qui ménages l'honneur de ce Patriarche d'une manière qui déplut fi fort à fes principious adverfaires, qu'ils le mirent à chaler plus fortement que jamaisavec l'Ambaildaure le France, qui entire pour lors à Confiantinople, de forte qu'à force de follicitations, de Prance, qui entire pour lors à Confiantinople, de forte qu'à force de follicitations, de l'exception pour lors de fondantinople, de forte qu'à force de follicitations de l'exception pour lors pour la confiantion de forte qu'à force de follicitations, de l'exception pour le confiantion de l'exception de l'ex

Nous produirons divers témoignages des Eglifes Grecques , & pluficurs

grilly funy

1629

639

1572

Lettres & Relations de 'Mr. de Nointel Ambassadeur de France, qui serviront à démontrer plusieurs infignes fourberies du Papisme, & sur tout celles que Mefficurs de Port-Roial , & les autres Docteurs de Sorbonne se sont avisez de mettre en usage contre les Ministres Réformez, & contre les Eglises Protes. tantesà l'occation de la Confession de Foi de Cyrille Lucar, & de la grande Difpute de la Perpétuité de la Foi de l'Eglise Catholique dont les fondemens le trouvent aussi renversez par diverses Lettres du même Patriarche Cyrille Lucar ; qui n'ont iamais été imprimées, & que nous avons reçues de Genéve, comme nous le dirons dans la fuite. La matière ne scauroit être plus importante, ni plus digne de l'attention des Sçavans, puisque ses consequences influent également sur les Dogmes & sur les questions de fait qui sont contestées par les plus fameux Controversistes de l'Eglise Romaine , & défendues par les plus habiles Théo. logiens Protestans & Réformez.

Pour en avoir une juste iuée, & pour bien comprendre tout ce que nous dirons en détail sur cette matière, il faut sçavoir en prémier lieu, ce que nous allons indiquer en général dans cette Differtation, touchant la vie & les Dogmes du Patriarche Gyrille Lucar qui ont fait naitre cette fameuse Dispute; & en second lieu, remarquer le principal but de Mrs. de Port-Roial, & des Docteurs de Sorbonne, dans la Controverse de la Perpétuité de la Foi, par laquel. le ils prétendent avoir pouffé à bout tous les Ministres Réformez , & confondu pour jamais tous les Protestans. Nous ferons voir tout le contraire par des railons très folides, & par des preuves irréfragables, après que nous aurons achevé le plan général de ces deux Articles, que nous mettons ici en for-

me de Préface.

Les Controversistes de l'Eglise Romaine ont donné au Public un portrait de Cyrille Lucar Patriarche Grec de Constantinople, très différent de celui qu'en ont fait les Reformez, & les Protestans, voila pourquoi on n'a sçû à quoi s'en tenir jusqu'à présent ; mais le Concile de Jérutalem , & les deux Synodes que nous allons produire, serviront à découvrir la vérité sur tout ce qui concerne ses mœurs & sa Doctrine. On sera convaincu par ces Actes publics, qu'il est mort en odeur de fainteté, & que ses sentimens, conformes à ceux des Eglises Protestantes, ont été approuvez de tous les véritables Grecs non Latinisez, qui l'ont entendu prêcher durant plusieurs années à Constantinople; mais avant que d'entreprendre l'Apologie de sa Confession de Foi, il est nécessaire de faire quelque réfléxion sur les principales circonstances de sa vic.

On trouve dans une Differtation de Mr. Smith, qu'il naquit à Candie Capie tale de l'Isle du même nom. Et comme il étoit sujet des Vénitiens, il alla faire ses Etudes à Venite & à Padouë. L'amour qu'il avoit pour les belles Lettres le fit réfoudre à voiager dans les autres Pais de l'Europe , & comme les opinions des Protestans y saisoient alors beaucoup de bruit, il éxamina leurs Livres, & cette lecture produifit de grands effets dans la fuite.

A peine fût-il de retour parmi ceux de fa Communion, qu'il fût confacré Prêtre par Meletius Patriarche d'Aléxandrie, qui l'éleva bien tôt à la Dignité d'Archimandrite. Il faifoit paroirre tant de sagesse dans toutes ses actions, que ce Patriarche l'envoia l'an 1600 en qualité de son Exarque, porter des Lettres à Sigismond Roi de Pologne, & qu'après la mort de Meletius il lui succéda & remplit la Chaire d'Alexandrie. Comme

200

### PRELIMINAIRE.

Comme les avanies, que les Turcs sont aux Grecs, à chaque bout de champ, attiroient souvent Cyrille à Constantinople ; il arriva qu'en l'an 1612. , un Caloyer, disciple des Jésuites, prêcha le pur Latinisme, dans une Eglise des Grecs, Cyrille s'y opposa sortement , & s'exposa ainsi à la haine implacable de cette redoutable Société.

L'année suivante, le Sultan Achmet aiant envoié en éxil à Rhodes Néophyte Patriarche de Constantinople, l'administration du Siège vacant appartenant de droit à Cyrille, comme à celui qui occupoit la seconde Chaire de l'Orient, il se transporta dans cette Ville Impériale. Cependant, Néophyte mourut. Tous les gens de bien souhaitoient passionnément , que Cyrille continuât à occuper ce Siége ; mais Timothée Evêque de Pétrazzo l'emporta à force d'argent qu'il don. f. 15/5 na aux Turcs.

Cet ambitieux Vieillard ne jouit pas long tems des fruits de sa Simonie, il mourut bien-tôt après, & Cyrille fut élû librement & à la pluralité des voix. En vain les Icluites & les Grecs de leur Parti s'efforcérent pour traverser cette Election, & malgré la protection ouverte de l'Ambassadeur de France, ils eurent le chagrin de voir échouer leur entreprise. Ils voulurent faire un Schisme, en élifant Grégoire d'Amasie, qui se soûmit au Pape : mais cela ne sit qu'augmenter l'aversion que les Grecs avoient pour lui, de sorte que le Clergé s'étant assemblé sous l'autorité de Cyrille, & de quatre Archevêques, excommunia l'Antipatriarche comme un Usurpateur.

La force ouverte ne réuffissant pas aux Latinisez, ils eurent recours à l'artifice. Ils acculérent Cyrille de crime de Leze-Majesté, comme si c'étoit par ses confeils, que les Infulaires de l'Archipel s'étoient mis fous la protection du Grand Duc de Toscane. L'innocent Patriarche fut confiné à Rhodes, sans qu'on l'ouit, & la récompense de cette injustice surent vingt mille écus, qu'on promit au Vizir, moiennant quoi il investit Grégoire du Patriarchat : mais cofui-ci n'aiant pas de quoi paier, céda son Siège à Anthime.

Le bruit de cette victoire étant déja volé à Rome, où l'on en faisoit des feux de joie, l'Ambassadeur du Roi Jaques I d'Angleterre intercéda pour Cyrille, & obtint qu'il se viendroit justifier. Le Patriarche averti de ce qui s'étoit passe, se rendit à sa maison à Galata, où Anthime, touché de quelques remords,

le vint trouver & lui offrit de lui remettre le Patriarchat.

Cette démission ne put se faire si secré:ement, que les Jésuites ne le scussent & n'en avertiffent l'Ambassadeur de France, qui envoia quérir Anthime, lequel à force de reproches, de menaces & de promesses, il sit résoudre à tenir bon. Mais, après avoir tenu le Siége trois mois, ce timide Evêque, craignant que Cyville ne fût rétabli malgré lui , l'alla retrouver de nuit , & lui aiant remis les Ornemens Patriarchaux, se retira sur le Mont Athos, dans le Monastére de Sainte Laure.

Le rétablissement de Cyrille ne se sit pas sans qu'il en coûtât bien de l'argent aux Grees, & de l'inquiétude aux Latins. Ces derniers firent de nouvelles tentatives contre lui en 1623, au mois de Janvier, mais qui n'eurent point d'effet. Au mois de Février de l'année suivante 1624 il vint à Constantinople trois Emissaires de Rome. Le prémier , qui étoit un Jésuite nommé Bérille , avoit ordre d'accuser Cyrille de somenter la rebellion des Colaques contre les Turcs;

16 n L. Nas. no

Le second étoit Laïque, & venoit proposer la Tréve entre l'Espagne & la Porte; Et le troissemé étoit un Grec élevé à Rome, qui venoit avec des intructions du Cardinal Bandnii, pour tâcher de gagner le Patriarche Cyrille, &

de l'attirer dans la Communion Romaine.

Nonoblant toutes les précautions de la Cour de Reme, & toutes les intrigues de fes Emiflàires, tous fes définis échouérent. Le Pape ne fe rebuta pourant pas, il envoia à Conflantinople un Patriarche tituaires, qui fut fi mal reçà, que les Tures firent emprisonner les Evéques de fa fuite, & lui auroient fait à lui-même un méchant paris, s'il ne fe fût pas fauvé.

Les Latins furent plus heureux à traverier les Grees , dans le deffein qu'ils avoient formé d'avoir une Imprimerie. Un Caloyer de Céphalonie nommé Niscolum Miasas en avoit apporté les matériaux de Hollande & commençoi déja à travailler , lors que des Moines François , qui ne jugocient pas nécelhaire que les Grees deviniflent il gyavans, s'avidirent de cette adreif pour faire avors.

er ce deflein.

Ils prirent un Livre que Cyville avoit compofé en Angleterre, où il prouvoit la Diviniré de Jéliu Chnft, contre les Juist & les Mahométans. Ils choiffrent ce qu'ils crûrent y avoir de plus aigre, & le préfentant au Visir, ils lui dirent, que c'étoit de ces fortes de Livres que le lon imprimoit ; que Mahass éciot un féditieux, qui vouloit femer ces petits Livres, pour faire follever tous les Chrètiens sujets de la Porte. Il n'en fallut pas davanuage, pour embrafer de colére un Ministre foupponneux; cent cinquante Januliares commandes pour cela, mirent l'Imprimerte en piéces, & bien en pris au Maitre de ne s'y pas rencontre r. car on n'avoit pas réfolu de l'épergner.

L'orage ne dura pas long tems, l'Ambassader d'Angletere, & celui de Hellande, ainni rétabli le catine, en découvrant l'innocence des accusez, le Viur tourna tout son ressemiment contre les Jesuites, & les auroit tous fait pendre, si ces mêmes Ambassadeurs n'eussent bien voulu faire la paix de ceux qui avoient.

causé sant de srouble.

Le Patriarde Cyville etait pratigé d'une fique toute particultière par l'Auhaffadour du Estat Génerae. Ce Minittre it nommoit Centulie candre l'Age. C'e là ujqui fit imprimer l'an 1619, la Confellion de Foi de Cyville, contre laquelle la Cour de Rome & les Dockrus de Port-Roial ont tant fait de bruit mais bien loin de la rétrafter, le Patriarche la fit réimprimer à Cenéve en Gree avec des additions, & ceut le courage de s'en avouer l'Auteur devoust L'Auhafdaeur de Finner, qui l'avoit invité à diner, & qui n'oubla rien pendant une longue converfation, pour le porter à renoncer su contenu de cet Écrit.

On peut s'imaginer combien cette conflance irrita les ennemis de Gyrille, & combien de piège il su lit tenfiente. Cyrille Centaries Evèque de Bèree, que le Patriarche avoit commis pour recueillir dans les Pais qui fuivent la Communion Grecque, des aumoines pour les befoits de l'Eglife, le fervit de cet arte gent facré, pour achter le Patriarchat; mais n'y ainnt demeuré que fept jours, ies Tures reminent quelque tema sprès. le Patriarche légitime fuir fon Siène.

L'an 1635. Cyrille de Bérée chassa encore une sois Cyrille Lucar du Patriare, chat, en comptant au Grand Visir cinquante mille écus qu'il avoit reçus des Jésuites. Mais les Amis de nôtre Patriarche ne l'abandonnérent pas. Réophyte

north of Google

Métropolitain d'Héraclée, qui avoit été son disciple, donna presque tout son bien pour faire revenir son Maitre, & obtint qu'il sût rétabli pour la troisième sois.

Les Latins fatiguez de tant de vicilitudes, virent bien qu'ils n'y pouvoient mettre fin que par la mort de Gyzille. Ils avoient temarque que le crédit des Ambisfludeurs d'Ampleteurs 25 de Hollande avoit rompu toutes leurs mefires, ainfi se choiftent un tems, où ces Ambisfladeurs, qui ne fuivoient pas la Cour, feroient eloignez des Puilfances. C'étoit en 1638 que le Grand Seigneur & le Vifir cionent en Campagne pour combattre les Moraves. On avoit gagné force de prefera & de promelles Báriava Boffa, & ce catroit Favori figur ti-ben prendre fon tenns qu'il pertinda au Soltan, que c'étoit à l'intigation de Cyrille. en tenns qu'il pertinda au Soltan, que c'étoit à l'intigation de Cyrille. qu'un homme si puilfain parmi les fiens, & si mul intentionné, ne sifi révoit els Grecs, dans un tessa où Confinationple étoit préque fans milices; & là-dellus on commanda une Compagnie de Janisflaires, qui allerent étrangler Gyrille dans le Palais Patriarchal.

Offine gans le Tails relation.

Pluticum Hidoriems de la Communion de Rome, qui ont écrit la vie de ce Patriarche, s'inferivent en faux contre les principaux laies que nous venons de rapporter. Mai les plus inercélules fevent couvaineux qu'in ne contiennent rieu qui ne foit très conforme à la wérié.

qui ne la conforme qu'in conforme par le conforme par le conforme par le conforme par le Concile de Jérufalem de l'an 1672. Re sous y ajoûterons une autre preuve très confordirable qui eft plus récente. Ceft une déclaration de Parténuar Patriarche de Conflantinople, faite en préfence d'une douzaine d'Archevèques Grecs, ou de Métropolitains, & des plus confidérables Officiers de los Egille, qui fe trouvérent dans une Confirence chez Mr. de Nustet Ambufgddur de France à la Porte Ottomane, comme cela paroit dans une de sa lettre envoice à Mrs. la Porte Ottomane, comme cela paroit dans une de sa lettre envoice à Mrs.

de Port-Roial.

Qui croiroit sprès cella que ces Doceurs de Sorbonne cussent la hardiesse de nier des véritez si incontestables, pour imputer mille crimes au Patriarche Lucar, contre le témoignage de leur conscience, & pour en rendre complices set Ambassadeurs des Etats Genéraux, e nies accussant même d'avoir fait empaisonner le Patriarche Timpolète pour mettre Cyrille en la place?

Quelle idée doit-on se former de Mrs. du Clergé de France? Puisqu'une cinquantaine de Echquar 15 de Dalenter de Savleaux en tont pas dissoluté d'approuver des calomnies & des impostures aussi atroces que celles là? Quelqu'un en douteroit peut-être, si nousn'rapportions iel les propres termes dont Mr. Anand s'est servi dans le prémier tome de la Perpénial de la Fai que ces Messieurs on approuvée par des témoginages, où il y a plus d'eloges qu'on n'en a jamais vû à la tête d'aucun Ouvrage.

Voici le portrait hideux qu'ils ont fait de Cyrille Lucar & de sea adhérans à la page 286. & dans les cinq suivantes du tome que nous venons de citer.

 038

15:20

de Meletius, qui se servit de lui pour empêcher, s'il cut pu, l'union de

quelques Eglises Grecques de Pologne avec le Pape... Allatins Bibliothécaire du Vatican dit, que pour souscrire des Articles , contre les Catholiques , il reçut cinq cens écus en Allemagne; qu'il fut depuis envoié en Candie, afin de ramailler de l'argent pour le Patriarche, & 3) qu'à fon retour Meletius aiant été transféré à Constantinople , il se servit de 2) l'argent qu'il avoit pour occuper sa place, au préjudice d'un autre, qui étoit élû d'un cominun consentement. Mais comme l'ambition n'a point de bornes, ce Siége ne lui servit que de degré pour s'élever à celui de Conas frantinople. Il y alla lui-même pour y faire ses pratiques; mais s'étant trouve moins appuie que Timothée, celui-ci lui fut préféré. Et comme Civille ne cessoit point de cabaler contre lui , & que Timothée , qui en étoit infor-» me , étoit en état de s'en ressentir , Cyrille fut obligé de s'en aller au Mont Athos, d'où il partit ensuite pour se retirer en Pologne.

Le Patriarche Timothée mourut quelque tems après, aiant été empoisonné 2) chez l'Ambaffadeur de Hollande par Josaphat de l'lile d'Andros. Le poison parut en ce que , fi-tôt que Timothée fut retourné chez lui , il fut faifi d'u. ne colique violente, d'une pesanteur de tête, d'un éblouissement, d'une pal-" pitation de cœur, & d'un tremblement de membres, ce qui l'obligea d'enyoier querir un Médecin nommé Apollonius. Mais ce Médecin qui avoit été gagné par une fomme de mille écus, lui donna un nouveau poison dans un

remede, qui le fit bien-tôt mourir.

Cette méchanceté ne demeura pas inconnue. Car ce Josaphat , qui fut fut en récompense Archevêque de Calcedoine par Cyrille , s'étant depuis brouillé avec lui , il fit en forte qu'on lui envoia des Janislaires de sa connoissance pour l'amener à Constantinople, qui l'étranglérent sur le chemin, & jettérent son corps dans la mer. Cela n'arriva que long tems depuis. Mais auffi-tôt après la mort de Ti-

33 mothée , Cyrille trouva le moien de se faire clire Patriarche de Constantino-, ple , & pendant quatre mois , pour n'effaroucher pas les Grees , il fit encore profession de la Religion Grecque Mais après ce tems , comme il avoit 33 ses engagemens avec les Hollandois, qui lui prétoient de l'arg. nt pour tous ses besoins, il ne différa pas davantage à s'acquiter envers eux de ses promesses, en

publiant ses erreurs parmi le Peuple. Le Concile de Jérusalem que nous produirons, déclare que ce Patriarche n'a jamais rien enseigné de contraite à

l'Orthodoxie, ni en public, ni en particulier.

Les Grecs ne furent pas long tems à s'élever contre lui des qu'ils eurent 29 découvert quel il étoit ; & l'aiant déposé dans un Synode , ils obtinrent , ,, en donnant de l'argent au Grand Seigneur, qu'il fût envoic en éxil à Rhodes. Les Calvinisses attribuent ce soulévement aux Jésuites ; mais les Grecs n'aiment pas affez les Jesuites pour s'unir à eux. On verra dans la fuite que Mr Simon, tout Papiste qu'il est, dit le contraire dans son Histoire Critique sur ce sujet. Cyrille trouva bien-tôt moien de fortir de fon éxil en donnant de l'argent au 33 Sultan. Et comme les Grecs continuérent de leur côté de faire tous leurs >> efforts pour se délivrer de la domination , l'on vit durant plusieurs années un étrange spectacle dans cette Eglise affligée. Car les Turcs se riant de ces divie divisions , étoient toujours prêts de bannir , ou de rétablir Cyrille . qu'on leur donnoit plus d'argent de part ou d'autre. Les Grecs faifoient » cc qu'ils pouvoient pour le faire chaffer de Constantinople , en donnant de l'argent au Grand Seigneur. Cyrille de son côté pour se maintenir prenoit à usure des Hollandois do grandes fommes qu'il levoit ensuite sur ses Eglises.

Enfin , comme il avoit fait perir plusieurs Evêques & Prêtres , il éprouva , le même traitement qu'il avoit si souvent procuré aux autres. Car aiant été chasse de son Siège pour la dernière sois, & relegué vers le Pont-Eu-33 xin , il fut tiré de prison peu de jours après , & étranglé par l'ordre du " Grand Seigneur, son corps aiant eté jetté sur le rivage, y sut enterré; mais la fosse n'aiant pas été bien recouverte, il sut déterré déja tout puant & plein de vers, par des personnes qui croioient trouver quelque chose de 29 précieux dans son tombeau; & comme ils y furent trompez, ils laissérent fon corps expofé aux bêtes.

Voila la fin de ce Patriarche Calvinifle, qu'ils n'ont pas manqué de faire passer pour un Martyr, quoi que la cause de sa mort soit bien éloignée de lui pouvoir faire mériter ce tître. Qui s'étonnera qu'un homme si déclaré pour eux , ait fait une Confession de Foi qui leur soit savorable ? Et qu'en 32 peut-on conclure finon que les Calviniftes ont gagné, ou perfuadé un Grec, , qu'ils l'ont élevé au Patriarchat par leur argent; & qu'ils ont tâché de s'en servir pour semer leurs erreurs dans l'Orient. Mais d'en conclure comme " fait Mr Claude, que la Confession de Foi de ce Cyrille represente les sen-3) timens de l'Eglise Grecque avant Cyrille, & du tems même de Cyrille, c'est abuser avec trop de hardiesse de la simplicité de ses Lecteurs.

L'Eglise Romaine, dit Mr Claude, a été fort choquée d'une déclaration s 3) distincte & si claire, & s'est servie de la plume de quelques Grecs transsuges, ou deserteurs pour invectiver contre ce Patriarche. Mais son Eglise l'a toujours reconnu pour vrai & legitime Patriarche, jusques à son Martyre, qui arriva 3) l'an 1628. , & sa mémoire a été & est encore en bénédiction parmi ces Peuples,

, comme d'un Saint , & d'un Martyr de Jesus Christ.

Qui devineroit jamais par ce recit , ajoitte Mr. Arnaud , que Cyrille ait 22 été chasse quatre ou cinq sois de son Eglase durant son Patriarchat : que les Grees aient fait de continuels efforts pour se délivrer de sa tyrannie : qu'il ait passé dans l'éxil une partie de sa vie ; qu'il n'ait été rétabli qu'avec de 23 l'argent que les Hollandois lui prétoient à usure, & qu'il extorquoit ensuite , des Eglises, dont il se faisoit obeir par le moien des Tures : qu'il ait été solemnellement condamné & anathématisc après sa mort en deux Synodes, 37 & par deux Patriarches ; l'un qui étoit favorable à l'Eglise Romaine , 22 qui lus étoit très contraire, & qui étoient avec cela très ennemis l'un de l'autre ? Et néanmoins c'est là l'Histoire que Mr. Claude a enveloppée sous cet embarras de paroles, ou plutot sous cet amas de faussetez.

N'y a-t-il donc qu'à tromper ainsi le monde, en lui disant hardiment, , qu'un homme anathématifé deux fois par toute l'Eglise Grecque, & qui n'a été justifié par aucune Assemblée Ecclésiastique, est regardé par cette

23 Eglise même comme un Martyr.

Je ne répeterai point ici les autres oppositions qu'on a faites à Cyrille Lucar durant

DISSERTATION

037

durant fa vic. Mais je remarquerai feulement en passant, qu'aiant tàché " d'attirer à fon Parti le Patriarche d'Alexandrie Gérasinus, & lui aiant adresse pour cela les lettres de l'Ambaffadeur de Hollande , qui l'invitoit de s'unir aux Calvinifies , & lui promettoit de faire ériger à Amflerdam des Séminaires où l'on

instruiroit les Grees; ce Patriarche refusa ces propositions, & témoigna qu'il

, ne pouvoit s'unir avec eux.

Mr. Morery parlant du même Cyrille , dans son Dictionaire Historique , dit que ce Patriarche s'étant laisse gagner par les Protestans d'Allemagne, & des » Païs-Bas, envoia de jeunes Grecs en Hollande, pour être instruits en la Doctrine des Calvinistes ; mais que le Pape Urbain VIII. aiant été averti de ce procédé par les Prélats Grecs Orthodoxes, & par les Catholiques des

" Païs-Bas , n'oublia rien pour éluder ces desseins.

Il ajoûte dans le même lieu , qu'il mourut dans une prison où il fut mis l'an 1628. On doit remarquer fur ces dernières paroles, qui si la mort de Cyrille Lucar est arrivée dans sa prison comme le dit Mr. Morery, ce Patriarche n'a pas fini fa vie de la manière que le disent Mrs. de Port-Roial dans l'Histoire que nous avons rapportée ci-dessus, tirée de leur Ouvrage de la Perpétuité de la Foi . & nous démontrerons ci-après qu'elle est toute remplie de faussetez & entiérement contraire aux Actes & aux Decrets du Synode de Moldavie inséré dans le Concile de Jérusalem de 1672.

Nous résuterons aussi en même tems & par le moien des mêmes Piéces, la

fausse narration qu'a fait Mr. Simon de la vie & des sentimens de ce Patriarche. dans son Histoire Critique de la Créance & des Coutumes des Nations du Levant. Et nous desabuserons ceux d'entre les Sçavans qui ont un peu trop bonne opinion de la fincérité de ce Critique, puisque nous avons des preuves en main pour faire voir qu'il ne s'est pas moins éloigné de la vérité sur cet article, que les autres Désenseurs de l'Eglise Romaine. Voici comme il en parle depuis la

page 52. jusqu'à la 56. de son Histoire.

Cyrille Lucar , qui s'est rendu si fameux parmi les Grecs & les Latins , fut envoié par Melece en Valachie : ce qui lui donna occasion en passant par ) l'Allemagne, d'avoir des Conférences avec les Protestans de ce Pais là . sçachant très bien la Langue Latine & la Théologie de l'Ecole. Etant de retour' de sa Commission, il se servit de l'argent qu'il avoit recueilli pour >> les nécessitez du Patriarchat, pour se faire élire lui-même Patriarche. Aiant été

,, élevé à cette Dignité , il entretint fon commerce avec les Protestans , se fervant pour cela de Metrophanes Critopule qui alla au nom de fon Patriar. " che en Angleterre, & dans une bonne partie de l'Allemagne, où il s'infor-

, ma le plus éxactement qu'il lui fut possible , de l'état des Eglises Protestantes, dont il fit fon rapport à Cyrille , l'étant allé trouver à Constantinople " où il étoit, fongeant à entrer, par quelque voie que ce fût, dans le Pa-

, triarchat de Constantinople. Ce qui le porta à lier amitié avec les Ambaffadeurs d'Angleterre & de Hollande à la Porte, principalement avec le dernier.

qui lui fut utile dans la fuite pour avancer ses affaires.

Cycille n'étant encore que Moine, avoit fait une connoillance affez particulière avec le Sr. Corneille Haga, qui voiageoit alors dans le Levant, & lequel étant depuis retournéà Constantinople en qualité d'Envoié de Messieurs

let Etats, remorcella son autienne commosssure avec Cyrille, qui dans ce tems là teint Patriarche d'Alexandrie. & qui le pria de faire venir quelques Livres des Théologiens Protellans, témoignant qu'il avoit de l'inclination ppour leurs séntimens. Ce que le Sr. Inga ne lui ainte pi refuire, en donn a avis à ses Maitres, qui ne manquérent pas d'envoier aussit-toèt Constantition pour perverir toute la Gréce, i'lls eussement et etrits, dans la Langue du Pais.

3 auns in Langue our Luis.

Il écoit impositible que les affaires de Cyville n'éclasassent au dehors, prinil autre de la commis les Tiffaites de Constantingée, qui s'oppositent en
2 intact éché à les désens, positions boutenus qu'il était bertique; & Ci les
donnérent même avis aux jétiuies de Paris, afin que le Roi en sitt averti.

On ne managen pas d'en parte à l'Andufgladeur de Messeurs LELLAT Gébréaux.

2) qui étoit à Paris , & qui en écrivit à Constantinople.

"Gyrilé cependant, qui avoit un Parti puissant dans Constantinople contre l'es léstities, & contre la Cour de Rome, sit téli Partarche, & pendant si cinq ou fix mois il ne fit rien paroître dans sea actions, qui marquit qu'il cit abandonel la Religion de les Pères. Mais comme il avoit les Jéstius pour ennemis, il cris este obligé de le déclarer pour les Ibiliandois , sins d'en sitre appaid. Il attacha suit à son Parti un bon nombre d'Eveque & c'Exceléstatiques qui goitoient se sentenens, & qui étoient dans la même disposition que lui, d'introduire des nouveautez dans l'Egistie Greeque. Mais Il ne futent pa le vigno de propriet de la vigno, sui au su classife signiferat sissant sissant le proprie, qui se faire propriet gagairent sissant le Papels, qui se faire acure Cyrille. On a remarqué cle devant que Metileurs de Paris-Roial font dire tout le contraire à Mr. Arnaud.

On filst un autre Patriarche en si place, qui s'étais soluis par letres à la 19 Cour de Rome, qui avoit appuis son étaition. Mais comme Cyrille entretenot 20 toisjours un Parti dans Constantinople, G que les Hollambois lui somnissions que grandes sommes d'argent ; il ne sur pas long tenns sinns être rétubli dans son Patriarcha. Ce sur alors avoit se venge des s'éstites & de ceux qui avoient 2 appuis les intérêts de la Cour de Rome, G que le Calvinssipe régan dans y Constantinope. Ce qui apporta un grand desfordre dans cette Egslie, parce que Cyrille y mettoit tout à prix, afin de rendre aux Hollandois les sommes qu'il avoit engranties d'eux.

3. Les Jéfuites & la Cour de Rome voiant que Cyrille étoit entiétement le maître, tâchérent de le gagner, en lui proposant des accommodemens, & en lui représentant le peril où étoit son Eglise, r'il continuoit fet liaisson y avec les Galvimists. Il témoigna qu'il donneroit volontiers les mains à un accommodement. Commodement.

commodement. Mais comme il consinuoit tolijours ses pratiques avec les Fhillandois, on fit un nouvel effort du côté de Rome pour le chasser de son " Siège : ce qui réuffit , mais pour fort peu de tems , parce que l'argent des

Hollandois le rappella bien-tôt dans son Patriarchat. La Cour de Rome redoublant ses efforts contre Cyrille, envoia à Con-3º frantinople une personne en qualité de Vicaire du Patriarche. Le Parti de , Cyrille ne manqua pas de se servir de cette occasion , pour rendre les Jésuites & ceux de leur Parti odieux auprès des Tures, qui eurent de la jaloufie 39 de cet Envoie de Rome: de sorte que ce dernier Parti sut maltraité par les Turcs. Cyrille néanmoins, qui se rendit odieux par ses grandes véxations. & qui avoit un Parti à soûtenir aussi puissant qu'étoit celui des Jésuites de Constantinople appuié par la Cour de Rome, succomba, & sut étranglé par un

3) ordre exprès du Grand Seigneur.

Voila quelles font les fausses idées que Mr. Simon a données au Public dans son Histoire Critique touchant Cyrille Lucar, en quoi il sait voir qu'il n'a pas plus de sincérité que Mr. Arnaud & ses approbateurs Mrs. les Docteurs de Sorbonne. Et puisque ces grands Défenseurs du Papisme se prévalent du filence des Réformez, pour publier tous les jours dans le Christianisme plusieurs nouvelles impostures, autoritées par des Grees réunis à l'Eglite Romaine ; il est de la derniére importance de faire (çavoir à tout le monde , que les véritables Grecs, indépendans du Papilme, ne sont point ceux qui ont signé les Confesfions de Foi & les Actes Synodaux, dont Mrs. de Port-Roial ont rempli le troisième Volume de leur Perpétuité de la Foi, s'étant imaginez que n'y aiant plus de Ministres Réformez en France, ceux qui sont maintenant dispersez dans les Païs de Refuge, ne pourroient pas avoir de quoi réfuter ou détruire tant de Pièces qu'ils ont mifes au jour depuis cinq ou fix années, fous une forme qui temble les rendre très authentiques , & très propres à confondre tous les Reformez, fur les Controverles importantes dont il s'agit.

Ceux qui ne sçavent pas les grands avantages que l'Eglise Romaine tire maintenant du silence des Ministres Réformez, qui ont abandonné le point fondamental fur lequel roulent toutes ces disputes, pour s'attacher à des questions beaucoup moins importantes, n'ont qu'à jetter les yeux sur ce que nous allons mettre ici, pour juger combien il est nécessaire de résuter d'une manière claire & folide tout ce que Messieurs de Port-Roial & les Docteurs de Sorbonne ont public de nouveau contre les Défenseurs de la Religion Réformée dans le huitième Livre de leur Perpétuité de la Foi, touchant la créance des Eglifes Grec-

ques de l'Orient.

Le tître du prémier chapitre fait comprendre le but & l'importance de ce dernier Ouvrage, par lequel ces Messieurs, choisis d'entre les plus célébres Controversistes de l'Eglise Gallicane, prétendent avoir mis au jour tout ce qui est nécessaire pour fermer entiérement la bouche à tous les Ministres Réformez, qui ont approuvé les Hypothéses que seu Mr. Claude a fait entrer dans cette grande Dispute. Les suites en sont de la dernière conséquence pour tous les Chrétiens qui sont separez de la Communion de Rome. C'est ce qui paroîtra clairement dans l'extrait que nous allons mettre ici , & que nous avons tiré du discours préliminaire & de la conclusion du huitième Livre de la Perpétuité que nous venons de citer. Voice Voici en substance les raisonnemens que ces Messieurs font là dessus.

Comme il y a quantité de gena qui n'ont pas moien de donner à l'étude des Contro-cries autant de tenna qu'il en fauforit pour éxaminer toute la 7 Tradition : Qu'il y en a d'autres qui n'en font pas capables : & que d'autres enfin après avoir entrepris cet éxam. n'y trouvent pas toiglours sillez de lum rier pour le déterminer dans le choix de tant de diffirentes opinions qui paragent ceux qui portent le nom de Chrèteins, on a criv qu'il écrit utile de propofer a ces diverles fortes de perfonnes une voir plus courre pour les aider à prendre pars. Cette vone confiliori alleur montrer d'une part toutes aider à prendre pars. Cette vone confiliori alleur montrer d'une part toutes qu'étant imposible que cette creance foi et chabie de nouveu dans toutes cette de l'autre d'autre à leur faire tort de là cette confequence ; qu'étant imposible que cette créance foi feit échabie de nouveu dans toutes cette de l'autre d'autre d'autre de cette innovation , on doit ; croire que c'et la Docfrine perpétuelle de l'Egifie.

Tour cela étoir compris dans un forr petir Fraité: & ce fût en le réfutant que Mr. Claude commença à te fignaler dans le moude, & dans len

p Parti. Sa prémière réponte contenoir toutes les ouvertures, & toutes les
adreffies qu'il a depuis poullères plus loin. Il ticha prémièrement d'éluder

cette preuve par une voie d'exception, en s'efforçant de détourner les etprits de cette nouvelle méthode, & en leur préfenant un mass de difficultez tirées des Péres des fix prémières Siécles, pour leur pertuader que le

changement qu'un prétenation être impoffible, étoit efficiérement artivé.

Mais comme il jugas bien que le monde ne le paieroit pas tout à fait de cette défaire, il répondit direckement à l'argument du prémier Traité de La Perpétairé, en niant le fait , ceft à dire cette union de toutes les Eglites dans la Doctrine de la Transflubstantation , de na avançant un fait entièrement opposé, qu'il exprime en ces termes décisifs. 1. Rép. p. 29.

"Je fonitieus, dited, que la Trauffabflantiation & l'aderation du Sacrement for deux chofes nommes à toute la terre à la réferve de l'Egiffe Romaine. Cut , ni les Gruces, ni les Armeiunts, ni les Ruffenes, ni les Jacobietes, ni les Lebiopine, ni esquitera aucun Chrétien, -borjonis ecun qui fe fohmesteut au Pape, pur croint rein de ces deux articles.

y On tuivit à peu près dans la réfuntion qu'on fit de cette Réponte de Mr. Claude, la sovie qu'il avoit mærquec. On tacha de lui faire voir Phinghtes de Ion décour artificieux, & après avoir détruit ce qu'il avoit effait de monle tre trouchant le changement intenfible qu'il préjendoit être arrivé dans l'Es. glife Latine durant le dixieme Siècle : Van-confirma le confinement de Eglifes d'Orient avec l'Eglife Romaine, par des preuves convaincantes, en et moingannt être étonné que Mr. Claude étu of firet un fait fi conflant.

3. Mais cet étonnement venoit de ce qu'on ne connoiffoit pas encore son céprit, & 6 no génie: & que l'on s'mangiori que pour l'obliger à fernal de , il sufficit que les chofts fusfint vanes & bien prouvées. On a céé , nous détromper fur ce pount des sa féconde Réponie. Car bien loin dy demeurer d'accord de bonne foi de ce fait, qui ne se pouvoit raisonablement.

ment contester, il continua de le nier avec encore plus de hauteur & de fierté qu'il n'avoit fait.

On avouë qu'on fut touché de quelque forte d'indignation en voiant une opinistreté si déraisonnable; de sorte que pour essaier si l'on pourroit faire céder un Ministre à l'évidence de la vérité, on rassembla dans le prémier 33 Tome de la Perpétuité un si grand amas de preuves claires & précises sur , ce point, qu'on craignit avec raison qu'il n'y en eût trop, & que les Lec-

teurs n'en fussent surchargez.

Ce fût dans cette occasion que Mr. Claude voulut montrer jusqu'où il sca-, voit porter sa hardiesse à nier les choses claires , & l'art qu'il prétend avoir de les obscurcir. Car s'étant engagé de répondre à cet Ouvrage pour satis-33 faire ceux de fon Parti, il ne voulut rien abandonner de ce qu'il avoit avan-, cé. Il foûtint de nouveau, plus hautement que jamais, que les Grecs ne croient point la Transsubstantiation.

Il s'inscrivit en faux contre les Conciles qui ont condamné Cyrille Lucar, » contre le Livre d'Agapius , & contre celui de Gabriel de Philadelphie. Il prétendit faire passer pour faux Grecs & pour Pensionnaires de la Cour de Rome ceux qu'il ne pouvoit éluder autrement; & il tâcha de mettre de 33 fon Parti tous les Grecs qui avoient vécu avant ces derniers tems. Il en fit de même à l'égard des Arméniens, des Copthes, des Jacobites, des Nesto-

riens. & des Ethiopiens. Et tout cela avec tant de hauteur, de confiance, >> d'infultes, que cela passe tout ce que l'on en peut dire.

Quand il promet dans sa Préface ce qu'il doit traiter dans son Livre. On y verra, dit-il; les preuves de Mr. Arnaud fi solidement detruites qu'on s'é-2) tonnera , je m'affure , qu'il ait traité cette matière avec tant d'éblouissement , &? néanmoins avec tant de confiance. Cela lui fera connoître qu'il ne faut pas incer des choses sur les prémières apparences. Car nous sommes affurez de deux choses; Pune, que les véritables Grees ne tiennent point la Transfubstantiation des Latins; 23 ce que je croi avoir prouvé demonstrativement ; l'autre , que ce sont eux seuls qu'il , faut appeller la véritable Eglise Grecque , quand même le Parti contraire devien-

droit le plus fort.

Si l'on veut scavoir ce que c'est que ces prétendues démonstrations , on . n'a qu'à lire la Réponse générale du Pére Paris : on y verra que ce ne font que de miserables chicaneries, du Ministre Claude, indignes d'être pro->> pofées par un homme fincére & judicieux; & que jamais perfonne n'entreprit de combattre une vérite si claire, par des raisons si peu vrai-semblables. Cependant, Mr. Claude a persisté à nier ce fait : tout ce qu'on lui a re->> présenté ne lui a point fait changer de résolution , & ne l'a point porté à reconnoître qu'il s'étoit mal engagé : on doit remarquer avec cela que bien loin qu'on ait trouvé mauvais dans son Parti qu'il ait pris cette voie de le dé-" fendre , il en a reçà au contraire des récompenses considérables , il s'y est acquis ,, par là une haute réputation : & enfin , que quelque sentiment que les Ministres aient dans le cœur des prétentions de Mr. Claude, il ne s'en est point " encore trouvé d'assez fincéres pour avouer qu'il s'étoit opiniâtré mal à pro-22 pos à soûtenir des faits évidemment faux.

Il paroît donc que le dessein de désendre cette Thése, n'est pas un entê-

19

tement particulier de Mr. Claude, mais que c'est une conspiration générale de 12 tout le Parts. Quelques parages qu'ils loiten de fentiment partoi ex fur; ce point de fait, cette division n'éclate point au dehors. La crainte empê-, che les uns de le déclare : R. Timpression qu'elle fait sur les esprits est si forte, qu'elle agri jusques sur ceux qui sont à Constantionel, R. qu'elle le les empêche de rendre publiquement témosgrange à la vérité. La plipart des autres croinne s'ans examen ce qu'ils voient foitenu avec firré dans le que par divers moits dans acte présentois. Enfin, ils s'unissent tous , quoi que par divers moits dans actet présentois.

Auf puifque nous avons le moien de porter encore plus loin l'évidence de ce fait, & de le mettre en un tel jour, qu'on ne pourra plus le nier fais un te filie toute vifible : il est important de ne pas négliger cet avantage, & de faire voir aux fimples Calvinifles, par cet exemple, combien ils ont peut de fujet de fe fier aux assurances que leurs Ministres leur donnent, que l'Ecciriure & le Péres favoriflent leurs opinions : & combien ils en ont d'être per fusade au contraire, que s'ils font all'ex hardis pour les tromper dans des choses in nocioriement fausles qu'il en fost conscisure par des milions de l'expansion vivour, ils les trompent sans doute avec bien moins de ceferre loss de qu'aux fighents, comme lis sont, dans le principe de toute instruction, qui et la sinecirité & la bonne foi, ils ne méritent plus d'être écoutez sur des maiers de Religion, ou l'on a nat d'intrété de n'être pas trompé,

29 Peu-être fetrouvéra-t-il des Miniftres, qui croiront nous pouvoir arrêter fur ces conféquences: Se qui étant forcez de recombitre que Mr. Claude s'êt? mal engagé, Se qu'il n'a point dû nier ce qu'il a nié, précendroient s'en pouvoir tirre d'une autre maniére que lui , en difaire que c'ét la faute d'une s'enfuir pas de la que la Doctrine de la Tranffoblantation ait cé perpéuelle 29 dans l'Egiffe : que Mr. Claude a eu tort de nier qu'elle foit univerfellement répandue dans tout l'Orient.

Ceft là tout ce qu'ils peuvent répondre; mais cette réponge en mous aban-2, domant Mr. Clande, » ur giffighe nâmmism in leur pracéd, » in leur caspé. Car on-tais dû fouffrir que dans une caufe commune, celui qui s'étoit chargé de leur défente, l'établit fur une faufléte nôtourie, & qu'il contettlét quare sou cinq ans fur un fait dont la bonne foi & la fincérité le devoient faire convent dès le prémier jour ? Ne devoient-là pas défavoure publiquement cette conduite, & ne point p-rmettre que dans le desfiein de défendre ce qu'ils prennen pour vérite, on foûtait des fausfletz, e nimposfant à tout l'Orient de croire ce qu'il ne croit point? N'étoient-là pas obligez de rendre témosginge à la vérité dans ce point, puisque ceux qui la cherchent vériablement, la doivent honorer en tout, & ne la regarder jamais comme ennemie.

Cependant, y a-t-il jamais cu quelque Ministre qui ait destrouté Mr. 2 Clasade, ou donné quelque chosé de meilleur au Public que lui tur cela, de-3, puis tant de tems que cette Dispute a duré; tô qu'en peut-on conclure sinone, qu'on n'a nul égard à la vérité dans leur Paris: & que ceux qui y régnent par le \*\*\* 2 «\*\* 2 «\*\*

per airth, Google

crédit & par l'autorité ne se source par quel moien ils y tiennent les Peuples archer ; & que pourvé qu'un Auteur fais de bruit , & qu'il foit 12 capable d'amotér le monde par le son de ses paroles , les plus intelligens d'entre les Calvinittes sont bien aisse de le laisser faire , & regardent todjours comme un avantage l'impression qu'ils sont par là sur le commun de leur Parti.

Mis s'ils ne peuvent pas fe mettre à couvert des juftes reproches qu'on peut leur faire du peu de finecrite qu'ils not fait parotire dans tout le cours de cette Difpute, il leur est encore moins possible d'éluder les conséquens, ces qu'on ent ine nécessairement contre leur Doctrine. Car il ne sur pas s'imagner que Mr. Claude se toit negagé fans de grandes & importantes rations à foldreur; comme il a fair, que la créance de ces deux articles n'étoit reçûé que dans l'Eglis Romaine. Il étoit trop habile pour se jeune volontairement & s'insu un res grand bestion dans une pareille extremist. Vois de l'appear de l

ci la raiton qui l'a foicé malgré lui à foûtenir le fait dont il est question. Il avoit entrepris de répondre au Traité de la Perpétuité; cela l'obligeoit de montrer la possibilité du changement que les Ministres prétendent être arrivé dans l'Eglife par le moien de Pafcaje, depuis le neuvième Siécle jus-2) qu'à l'onzième S'il eut donc avoué qu'au Siècle de Bérenger les Sociétez , d'Orient faisoient profession des Dogmes de la Transsubstantiation & de l'adoration de l'Euchariftie, il cut fallu dire par nécessité, que sans que le Livre de Pascase eut été vu dans l'Orient, sa Doctrine néanmoins y étoit répandue : qu'en moins de cent-cinquante ans elle s'y étoit gliffée dans tous les esprits: que chacun l'avoit reçue comme l'ancienne Foi, en oubliant " en même tems celle qui avoit été enfeignée juiques alois : que personne n'avoit remarqué ce changement pour s'y oppoler : qu'il avoit été reçû de la même manière par toutes les Suctes des Grees divifées de l'Eglite Romaine depuis plufieurs Siecles . & qu'elles n'avoient fait aucune difficulté d'adon->> ter en cette occasion tout ce qui leur étoit venu du Papisme, quoi qu'il leur ait toujours été fort suspect.

20 Cela august rès ridicule à Mr claude : & quelque hardi qu'il fit d'ail.

l'eurs, il abien vû qu'il ne ridiitori pas à l'eurspenot de bare poire sa
monde une relle abitratité. Il a sulfi traint, a ce radion, que s'il réduijoit
le different à ce pont, il fitt trop tot terminé, & que le fene commu ne
le déclaràt tout d'un coup contre lui Il a done jugé qu'il valloit encore
nieux content. le fait, & nier abfolument que les Socréete d'Orient cruic
tent la Tranflibblantation; qu'il arriveroit au moins par là, que cette Difpute ne leron pas fi-tot finie ; que peut-erte on ne s'attacheroit pas à prouyver ce fait avec tout le foin nécellaire; & qu'il pourroit demeurer enfeveli
fois un grand amas de nuages à gul'il rouveroit le nojone d'yépandre

Il y a lieu de croire que c'elt par ces vûes que Mr Claide Veft determina né a prendre ce Parti Si clei ne font pas d'un homme fincère, elles font au moins d'un home fincère, elles font au moins d'un home me la cémoutrer apparazons te qu'il auroit pâ faire de mieux. Og ils testené d'es faire per glist, G'il vervous par ceptenne que levr est, trepife rénfira entore plus mais. Car on peut dire que Mr. Claide a trouvé.

un champ très vaste pour faire paroître son esprit, pour étaler ses hypothéses, & que tout cela lui a au moins servi à suspendre les esprits & à les >> éblouir pour quelque tems.

Mais il n'en seroit pas ainsi de ceux qui auroient pris un autre chemin . & abandonné les Sociétez d'Orient. On les auroit condamnez fur la seule >> proposition de ce qu'ils auroient voulu soutenir. Car qui est-ce qui voudroit ,, écouter un homme qui diroit férieulement , j'avoue qu'au commencement de l'onziéme Siécle toutes les Eglifes du monde croioient la Translubstan-" tiation; mais je prétens que c'est le Livre de Pascase qui sans avoir été con-, nu dans l'Orient y a fait tous ces desordres & tous ces renversemens : que c'est ce Livre qui a s'ait recevoir sans bruit, sans dispute, & sans la moin-" dre contradiction, la créance de cet Article rempli d'absurdité: & que la 2) Doctrine inouie de ce Livre a eté approuvée dans toutes les Eglifes des Nettoriens, des Arméniens, des Ethiopiens, des Cophtes, des Grecs, & enfin dans toutes les Sociétez Chrétiennes du monde qui ne sont pas de la 33 Communion des Réformez, ou des Protestans, & que cela est arrivé sans , que personne se soit apperçû de ce changement.

On peut reconnoître par tout ce qu'on vient de rapporter, que c'est un » étrange Parti que celui du Calvinilme, puis qu'on ne le peut défendre qu'en 31 s'engageant, comme a fait Mr. Claude, à loutenir des faulletez notoires & à nier des véritez palpables , qui ont toute la certitude que des faits peu-" vent avoir tant par la raison que par les sens : c'est à dire , qu'on ne le ,, fçauroit difendre fans le détruire en même tems : puisque rien de ce qui

dépend nécessairement d'une fausseté ne sçauroit être vérisable.

Ainsi les Livres de Mr Claude , par un effet bien contraire à son intenon , peuvent être justement appellez la destruction du Calvinisme ; puisque faifant voir qu'on ne le peut defendre avec quelque forte d'apparence qu'en fontenant que les Eglifes d'Orient ne sont pas d'accord avec l'Eglise Romaine; ils sont voir 33 aussi qu'il est impossible de le defendre raisonnablement, puisque ce fait est absolument insontenable. C'est la conclusion qui se tire naturellement de toute cette Dispute . & où le sens commun conduit tout d'un coup ceux qui l'é->> coutent lant foit peu-

Que s'il se trouve encore des gens qui ne concluent pas ainsi d'eux-mêmes, ou qui rejettent cette consequence, on les peut regarder comme aiant 23 plus besoin de priéres , que d'éclaircissemens & de raisons. Quand on est ,, venu dans les écrits jusques à contenter pleinement toutes les personnes de bonne foi, on peut s'arrêter là, puisque la mauvaise soi & l'opiniâtreté 31 n'out point de bornes. On croit pouvoir dire qu'on y cst arrivé dans les » matiéres qui font le sujet de ces trois Volumes, & principalement dans l'Argument capital de tout cet Ouvrage. Car quoi qu'il n'y ait que le Dogme de la Transsubstantiation qui soit essentiel au but du Livre de la Perpétuité, on n'a pas laisse d'établir divers autres articles qui en dépendent . & de les prouver avec la même évidence, par le grand nombre d'Atiestations & d'Actes qui ont été produits, sans qu'on y ait mêlé beaucoup de raisonnemens, >> parce qu'ils font si clairs & si précis qu'on ne sçauroit rien ajouter à leur évidence, ni à leur force. Ainsi on doit regarder cet Ouvrage desormais "comme achevé, & comme n'aiant plus besoin d'être soûtenu par d'autres "preuves, ni par de nouvelles réponses contre les attaques des Ministres.

Voila de quelle manière Mrs. de Port-Roial & les Docteurs de Sorbonne parlent aujourd'hui touchant leur grand Ouvrage de la Perpétuité de la Foi , & comment ils se vantent d'avoir confondu les Ministres Résormez. Ne diroit-on pas, à les entendre, qu'ils ont remporté une Victoire complette sur leurs Adverfaires, qu'ils se figurent avoir tellement poussez à bout par la production de ce gros amas d'Attestations & d'Actes compilez dans le troisième Volume de cette fameule Dispute, qu'il ne se trouvera plus parmi eux aucun Théologien, ni Docteur affez habile pour faire voir la nullité de ces témoignages, ou pour réfuter ces soibles preuves, mais qu'ils estiment être les plus irrefragables & les plus authentiques qu'on puisse jamais produire sur une pareille Question? Mais nous les allons bien-tôt defabuser de leurs vaines prétentions, en leur sais fant voir que la Victoire dont ils se tiennent si fiers, & pour laquelle ils ont chanté le Triomphe, n'est qu'une chimére ; & que nous sommes, graces à Dieu, munis de tout ce qui est nécessaire pour découvrir, à la face du Ciel & de la terre, leur mauvaise soi, & pour détruire tout ce qu'ils ont mis au jour de plus important fur cette matiére.

Les preuves & les railons dont nous avons fait le choix , pour démontrer la vérité des faits que les défenderts du Papiñes ont la hardiefle de nier , font fit évidentes & si fortes , que les plus aveugles & les plus incrédules trouveront autant de clarté & de certitude qu'il en faut pour démêter tout ce qu'il y a de vrai & de faux dans cette grande Controverse , quoi que les Dockeurs de l'Eglis Romaine se fostent appliquez depuis long tems à l'envelopper de mille difficultez entasses unes sur les autres , dans l'elpérance qu'on ne pourroit jamais sonder toutes les profondeurs de ce choas ténébreux , n'a déterrer ce qui

peut fervir à leur condamnation.

On voir bien par les fuites fatales de cette grande quérelle qui divité depuis fi long tems le Chrittainine en pluifeurs fictions, cruellement acharnées les unes contre les autres, que Dieu n'a pas feutement livré le monde corporel aux diptures des hommes leion Plécriture: mais que par un effet bien plus terrible de fi futire, il leur a même abandonné les Divins Mytferes & les verirez falturaires réveites par le Saim Efpirit, con permettant qu'elles fuffen exterite de le consecution, qu'elles évenifient le fujer de leurs concentations, & que des Sophifies éméraires s'en possifient avec infolence dans leurs difeous d'année dans leurs difeous de leurs concentration de leurs de leurs

Cependant, on ne peut pas dire de ces fortes de difiputes ce que le Sage dit de celles qui on peur objet les chofes de la Nature que les hommes par tout ets leurs recherches n'arrivent jamais à en connoître la vérité, Eculipide ch. 3, v. 11.1 il el Certain au contraire qu'elle ne laillé pas de paroitre & meime d'éclater au travers des nuages que l'on tâche de répandre pour l'oblécurie, & que les perfonnes finéers & intelligentes trouvent le moien de la découvir au milieu de ces embarras de queftions, & de fauffes fubrilitez dont on s'efforce de l'envelopper.

Mais il faut reconnoître aussi que cet éclat n'est pas pour tout le monde indifféremment ; que cette lumière n'est pas telle qu'elle dissipe toujours toutes les ténèbres qui la couvrent aux yeux des hommes préoccupez, & que Dieu n'a pas voulu qu'il y eût dans plutieurs points de la Religion Chrétienne des clartez si virtes, que des esprits mal tournez, ou prévenus, ne fusient capables de se les cacher à cux-mêmes; car l'aveuglement des hommes est rel, qu'il y a peu de chofes dont ils ne puissent douter. Et ce qui est encore plus étrange, il n'y a point de ruifons si foibles, qu'ils ne pousient quesquefos préfèrer aux preuves les plus foides, de aux démonstrations les plus claires.

Cela ne manque pretque jamais de leur arriver quand ils sont agirez dequelque passino returnordinaire; you fortement appliquez à médier sur quelque sujet qui concerne leurs intérêtu particuliers; car cette application s'ait qu'ils forne blouris de ce qui les frappe au prémier abord, & qu'ils ne voient aucune autre chosé pendant que leur imagination est échaustic par la sausse lucur qui emtèche les meilleures raisons de parotire telles qu'elles sont en elles-mêmes.

"Il faut néammoins que les queftions le décident par la comparaison des raisons parts d'autre : car on ne peut sans témérité le déterminer sur celles d'un s'ul Parti. Mais il arrive très souvent, qu'on s'égare dans cette comparaison, ou qu'on n'y procéde pas de bonne so. Combien y en a-t-il, qui n'ont pas asse d'étendué d'épirit, pour comprendre bien distinctement les différent sies qu'il faut combiner dans une feule idée, pour en comonière tout à la fois le rapport mutuel? S'ils s'attachent à la consideration d'une raison, ils oublient es autres, & ainfi lis ne les comparent pas évitablement. C'eft leur application d'une partieur. C'eft leur applique, & par conséquent, c'eft leur action qu'il es applique, & par conséquent, c'eft leur action d'une raison, ils coblient de leur persignion.

Voila pourquoi l'on ne squaroit avancer un Principe qui soit plus saux dans la Religion, que celui par lequel Mrs de Port-Roial, & les Dockeurs de Sorbonre, prétendent que ce qui leur paroit conforme à la vérité, doit être reçü par leurs Adversaires comme très certain, & que ce qu'ils jugent être faux n'est point vériable. C'est néammoins sur ce sondement erroné qu'ils ont appuié tous leurs raisonnemens, & toutes leurs conclusions, dans tout le cours de cette Dispute. Ainsi leur grand Edisce de la Poprisité de la Fu n'aiant point d'autre soutien que celui-là, tombe de lui-même aussi-tôt qu'on vient à le saper.

La plus celèbre de tourts les Compagnies Eccléfinliques de l'Eglife Romaine, & la plus dérouée à foliterin les intérêts de la Papurel, nous fournit tout ce qui est nécessire pour détruire & pour renverier de fond en comble ce vaité & fuperbe Edifice, que les Sorbonités ont confirmit fur le fondement chancelant de la Tradition des Pires. Ce font les Jépintes, les plus redoutables Antagonifités de Mrs. de Port-Ronl , qui travaillent aijourd'hui à établir un nouveus Syltéme, pour laire voir , que tous les ancient Dockurul de Christianiem, & tous les Hiltoriens qui ont etrit avant le retraiène Sciel, & fur le témograge desquels l'Églife Romaine fond de Dockura de Christianie, les Christians, qui n'ont junais dit un mot de ce qu'on leur stribue partie.

Le projet de ce Système a été formé par le Pére Hardouin depuis une quinzaine d'années, & publié dans deux volumes qui donneront bien de l'occupation \*\*\* 4. tion aux Sçavans. Le prémier eft fon Effit Chronologique sur les Médailles de la Famille d'Hérode, & le sécond se Chronologie de l'Ancien Tellament. Ils ont été approuvez par des Théologiens & par des Provinciaux de fa Comapgine qui a tant d'effime pour lui, & une si haute idée de sepacité, qu'elle lui a confié le soin de faire une nouvelle Edition de tous les Conciles, dont il y en a déja fept gros Volumes in séis d'imprimex

Cet Auteur applaudi de toute la Société [éflutique, dit hardiment à la page 68 de son prémer Ellia, que c'ég uue chipé invariable E une effect de prodité, que la multitude d'Auteur supposée, tout survez que Profames, qu'une affemblée diréfable E digna d'écération, pour ne resu dire des autres, a proculiis. Il y a exvinon tieng cess auns. Et que c'est d'ailleurs une chose survers compressants il mous exvinon tieng cess auns. Et que c'est d'ailleurs une chose survers compressants il mous

environ cinq cens ans. Et que c'est d'ailleurs une chose surprenante combien il nous reste peu d'Oucrages légitimes des Anciens, & que par consequent, il est très difficille de pouvoir en cela dissinguer le bon du mauvais, & la verité du mensonge. , Cette Assemblée, selon l'opinion de ce Chronologiste, étoit sort sevante,

"fort nombreufe, & composée de gens, dont les uns étoient agitez de haine, "contre les Evéques, & particultercement contre ceux qui joignent des Di-"gnitez temporelles à leurs Prélaures; les autres étoient des Athées, qui ne "connoissent point d'autre Dieu que la Nature, ou l'Etre Universél: enfin, "d'autres avoient pour but de ruiner la Foi, & d'établir des Dogmes contraires à ce que les Chrétiens doivent croire de l'Enritence, de la Nature, & de "unite en une faule Effence; de l'Incarnation de Jétus Christi, en de l'efficace des Sacremens, du Carackére des Evéques & de leur prérogative » au destiu des Prêtres; en un mot de toute les Traditions de l'Essifié. 
"Ce s'ût done pour ce déclire, ajoûte-t-il, que ces hommes vauirrent neuen.

"plèc dans le treizième Siècle fous les Aufpices d'Artservest Langiment, de Dayitus Nabus, Sch d'atservest himmon (i delègne par ces trois noms (uppoles, "PlEmpereur Frédeis' Second) & qu'ils fuppolérent tant d'Auteurs que la populace des Syavans prend aujourd'hui pour Ancies. Ils ne fe contentéren, pas de forger, felon leur delleiu, un Thorydolé, un Denis d'Islaitensafit, un D'iodore de Siole, un Dian Galin, un Urite-Lève, un Nature, un Tarite, fami polérent maliciculiement, pour abulter de la crécluité de leur Sécle, & de polérent maliciculiement, pour abulter de la crécluité de leur Sécle, & de polérent maliciculiement, pour abulter de la crécluité de leur Sécle, & de polérent maliciculiement, pour abulter de la crécluité de leur Sécle, & de polérent d'un propher une Version de l'Écriture; Version que le Jent la Version des Sepantes en Denateuque Samantian, un Origippe, un Babile, un Grégier de Nazianze, un fériour e, un Angujiu se nu mon, tous jele Peres Grece & Latins, fais en encepter aucun.

"Ce n'est pas encore tout : non contents d'avoir supposé des Livres en ces " deux Langues , ils compnérent de fausse Annales en Arabe , fous le nom "d'un Patrarche Melbine d'Aléxandrie du dixiéme Siècle; & même ils furent "affez habites & rusez pour inventer de nouvelles Langues , telles que sont "celle des Cophtes, & celle des Anglo-Saxons.

Il y a un Auteur Moderne, Anonime, qui s'est attaché à faire sentir le ridicule & l'impossibilité de cette Faction imaginaire, c'est pourquoi il nous suitt pour notre dessein, de faire remarquer la-dessus, que le danger que ces obinions opinions peuvent cauter à la Religion , regarde moins les Eglites Réformées que l'Eglife Romaine , parce qu'elle le vante d'avoir fes plus forts apois tiur les Traditions anciennes, dans la prévention où elle est qu'elles lui iont strorables. Mais le célèbre Antiquaire & Chronologiste, dont nouv enons de parler, en juge bien autrement, & c'est le seul endroit de son Système où il ait raison.

Il trouve la Tradition d'contraire à la Religion Romaine, qu'il ne fait pas difficulté d'avancer, que cux agi nous ont fuppofe les Péres Grees & Lains, étoient dans les fentimens des Calvinifies & des Protefhans. Cet aveu donne un gain entire de caufe à Mr. Aubertin & an Minière Cluade cetter Mr. Armand & le Cardinal du Perron. Il est maintenant de l'intérêt des Dockeurs du Papline de Jaidier en repos les Réformes, pour rétuter du meux qu'ils pour-ront cet Auteur, dont la rédouvable Société Jétuitique se fiert aujour Phui pour fouffler fur routee les Traditions adoptées par le Concile de Ternet, & gai un

d'un seul trait de plume les rend toutes Calvinistes.

Les plus célèbres Théologiens & les plus habiles Controverfiftes de ce fameux Ordre Amphibie, ont cu tant de démêtez avec les Proctellans, qu'ils ont enfin reconnu , par une fatale expérience, combien peu avantageufe leur cêt la Tradition, quoi qu'ils la faffent lonner bien haut, quand lis ont à faire au Peuple, qui n'entend pas toute la force de ce mot, & à qui il est aité de perfiuder que la Religion étoit telle du tens des Aprères, qu'elle paroit aujourd'hai dans l'Eglife Romaine. Mais lors qu'il en faut venir au dérail des Dogmes, & aux détuffions critiques des pallages des anciers Péres, des Histoires Eccléfatiques , & des Conciles, i lis s'apperçoivent bien-tôt que ce mot de Tradisiss mêté qu'un grand nom, qui ne répond persque jusais à l'attente de ceux qui étudient les Anciens avec un elprit rempli des préjugez de la Théologie Scholastique.

De là vient san doute cet attachement que les Jésities ont pour les Auteurs modernes au préjudice de l'Antiquité, & leur empressent à désendre des Livres que tous les Sçavans ont abandonnez. Tels sont le prétendu Dein's Arespassir , que les Jésites Marin Del-Rio, Pierre Italiax , & que que sautre, ont voulto soltenir contre les essorts et de contre de l'action de

éclairez dans toutes les Communions du Christianisme.

Ces Moines ont foûtenu de même, le plus long tems qu'ils ont pû, les faufles Décrétales des Evêques de Rome, « & Pranguis Turries a tait des chrois incroisbles pour en deffendre l'authenticité, quoi que cette malheureule Collection de Lettres publiés dous les noms d'une fouxantaine de Pupes, some des certies dont la fauflée elt très fenfible, de l'aveu même des Dockeurs du fest de l'aveu même des Dockeurs du fest de l'aveu même des Dockeurs du fest de l'aveu même des Dockeurs du fest, qu'et fonchée coute la Hérarchie Romanie, son Droit Canon, l'Autorie ét, qu'et fonchée coute la Hérarchie Romanie, son Droit Canon, l'Autorie ét de les Souverains Pontifes, & la plus grande partie de six autres creurs & de ses souverauce diametralement oppossées à la verifé de la Religion Chrétienne.

Les Lettres Pattorales, les Confessions de Foi, & toutes les autres Constitutions des Eglies Grecques de l'Orient, que nous devons résurer dans cet Ouvrage, sont à peu près de la même nature que ces fausses Derétales des Evéques de Rome, & sorgées dans la même vue, par quelques Ecclesiasti-

que

ques & autres personnes entiérement dévouées aux intérêts de la Papauté & du Papisse; c'est pourquoi nous en s'erons voir la Jaullèté, par des Régles Juridiques & par des rations qui ont beaucoup de rapport à celles dont les plus seaves de la Celles de

Nous ferons voir que les Lettres de Mr. l'Ambalfadeur de Noissut , celles de Patriarche Cyrille Lusar , & le Synode de Moldavie , font incompatibles avec le Concile Grec de Jérufalem de l'année 1672. On trouvera suffi dans erro Ouvrage quelques autres Priéces très importantes & curieufes , avec toutes les Rificktions néceflaires pour démontrer que ces Decrets , ces Confefions de Foi, & les Témoignages dont elles font munies , fe détruitent réciproquement, par le grand nombre de contradictions qui s'y rencontrent , & par les faufice très manifeltes qu'on y découvre , lors qu'on pré bien toutes les circonfances de ces Actes , & qu'on en fait une juite comparaison avec divertes auxes Procédures des Ministres d'État du Pape , que les Docteurs de l'Eglife

Romaine ne sçauroient délavouer.

Ceux qui voudront consulter les propres Originaux dont nous avons tiré nos preuves, trouveront un Exemplaire authentique du Concile de Jérusalem & des deux Synodes Grecs, dont nous venons de parler, dans un Manuferit bien conditionné, que nous avons mis en dépôt dans la Bibliothéque de l'Université de Leyde en Hollande. Pour ce qui est des Lettres & des Relations, on trouvera les Originaux de celles de seu Mr. de Nointel , parmi les Manuscrits de réserve, qui sont dans un Cabinet de la Bibliothèque du Roi de France, dans l'un des Volumes où l'on a raffemblé les Pieces qui concernent les Negotiations de fes Ambassadeurs, & les Extraits que nous en produirons sont légalifez en bonne forme par des Prélats que le Clergé de France ne defavouera point. Celles du Patriarche Lucar sont dans la Bibliothéque de l'Université de Genéve, où elles ont été miles par Mr. Leger fidele Ministre du Saint Evangile , Professeur en Philosophie , & Pasteur de ladite Ville ; qui nous a fait la faveur de nous donner les Copies bien attestées de tous les Originaux qu'il a trouvez parmi les Ecrits de seu Mr. son Père à qui ces Lettres furent adresses de Constantinople à Péra de Galata par le Patriarche Lucar durant le cours de huit années que Mr. Leger y demeura, en qualité de Ministre, chez Mr Haga Ambassadeur des Etats Généraux : qui par un faint zéle pour l'avancement du Régne de Jésus Christ, protégérent ce Patriarche jusqu'à la fin de sa vie, comme on le verra par le contenu de ces Lettres, qui serviront aussi à découvrir & à prouver les calomnies, les attentats & les violentes perfécutions de la Cour de Rome, & des Ambassadeurs de France, qui ont travaillé de concert pour faire périr malheureusement ce Patriarche.

On fera voir d'une manière inconteltable l'imposture atroce de Mrs. de Port-Roial, en ce qu'ils ont pousse leur mauvaise soi jusques à imputer sans aucun sondement, & coatre toute vérité, la mort du Patriatche Timoslèé à l'Am-

baffadeur

baffadeur de Hollande, en difant que ce Patriarche fut empoisonné à la table de ce Ministre, & que pour empécher qu'il n'en réchappat, un Médecin gagné par une große somme d'argent lui donna une seconde sois du poison, en

faifant semblant de lui donner du secours.

Il paroitra audi très évidemment qu'il n'y a rien de plus faux que ce qu'ofint avancre les Prétats de France & l'Ambaffdeur de Ninité, en disins, que
Leurs Hautes Puissances, leurs Ambaffdeurs s, & pulneurs Hollandois, ont
prété de l'argent a ûture au Patriarche Cyrille Loars pour entretein une Faction à Constantinople contre les Gress dévouex au Pape, contre les Jétuites &
les autres perfonnes qui étoient liguées avec l'Ambaffdeur de France pour exterminer le Parti de ceux qui favoriloient Cyrille. Nous démontterons au contraire que tous les Gress dont la Créance étoit conforme à celle du Patriache Cyrille, & aux sentimens des Réformex, se sont conjours portez de leur
propre mouvement à se défendre contre leurs adversires, & de græntia vec
Cyrille du mieux qu'il leur étoit possible de par des moiens légitimes, des pernicieux dessines de des norbles autentas des retuters du Papiel.

Nous produirons avec tout cela, un grand nombre de Piéces très authentiques pour ranverfer le principal fondement fur lequel Mrs. de Port-Roial & lea Dockeurs de Sorbonne ont élevé leur grand Edifice de la Perstrait de la Fair prétendue el l'Egific Carbolique; à Rous prouverons démontraitement que toutes les Egifics Orientales de la Communion des Orrecs indépendans de saires l'étée; en des les diverses de la Communion des Orrecs indépendans de saires Évée; en dans les fuires que les dévines de la Transfibhlitation, ni fur pluficurs autres Articles, qu'on obligé de recevoir indiffeptablement pour des véritez innontréhables, & qu'on obligé de recevoir indiffeptablement

comme des points fondamentaux de la véritable Foi.

Il ne nous fera pas même difficile de faire voir qu'il y a des Grees non Latinitez qui font encore maintenant dans les fincimens de nos Egilies Protefantes fur la matière des Sacremens, comme plusieurs de leurs Prédécessers y ont été depuis le commencement du Chrittiansfine jusqu'a-ce qu'ils ont eu le malleur d'être infectez par les superfitions de la Communion idolatre de l'Egilie Latine. & par les criveur que les Emisfiaire de la Couri de Rome ont trouvé le moien de faire insensiblement glisser dans toutes les Egilies Chrétiennes de l'Orient.

Nous infifterons principalement à faire voir que cela est arrivé au sujet du Dogme de la Transsubhantiation, & qu'il n'y a que des créatures du Papisme & des Grecs ignorans & corrompus qui aient soumi des Attestations aux Docteurs de Sorbonne & aux Controversistes de Port-Roial pour établir ce montre d'erpeur, avec eelui du culte impie de Hadoration du Sacrement de l'Eu-

chariftic.

Les Preuves & les Argumens que nous emploierons pour détruire tout ce que ces plus fameux Théologien de l'Eglife Gallicame ont produit de nouveau pour établir ces deux Articles , fuffiront pour les confondre entiérement : & pour faire voir à tout le monde , que ces Prélats fi délbres & fi rutez dans leurs Disputes , out néamonin fournit , très imprudemment , des armes pour combatire leur Paris : & qu'ils ont cu tout de l'antar qu'il n'y autois point .

Dogarny Linnal

de Ministre Réformé qui pût avoir tout ce qui est nécessaire pour résuter foi lidement un Ouvrage, muni d'un aussi grand nombre de l'évéce sextraordinaires, qu'il s'en trouve dans les guatre gros Volumes qu'ils ont composée, avec beaux coup de sin, de travail 8 de dépente, pendant une douzaine d'années, pour démontrer que la Doctrine & le Culte que les Protessans rejettent, font des matières de foi, qui ont toigours fait une partie de la Créance, & du sérvice Religieux, parmi tous les Chrétiens, dans les Eglites Grecques, a aussi-bien que dans les Églités Latines du Papilme.

"Nous ferons voir très clairement que cette groff: Compilation dont ils font tant de cas., (& de laquelle ils se lervent même avec beaucoup de fuccès, depuis quelques années, pour démontrer que les Ministres de Charenton, & leurs adhérans, ont été des imposseurs & pour pervertir un grand nombre de Réformez, ) ne contient aucune pruve, certaine de ce qu'ils se vantent d'avoir

mis dans une parfaite évidence.

Il y a trois de ces Volumes qui ne font remplis que d'un amas produjeux de fauffes gloise fur les paffiges controverfez des Péres Gres. & d'une grande fourmilière de menfonges déguufez par un nombre infini de Sophilimes dont on peut trouver la réolotiron dans pluficurs Auteurs, & principalement dans les Ouvrages de feu Mr. Abbertin, & dans ceux du Minifite Clande, d'heureufe mémoire vois pourquoi nous laiferons tout cela à part, comme tres inutile; & nous nous attacherons uniquement aux queftions de fait établies fur le grand nombre d'Acts, de Certificats & de Témoignages que ces Miféturs ont rangez dans le huitiéme Livre de leur troiféme Tome, comme autant de Piéces Juridiques dont ils prétendent que la matirée & la forme lont à l'épreuve de toute forte de Critique, & plus que fuffiantes pour terminer à jamais cette fameufé Difjeut, qui entraine nécellairement avec elle, la décision des plus grandes Controverfes qui font aujourd'hui un mur de léparation entre les Protestans & l'Egillé Romaine.

Les Seavans & les Curieux , les Hilóneins & les Critiques , trouveront ici de quoi s'occuper utiliennet & même avec beaucoup de plainf ; à cutide de la diverfité des penífes , des opinions , des maximes , & des fintimens bisarres quils y trouveront , avec des Ecrits en quarte. Langues dont le fille eft très différent. Ils ne doivent pas craindre d'y rencontrer les épines , ni les difficultez qui font ordinairement attachées à ces fortes de Difputes. Nous avom pris un foin particulier de bien démeler tout ce qu'il y avoit de plus embarrafilant , pour ne mettre au jour que des fairs qui puavent être verifiez fans beaucoup de peine, par tous ceux qui voudront jetter les yeux fur les Relaions curientes , für les Leutres importantes , & fur les Statuts Synodaux que nous produirons avec une Traduktion Françoite des Originaux qui font, 1 se uns en

Gree, & les autres en Latin, ou en Italien.

On trouvera auffi en même tems dans chaque Paragraphe toutes les Remarques & les Influtdions qui font néceflaires pour mettre dans une parfaite évidence, non feulement toutes les vértez importantes qui font contenuis dans ces Piéces authentiques, mass auffi toutes les conféquences qui en réfultenz de dont on peut tirer de grands utages contre les Dockeurs de l'Eglife Romaine, & et en particulier contre le Clergé de France, & contre les Munifires d'Eust qui travaillent de concert à favoriser les plus grands ennemis de la Religion Réformée, & à faire réuffir les pernicieux desseins que la Cour de Romo

forme tous les jours pour la destruction des Etats Protestans.

Si apres cela quelques Controversistes déraisonnables viennent à combattre nôtre Ouvrage par ignorance, par opiniâtreté, ou par quelques vûës & intérêts du Papiline, qui font ordinairement (ans bornes : nous leur déclarons par avance, qu'il n'y auroit pas de justice à nous demander des Réponses toutes les fois qu'ils s'aviseront de nous attaquer, en révoquant en doute des véritez aussi palpables que celles que nous étalons ici, d'une manière très évidente, parce qu'ils méritent, en ce cas, qu'on les traite comme ceux qui nient les prémiers Principes des Sciences , & les Axiomes incontestables , sur lesquels tous les plus folides raifonnemens des hommes font fondez, auffi-bien que toutes les connoiffances dont ils sont capables.

Ces Axiomes incontestables que nous emploierons dans cet Ouvrage sont éta-

blis fur les Loix de la Jurisprudente, & appliquez à la matière des preuves authentiques dont il s'agit ici fur les Questions de fait, concernant la Religion des Grecs. Nous devons par conféquent emploier dans cette Controverse les Maximes du Barreau, par une Methode Juridique dont les Théologiens n'ont pas affez de connoissance pour s'en prévaloir aussi avantageusement que nous le pouvons faire en cette rencontre. Et pour cet effet il est necessaire que nous fassions remarquer à ceux qui ignorent le Droit Canonique & le Droit Civil, qu'on doit juger fort différemment des voies & des méthodes de prouver les véritez de la Foi , & de combattre les erreurs , lors qu'on les regarde en elles-mêmes, ou qu'on les confidere par rapport à ceux que l'on defire perfuader.

En ne regardant certaines méthodes qu'en elles-mêmes, on a fujet de dire qu'elles sont capables de conduire l'esprit jusques à lui faire connoître quelques veritez avec certitude. & l'on peut mettre de ce nombre toutes celles dont les principes sont clairs ou certains', & les conséquences évidences. Mais il n'en est pas ainsi lors que l'on compare ces méthodes avec les différentes dispositions des hommes. Car ils sont pleins de tant de ténébres, & leurs préoccupations font si bizarres, qu'il n'est pas possible de trouver une lumière qui soit proportionnée à tous ces differens obscurcissemens. Les unes sont bonnes pour certains esprits, les autres pour d'autres : les unes sont plus propres à diffiper certains nuages & certains préjugez, les autres éclaircissent plus diffinctement cer-

taines difficultez.

On ne doit done pas s'étonner que pour faire voir la fausseté & l'inutilité des Attestations que les Docteurs de Port-Roial & de Sorbonne produisent contre la Doctrine des Réformez, & qu'ils étalent fous le titre de Pieces Authentiques , nous mettions en usage une Methode Juridique iuusitée dans les disputes de Théologie. Cette Méthode confifte dans l'éxamen des Loix civiles &c des flatuis Eccléfiastiques dont les Jurisconsultes se servent pour récuser les Témoins & pour rejetter les Ecrits & toutes les preuves qui ne sont pas selon les formes du Droit. Nous en avons fait un Recueil qui sera mis à la fin de cet Ouvrage, pour servir à juger de la validité des Monumens que nous devons produire . & de la fausseté des Pièces que nous devons rejetter.

On trouvera parmi ces Monumens Authentiques douze Lettres Originales du fa-\*\*\*\* 2 mcux

#### DISSERTATION PRELIMINAIRE.

mux Patriarche Cyrille Lucar qui font écrites de la propre main & qui nont jamas été miles au jour. Sa Confession de Foi que nous avons aussi en roriginal & qu'il a constirmée & sugmencée par un grand nombre de Passiges de l'Ecriture Sainte & des Péres Grees. Les détés Originaux d'un Gaustle tenu dans la Ville de j'évaluleus par des Grees altembles de divers Pais de l'Orient en Pan 1672. Les Decrets de deux Synades de Constantinople & de Moldavie construent par ce même Conside de Jéruslalem. Diversi Relations Ancedates fort curieufes & passigners autres Péres très importantes, legalifees par des Patriarches & par des Ministres d'État qui ont certif ut le même sujet.

Tous ces Moument Authentiques feront joints à une containe d'Asiames tirer, foi XII. Table de l'ancien Diori Romain, des Phibifiers , des Sensationalistes des Linis des Pretsurs, des Réponfes des Junifondilles, des Conjinstines des Empersus, des Referits des Princes, des Glofier des Légilles, des Conne des Apoires, des Deiers des Conciles, des Berts des Papes, des Senteuer des Peres, & enfin des principaux Aphenifiere des Théologiens & des Docturs quit

ont écrit sur les Loix Divines & humaines.

Nous emploierons tout cela dans cet Ouvrage, pour y demonter fraidispament la faufiète de plus de time (ost Mitefalius), contenues dans une vingtaine de
Confessions de Fui des Greet, qui ont été corrompes & fabornez par les Dockeurs
de Port-Roial de de Sorbonne, par des Emissiens du Clergé de France, de
de la Cour de Rome, & même par des Agens & par des Ambassideurs des
Princes de la Communion de l'Egalié Romaine, qui n'ont rien épargné pour
fournir à leurs Controversistes de quoi confondre les Ministres Résence, de tout
les parties de ce Volume, par tous les moieus d'p par toutes les Priées dont nous
venons de donner une idée générale dans cette Distération.

Qu'il nous foit donc pérmis, en la finissant, d'emploier les mêmes paroles qui se trouvent à la fini des Livres de la Cité de Dieu, & de dire comme fit ce Dosteur qui les avoit composer contre les Paiens; & pour la Défense du véritable Christianisme, que nous croisons situissire par cet Ouvra ge à l'enpagement où nous sommes entrez, & que nous conjurons ceux qui y trouveront de l'exects, ou du déstur, de nous le pardonner: puisque nous y avons travaillé selon la mésure de nos lumières, & à proportion des moiens qu'il a plû à la Providence de nous souria pour cela; i el et par conséquent rès juste que tous ceux qui en seront contens ne s'arrêtent point à nous en attribuer la gloier, mas qu'ils le joignent à s'ons pour en rendre graces à Dieu.



## MONUMENS AUTHENTIQUES

Nouvellement découverts, pour démontrer

LA VERITABLE

RELIGION DES GRECS.

### FAUSSETE

DEPLUSIEURS CONFESSIONS DE FOI

Des Chrétiens Orientaux:

Produites contre les Théologiens Réformez, par les Docteurs de Sorbonne & de Port-Roial, dans leur fameux & grand Ouvrage de la Perpétuité de la Foi de l'Eglise Catholique.

#### LETTRES ANECDOTES.

DECTRILLE LUCAR, PAPE, PATRIARCHE ET JUGE Occuménique ( a ) des Eglises Chrétiennes du Trône Impérial de Constantinople. Aux srès Venérables Syndics , Sénateurs , Passeurs & Professeurs , du Conseil , de l'Eglife & de l'Académie de Genéve.

#### LETTRE PREMIERE.

AMPLISSIMI & MAGNIFICI Reverendiffimi è Venerabili SI. GNORI, SENATORI Dottori , Ministri , Professori è Governatori della Republica è Chiefa di Geneva : Amici è Fratelli in Jefu Chrifto , dilettiffimi & offervandiffimi. Post Pacem & Fraternam falutem.

fone voltre, che di continno fervite à Id- voir des ouvertures à vous donner fur

Cyrillo , Patriarcha di Conftantinopoli. | Cyrille, Patriarche de Conftantinople. Très GRANDS & MAGNIFI-QUES SEIGNEURS & SE-NATEURS, très Révérends & Vénérables Dotteurs, Ministres, Professeurs & Gouverneurs de la République & de l'Eglise de Genéve : Amis & Fréres très bonorez & bien-aimez en Jésus Christ, après les soubaits d'une Paix Fraternelle & de toute forte de bonbeur.

Ovevo bavere qualche materia di Consolatione per dar gusto spirituale servicendo alle dotissime Pertuale servicendo alle dotissime per dari servicendo alle dotis della servicendo alle dotissime per dari servicendo alle dotissi

dio, è vigilate per il beneficio delle anime | les matiéres Spirituelles de la Théolo-Christiane, che si pascano del verbo sancto Predicato nell' Evangelio del nostro Signore Jesu Christo, è da gli sancti Apofloli al mondo communicato è publicato. Ma in queste parti essendo il stato della Chiefa nostra Greca , molto misero , è di moeslitia pieno, per li continui travagli è persecutioni di quelli che totalmente da quella cercano d'estinguer la verita, non resta che materia di lucto è di pianto, come à pieno le potra informare il Dotissimo mio Signore Antonio Legero, che qui presente ha veduto, è con la mano toccato le piagbe noffre.

L'Antichristo non dorme, ne cessa di cercare nuovi modi è nuove arti, è adoperare li suoi instrumenti per opprimer l'Evangelica verità, è li professori di quella : nel che fono molto industriosi gli Jefuiti , è sagaci per esseguir ogni loro intento. Uno discepolo di loro, Metropolita di Vena, che nella givventu sua ha fieguentato la loro schola , qui in Galata , o Pera di Constantinopoli, bavendo sette scereta di fasse Patriarcha , be pensato demolir me del mio luoco , con tutto che de l'ent , qui pendant fa jeunesse sut per le virth delle Leggi è Canoni e ordina- à leur école, ici à Galata, que nous tioni Ecclesiastiche, non poteva effer, io appellons ordinairement Pera de Convivente, legitimo Patriarcha; ma quel stantinople, forma le desfein de me scelerato, prima per via de Turchi, che chasser du Siège que j'occupois, quoi non risguardano che al guadagno, è per guadagnare uon riguardano Iddio Creatore, ne rispettano gli buomini, ma egni ne lui permettoient point de se faire male admettono per tirar mercede , è spo- proclamer comme Patriarche légitime, gliar qual si voglia inste, è iniuste. Ho- pendant que je serois en vie; mais ce

gie, qui puffent vous faire plaifir; car vous êtes continuellement attachez au Service de Dieu, & ne cessez de veiller pour le bien des fideles Chrétiens qui se nourrissent spirituellement de la Parole de Dieu, contenue dans l Evangile de nôtre Seigneur Jejus Chrift. annoucé au monde par la Prédication des faints Apotres. Mais nôtre Eglile Grecque étant réduite, en ce Pais dans un très miscrable état, & affligée en diverses manières, par les tourmens continuels de ceux qui la perfécutent fans relache, & qui travaillent fans cesse à y éteindre toutes les lumières de la vérité: il ne nous reste plus que de triftes objets de deuil, qui se présentent en foule, pour exciter nos gémiffemens & nos farmes, comme vous en terez amplement informez par nôtre cher Ami , le très Docte Mr. Antoine Leger, (b) qui a touché de ses propres mains nos plaies, & vu tous les maux dont nous fommes affligez.

L'Antechrift ne s'endort point, il cherche fans ceffe de nouveaux moiens pour offusquer la vérité, & de nouveaux artifices pour opprimer ccux qui font profession de suivre les Dogmes de l'Evangile ; & pour cet effet il n'a point de meilleurs instrumens que les Jefuites, parce qu'ils out beaucoup d'industrie & de sagacité pour faire reusfir tout ce qu'ils entreprennent. (c) Un de leurs disciples, métropolitain qu'il fout fort bien que les Loix , les Canons, & les Statuts Ecclefiaftiques

20ta

ra quel traditore, Metropolita di Vena, usata l'opera delli Turchi , è de alcuni Christiani, che peggiori sono che Turchi nel proceder; di puoi ba fatto molti inganni, che non fi puono scriver, ma finalmente, passato il Gran Signore in Afia ; per andar alla guerra contra il Persiano , lo sequitò , è per stratagemi fecreti ottenne un ordine al Vice-Rè, che era soprastante di Constantinopoli, che lui fosse promosso al mio luoco , è piglio del fangue delli poveri vento mille Tolori , è lida alli Turchi per mandarme in essilio à Rhodes , dove fui confinato mesi dieci fette. Quel Apostata traditore fa molte cose per sostentarsi , ma conosciute le sue qualita. l'ha tanto odiato il populo. è eli Ecclefiastici , che una volta con gran strepito, solevati tutti, banno quel ma-Ledetto deposto, è bandito con disbonore. è me richiamato è liberatò.

perfide fe fervit d'abord des Turcs. qui ne cherchent que leur profit , & qui pour faire quelque gain, abandon. nent Dieu leur Createur, & n'ont des égards pour qui que ce foit; mais au contraire forment toute forte de mauvais desseins pour s'emparer du bien des innocens , de même que de celui des coupables. Voils pourquoi ce Métropolitain de Vena pour faire réiiffir fa trabifon, emploia les Tures & quelques Chrétiens, dont le procédé est plus mauvais que celui de ces Mabométans. (d) Il fit ensuite plusicurs fourberies qu'on ne scauroit exprimer par écrit ; mais enfin , le Grand Scigneur étant allé en Asic saire la guerte au Roi de Perse, il obtint, par des stratagemes secrets, un Reserit de Sa Hautesse par lequel il étoit enjoint au Caimacan, qui commandoit pour lers dans la ville de Constantinople, de l'installer en ma place; enfuite il extorqua vingt mille ccus du fang des Pauvres, dont il fit present aux Tures, afin qu'ils m'envoiassent en éxil à Rhodes, où j'ai été relegué pendant dix - sept mois. Ce déloial Apostat ne manqua pas de faire jouer plusieurs resforts pour le maintenir dans ce Pofte; mais sa perversité, & ses mauvaifes inclinations, aiant été reconnuës, il sut tellement hai du Peuple & du Clergé, que tout d'un coup il se fit un soulévement général, par lequel cet éxécrable fut degradé & ban. ni honteusement, & moi rappellé & tiré de mon éxil

Arixai qui à panta quelli giorni, per Providenza Drima, Ippa la partenza del datifimo mia Signore Leger, per che lo un tal Dottore, che qui ba tanto fercito la Chiefa, il quale tatti noi aviamo, è di lui faciamo gran fima per te Chrifiamo fre qualita, è per baver te Chrifiamo fre qualita, è per baver J'arrivai ici, par un effet de la Divine Providence, ces jours paffe, y juftement lors que mon cher Ami, le Docte Mr. Leger étoit sur son départ, J'ai été ravi d'avoir ecte occasson favorable pour l'accompagner de cette Lettre, par laquelle vous connoitrez.

Digitalizary Library

#### LETTRES ANECDOTES

à noi in male cose è articoli della fede molta luce presentato, alla cognitione della verità, accompagnassi con le presente mie alle charita vostre. Riturnato danque qui sono sono antato al Parintechato, ma alleggias in Cosa del Eccilentissimo Imbacciadore di Finadra, deve vievo le vista de tutti, è silo un alquanto ripofo.

Eco Clarifimi è Dati Signari che in compossifimente los dictritte sua Hiffaria che altrimente mi faurchée d'un pincelle di qualette fraumbe Hiffaria che altrimente mi faurchée d'un pencelle di qualette fraumbe Hiffaria les juis processifie il male , non ceffa la perfectucione, ferre come lacqua fotto la paglia ha invidia l'Antichrifica Il Regmo è alla gloria del nostro Redentorer non fopporta la grandeza è dilatione fina la pagni al del proporta la grandeza è dilatione fina la pagni al del proporta la pagni del proporta la pagni del proporta del

Li Libri è Opere di Calvino; miuno di questi refragarii ha mai letto, ne ha notitia della Dottrina d'un tal Dottore.

qu'il est très digne de vos faveurs ; car nous pouvons vous affurer, que tous cenx de nôtre Communion l'ont toûjours fart estimé, & que nous le ché. riffons tous avec une affection particulière, (e) non sculement à cause de fon grand sçavoir & de ses vertus Chrétiennes accompagnées de plusieurs beaux talens; mais aush parce qu'il a rendu de très bons services à l'Eglise. & nous a donné plusieurs éclaircisse. mens tant sur des Articles de Foi, que sur d'autres matières qui contribuent à la connoissance de la vérité. Depuis mon retour en ce lieu, je n'ai point encore été prendre possession de mon Palais Patriarchal : j'ai toù. jours demeuré chez son Excellence l'Ambassadeur de Hollande; où je commence à goûter un peu de repos & où je reçois toutes mes vilites.

Voila, très doctes & illustres Seigneurs, un petit narré dans lequel un plus habile Ecrivain que moi pourroit trouver affez de matiére pour faire une très belle Histoire ; mais au défaut d'une meilleure plume, je dois ajoûter moi-même à ce que je viens de vous dire, que nos malheurs ne diminuent point; que la perfécution dure toujours : Elle nous mine secrettement comme l'eau qui serpente de tous côtez fous le chaume. L'Antechrift s'oppose à l'avancement du Régne de Jéfus Christ: il est envieux de sa gloire, & ne cherche qu'à usurper son autori-(f) Il jette la terreur dans l'efprit des simples par le nom de Ca!vin ce Docteur très Saint & rempli de fagesse, qui est maintenant en posseffion de la télicité Célefte des bien. heureux qui sont unis inséparablement avec Icsus Christ leur Redempteur.

Jamais aucun de ces transgresseurs des Loix Divines, n'a eu connoissance de la Théologie de ce Docteur, ni jet-

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

Con tutto cio , con quel Nome di Calvino , spaventono l'ignoranti , è simplici ; ma per gratia di Dio, si banno opposto quelli che conoscono la verita , è banno destipato le tenebre dagli animi di molti, nel che ba fatto gran profito la presentia del Dotiffimo mio Signor Leger; quel predicando è scrivendo ha molto numero alla Luce convertiti , è gli adversarii mirabilmente confusi: non ardiscono comparere alla gloria del Evangelio del no-Aro Signore Jesu Christo; Et io che indigitato per heretico, qui presente sono, ma nissuno ardisce piu parlare: anzi venendo tutti con submissione dimandono perdono, fuor di duoi, è tre capi, li quali anchora non bo admesso alla mia presentia , con tutto che intercedono alcuni per loro, ma io rifervo alla prima Congregatione dove à me conviene predicare, trattar li conforme il loro merito, che questo eli fara morte.

Ecse che alle Amplifime vofter Perome, & Reverenite vofter la prole vifere,
del mis euwre, come à Fratelli miei
hanatifimi, abbrezando la Dettrina
voftra, che è Orthodoxa è Catholica,
ci abborrendo Lostrina selli adserfarii, la Dottrina Romana F AL SA è
CORROTTA. So che pragfia
mia Profeffione, contra me fi fallevamia Profeffione, contra me fi fallevami, è conjurano gli Monti, ma is
fempre diro, il Signore è mia illuminatime i fallate di thi recure? Il Signore,
intene i fallate di thi recure? Il Signore,

té les yeux fur les Ouvrages d'un fi scavant homme. Cependant, ils se fervent de ce nom de Calvin pour épouvanter les simples & les ignorans; mais par la grace de Dieu , ceux qui connoissent la vérité se sont opposez aux pernicieux desseins de ces réfractaires, & ont diffipé les ténébres de l'ignorance d'un très grand nombre de personnes. Mr. Leger que je chéris & confidere comme un Théologien fort sçavant, a fait beaucoup de progrès pour cela depuis qu'il est ici, non seulement par ses Prédications, mais aussi par ses Ecrits, qui ont dessillé les yeux à beaucoup de monde, & tellement confondu les ennemis de la vérité, qu'ils n'o. fent plus se présenter devant ceux qui font briller les lumiéres de l'Evangile de nôtre Seigneur Jésus Christ. Ceux là même qui m'ont voulu faire passer autrefois pour hérétique, me voiant ici , n'osent plus ouvrir la bouche, si ce n'est pour me demander pardon. Ils me font tous venus témoigner leur foûmission, à la réserve de deux ou trois à qui je n'ai pas encore voulu donner Audience, quoi qu'il y ait des gens qui me follicitent en leur faveur, parce que je veux les mortifier par quelques rudes centures , comme ils le méritent , dans la prémiére Congrégation où je dois prêcher, selon le droit que j'en ai, par ma dignité Patriarchale.

Voila, mes très illuftres & vénérables Seigneure, les ouvertures que j'avois à vous donner, en vous découvrant l'intérieur de mon cœur, comme à des Frères birn-sinnes, pour vous faire tensultre que je reçair voire Ductrine qui eff Ortboduse & Catholique; que j'ai en horreur celle de vous adverdires, que je décife les Dognes de verdires, que je décife les Dognes de CORRONPUS, pes qui qu'il y a des orgueilleux qui s'élévent conde Songueilleux qui s'élévent con-

Technology Cons

Protector della vita mia da chi mi fipervatura? Et can quella fiperara atmo combattero in quello tempo della mia vechica contra fi frequenti i, in fine che Iddio Benedetto mi chiami , è per le orazioni confre mi facti gratia del Regno del Ciclo , dove ci vedoremo con voltre con vegle chimche addotati con le petine in confre mi figurati con le petine in confre del ciclo del

tre moi, ne pouvant fouffrir la déclas ration que je viens de faire , & que pour cela aussi des gens puissans & redoutables conjurent ma perte; mais je dirai toûjours, le Seigneur est ma lumiére & ma delivrance, de qui aurai-je peur ? Le Seigneur est le Défenseur de ma vie ; qui pourra me faire trembler ? Et en fondant mon espérance là-deffus. i'emploierai ce tems de ma derniére vieillesse à combattre ces réfractaires. julqu'à-ce que Dieu me retire de cette vie, & me fasse la grace, en éxauçant vos priéres, de m'introduire dans son Rosaume Céleste, où nous nous rencontrerons tous en la compagnie des Fidéles, devant le Trône gloricux de nôtre Seigneur Jesus Christ, qui nous adoptera comme les Athlettes qui auront combattu pour la Foi, en nous donnant des Palmes à la main & des vêtemens blancs, pour nous mettre en possession de la félicité parfaite, qui nous unira tous dans la jouissance du même bonheur pendant toute l'éter-

Que la mis hours disofitione volvement misture une oil Cariffina E Dottfilm Pattori è Scniori, della Synodo di Hollandia, nu son ni e flato il tempo di firiver per il Reverendiffino nio sigore Leger, revendoni accapitifino; mis o pottato con l'Excellentifimo Signore Imbistatore CORNE LIO HAGA, Calumna furnimento della fede Catholica Orthodoxa, di ito fare con l'ocassone delli firiti, il de si effe quira fenza dubo. Per fine à trait voi Signoir miei, è l'Entelli, preso besedittione del Citol, e goi propperitatione del Citol, e goi propperita-

J'avois rétolu de faire auffi connoître le bon état de mes affaires, & mes fentimens fur les matieres de Religion, aux très célébres & très Doctes Pafteurs & Anciens des l'Eglises Synoda. les de Hollande; mais les occupationsextraordinaires que j'ai maintenant, ne m'ont pas donné le loifir de pouvoir écrire par la voie de mon très cher & vénérable Mr. Leger , porteur de la presente, c'est pourquoi j'ai pris de nouvelles mesures pour envoier, fans faute, ma Lettre avec les prémié. res Dépêches de Son Excellence Monfieur l'Ambassadeur ( des Etats Généraux ) CORNEILLE HAGA, qui est le Defenseur & l'appui inébrantable de la Foi Catholique Orthodoxe. ( g ) le finis en vous souhaitant. Messicurs &c très chers Frères , la bénédiction du Cicl,

Di Pera di Constantinopoli alli 7 Agosto 1636.

Delle Signorie vestre Clarissime & Reverendissime Amico obsequentissimo. CYRILLUS, PATRIARCHA, Constantinopolitanus.

626

4.01 -

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

Ciel, & toute forte de prospérité.

Très illustres Seigneurs & très vé. nérables Messieurs,

> Vôtre Ami très affectionné, CYRILLE PATRIARCHE de Constantinople.

A Pera de Constantinople le 7 Août 1636.

# REMARQUES HISTORIQUES, CRITIQUES, POLITIQUES ET MORALES,

Sur les endroits de la Lettre I. du Patriarche Lucar, qui font marquez par les lettres a, b, c, d, c, f, g, qu'on trouve dans le corps de ladite Lettre, renference, au milien de deux Parenthéles, dont on fe fervira auffi dans les Lettres fuivantes pour indiquer les Notes qu'on mettra à la fin de chacune fur les matières qui auront befoin d'éclaireillément.

#### (a) Pape , Patriarche , & Juge Oecuménique.

DADE: Ce nom qui on Gree fignifie Pere , le donnoir autrefoix à tous les Eréques ; comme on le voit dans les Epires, de Saint Augulin & de saint le freque ; comme on le voit dans les Epires, de Saint le freque ; comme de la comme del la comme de la comme de

PATRIARCHE: Ce mot, derivé du Grec, fignific Chef de famille, c'eft pourquei tous les Chérs des Générations, dont il c'hf sir mention dans l'Ancien Tettamem, depuis Adam jufques 3 Jacob, font nommez Patriarches; mais, dans le Chriftlanfine, ce nom a été donné aux Evéques des Eglifs d'Alexandre, d'Antoiche, de Jérufalem & de Conflantinople, de méme qu'à l'Evéque de Rome, qui fait encore nommer aujourd'hui Patriarchies; lescinq princie. Vapras

Laterarcha

principales Eglifes de cette Ville Capitale de l'Empire d'Occident. Il y a en de très grandes disputes sur cela entre les Patriarches de l'Eglise Grecque . & ceux de l'Eglife Romaine, mais les Orientaux n'aiant plus voulu entretenir de Communion avec les Latins, depuis l'onzieme Siécle, ne se sont aussi plus attachez aux disputes de la Primatie de l'Evêque de Rome. Car la Ville de Constantinople étant devenue la Capitale de l'Empire d'Orient, Michel Cerne larins qui n'avoit que le tître d'Evêque de Bifance l'an 1042, obtint de l'Empereur Confiantin , la qualité de Patriarche, & ensuite la Primatie sur les trois Patriarches d'Aléxandrie, de Constantinople & de Jérusalem. Depuis ce tems là jusques à l'installation du Patriarche Cyrille Lucar, il y a cu sur le Siège de Constantinople , quatrevingt Patriarches ; entre lesquels il s'en est trouvé depuis l'an 1453. jusques en 1599. , treize qui étoient Latins , & qui aiant été clevez fur ce Siege par les intrigues, par les cabales & par les violentes factions de la Cour de Rome, ont caufé mille défordres & une corruption géné. rale dans toutes les Eglises de ce Patriarchat aussi-bien que dans les autres Primaties des Grecs. Il est bon de romarquer ici qu'outre les quatre Patriarches dont on vient de parler, il y a maintenant dans les Eglifes Orientales fix autres Patriarches de différentes Nations, qui font séparez des véritables Grees, à scavoir, le Patriarche des Maronites & celui des Jacobites qui prennent tous deux le titre de Patriarche d'Antioche : & celui des Cophtes qui s'appelle aufsi Patriarche d'Aléxandrie; celui des Georgiens, celui des Nestoriens & celui des Arméniens, qui est ordinairement à Constantinople.

Le Pais des Grecs est ce qu'on appelle aujourd'hui la Turquie Méridionale en Europe; mais ils sont dispersez en plusieurs autres endroits, comme dans la Moldavie, la Valachie, la Pologne, la Moscovie, & dans la Natolie, ou Asie Mineure. Ils parlent non seulement Gree, mais aussi Turc & Arabe, selon les Peuples parmi lesquels ils font, & leurs Offices & Priéres se font dans la Langue vulgaire des Pais où ils demeurent. Il y a parmi eux un grand nombre de Chrétiens Latinifez, obéiffans à l'Eglife Romaine, & particulièrement dans les lifes de l'Archipel; c'est pourquoi il y a plusieurs Confessions de Foi signées par des Grees, qui font très différentes les unes des autres ; & on verra dans la fuite de cet Ouvrage, que celles dont Mrs. de Port-Roial, & les Docteurs de Sorbonne se sont servis contre les Résormez, n'ont été signées que par des Grecs Latinifez, & par des gens que la Cour de Rome & le Clergé de France ont trouvé le moien de suborner. Voiez l'Histoire des Religions par Jovet. Le Théatre de la Turquie par Mr. le Fevre. Les Allatius , & le Pére Maimbourg , touchant la Religion des Grees , Mr. Smith , & Mr. Simon , dans leurs Histoires des Nations du Levant , & sur l'état présent des Eglises de la Gréce , & Baronius

dans ses Annales , avec le Supplément de Henri Sponde.

JÜGE OECUMENIQUE. Ce termé Octuménique, fignific ciaetal, ou Univerfié, & vient du Gree cianum, qui le prend pour la terre baisaire comme qui diroit Reconnu par toute la terre, ou dont le pouvoir s'écné flur toute la terre. Ce fit au Concolle de Caleccióne tenu en 451, qu'on emploie pour la prémière fois le nom d'Occuménique. Les Prêtres & les Diacres de l'Eglife d'Alsandrie, préfentant leur Requéte à ce Concile, auquel Saint Leon préfidoit par les Légats, donnérent ce titre au Pape, lors qu'ils s'active de la concile de l'est d

.

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

dresserent à lui en ces termes, comme s'il eût été présent. Au très Saint Ét rès heureur Patriarche Occuménique de la Grande Rome, Leon. Les Patriarches de Constantinople s'attribuérent ensuite cette qualité, & voici comment.

Le prémier Concile de Constantinople qui se tint en 381. sous le Pape Damale & l'Empereur Théodose le Grand , fit un Canon par lequel il ordonna. Que l'Evêque de Constantinople auroit les prérogatives d'honneur après l'Evêque de Rome , parce qu'elle étoit la nouvelle Rome ; ce qui le faisoit non seulement Patriarche, mais auffi le prémier des Orientaux. Cet honneur lui fut auffi déféré par le Concile de Calcedoine en 451, mais dans des termes encore plus forts: car le 28. Canon ordonne que la Chaire de Constantinople ait des prérogatives EGALES à celles de l'ancienne Rome ; de forte que comme l'Evêque de Rome, par la prérogative de la Primauté, a Jurisdiction sur tous les Patriarches des Eglises Latines, celui de Constantinople l'ait aussi sur tous ceux des Relifes Grecques. Ce Canon fut autorifé par les Loix Impériales, & les Patriarches de Constantinople se sont toujours, depuis ce tems là, maintenus en la possession de ce titre d'honneur, & de ces droits. Mais les nouveaux Patriarches de Constantinople n'en demeurérent pas là; car voiant qu'on avoit appellé le Pape Leon, Patriarche Occuménique, dans le Concile de Calcedoine, ils prirent auffi ce titre ; qui leur fut ensuite déféré par les Empereurs & par les Conciles des Grecs. Ainsi dans un Concile tenu à Constantinople en 518. Jean III. du nom., Evêque de Conftantinople, fut appellé Patriarche Occuménique : mais Jean IV. furnommé le Jeuneur , prit ce titre avec plus d'éclat que les autres, dans un Concile Général de tout l'Orient, qu'il avoit convoqué fans la participation du Pape Pelage II. qui lui désendit ensuite de prendre la qualité d'Occuménique ; néanmoins ce Patriarche se l'attribua toûiours . même dans les Actes d'un Synode qu'il envoia à Rome, & depuis ses Successeurs ne s'en sont jamais départis; voila pourquoi le Patriarche Lucar se dit luge Occuménique des Eglises Grecques ; car c'est ainsi qu'il faut entendre cette universalité, & non pas sans restriction , comme le présendent les Papes de Rome, en voulant s'attribuer une Jurisdiction Souveraine sur tous les Evêques & sur tous les Primats de la Chrétienté. Si on ajoûte à ces Remarques, ce que le Pére Maimbourg a inséré dans l'Histoire du Pontificat de Saint Grégoire le Grand; on aura de quoi se persuader qu'il faut enrendre le mot d'Oecuménique dans le fens que nous venons d'expliquer; & que c'est ainsi que l'entendent les Patriarches de Constantinople, d'où il résulte que les Evêques de Rome qui se disent Juges Occuméniques de toutes les Eglises de la Chrétienté, sans aucune réserve, tombeut dans le cas qui a fait dire à Saint Grégoire, que celui d'entre les Evêques, ou Patriarches, qui se diroit Occuménique, voulant priver tous les autres de leur Jurisdiction Ecclésiaftique qui est d'inflitution Divine, pour être Supérieur & Juge de tous les Evêques, ne pouvoit s'attribuer cette qualité sans blasphème, ni usurper une parcille Autorité dans le Christianisme , sans devenir Antechrift.

(b) Nôtre cher Ami le Docte Monfieur Antoine Leger.

Ce fidele Ministre du Saint Evangile étoit originaire des Vallées de Piémont.

A 4

minimal to \$500gl

Il éxerçoit les fonctions Pastorales de son Ministère avec beaucoup «de zéle & d'édification parmi les Vaudois, lors qu'il fût appellé pour aller à Constantinople, dans l'Hôtel de Monfieur Haga, qui étoit pour lors Ambaffadeur à la Porte Ottomane, de la part de Leurs Hautes Puissances, les Etats Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas Mr. Leger se rendit auprès de ce Ministre à Péra de Constantinople en l'an 1628. , & il en revint en 1626. . comme il paroit par les Lettres du Patriarche Cyrille Lucar que nous devons produire. Mr. Leger aiant appris qu'une maladie contagicule faisoit de très grands ravages en Piemont . & que la Peste avoit enlevé presque tous les Pasteurs des Vallées Protestantes, il y revint pour servir les Eglises de sa Patrie. qui étoient dans une grande détolation: mais il n'y demeura pas long tems fans être expose à la persecution du Clergé Romain , parce que les Créatures de la Cour de Rome ne pouvoient fouffrir , dans cet endroit de l'Italie , un Minife tre Réformé, qui s'étoit acquis une grande réputation dans les Eglises Chré. tiennes des Grecs Orientanx, non seulement par ses Prédications très édifiantes. mais aussi par ses Doctes Ecrits, & par ses sçavantes Disputes contre plusieurs fameux Controverliftes, & entr'autres, contre un Grec nommé Coreffi, & contre le Jésuite Fournier. Ce Pasteur que la Divine Providence avoit destiné pour un Emploi plus confidérable, se retira à Genéve, où après avoir éxercé quelque tems le faint Ministère , il y fut établi Professeur en Théologie . & mourut dans cet Emploi en 1661., après avoir fait connoître, par expérience, qu'il étoit fort sçavant dans la Théologie, & très habile dans les Langues Orientales, aufli-bien que dans les belles Lettres, comme divers Auteurs en ont rendu témoignage dans plusieurs Ouvrages qui ont été mis au jour par les Scavans. Il étoit Oncle de feu Mr. Jean Leger , Professeur dans l'Univerfité de Leyde en Hollande, qui a donné au Public l'Histoire des Vaudois, où il fait mention du Professeur de Genéve son Oncle, dans les pages 68. & 60. de la feconde Partie.

1661

Mr. Autain Legen a confacré au fervice de l'Eglife un de fes fils portant le même nom , qui est maintenant Pasture s' Professieur en Pholisophie, dans la célèbre Académie de Genéve. C'est lui qui a cu le soin de conferver les Lettres Originales que le Patriarche Lame étrovia i shr. son Prée, lors qu'il réstoir à Galata, ou à Pera, chez l'Ambassiadeur Haga, & que ce Partiarche étoit dans son Pasias de la ville de Constantionele, comme aussi lors qu'il set relegué à Rhodes. Cet éloignement fournit de nouvelles occasions à des Lettres qu'ils sécrivient réciproguement. Le Patriarche, dans les finnent, parle de la manière dont quelques Emissiares du Pape voulurent l'enlever pour le conduire à Rome, & de diverses autres chois pay les quels paroit combien il étoit éloigné des Dogmes & du Culte du Papissire, & comment il approtavoit la Religion Réformée, avec les plus inségres Eccléssatiques de son patriarchat, qui l'ont toòlgours ettiné & honoré, comme on le verra par diverses Préces que nous inférerons dans cet Ouvrege.

Ceux qui voudront confulter les propres Originaux des Lettres de ce Patriarche, les trouveront dans la Bibliothèque de l'Académie de Genéve. Il y en a trente-une, sous l'adresse de lu Mr. le Professe veger, qui ont été mises and dépot dans ce lieu, afin que chacun puisse y collationner avec les Originaux,

. .

les Originaux , les Extraits que nous en donnons ici , dont Mr. Leger le Fils , maintenant Professeur en Philosophie, nous a donné des Copies duement légalifées, que nous mettrons auffi pour l'usage des Sçavans & des Curieux, dans la Bibliothéque Publique de l'Université de Leyde, avec un Exemplaire manuscrit authentique, de la Confession de Foi du Patriarche Lucar, signé de sa propre main, qui nous a pareillement été remis par un effet de la généreule libéralité de Mr. Leger le Fils. Il y a 22. de ces Lettres Originales du Patriarche, qui ne (ervent qu'à confirmer à divers égards, ce qui est contenu

dans cette Confession de Foi, & dans les neuf autres principales Lettres du même Patriarche, que nous produirons en indiquant les numéros fous lesquels on les trouvers dans la Bibliothéque de Genéve , & nous ne produirons que celles là toutes entières: parce qu'au lieu des autres qui ne contiennent que la répétition des mêmes choses, nous avons crû qu'il valoit mieux joindre à ces neuf Lettres principales, celle que le même l'atriarche adressa aux Syndics, aux Magistrats & aux Professeurs de la Ville & de l'Académie de Genéve. Cette Lettre paroît ici sous le numéro prémier. On en trouvera austi l'Original dans la même Bibliothéque. Nous mettrons sous le numéro 2, une Lettre fort importante de ce Patriarche adreffée à feu Mr Diodati , d'heureuse mémoire , Professeur en Théologie à Genéve. On en trouvera l'Original dans la Bibliothé. que de Mr. J. Alphonse Turrettin Pasteur & Professeur en Théologie & en Histoire Ecclésiastique dans la même Ville. Il y aura sous le numéro 3, une Lettre de ce Patriarche envoiée d'Aléxandrie en Angleterre, à l'Archevêque de Cantorberi , nommé Abbat , dont il est fait mention dans la Lettre précédente de seu Mr. Diodati. L'Original de cette dernière Lettre est dans la Bibliothéque de l'Archevêché de Cantorberi. Et pour conclusion de cette douzaine de Lettres, nous y ajoûterons un Extrait d'une autre Lettre fort curieuse que ce même Patriarche adressa au célébre Mr. Uyttenborgert , qui étoit Pasteur Arménien à la Haye, l'an 1613. Cette Lettre qui est fort longue, con-tient une explication des Rites de l'Eglise Grecque de Constantinople, touchant l'administration du Baptême, & celle de la Sainte Céne, & plusieurs autres particularitez très confidérables, avec une Histoire abregée des Sectes qui se sont separées des Eglises qui relévent de la Jurisdiction des Patriarches de Constantinople, d'Aléxandrie, d'Antioche & de Jérusalem. Mr. Leger nous a donné avis, qu'il a aussi remis dans la Bibliothéque de Genéve, une copie de cette Lettre qu'il a trouvée parmi les Manuscrits de seu Mr. son Pére. Les Curieux pourront voir dans la Bibliothéque de Leyde la Traduction Latine qui en fut faite l'année 1684, par Mr. Uyttenbogaert, & qui a cté mile dans son Recueil des Lettres Ecclesiastiques & Théologiques des Hommes Illustres & Scavans. Les Originaux des autres Piéces Authentiques dont nous tommes munis, & que nous mettrons dans cette Bibliothèque, confirmeront d'une maniére incontestable, tout ce que nous publions ici sur cette matiére. Nous aurons occasion de faire dans la fuite plusieurs autres résléxions très importantes fur l'authenticité & fur le contenu de chacune de ces Piéces en particulier, quand nous comparerons l'Original de la Confession de Foi du Patriarche Lu-

er, que nous avons entre les mains, avec l'Original du Concile de Jérusalem tenu sous le Patriarche Dofithée l'an 1672., & lors que nous mettrons tout

cela en parallele avec les Synodes de Constantinople & de Moldavie, pour découvrir les fourbertes des Grees Latinilez, qui ont voulu en impofer à tout le monde, pour favorifer les pernicieux défiens de la Cour de Rome, & les malignes entreprifes du Clergé de France coatre les Réformez.

(c) Les Jesuites ont beaucoup d'industrie & de sagacité pour faire réussir sont ce qu'ils entreprennent.

Ceux qui connoissent bien le fort & le foible de la Société Jésuitique, en portent le même jugement que le Patriarche Lucar, & conviennent qu'elle nourrit dans son sein des gens d'intrigue, qui sont capables de taire régistir les. plus difficiles entreprises. On trouve dans le 2. Tome du jugement des Scavans . . que le célébre Mr Baillet en parlant de leurs Ouvrages de Litterature dit, qu'il ne faut que confiderer le Volume qui a pour tître, la Bibliothéque des Auteurs. de la Compagnie de Jésus, pour être persuadé qu'ils sont non seulement très curieux, mais auffi qu'ils ont une industrie toute particulière pour conduire à leur but les choses qui les concernent, & toutes celles qui ont du rapport à leurs deffeins. Il n'y a point de preuves plus convaincantes sur cette matière, que les faits incontestables par lesquels on peut démontrer qu'il n'y a point d'Ordre Monastique dans le Christianisme, qui se soit acquis, en si peu d'années, une puissance si prodigieuse que celle où les Jésuites ont trouvé le moien de parvenir, tant pour les choses spirituelles que pour les temporelles, dans le vieux monde & dans le nouveau, malgré les fortes oppositions de leurs adverfaires. Il est certain que jamais aucune Communauté Ecclésiastique n'a cu autant d'ennemis & au dehors & au dedans , que les Jésuites en ont eu , &c ont encore : cependant , leur autorité qui est montée si promptement à un si haut point, semble plûtôt croître tous les jours que diminuer. Les seuls Livres qu'on a publicz contr'eux, formeroient plusieurs nombreuses Bibliothéques. Ils peuvent dire que bien des gens les condamnent par prévention ; &c ils ne manquent pas de s'en prévaloir, afin que sans prendre la peine de répondre aux plumes qui les maltraitent, ils aient un lieu commun général qui affoiblisse les accusations. Mais il est aussi très évident qu'il y a bien des gens qui, sans être préoccupez, soutiennent avec raison, que plusieurs choses ont rendu iustement odicuse cette Société. On n'acquiert pas une si grande puissance, difent-ils, & on ne la conserve pas si long tems, sans le secours d'une Politique humaine très rafinée. Or n'est-ce point l'Encyclopedie de la mauvaise Morale quant aux péchez spirituels? D'ailleurs, ce sont les Jesuites qui ont pousse le plus ardemment & le plus loin les conséquences de plusieurs Doctrines qui exposent les Etats à de continuelles révolutions, les Protestans au carnage, & la Religion Chrétienne au plus déplorable état que l'on puisse appréhender.

Cela eft si vrai, que tous les Théologiens de la célèbre Société de Sorbonne out crô tère obligez de roppoler d'une manière très foltemelle aux entrepriles des Jésuites, par la Censure qu'ils publièrent le prémier du mois de Décembre de l'année 1574, contre les Bulles de Paul III. & de Jules III. où ces deux Papes disens , qu'esprès ayoit gatentivement éxaminé l'institut & la

com.

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

conduite des Jésuites, ils sont obligez d'approuver, l'un & l'autre, comme très utiles à l'Églife, &t de recommander leur Compagnie en général, &t leurs perfonnes en particulier, à toutes les Puissances, soit Ecclésiafriques, soit se-

culières. Voici les termes de la Cenfure.

Aiant lu & relu plusieurs fois, discuté & examiné avec un très grand soin, pendant plusieurs mois, jours & beures, tous les articles des deux Bulles de Paul [1]. Et de Jules III. , la Faculté a prononcé ce qui fuit. Cette nouvelle Société , qui . s'attribué particulièrement le nom inusité du Nom de Jesus, qui reçoit indisférem-ment & si licentieusement toute sorte de personnes, quelque méchantes, illégisimes & infames qu'elles puissent être... semble violer l'honneur qui est du à la Religion Monaftique.... Elle apporte le trouble en l'une & l'autre Police , Civile & Eceléfiaftique.... C'est pourquoi toutes choses diligemment éxaminées & considérées, cette Société semble périlleuse en ce qui regarde la Foi , propre à troubler la paix de l'Eglife, à renverfer la Religion Monaftique, & née platot pour détruire que pour

Il y auroit bien des réfléxions à faire sur une telle Censure : mais il n'est pas nécessaire d'inssister plus long tems sur cette matière, puisqu'il y a un très grand nombre de Livres & de Théses dont les Jésuites se sont déclarez les Auteurs, qui confirment ce que les Docteurs de Sorbonne déclarent par cette Centure, qui donne une idée fi affreute de la redoutable Société dont on vient de parler. Ceux qui voudront confulter quelques uns des Ouvrages teandaleux où ces pernicieuses maximes de l'Antichristianisme sont contenues, n'ont qu'à jetter les yeux sur une demi-douzaine de Volumes qui ont été censurez par tous les Théologiens de la Faculté de Paris depuis une cinquantaine d'années. Elle a censuré en 1611 la Doctrine de Mariana Jésuite, & la Réponse Apologétique à l'Anticoton, favorables à ceux qui attentent à la vie des Princcs. En 1612, elle a condamné le Livre de Becan, & en 1626, celui de Lantarelle, qui étoient préjudiciables à la Souveraine Autorité des Rois. En 1627. elle a censuré la Somme Théologique du Pére Garaffe Jéluite, qui est remplie de propositions erronées, seandaleules & impies En 1621, elle a condamne les écrits des Jésuites Anglois, qui attaquoient l'autorité des Evêques En 1648. elle a centuré le Livre du Pére Celot , qui renversoit la Hiérarchie ; & cn 1658 l'Apologie des Cafuiftes qui avoit pour but d'abolir entiérement la Discipline Ecclésiastique, & d'introduire la tolérance de toute sorte de vices. S'il y a des gens qui doutent de ce qu'on vient de dire , & qui fouhaitent d'en avoir des preuves qui soient plus abrégées & qui ne soient pas moins au-

tentiques ni moins certaines que ces Decrets publics de la Sorbonne, ils n'ont qu'à lire une Thife que les Jésuites firent imprimer à Lyon & qu'ils soutinrent publiquement dans leur grand Collége de la même Ville le 26. Août de l'an 1697. Voici la cinquieme Proposition qu'ils y avancent.

Il n'est pas évident d'une évidence morale proprement dite, que la Religion Chré-

tienne foit véritable.

Cette même Thése sut soûtenue quelques années auparavant dans le Gollége des Jésuites à Cahors. Ce sut le 30. Janvier de l'an 1693, sous les auspices du Pére François l'Honoré Jésuite, & Professeur en Théologie. Voici les trois Propositions qui furent affichées, à la vue de tout le monde, sur la porte de l'Université.

1648

1888

1. Evidens non est quod existat nunc in terris aliqua vera Religio.

2. Evidens non est quod omnium, que in terris existunt, vere, simillima sit

3. Qui aiunt Religionem Christianam esse evidenter veram, fateantur necesse est falsam evidenter esse.

1. Il.n'est pas évident qu'il y ait maintenant aucune véritable Religion sur la terre.

2. Il n'est pas évident que la Religion Chrétienne soit très consorme à tou-

3. Ceux qui disent que la Religion Chrétienne est évidemment véritable, sont nécessairement obligez d'avouer qu'elle est évidemment fausse.

Voila de quelle manière les Jétuites renverlent de fond en comble tout le Christianifine. Les Carievas qui diferrent un plus grand détail fur cette matière, n'ont qu'à demander à Paris un Exemplaire de deux Lettres anonimes qui furent écrites à l'occision de ces Thées, par deux DoScurus de Sorbonne, & celle que le Pers l'Homet Hylaite & défenfeir de ces trois propositions, envoia au célèbre Mr. Robert Perst, Josen de l'Université de Cahors. Cette Lettre dont nous avons une copie entre les mains, fut écrie le 23, Mai 1693, dans le Collège de la Fleche en Anjous fur les fontières du Maine, oble Ros Henri le Gonad fonda un très beau Convent pour les Jétinies en 1602, ce qui donna occasion à une Satyre qu'on sit pour lors contr'eux, & qui sur exprinée, très judicieussement, par ces deux Vers Latins,

Ipsis Arcum Dola dedit : dedit alma sagittam , Gallia , quis sunem quem meruêre dabit ?

De Dole ils ont eu PAre, la Fléche de la France; La Corde, où la trouver, leur digne récompense?

(d) Quelques Chrétiens dont le procédé est plus mauvais que celui de ces Mahométans.

C'eft une chofe étrange, qu'il y sit des Chrétiens qui vivent d'une maniére toute contraire aut manures de l'Erangile qu'ils font prefetion de divire 100 ne peut voir fant étonnemen que plufeure d'entr'eux fonent plus dérègles quant aux meurs que les infidieles à les Mahoménan. Toutes les Hishioires qui ont été publièes depuis une cinquantaine d'années, fur les mœurs des Navions du Levant, & les nouvelles Relations de l'état préfetn des Egilés de la Grée, féprées de la Communion de Rome, font voir qu'il n'ya point de corruption dans la Turquie, qui foit égale à celle du Psprime. Nous ne rapportenon point cic equ'en ont éerit divers Auteurs Procefhans fort célébres, comme Mr. Samié, Histingré & plufu'urs autres, parce que ceux de la Communion de Rome s'imagineroient, peut-être, que leurs témoignages font fuffects; mais ils ne fégurionent repirter cux des gens de proble de leur propre Religion, & C

for tout ceux qui en font très bien informez, pour avoir été sur les lieux. Mr. Simon, nou Partisin qu'il et de l'Egglie Romaine, n's poi «mapécher de mettre au jour pluséeur Rélations, dans son Histoire Critique des Nations du Levant, qui confirment à divers égands ce que le Patrische Lucar dit touchant la mauvaisé conduite de plusfeurs Chrétiens, qu'il trouve plus infupportable que celle des Turcs. Un Religieux de la Communion de Rome, que ess Insideles ont detenu prisonnier, & qui est fort connu sous le nom de septemensafires), a fait des seleges, très dignes de remarque, sur les bonnes mœurs de ces Massimans dont il louie la probité, la charité, la debonnairet, la dévotion & les autres vertus qu'ils font paroine dans teutes leurs aétions, comme on le peut voir dans le Traité de cet Eccléssstique Régulier, cité par divers Auteurn Modernes.

Tous ceux qui ont quelque connoifiance de l'établiffement du Mahométif, e, favent que l'Alconsa donne la liberté de confeience aux Indiéles, & que Mahomet Prémier traits fort humainement une troupe de Chrétiens qui lui tent demandre des Sauvegardes. Cela le trouve à la page 11, de l'Hiftier des Sauvegardes. Cela le trouve à la page 11, de l'Hiftier conduite modérée dans l'Estat de l'Empire Ottoman , mis au jour par Résand. Si on veut bien approfondir cette masière , on rencontre une infinité de preuves très convaineauses pour le perfusder, que les Tures n'ons jamais éxercé de fi grandes crusutez contre les Chrétiens, que celles dont le Papitime fi ert depuis long tens, contre ceux qui rejettent les crreus & les fuperfitions de la

Communion.

En faifant la guerre contre les Peuples du Nord, contre les Vaudois en Italie, contre les Protefians en Allemagne, contre les Réformez en France & dans les Pais-Bas, le Papifine a répandu plus de fang, pour cauté de Religion, que les Tures n'en ont répandu, je ne drair pas dans toutes leurs perfécusions contre les Chrétiens, mais dans toutes les Guerres qu'ils ont faites, ou foûtenués, depuis l'étabilifement de leur Empire jufques à préfent.

Il ieroit intutté de rapporter ici des témoigrages en periculier de la conduite inhumain des cruelles Récitons de la Cour de Rome, & du procédé barbar des Princes qui fuivent aveuglément fen pernicieux confeils. Le Mafiaere de la Saine Barbélenia dans lequel on vit malbeureufement périr tant de milliera d'innocens & de fidéles en un feul jour, peut donner une idée dec eque le Papifine fanguissirer et expable d'entreprendre & d'écueuter, puique que le Papifine fanguissirer de republe d'entreprendre & d'écueuter, puique que le Papifine fanguissirer de republe d'entreprendre & d'écueuter, puique nelle carriage, peuvent suffi fervir à démontrer que tous ceux qui fuivent les véritables maximes de l'Antichrifitanifine de Rome, font par tout également fauguissires, perfides & meutriers.

Cla est si vrai que rous les Historiens , & ceux là même qui sont les plus dévouez à la Papauté, ne peuvent s'empécher d'en rendre des témonganges publics. En voici un, qui peut tout feul convainere les plus incredules , de ces faits que nous avançons. Il est tiré de l'Histoire des tensetaftes milé au jour par le fameux Péré Mainémorg féluire. Cet Auteur qui palle continuel lement , dans tous ses Ouvrages , ce qui peut donner quelques mauvaires impressions de B 2

merum by Lybogi

pressions touchant la conduite de ceux de sa Communion, se trouve pourtant forcé, par l'évidence de la vérité, d'avouer, au milieu du 6 Livre de cette Histoire, que "l'Impératrice Théodora aiant formé le dessein de chasser de l'Empire les Pauliciens, qui refutoient d'adorer les Images, en donna la commitnfion , avec des forces très considérables , à des gens qui en userent avec trop , de signeur & de cruante ; parce qu'au lieu de s'appliquer d'abord à les ramener ndoucement & avec charité, à la connoissance de la verité, ( ce sont les propres termes dont le fert ce Jéfuite, ) ils fe faifirent de ces mijerables, qui étoient épars ndans les Villes , & dans les Bourgades , & ils en firent mourir pres de cent mille n dans toute l'Afie, par toute forte de supplices. Ces dernières paroles sont fi remarquables, qu'il n'en faut pas davantage pour être perfuade que les Scétateurs du Papisme ont toujours été infiniment plus cruels que les Sectateurs de Ma. homet, contre ceux qui n'étoient pas de leur Religion ; voila pourquoi le Pa. triarche Lucar a eu raifon de marquer dans fa Lettre, fur laquelle nous faifons ces notes, qu'il y a des Chretiens de la Communion de Rome dont la conduite est plus mauvaise que celle des Mahométans. On verra plus particuliérement dans la fuite que ce furent des créatures de la Cour de Rome, &c des Emissaires du Clergé de France, qui persécutérent ce Patriarche & le chasférent de son Partriarchat de Constantinople, d'une manière suffi cruelle & auffi injuste que celle de l'Impératrice Théodora dont on vient de parler , quand elle en bannit le Patriarche Jean , pour mettre en la place Méthodius Iconolaire , comme on le peut voir dans Moreri , & dans les Annales du Cardinal Barg. nius, fur les Articles qui concernent les Révolutions du VIII. Siécle.

(c) Nons pouvons vous affurer que tous ceux de nôtre Communion l'ont tohjours fors estimé, & que nous le cherissons tous avec une affection particulière.

Les Remarques que nous allons faire touchant les grandes louanges que le Patriarche Lucian données à fou Mr. Legre, Minifre & Profetieur Réforné, férviront à faire voir que les Grecs non Latinifez ont, fur les matiétes de Religion, des fantimens bien différens de ceux des Théologiens de la Communion de Rome; & que les maximes de ces Grecs Orientaux tont auffi fort oppotéessà celles de touis les Doécturs du Papifine, quand il s'agit de patrier avantageutement de ceux qui font profession d'une Religion que l'Eglife Latine condamne.

Pour bien connoître la différence qu'il y a entre le Chriftianisme des Greca Antipapaux, & celui des Schateurs de la Communion de Rome, il ne fiaut que comparer les Elogis qu'on treuve ici dans la Lettre du Patriarche Linear, avec les invectives & tels termes injurieux dont les écrits des Auteurs Papifies font remplis, dans les endroits où ils parlent des Réformes & des autres Chrésiens qui rejettent les erreux & les abus de Péglid Coccidentale. Il paroit d'un côté que tous les Grecs du Patriarchat de Constantinople effineux fe cheriffont les Inhafties de Saint Example qui hur entégrent les Degnas de la Religion Reforme. On voit au commencement de cette Lettre, qu'un Patriarche trà illustre & très vinérable qui occu pel Siège Primast al de tout l'Orient, & qui connoit suffishen la Religion Proteffante que la fienne, parle toijours

awee eloge des Miniftres Protefhans & des Théologiens Réformez. Il donne à Cottini fur la fin de la même Lettre, la qualité de Deléver ties Sysarum & Opt-tholoses, awee celle de grand Sains héatifé. Il déclare ouvertement qu'il rejette la Doctinie du Papifime comme fagile 6' agrampase : & qu'il fuit celle de l'Eglifle Protefhante, attendu qu'elle of tris tonforme à l'Econoglie. Et enfin il protefte qu'il met tous les Patieurs Réformez de Genéve & ceux des Eglifse Synodales de Hollande & des autres Provinces-Unies des Pais-Bas, au rang de feir véritables l'évier en l'éfles Chrif.

On voit d'autre part, que les Prélats & les Docteurs de la Communion de Rome ont, fur tous ces Articles, des sentimens & des maximes si opposees à celles des Grecs dont on vient de parler , que bien loin de regarder les Protestans comme leurs Fréres en ce qui concerne la Religion, ils ne cessent de fulminer des Anathêmes contre leur Doctrine, & d'emploier tout ce qu'ils s'imaginent pou- oir servir à exterminer ceux qui la professent. Ils ne se contentent pas de pouffer leur haine & leur vengeance jusqu'à ce point ; ils ne veulent pas même touffrir qu'aucun Aureur Papifte infére dans ses Ouvrages la moindre chose de ce qui peut donner quelque idée avantageuse des Réformez, ou des Protestans, non pas même des talens particuliers qu'ils peuvent avoir pour les Arts libéraux, ou pour les Sciences qui n'intéreffent point la Religion. C'est pourquoi tous les Inquisiteurs du Papisme ont ordonné, par un excès de pasfion & d'aveuglement, qu'on supprime dans tous les Manuscrits & dans tous les Ouvrages qu'on fait imprimer, toutes les expressions en général, & tous les termes en particulier, qui marquent les bonnes qualitez naturelles, ou les vertus morales de ceux qui ne sont pas entiérement soumis à l'obéissance du Pape: & pour cet effet il y a des éxaminateurs dans toute la Chrétienté entretenus par la Chambre des Finances du Pape, qui feuillettent avec un très grand foin, tous les Livres qu'ils peuvent trouver, tant anciens que nouveaux, pour en effacer, autant qu'il est en leur pouvoir, tout ce qui peut faire quelque honneur aux personnes qui ne sont pas dans leurs sentimens, & tout ce qui leur paroît contraire aux intérêts du Papisme, & aux prétentions de la Cour de Rome, fur toute sorte de matiére.

Cela fe trouve confirmé par une infinité de preuves très authentiques; mais pour éviret la prolixité nois n'en produirons i que deux ou trois. On trouve dans un Acté des Registres de la Nation d'Allemagne du 22. Décembre 1647., & dans les Remaques de Mr. du Bendis, qu'i a l'alguire de préfance du Recteur de l'Univerdité de Paris, que Mr. Coil Morcel Profetique ne Réteur de la commentation de la commentation de la commentation de la commentation de ben du Marchel de Caffien, et Recteur lui fix défenté de le faire, parce que ce Perfonnage si renommé étoit mort Calviniste. Sur quoi Mr. Dépériers Principal de ce Collège, étant allé avec leits Marate se paindre à Mr. le Chancelte.

de France, ils furent renvoiez à la Sentence du Recteur.

Le Jéthite Serarius fostitent dans son Minerval , que les louanges d'un Sectaire dans le Livre d'un Carbolique , sont en abomination à Dieut, comme ces offirandes éxécrables dont il est fait mention au chapitre 22, du Deutéronome 9, 18. On trouve dans les Nouvelles de France du 14, Mars 1632, que le Maître du Sacré Palais publia dans Rome une dérine de garder aucune B 4.

Profe, Posse, Image, Figure, ou Medaille, taite enla mémoire de Gustave Adolpõr Roi de Súelae. Mr. Salta donant l'extrait d'un Ouvrage du Pêre Rous, d' dans le Journal des Sçavans du 19. Innvier 1665., lait cette réfléxion rès digne de remarque. Cet Auteur, di-il, est le prémier qui ait donné le Catalogue des Auteurs qu'il cite avec un jugement sur chacun en particulier, & une Critique de plusieurs choses assec curieuse. Au reste, il ne sant traver terranç que te non Père parte s' mai dans cett Critique des Auteurs étresdoers, même dans les tobses di îl ne s'agit point de la soi, parce qu'il a étris à Rome, pai c'es su restrouve que de trouver don authou toble da Livre d'un Herrique.

Ce n'est pas dans Rome sculement, ou en Italie, qu'on observe cette maxime très injuste. On la suit dans tout le Papisme, & même dans les lieux où l'Inquisition n'est poiut introduite. La France qui a toûjours conservé ses immunitez avec tant de jalousie contre les attentats de la Papauté, se conforme néanmoins honteusement en ceci, avec les Partisans de la Cour de Rome & les Inquifiteurs inhumains de Gos. On en trouve un éxemple très mémorable dans une Lettre du fameux Orateur Balzac à Mr. le Marquis de Montaufier. insérée à la fin des Lettres de ce même Auteur à Mr. Comart. Voici comme il parle tur la matière des éloges que ceux de la Communion de Rome ne doivent point donner aux Réformez. Madame de Saumaise m'avoit fait prier par Monsieur Conrart, de vouloir donner quelques lignes à la mémoire de Mr. son Mari , pour les faire graver siw son Tombeau. Mais je n'avois garde de lui rien promettre, en un état où je ne pouvois rien tenir.... Outre que les Sépultures, & ce qui regarde les devoirs funébres, appartenant à la Religion, il me sembla que l'Epitaphe d'un Huguenot, ne pouvoit être compose par un Catholique. Je dis un Epi-taphe comme celui-ci, qui doit être mis dans un Temple, qui doit être écrit en sile Chrétien. & dans lequel il servit difficile de ne laisser pas entendre, par quelque mot favorablement expliqué, que le Défunt est passe de cette vie à une meilleure. Or vous feavez, Monseigneur, que ces termes sont criminels en nôtre Eglise, & qu'ils ont été condamnez à Rome, dans les Ecrits des plus grands Personnages de nôtre tems.

Combien de réfléxions ne pourroit-on pas faire sur cet esprit de Politique & de fausse dévotion, qui porte l'Eglise Romaine à refuser les louanges qui sont dues aux hommes illustres par leur sçavoir, par leur vertu, & par leur mérite, lors qu'ils sont séparez de la Communion de Rome : car la Tablature des Inquifiteurs contient des ordres très exprès d'oter des Livres les Préfaces, les Epîtres Dédicatoires, & généralement tout ce qui peut faire honneur aux adversaires du Papisme : jusques là même qu'on enjoint aux Examinateurs d'éfacer toutes les Lettres capitales que les Auteurs mettent au devant des noms propres , pour fignifier que quelqu'un de ceux qui font hors de l'Eglife Romaine est qualifié Dolleur , Monsieur , Théologien célébre , scavant Philosophe , Grand Orateur, fameux Hillorien, babile Critique, Ecrivain illustre, & les autres termes honorables dont on se sert pour donner une idée conforme aux personnes dont on fait le portrait. Voila une nouvelle espèce de Tyrannie qui n'est en usage que dans le Papisme, & qu'on auroit peine de croire si on n'en voioit des preuves aufii convaincantes que celles dont on vient de faire mention : car tans cela on ne s'imagineroit jamais qu'il y cût des gens qui en se ditant Chré. tiens, fusient capables de donner une pareille torture à l'esprit de leurs Sectaecurs.

(f) L'Ausechrist ne s'endort point, il cherche sans cesse de nouveaux moiens pour opprimer , Egc. Il s'oppose à l'avancement du Régne de Jésus Christ ; il est envieux de sa Gloire, & ne cherche qu'à usurper son Autorité.

Les Histoires Civiles & Ecclésiastiques de toutes les Nations de l'Europe, & des autres Peuples qui ont eu quelque rélation avec la Cour de Rome , font remplies d'un fi grand nombre de preuves de fait, touchant l'ambition démesurée des Papes, & les funestes ravages causez dans le Christianisme, par leurs continuelles usurpations, qu'il ne faut pas s'étonner que les Patriarches Grecs de l'Orient s'en plaignent fortement, lors qu'ils écrivent à des Chrétiens dans les Païs Occidentaux, où la Papauté se trouve maintenant soûtenue par une Hyérarchie, dont les véxations sont plus à craindre que celles des Tyrans, les plus inhumains du monde.

Il n'y a point de fidéle dans l'Eglise Latine qui ne sçache par une funeste expérience, que la Cour de Rome ne cesse de mettre en usage toute sorte de moiens obliques, pour opprimer tous ceux qui ne veulent pas fubir le joug du Papilme ; mais comme il y a fans doute beaucoup de Chrétiens qui ne scavent pas iufqu'où peuvent aller les attentats extraordinaires que les Papes mettent en œuvre, lors qu'il s'agit d'étendre leur furisdiction, & d'acquérir de nouvelles forces, pour subjuguer ceux qu'ils appellent Schismatiques, ou Hérétiques. nous démontrerons ici la vérité de ce que le Patriarehe Lucar a dit sur cet article, par un extrait fort curieux d'une Lettre très importante & authentique

du Pape Pie II. au grand Sultan Mahomet II.

Cette Lettre qui a tant donné d'occupation aux Controversistes, fut tirée de la Bibliothéque du Vatican par François Sansovino, & ensuite citée dans le prémier Tome de l'Histoire de Mahomet Second , écrite par Guillet qui est un Auteur Papiste, non suspect sur cette matière, puisqu'il s'accorde avec les autres Historiens qui en parlant des Lettres de Pie 11. ont pris celle-ci, sous le numéro 306 de la compilation qui en a été faite par Sanfovino.

L'ambition des Papes ne peut mieux être reconnue que dans cette occasion, où le Pape dont il s'agit , offre & promet l'Empire des Grecs à Mahomet Roi des Turcs, s'il veut le ranger de son Parti, & lui aider à faire la guerre, pour détruire tous les Chrétiens qui ne veulent pas fe soumettre à l'obéissance de l'Eglife Romaine : lui faisant entendre qu'il étoit en son pouvoir de donner l'Empire d'Orient à celui qui voudroit le secourir, & que les Souverains Pontifes de Rome, ses Prédécesseurs, avoient donné l'Empire d'Occident à Charlemagne, pour récompense des bons services qu'il avoit rendus à la Pa-

Si tu veux , dit le Pape à Mahomet , étendre ton Empire parmi les Chrétiens, E rendre ton nom glorieux, tu n'as que faire ni d'or, ni d'argent , ni d'armes , ne de vaisseaux. Une petite chose te peut rendre le plus grand , le plus puissant & le plus célébre de tous ceux qui vivent aujourd'hui. Si tu demandes en quoi cette chose confisse? On le peut facilement déconvrir ; elle n'est pas difficile à trouver , & il ne la fant point chercher bien loin , elle se rencontre dans tous les endroits du monde ; c'est un peu d'eau pour te baptiser. Si tu veux entrer par ce moien dans l'Eglise

outola by Il ad

Chritisme, it is, sura aluun Frince dans l'Univers qui te furmante en glaire, no uni étgale no puissance. Nous steppellerons Empereur des Grece, & de l'Orient, & ce que maintenant su occupes avec violence & ninglite, tu le politéderas de droit & vec équité. Tous les Chritines l'homerone, & te feron Arbitre de leurs différens, Gre... Les Peuples ne reduiterant pas son Empire, & nous ne les afficerons pas contre toi, main pilités, NOUS IMPLORERONS TOURDES NOUS ARACTERONS TOURDES CONTRE CEUX QUI USURPENT QUEL QUEFOIS CONTRE CEUX QUI USURPENT QUEL QUEFOIS CONTRE CEUX QUE OLISE ROMAINE, ET QUI LEVENT LES COMMENT ALEGALES ROMAINE, ET QUI LEVENT LES COMMENT ALEGALES ROMAINE, ET QUI LEVENT LES COMMENT ALEGALES ROMAINE, ET QUI LEVENT LES COMMENT CONTRE LEUR MERCHE. ET COMPANIS CONTRE CONTRE L'AUDITÉS D'ANDIES L'ORIGINALES CONTRE L'AUDITÉS D'ANDIES L'ORIGINALES CONTRE L'AUDITÉS L'ORIGINALES CONTRE L'AUDITÉS L'ORIGINALES L'OR

Lecteur qui méditez ces chôtes, sans passion, remarquez bien ici les canteteres de l'ambition des Papes en cette Epitre d'Éngiéne l'Éthec un zeté Appftalique & Chrétien qui le fait parler ainsi, pour toucher le superbe courage de ce Barbare, en lui promettant un Empire nouveau, dans lequel il pourra fais re valoir toutes ses forces, & emploier le ser & le seu, avec toute sorte de violence, pour exterminer tous ceux qui ne veullent pas obéir aveuglément aux Pontifes de Rome: & pour détruire tous ceux qui ont la hardiellé de lever les cornes toutre l'Égisse Latine ? Jamais l'Antichristianssime de la Tyrannie Papale a-tol paru si beni marqué de tous les caractères opposée à l'Evangie, que

dans cette occasion?

Il y a dans cettre Lettre une malice diabolique. Le Pape, au licu d'y faire parotire que les Chrétiens Gress affliges, fous l'Empire de ce Barbare, faifoient pitté aux Latins, & au lieu d'exhorter ce Prince féroce, à les traites humainement, femble n'avoir entrepris etz Ecrit, que pour les dénigrer comme de faux Chrétiens, & pour faire parotire que leur perte étoit réfolué à la Cour de Rome, & que tous les adhérans du Paolime devoient unir leurs for-

ces pour les fubjuguer entiérement.

Il faudroit un long commentaire pour développer tous les traits de l'Antichriftianifine, de l'nijuftice de de l'inhumanité, qui se rencontrent dans cette Epitre; mais pour abréger cette matière, nous dions en peu de mots, ce qui concerne sept ou huit de ces principaux articles sur les fiquels on doit remarquer. 1. Que cette façon de convernir les hommes, en leur promettant lador manation du monde, n'est pas Apostolique. 2. Que c'est une chosé ridicule de promettre à un Prince étranger & puissant les Estas dont il est déja en posi, fession. 3 Que c'est renverter routes les Lous Divines & humaines, de vouloir qu'un Prince infinéle qui se fait appuiser, doive après cela être regardé comme postétait de diviré avec injuste de l'étre de la valor de vous comme postétait de diviré avec injuste de l'étre de l'est au parathant occupé et de l'étre d

2 T

régles de la charité & de la prudence, que de découvrir à un infudête les divisitons, les maux & les defordres de la Chrétienté. 6. Qu'il n'y a point de prétentiou plus mal fondée que celle de vouloir afflijettir tout le monde aux flauts de l'Egilfé Romaine, & sprétendre que tous les Evêques & les Patriaches Chrétiens relievent de la lurifdétion d'une Primatie qui a été ufurpée par tou-ce forre d'nijettifées. 7. Qu'il n'y a jamais eu de plus grande impolture que tout en la comme de la charitées. 7. Qu'il n'y a jamais eu de plus grande de donner les aux tres Empires d'un de la Charitée, que l'Empire de Charitespe et une remuneration des Pontifies de Rome, 8. Qu'il sont le droit de donner les aux tres Empires du monde, à ceux qui le rendent dignes d'une pareille gratification, par leurs bons fervices envers l'Egilfe Romaine. 8. Qu'e c'Al la plus grande de toutes les perfaites, & la plus horrible de toutes les profansions, de vouloir emploier un mittérée de piète et que le Baptéme, pour engager un Prince Mahometan à faire la guerre à rous les Rois & à toutes les Puillances de la Chrétiente, qui ne veulent pas reconnoire l'Evêque de Rome pour le de la Chrétiente, qui ne veulent pas reconnoire l'Evêque de Rome pour le de la Chrétiente, qui ne veulent pas reconnoire l'Evêque de Rome pour le de la Chrétiente, qui ne veulent pas reconnoire l'Evêque de Rome pour le force de la Chrétiente, qui ne veulent pas reconnoire l'Evêque de Rome pour le guerne la four de la cous les Egilfes, & pour les pareires de toutes les Egilfes, & pour les pareires de toutes les Egilfes, & per pour les les profises de toutes les Egilfes, & pour les graties de la Chrétiente de toutes les Egilfes, & pour les graties de la Chrétient de toutes les Egilfes, & pour les graties de la chrétient de toutes les Egilfes, & pour les graties de la ch

Tout cela fât bien voir que l'ambition, l'impitét, & la tyrannie des Papes, qu'on découvre dans cette Epitre: marquée de tous les canactères les plus affreux de l'Antichrithanifme, que Pie II. Pontife Romain, a traces lui-même au naturel, sont des preuves authentiques & des démonstration incontelables; que le Patriarche Laira et a raison d'emploier tous les termes énergiques dont Lettre, le dans les autres que nous allons produire pour acheve; le Talbies de l'Antichrithanifme de l'Eglife Romaine & pour le mettre en parallele avec !/Antipassifme des Grees Drientaux qui rejectent la Communion des Latins, &

le joug insupportable du Papisme.

(g) Taj pris de nonvelles mesures pour envoier, sans fante, ma Lettre avec les prémières dépèches de Son Excellence Mr. l'Ambassadeur des États Généraux, Corneille Haga, qui est le Désenseur & l'appni intérantable de la Foi Catholique Orthodoxe.

On ne (çauroit donner à Mr. l'Ambaffideur Hage tous les éloges qu'il mérite te pour avoir conduit à une très heureuse sin non seulement toutes les plus importantes affaires d'Estat qui lui ont été confiées par les Estas Généraux des Provinces-Unies des Piès-Bas ; mais aussi parce qu'il a travaillé avec un très genad zéle & avec beaucoup plus de succès que tous se sutres Ambaffadeurs, à rétablir le véritable Christianssime parmi les Grecs , & parmi les Mahométans.

C'est par le moien de cet illustre Ministre, Résident à la Porte Ortomane, que les Chrétiens de tous les Pais Occidentaux, apprient en 163, qu'il y avoit pluseurs Grees dans les quatre grandes Primaties des Egliss Orientales, qui convenionien avec les Protestians, sur les points fondamentaux de la Résormation. On fit, en même tems, imprimer à Genéve, la Confession

1333

fession de Foi de Cyrille Lucar , Patriarche de Constantinople , qui fut envoice du Levant par Mr. Haga, & qui s'étant trouvée conforme à celle qui avoit été dreffee par Calvin, la Cour de Rome s'en allarma fi fort, qu'elle mit en œuvre toutes ses ressources pour faire déposer ce Patriarche. Mr. Haga le protégea d'une saçon toute particulière, comme on le voit par la Lettre qu'on vient de produire, & comme il parolt encore mieux dans la fuite, par les autres Pièces

que nous mettrons au jour.

Le Pape fit agir les Jésuites, qui ont un Collège à Constantinople, & leur fournit de grosses sommes d'argent, pour gagner les principaux Officiers du Grand Seigneur qui dégradérent par trois fois Cyrille, & l'envoiérent en éxil à Rhodes; mais les Métropolitains, les Evêques, & les autres principaux Eccléfiastiques de son Patriarchat, qui l'estimoient beaucoup, se joignirent à Mr. l'Ambassadeur Haga, & trouvérent le moien de le faire rétablir autant de fois que les Partifans de la Cour de Rome se servirent des impostures des Jésuites pour le faire chaffer. Cependant, Mr. Haga qui étoit chéri & honoré de tous les Grecs non Latinifez , voulant seconder les bons desseins des principaux d'entr'eux qui travailloient à soutenir l'Exposition Orthodoxe de la Foi de leur Patriarche Cyrille, fit venir à Constantinople une très grande quantité de bons-Livres propres à ce pieux deffein, qui lui furent envoiez d'Hollande, par ordre des Etats Généraux & aux dépens des Provinces-Unies, qui n'ont jamais rien épargné pour l'avancement du Régne de Jésus Christ.

Les Docteurs de Sorbonne & de Port-Roial n'ont pu s'empêcher de rendre ce témoignage dans leur troifiéme Volume de la Perpéruité de la Foi, tant pour ce qui concerne l'envoi des Livres dont on vient de parler, que pour le grandzéle que tous les Députez aux Etats Généraux firent paroître dans cette occafion , auffi-bien que leur Ambassadeur Haga. Si on consulte l'Hustoire Critique de Mr. Simon à la page 52., & le VIII. Livre de la Perpétuité de Mrs. de Port-Roial à la page 491., on y trouvera que ces grands Controversistes de l'Eglise Gallicane, parmi les invectives qu'ils font contre les Résormez, déclarent que cet Ambassadeur distribua gratuitement un si grand nombre de ces Livres venus de Hollande, qu'il y en auroit eu affez pour pervertir tous les Peuples de l'Orient, ( c'est ainsi qu'ils parlent ) si les instructions qu'ils contenoient avoient été traduites en Arabe , & en Grec , qui font les deux Langues dont on se tert ordinairement en ce Païs-là, parmi les Gens de Lettres. Ces Docteurs avouent aussi, que la Confession de Foi de Cyville Lucar envoice à Genéve par Mr Ilaga, donne aux Réformez le moien d'éloigner d'eux le reproche de fingularité, dont ils font accusez par leurs adversaires, sur les matiéres de Religion.

Tout cela fait voir que Mr. Haga a rendu de très grands services aux Etats Protestans en Europe, & aux Grecs dans l'Asie, non seulement pour les affaires Politiques & temporelles, mais auffi pour la Propagation du véritable Christianisme. Il sut même si sort estimé des Ministres d'Etat de la Porte Ottomane, du Muphi & de tous les Docteurs Mahométans, pendant tout le tems qu'il demeura à Confrantinople, que le Grand Seigneur le faisoit venir dans son grand Conseil pour l'entendre opiner & pour profiter de ses avis qui éloient toujours accompagnez d'une grande lumière, & d'une parfaite fagesse fur toute forte de matiéres.

23

On peut dire que c'étoit un Ambassadeur du prémier ordre , dont le grand & merveilleux génie embrassoit tout, Histoire, Philosophie, Jurisprudence, Politique, Controverses, Dogmes de Théologie spéculative & de Morale, beaux Arts, Science des détails & des besoins d'un Etat. Il déméloit d'une manière judicieuse & admirable les différens mystéres des Couronnes, possédant égale. ment bien, & le Monde, & la Ville, & la Cour. Il sçavoit faire une juste estime de toutes choses. Il ne se contentoit pas d'entendre sur les points contestez ce qui se disoit de part & d'autre, mais il les éxaminoit par lui-même, & en jugeoit toujours sainement sans jamais porter à saux. Dans le Cabinet il se jouoit des matières les plus embarrasses ; il avoit le talent d'apperceyoir d'abord un faux raisonnement enveloppé sous des termes vrais, ne se laissant point éblouir par de grands mots, par des paroles vuides de fens, ne se contentant point d'une étude superficielle, mais d'une connoissance par laquelle il sondoit les choses à fond. Dans les conversations il parloit des grandes affaires comme s'il cut ignoré les petites, & des petites comme s'il cut ignoré les grandes ; donnant à chacun le moien de faire paroître son esprit, sans se prévaloir du sien, se soûtenant toûjours par un tour fin, & particuliérement par une grande délicatefie de peníces, fondées fur la droite raiton, qui lui avoit appris le secret de civiliser toutes les Sciences.

Voila pourquoi ceux qui ont bien connu cet Amballadeur, ont dit que c'étoit un génie heurura, qui d'un ai moble & aife (gavoit traiter avre les Grands
& avec les Ministres; qu'il étoit né pour parler aux Monarques, qu'il avoit
un ceux facile, ouvert, propre à fe faire des Amis che les Errangers, di
gne de l'affiction de tous les Princes; qu'il avoit un ciprit infiniment éclairé
pour entre dans toute forte d'affirer; infiniment prudent pour les mainré à
propos, infiniment modéré pour (gavoir les suspende dans l'occasion; un jugement ferme, incapable de mollif, de prendre le change, de le laifre corrompre par les pressantes sollicitations d'un Courtisna excrédité; une grande
droiture qui décidoit toijours en faveur de la gustice, qui dans les differens
partis qui peuvent se former entre les Monarchies, s'éavoit demeurer neutre; ne
s'attachant qu'il a vérité, & taint l'étorit de sloigade de tous les saux préju-

gez qu'il eût prononcé, en cas de besoin, contre soi-même.

Il svoit un li grand fond de Religion qu'il ne manquoit point d'emploir fon [çavoir & fon crédit auptès des Souversians pour les portes abolir les cultes idolàres , à réformer les utiges tufpects , à bannir les (candales, à étouffer les (emences des fautiles Doctrines, à faire revirer l'ancienne Difejinie Chréctienne, & pour cet effet il déméloit , avec une profonde (agefle, les différens projets de toutes les Cours , & emploioit tous fis talens pour le geper le génie de la Nation avec qui il nigociott, fans choquet celui de la fienne. Il ne perdoti jamasi de voit les intérés du véritable Chrittinnime Reformé, s'appliquant de tour fon pouvoir à l'établir parmi les infédéles, d' à lui rendre fon premier luftre & fon ancienne putte parmi les fired, qui reformé , s'appliquant de tour fon pouvoir à l'établir parmi les infédéles, d' à lui rendre fon premier luftre & fon ancienne putte parmi les forces, qui rétana psa fodrais au pouvoir Défotique de la Monarchie Papale, ni plongez dans toutes les crearas & les sidolaries de l'Égifie Romaine, you the soutour pour les collections de l'action de l'acti

avec le bon grain que les Grecs ont conservé, en rejettant la Communion des

Oui ne voit qu'il falloit un Ambassadeur tel que Mr. Haga, pour faire toutes les grandes choies dont nous venons de parler. Les bonnes qualitez qui font les Ministres d'Etat , ne font qu'à moitié un tel Ministre. Des talens un peu extraordinaires suffisent pour ceux-là; mais il en falloit de très éminens pour celui-ci. Un Envoié d'un si beau caractère en qui étoient réunis ces admirables dons du Ciel, & qui les relevoit même par des manières officieuses & pleines de politesse, j'ose le dire, n'est pas donné tous les jours aux Etats Réformez, ou Protestans, ni envoié indifferemment à tous les Princes de la terre. On le vit paroître au commencement du Siécle passe, dans la plus grande Monarchie de l'Orient, & il y fût reçû avec cette pompe, cette magnifi. cence si capable d'augmenter la vénération des Peuples, en même tems qu'elle étale la Dignité & la Grandeur des HAUTES PUISSANCES dont il étoit une fidéle Copie , & la Majesté du GRAND SEIGNEUR & du SOU-VERAIN MONARQUE de l'EMPIRE OTTOMAN, qui lui rendit les honneurs extraordinaires, & lui accorda les faveurs particulières dont nous allons faire maintenant ici une courte narration , par laquelle nous finirons les Remarques que nous avons crû nécessaires pour l'intelligence de cette prémié. re Lettre du Patriarche Lucar.

Lors que Mr. Haga fût envoié à Conflantinople en qualité d'Ambaffadeur, de la part des Etats Généraux, il fut introduit avec une très grande Pompe à l'Audémere du Caimeaux, & enfuire à celle du Grand Stigneur. Caimeaux els le nom du Gouverneur de Conflantinople, qui et comme le Lieutenant du Grand Vizir. On choûit ordinairement pour cet Emploi un homme courageux, intrépide, & capable de réfifter aux infultes des Janifiaires, & des autrest toupes, qui se mutinent fouvent en l'ébence du Grand Vizir.

On envoia, fur les neuf heures du matin, au quartier de l'Ambassadeur, vingt-cinq chevaux, entre lesquels il y en avoit un plus richement couvert que les autres destiné pour l'Ambassadeur, qui l'aiant monté rencontra dans sa mar-che à une demi-licue de la Ville, le Chiaoux Bacha, accompagné de trente autres Chiaoux, tous couverts de Vestes de toile d'argent (les Chiaoux sont des Officiers du Grand Seigneur qui font la fonction d'Huissiers & d'Exemts, il y en a environ cinq cens, leur Capitaine le nomme Chiaoux Bacha, lequel est fort confidéré. Ils s'assemblent ordinairement dans le Palais du Grand Vizir, afin d'être prêts à éxécuter ses ordres, & à porter les Lettres de Cachet dans toutes les Provinces de l'Empire Ottoman. Le Grand Seigneur les envoie aussi comme Ambassadeurs dans les Pais Etrangers. Ils portent à la main un baton couvert d'argent, qui a un bouton au haut, & sont armez d'un Cimeterre & d'un Arc avec ses Fléches. ) Après les premiers complimens le Bacha se mit à main droite de l'Ambassadeur, qui est la place la moins honorable en Turquie, & le conduisit à l'Hôtel qui lui avoit été préparé dans la Ville. Le lendemain on lui apporta, de la part du Grand Seigneur, un présent de quantité de rafraichissemens. Le jour suivant, au sortir de son dîner, le même Chiaoux Bacha, accompagné du Sécrétaire & du Tréforier du Caimacan, qui avoit fait amener vingt-cinq chevaux de main, le vint prendre pour le conduire à l'Audience du Caimacan. Aiant mis pied à terre, il rencontra dans l'Antichambre le Bacha des Janissaires, où aiant quitté leurs souliers, ils entrérent dans la Salle d'Audience, qui étoit toute remplie de Personnes de qualité. Il y avoit auprès de l'estrade un tabouret couvert d'écarlate, où l'on fit asseoir l'Ambassadeur, qui avoit derriére lui debout son Sécrétaire, son Truchement & plusieurs Hollandois, qui l'avoient accompagné en son Voiage. Quelque tems après l'on vint poser un autre tabouret de velours sur l'estrade, & immédiatement après le Caimacan même entra, conduit par dessous les bras par deux hommes. & après avoir salué l'Ambassadeur, en passant auprès de lui, il s'assic fur le tabouret. Dès qu'il fut assis l'on entendit un grand cri de plusieurs perfonnes, à trois reprites, & dès qu'il eût cesse le Caimacan commença à parler & à faire son compliment, auquel l'Ambassadeur répondit. Après quelques difcours indifférens on servit du Cassé & du Sorbet, & cependant on les encenfoit tous deux. Cela étant fait on mit sur l'Ambassadeur & sur quelques-uns de sa suite, des Vestes de toile d'argent, jusques au nombre de vingt-cinq. avec lesquelles il prit congé, remonta à cheval, & sût remené dans le même ordre, jusques au lieu où il avoit été rencontré, mais le Caimacan prit congé de lui au bas de l'escalier.

Huit jours après Monsieur Haga eut audience du Grand Seigneur dans un lieu proche d'Andrinople, où il sut conduit avec les mêmes Cérémonies & avec le même nombre de chevaux. Ce qu'il y eut de différent fut, qu'au lieu d'êire recû dans quelque Palais de la Ville, on le conduisit à une lieue de là, & on le fit entrer dans une Tente du Chiaoux Bacha, où il trouva trois sièges rangez, dont l'un étoit de velours pour l'Ambassadeur, & les autres de drap, pour fon Sécrétaire & pour son Truchement. Après qu'il y eût attendu environ demi heure, on le vint prendre pour le conduire à l'Audience. Le Chiaoux Bacha, avant que de monter à cheval, quitta son petit Turban pour en prendre un plus grand , & chaussa des caleçons de toile d'argent. Il avertit l'Ambassadeur qu'il ne pouvoit saire entrer au lieu de l'Audience, que treize personnes en tout, dont il y en auroit dix qui seroient obligez de fortir dès qu'ils auroient fait la révérence au Grand Seigneur, & qu'il falloit qu'il reconnût cela comme une saveur fingulière, parce qu'ordinairement l'on n'y admettoit que quatre ou cinq personnes au plus, & qu'on leur donneroit à chacun une Veste.

On leur fit voir en passant sous une tente quantité de cosfres pleins d'or, d'argent & de pierreries très precieuses, & ce fût là qu'on leur mit des Vestes de Brocard fur les épaules. Dès qu'ils approchérent de la Tente du Sultan , elle s'ouvrit tout à coup, & aussi tôt le Bacha mit l'Ambassadeur entre les mains de deux hommes qui en le foûtenant à droite & à gauche, le conduisirent vers l'Empereur, pendant que les treize personnes qui devoient entrer avec lui furent faifis doucement par les deux mains chacun par deux hommes. L'Ambalsadeur & ses deux Conducteurs en mettant le pied sur le Tapis, au milieu duquel le Sultan étoit affis, firent une profonde inclination, & incontinent après se reculérent de quelques pas , en même tems ceux de la suite de l'Ambassa. deur en s'approchant les uns après les autres, vinrent au même lieu, faire la révérence, en inclinant la tête jusqu'à terre, avec les deux hommes qui les tenoient saisis par les mains.

Cette Cérémonie étant achevée on fit fortir toute la fuite, excepté le Sécrétire & le Truchement, qui furent placez au côté gauche du Grand Seigneur, en forte qu'îls ne le pouvoient voir que de profil. Il avoit autour de lui des muets & des nains, & tout auprès de fa Perfonne le Caimanas, le Pavori & le Sécrétaire d'Etat. Il n'étoit pas affis à la façon ordinaire des Turcs, mais dans une Chaife, aismt un oreiller de velours rouge cramotif fous fes pieds. Son Turban étoit chargé de trois bouquets de plaues de Héron, dons l'un lui pendoif fur le front, & les deux autres teiont debout des dux côtez de la tête. Son Juffe au corps étoit de brecavé d'or à fond ammait, chargé d'une groife.

L'Ambassadeur fit son compliment en se tenant presque tout devant le Grand Seigneur avec les mains libres; mais les hommes qui avoient conduit le Sécrée taire & le Truchement, les tenoient toujours par les mains. Le compliment étant fait , le Sécrétaire d'Etat prenant les Lettres de Créance des mains de l'Ambassadeur, les donna au Caimacan, qui les remit au Favori, & celui ci les posa fur l'estrade auprès de l'Empereur. Après que le Truchement cut expliqué le discours que l'Ambassadeur fit quand il présenta ses Lettres, on le remena . avec ceux qui l'avoient suivi , de la même manière qu'on l'avoit fait entrer; mais ceux qui l'accompagnoient sortirent en marchant à reculons. Quand ils furent dehors , le Caimacan fit dire à l'Ambassadeur , par le Truchement . que ce seroit lui qui feroit expédier la Réponse du Sultan à la Lettre des Etats Généraux. Dès qu'il fut forti de la Tente on la vit fermer en un moment. & on le remit entre les mains du Chiaoux Bacha, qui prit congé de lui après l'avoir conduit jusqu'au dernier cheval de la garde qui se tenoit rangée le long du chemin où l'Ambassadeur devoit passer. Plusieurs autres Chiaoux & Acas l'accompagnérent jusqu'à son logis dans la Ville d'Andrinople, qui étoit à une lieuë de la Tente du Sultan.

Le Grand Seigneur faisoit donner deux cens trette écus par jour à Monsieur Haga, pour sa dépense de bouche, mais le Chiaoux Bacha en prenoit quarante

pour ion droit.

Les Ministres étrangers ne traittent jamais d'affaires avecle Grand Seigneur, fe e n'elt par l'entremisé des Bachas , & principalemen par celle du Trier Azum, qui est le premier Frair. Ausli ne voient-ils le Sultas que deux fois, c'est à dire à la prémière Audience, & à celle de congée, mais il n'en sur pas de même à l'égard de Monsseur Hoga, il a toùjours eu un accès fort libre auprès du Grand Seigneur, & touc ce qu'on vient de dire, fur cet Article, fait affex voir que le mérite extraordinaire d'aucun Ambassadeur n'a jamais let mieux reconnu que celui de ce Ministre des Provinces-Unies des Pais-aqui font toùjours un choix très judicieux des personnes qui ont les meilleurs aqui font toùjours un choix très judicieux des personnes qui ont les meilleurs altans pour faire rétülfe leux bons destins, s' schon l'occurence du tems, des lieux, & des affaires, comme on le verra encore plus amplement dans la suite de cet Ouvrage.

#### LETTRE SECONDE.

DE CTRILLE LUCAR PATRIARCHE DE CONSTANTI-NOPLE, à Monsseur Diodati, Professeur en Théologie à Généve.

Molto Reverendo Signore in Jesu Chriflo, dilettissimo.

Audato fia il Sienore Iddio Creatore nostro & Padre di Providenza, che in facilità con il suo Santo Spirito unisce li suoi eletti , quantumque distanti , conforme che li Apostoli di Jesu Christo dispersi per il mondo, chi nell' Asia, chi nell' Europa , a tanta diftanza tra loro interposta, erano pur uniti con il legame della charità è del spirito sancto è predicavano una & istessa fede, in gloria del Sr. N. Jesu Christo, in édificatione delle anime, cio é anco à noi questo tempo accaduto, non bavendo punto impedito la distantia , che non s'introducesse tra V. Reverentia è me quella conoscenza Christiana, che molto bene conviene à fratelli in foirito , & ministri fideli del verbo Siddio.

His vero prima della lettera manadani di all'Universita Foftya, per il Revierado Signor Leghero, quando anto mi facevate mentimo del Padre Metrophan de la perio de la perio de la perio de la forta del Enangelio della fede arbabanieri dell'Enangelio della fede arbabanieri dell'Enangelio della fede arbabanieri dell'Enangelio della fede arbabanieri dell'Enangelio a quale mo vi [permitte a vigili e fatibbe peremi , con ardane deficio di promover la verita Enangelio a Congellia,

Monsieur très Vénérable & bien-aimé en Jésus Christ.

Oué foit le Seigneur Dieu nôtre Créateur, qui par sa Providence Paternelle unit facilement tous fes Elûs avec les liens facrez de fon Efprit, quelques éloignez qu'ils soient les uns des autres : comme il l'a fait dans le tems que les Apôtres de Jésus Christ étoient dispersez les uns en Asie, les autres en Europe & dans les autres parties du monde, où la distance des lieux, la plus vaste, ne les empêchoit point de vivre dans une parfaite union d'esprit & de charité, en prêchant tous une même Doctrine à l'honneur de Nôtre Seigneur Jesus Christ & pour l'édification des peuples. Le même bonheur nous est aujourd'hui arrivé, puisque l'éloignement de nos Eglises n'a mis aucun obstacle à cette connoiffance Chrétienne, qui s'est saite entre nous, d'une manière qui convient fi bien à des fréres en esprit, & à des fidéles Ministres de la Parole de Dieu.

La lettre que votre Univerfité m'envois par Monit. Legr., 'me causa d'abord une grande joie, quand je via,
qu'en me parlant du Pére Mirsphame, nous entamions une matière qui
nous donnoi lieu de faire une connoisfance plus particulière les uns avec les
autres (a) voiant aussi par tout le contenu de vos Lettres que vous porten
te vérirable Eendard de l'Evangile &
de la Foi Orthodoxe, pour laquelo
vous n'épargnez ni les veilles, ai les

della qual impresa Iddio benedetto sempre prosperara il vestro sancto proposito;

Ma puoi quando esso Dottor Leghero mi ba presentato la Biblia di Vostra Reverentia, non vi puosso dire quanto babbi stimato quella santa opera, riputando la utilissima alla santa Chiesa delli sideli, quale certo compara immortalita al mome vostro, tanto sia detto fenza invidia: quella mi ba fato molto piu conoscervi, & offervi quasi familiare senza che m'impedifca la distantia del luoco ; s'aggiorge à questo che é per mezo il benedetto infirumento del Signor Dotor Leghero ; il quale devoto alla Chiefa , Dottrina è perfone Voltre, non manca converfando con noi , effaltar le virtu Voftre , è far egni altra dignissima mentione di voi, come di tutto il Venerabile Collegio di Geneva..

Spera che quofila alcutura ridundura per securier in qualche utilità alle anime Chrifdiume, è Chifqi vra di Jefu Chrito, alla quale uni nel curfo della visia supfra inno babbismo pottate effer utili cunferme il nufre defedire, perche il Patriarchale cariva che per venti anni habtimo fiftuntati in e-Ægypta, Ed altri donderi qui la Conflantimopali, da varie 2 temperali tempelfe e, è da multe eprfequationi dell'Anti Christio, è delli tioni Angeli ravangitare G' apprefie, sono ha painto pradure quaffi fraiti del fiprita che in gliman dell'arcava, mo figriman che con suppressione dell'arcava, ano figurano che

fatigues continuelles, étant animez parun desir très ardent de procurer l'avancement du Régne de Jesus Christ, Dieu ne manquera point de bénir ce pieux dessein, & de faire prosperer vôtre bonne entreprise.

Quant au reste, je ne sçaurois exprimer suffisamment la grande estime que je fais de vôtre Bible [Italienne] dont Monfr. Leger m'a fait présent. C'eft un faint Ouvrage qui, selon que j'en fuis perfuadé, fera très utile à la . véritable Eglite des fideles, & qui rendra vôtre nom immortel, sans que l'envie y puisse donner aucune atteinte. Ce Chef-d'œuvre m'a aussi sourni le moien de vous connoître beaucoup mieux, & m'a rendu vôtre langage comme familier nonobstant la distance des licux qui nous fépare. Il y a . par deffus tout cela un nouveau fujet de joie pour moi , quand je vois que ce bonheur m'est arrivé par l'entremife savorable de Monfr le Docteur Leger , qui étant fort zélé pour tout ce qui concerne vôtre Eglise, vôtre Théologie, & vos Personnes, ne manque point, en converfant avec nous, d'éxalter vos vertus & de parler très a- . vantageusement du grand mérite de tous ceux qui composent la Vénérable Université de Genéve.

l'espère que cette Confédération fera dans la fiute de quelque utilité pourles Ames Chrétiennes & pour la véritable Eglife de Jépia Chrift, à laquelle nous n'avons pû être aufit utiles que nous. I'avons defiré pendant le cours de noire vue, à cusie des perfécutions que Jémebril De Jér Leufigner n'ont cellé de nous fusièrer, pendant que nous avons éxercé les fonctions très pénibles de nôtre Partraichat, l'espace nous avons éxercé les fonctions très pénibles de nôtre Partraichat, l'espace ciè à Conflantionple. Voir pourquoi nous n'avons pas recueilli des fruits du l'avons pas recueilli des fruits Iddio Signore per il futuro fara mifericordia con noi, è con il populo di questa Chiefa Greca, la quale babbia da fappere Vostra Reverentia che quantumque sia di lettere destituta, per maucamente di fogetti è altre cause di gravita , ma è tanto perseverante nella fede di Jesu Christo che é incredibile chi volesse esprimer quante affittioni giornalmente porta, è fi ofpane à tormenti, pur che uon gli fi tochi alla Religione, e in tanta fimplicita, a per dir anco, fe cosi vegliamo, in tanto Idiotismo, li populi si sono è si mostrane confantiffimi nella fede di Jefu Christo, ne fi lasciano sedure dalli Sophifti, con tutto che li Jesuitici artificii hanno piu volte tentato di sirarli all'ubedienza dell' Antichristo, ma Iddio non permettendo, tutto si è sempre riduto in vaus.

Tal é danque que fla Chiefa Greza, che fis quantie pieçofitime, che mon manca finit Regna, le dice in lumns capitime, tra que l'activa de l'activa

Spirituels, qui sient été proportionnez à nos travaux & à nos fouffrances : mais nous esperons que Dieu nous sera propice à l'avenir, & favorable à tout le Peuple de cette Eglife Grecque, fur l'état de laquelle vous ne devez pas ignorer, Monticur, que quoi qu'elle foit plongée dans une très profonde ignorance , faute d'avoir des gens de lettres , & par divers autres grands accidens. elle ne laisse pas de persevérer toujours dans la foi de Jesus Christ, d'une maniére si constante, qu'on ne sçauroit croire , ni exprimer , les afflictions qu'elle supporte tous les jours, & les tourmens auxquels elle s'expose, pour conserver sa Religion, & pour empêcher qu'elle ne soit alterée en aucune chole: voila pourquoi, nonobstant cette simplicité, ou pour micux dire, si on veut, cette grande ignorance, les peuples ont été & sont encore, si bien attachez à la foi de Jésus Christ, qu'ils ne se laissent point séduire par les Sophilmes des trompeurs ; quoi que les artifices des Jesuites aient été mis, pluficurs fois, en usage, pour les attirer & pour les soûmettre à l'obéissance de l'Autechrist; mais Dieu ne l'aiant pas permis, toutes ces rufes & tous ces ef. forts n'ont jamais pû réuffir.

Telle est donc extre Egisic Grecque. Que si elle a quelque siprestition, (car c'est une lépre qui n'est que trop commune) je puis dire en bonne conficience qu'elle lui est venue depuis long tensa de l'Egisir Remains, qui a custama d'infecter tout ce qu'elle touche y vaia pourquoi il laux y remédier peu à peu, avec quelque Antidote convequent de la peu, avec quelque Antidote convequent peut de l'est peut est peut de l'est peut est peut

D 2 near

neare ne kerivere tanto di quanto de dogno, vituolifimo, fapientifimo, da tutti univerfalmente anato, riverio, ma in particolare fimatifimo aprefio il Re Grass Signore di Conflantino-poli, aprefio il Perpurati Vipiri, & il Datori, che tutti fene vagliano mi-le piu importati scoafoni, del Confeglio è della prudenza di quetto Signo-e, ma fopora tutte de per la fede Orthodoxa di 1960 Chrifo setatifimo de prontifimo con concegli fapientifimi fuoi, statiche & interesti defenderla è promoverla.

Cos quefa Perfons variamente confesiones, quando ano arivo il figuer Dotter Antonio Lephco, Vofo del fisirio fanto, i piens di feli Centito, ance co con lui antiamente babbiame diverfi dependianti à qualche baso fanc, and proportione de la confesione del confes

In fin bura quanta à me non bo firits attre me dars fouri che quelle Confession mandata cossi dial Signor Dattor Legbero: per la quale mi ferire V bysta Recrestais aspettar mio ordine per darlain lute; Apola che quelle bo freis per dicharations di mo fiesse, te della Chiefa Greca, com ce dicharation nel fine di quella Epittola) è for pasife al mondo quel che cardo à prosfess, ne credore che quelle

part des Hauts & Puissans Seigneurs les Etats Generaux, & qui eft un Ministre politique rempli de tant de sagesse & doué d'un fi grand nombre de vertus , que je ne sçaurois exprimer par écrit toute la grandeur de son mérite : c'est pourquoi je me bornerai à vous dire qu'il est dans une fi baute estime à la Cour Impériale de Constantinople , non seulement auprès du Grand Seigneur, mais aussi chez les Vizirs revêtus de pourpre & chez les Docteurs, que tous se prévalent de ses bons Confeils , & de ses prudens avis . dans les affaires les plus importantes : mais sur tout il est animé d'un zéle très ardent pour la Foi Orthodoxe, & on peut dire que ses Conseils dictez par la sagesse , que ses entreprises les plus pénibles, El les desseins qu'il éxécute avec toute la diligence & les précautions possibles, abontiffent principalement à établir & à défendre la Doctrine de Jesus Christ.

Nous tions en confultation avec cet Ambaffadeur, quand Monfi. E Dockeur Antine Leger arriva en ce Pais & nous avons suffi conciré du depuis, avec ce Pufteur (rempli du Saint Efprit & de l'onôcino de fétius Christ) fur diverfes chofes qui tendent au fuccès d'un bon deffin , quoi qu'il se renoentre plufeurs obltacles très forts , qui s'opponent à l'éxècution de non projets: mais toute noire c'herance ce s'ondée fur la bent de Dieu, qui est affize puifant, tout feul, pour nous confoler. & pour fauver tous s'es fidéles fervieurs.

Jusqu'à préfent je n'ai écrit auctane autre choic , pout donner au public, que cette Confession de Foi que Monfr, le Docteur Legre vous a envoiée; touchant laquelle vous me dites que vous attendez mes ordres pour la mettre au jour. Soiez assuré Monsfr, que je l'ai résligée par écrit de mon propre mouvement, dans le deffein de faire connostire à tout le mon-

10114

Confessione havesse da scandalizare tanto li Papisti quanto monstrano esser scandalizati, ne douvrebbe esser-gli in odio la verità, in quella Consessione, per la gratia d'Iddio contenuta.

Out in Constantinopoli fi sono scritti molti essemplari di quella mia Confessione , è molti amici da me richiedevano che con la mano propria gli authenticasse, il che non gli negai, ma adesse non banno piu bisogno le copie che si danno fuori di mia soto scritione, per le cause che tosto gli diro. Bastava alla Confessione mia la tefimonianza d'un Signore integerrimo è Christianissimo qual è l'Eccelentissimo Imbasciatore Cornelio Haga, ma per affer opposto, non so per che, da buomini di cativa conscienza : bora non restara piu luoco di calumnia alcuna à fimili falfarii : occorendo che qui io fia flato à visitare , l'Illustrissimo conte di Marciviglia, nel presente de Franza Imbasciadore, venuto puoco tempo é per allegrarme della sua venuta conforme il solito, sua Eccelentia doppo baver mecco raggionato, è finiti li soliti complimenti mi sfedra la mia Confessione è mi la mofira, dimandando-mi se quella fosse mia, jo riconosciutala , risposi esfer mia Confessione è Professione y sua Eccelentia sequitando mi sfodra una Lettera scritta di Roma d'all' Imbasciatore li Residense del Rè Christianissimo, nella qual si conteniva che il Papa mandava quella Confeshone all'Imbasciatore qui perche à me la mostrasse, è ricercasse se é mia, è se ho intentione di perseverare in quella. Jo allora con intrepidita, rifposesser mia , è che lo scritta jo , perche cosi tengo , credo Confesso , è se qualcheduno in quella trova errore , è che moflar mi lo volesse, gli responderes de ce que je croi & ce que je prochifi publiquement [dans PEglife Greepse comme il of marqué à la fin de certe Leitre.] I en en "attendois point que conconfetion dis fondatifir les Papifies de la manière qu'ils fons femblant de l'être: car la vérité que dieu m'a fait la grace de pouvoir mettre dans cet Ecne; ne dévroit pas leur être en averson.

On a fait ici à Constantinople beaucoup d'éxemplaires manuscrits de cette Confession de Foi, & plusieurs de mes amis m'ont prié de les rendre authentiques par le moien de ma propre fignature, & je ne la leur ai point refulée, mais à présent les Copies qu'on en fait tous les jours, n'ont plus besoin de ma fouscription, pour les raisons que je dirai tout à l'heure. Il suffisoit que ma déclaration cût le témoignage d'un Seigneur auffi Chrétien & auffi integre que l'est son Excellence l'Ambassadeur Haga; mais il y a des gens de mauvaile conscience qui ont fait je ne sçai quelles objections là dessus pour le recufer: cependant, il ne refte plus aujourd'hui de prétexte qui puisse favorifer en quelque manière la calomnie de ces fauffaires. & voici pourquoi. Je fuis allé visiter selon la coûtume de ce Païs l'Illustre Comte de Marseille qui cst venu ici depuis quelque tems, en qualité d'Ambassadeur de France, & d'abord que je lui ai témoigné la joie que j'avois de son heureuse arrivée, son Excellence aiant, répondu à mon compliment d'une maniére civile & honnête, tira de son Porte-seuille ma Confession de Foi & me demanda, en me la montrant, si j'en étois l'Auteur. J'en reconnus d'abord le Caractére. & répondis que c'étoit la véritable Profession de ce que je croiois. Son Excellence tita incontinent après une Lettre écrite par l'Ambassadeur qui réside à la Cour de Rome, de la part de SaChristianamente è con buona conscien-

Fece fua Ecceleuza intrar nella Camera che li rumovamo il Capa delli Capazzini che qua fi rumovamo il Capa delli Capazzini che qua con consultata con consul

Quefle coft è paffate : venge à dire a Veffra Reversaita che la mia Conffinam ma ha più blogno di legalita. Sara fempre legalizza della refilmonianza di clii profettori del Papilmo , effendavii anno ventui attri Fari I, Secciari , è l'ifecfi, Agenti di Rogufa, è valenda intender da me fe la Confessione e mia, banno havino la finiti l'ipala. [b] Majesté très Chrétienne : cette Letere contenoit en substance, que le Pape envoioit cette Confession de Foi à l'Ambassadeur de France, qui étoit ici àla Porte Ottomane, & qu'il le prioit de me la montrer, & de me demander si je la reconnoissois pour un ouvrage qui fût véritablement à moi , comme aussi de s'informer si j'avois intention de perfévérer dans cette même croiance, & de soûtenir cette Doctrine. le lui répondis alors d'une manière intrépide, que c'étoit ma Confession . &c que ie l'avois écrite moi même, parc que telle est ma croiance, tels font mes sentimens, telle est la foi que je professe, & que si quelqu'un y trouvoit des erreurs, & vouloit me les montrer, je lui répondrois comme un fidéle Chrétien & telon les bons témois gnages de ma confeience.

Son Excellence fit entrer dans la Chambre où nous étions en conteflation le Supérieur des Capucins , étabis dans cette Ville , nommé le Père 
Archange , qui a la réputation d'un homme de piété . 8 qui eff frére de 
Monfir de Foffe, Gouverneur de Montpellier. Je his en préfente de ce Religieux une récapitulation de tout ce 
que je venois de dive, & çue mérvis de 
donnémes termes : enflute de quoi de 
difeours auxquels je répondits , mais 
n'aint été d'aucune utilité, je les paffe 
fous filence.

Voila ce qui est arrivé dans cette occasion. Je dois maintenant vous dire que ma Conscission à plus beloin de témoigasges. Elle sera toisjours légalice s'il est necediaire, par ceus la mème qui fost présiden de juver la Duetrine da Papilon : cer il y a benecon d'autres Ecclosifistiques , Seculiers & Régultis, qui me fon reem plante avec les Agens de la Républic CorCerso mi maraviglio, che quella gente fia tanto fallicità della mia Conjelione, che fi inanti che fi havegle dato fuori bavegle questo faputo, l'haverechbe data piu richa ècopiosa, ma quella poi con l'ajuto del Signore si potra fare meglio che inanti.

Hora Voltra Reverentia mi ferive afpetar ordine da me per darla alla luce ; gli rispondo, che tuto mi rimetto al prudentiffimo è Christianissimo judicio di Vostra Reverentia è de rutto il Collegio delli fratelli mici in Christo, è Professori in quella Universita, li quali tutti faluto fraternamente : se à voi parera quella Confessione degna di atteftar , è far à tutti manifesto , quello che noi qui moriente professiamo, in nomine Domini, dia-fi en luce, con alcuni scriturali. è testimonianze di quelle che bo racolto con il Signor Dottor Legbero, secondo vi parera. Tutto lasciamo è recommandiamo alla Christiana charita voftra.

Speramo in Dio che seguitaremo con altri segui pin évidenti sar conoscer al mondo che noi non vogliamo haver Communione alcuna con la Romana Chiesa, come quella che è madre di erro-

Raguie; & qui m'ont demandé, fi cette Cienteffion publice fous mon nom est une véritable expolition de ma créance ? fur quoi je leur ai fait la même réponfe qu'à l'Ambassadeur de France.

Je ne fçaurois aflez m'étonner de voir que cez gens fe tournentent fi for à cauté de ce formalaire de ma Dodrine. Si l'avois prévà cela, avant que moné defié un fu rendu public, j'aurois d'enféi une Contrélion plus ample & munic de beaucoup de témoignages, mais j'efpère, avec l'aide de Dieu, de rendre cet Ouvrage plus complet à l'avenir.

Cependant, Monfieur, puisque j'apprens par vos Lettres que vous n'attendez que mon ordre pour mettre cette Confession de Foi au jour ; je vous déclare que je consens volontiers que vous fassiez pour cela tout ce que vôtre prudence Chrétienne vous suggérera & tout ce que mes fréres en Jesus Christ, vos Collegues, & les Professeurs de vôtre Université, jugeront être plus utile & plus convenable en agissant de concert avec vous. le les salue tous fraternellement. Si vous trouvez, que cette Confession puisse servir à témoigner & à faire connoître à tout le monde quelle est la Creance dont nous faisons ici profession en mourant, au nom de Dieu, mettez là au jour, avec quelques Passages de l'Ecriture Sainte & quelques témoignages des Péres, dont j'ai fait un Recueil avec Monfr. le Docteur Leger. Si cette compilation ne vous paroît pas utile, ou convenable, vous en ferez ce qu'il vous plaira, car je m'en remets entierement à vôtre piété Chrétienne.

Nous espérons qu'à l'avenir Dieu nous aidera à faire connoître à tout le monde, par des marques plus évidentes, que nous ne voulons avoir aucune Communion avec l'Eglife Romaine: parce

4 . I Eguje Rumaine . p. ..

3

ri, è corruptrice del Verbo d'Iddio, è nido delle superstitioni: quantumque molti malessidi traditori acciochati non voglino conoscer à confessar la verita.

Hauveble qui occasione proponer alcuni atti questo tempo l'equiti, di alcuni Romani Herctici temerarii, che per adulare all'Antichrillo, fode nome fecució de difensione della Romana sede Catabilia, vanno ferivendo contra di noi, per sar justi rimora al confo è alla vocasione nosfira, ma li lascimo come Cani che bagliano, ne vagiono per mordere.

Questo sia palese al Cielo & alla Terra. che nel negocio della Religione la Chiesa Greca, & noi tutti, non vogliamo Communione con li Papisti. Lontano da noi , è dalla nostra Chiesa Constantinopolitana [c] Quanto à me sapia il mondo che fono gia buomo atempato, è voglio morire, quando à Iddio piacera, con la verita di Jesu Christo nel cuore , nella buoca , à quella haver figillo è marca nella conscientia. Il gregge creduto mi al possibile drizaro alla via, che risguarda il Regno del Cielo: del refto, niuno mi molefti, ne voglio sopracio estendermi piu , oltra , ma per far fine , mi parve aviffar Voftra Reverentia che jo bo duoi Personaggi amici in Ingliterra. L'une é il Beatissimo Archivescovo di Cantuaria Georgio Abbat , persona di quella stima è qualita , che l'essemplarita & integrita è le altre rare virtuti sue gli dano il credito che molto piu nene di me deve saper Vostra Reverentia: quel Signore per lettere simplicimenqu'elle falffie la Parole de Dieu, & parce qu'elle est la Mère des erreurs, & le Nid des superstitions: quoi que des perfides soutement le contraire, & que beaucoup de personnes s'aveuglent là destius, & trahistent leur concience, paint que de consession expressiones

plûtôt que de confesser cette vérité. le pourrois vous faire ici quelque Relation de ce qui se passe maintenant parmi nous, au fuiet de quelques Papiftes Hérétiques & téméraires, qui pour flatter l'Antechrift , & fous le prétexte spécieux de vouloir défendre la Créance de l'Eglise Romaine, qu'ils appellent Catholique, ces Hérétiques disje , publient des Ecrits contre nous, qui sont comme autant de pierres d'achoppement dont ils fe fervent, pour nous empêcher de suivre nôtre vocation, & d'éxecuter nos bons desseins; mais nous laissons ces gens là comme des chiens qui aboient & qui ne peuvent mordre.

Ou'il foit donc manifeste à tout le genre humain, & publié à la face du Ciel & de la Terre, que pour tout ce qui concerne la Religion , ni NOUS , ni L'EGLISE GRECOUE, ne voulons point avoir de Communion avec les Papifles. Ou'ils se tiennent donc éloignez de nous & de nôtre Eglise de Constantinople. [c] Pource qui est de moi, que tout le monde sçache que je suis parvenu à la dernière décrépitude, & que lors qu'il plaira à Dicu de me retirer de cette vie périssable, je veux mourir en aiant la vérité de Jésus Christ dans le cœur auffi bien que dans la bouche, & gravée comme un sceau dans le fond de ma conscience. Je ferai tout ce qui me sera possible pour faire entrer dans le véritable chemin du Roiaume des Cieux le troupeau qui m'a été confié. Quant au reste, que personne ne me vienne tourmenter, car je ne veux pas faire un plus long

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

te è da me conofciuto. [d] L'altro è l'Eccelentifimo Cavalier Thomas Rôs. Fú qui Imbafictare e da Idulo Signore domato molte virtu è perfedioni. Ne fi maravogli l'oftra Reverentia fe o mi laudo de fimili spetti, mentre che ii conosso esfir dalla suprema gratia dotati di beneditio-

Hor baccada quelli amicis, mi par che mancamento farrobbe fampomodo fia Confessione mine è della Chicia Greca, di mo dargii panche rapugatio, s figno di homa è Christiana correspondentia con quelli percenta fi contenti passi che fava un luce confessione mandari in mano di fib Beatistimo Arcivescovo doni Esfemplari, un per lui, y chiro che facti capitare in mano di esfo Cavaliero Ros. Es io puso de qui com mi ettere, gli rangustaro è daro cante di quello gualicaro esfera di persona di quello gualicaro esfera di bispano.

discours là dessus; mais en finissant, il me paroît nécessaire, Monsieur, de vous donner avis que j'ai deux Illustres Personnages en Angleterre qui sont mes fideles amis. L'un est le très heureux Archevêque de Cantorbery, George Abbat, Je ne doute point, Monsieur, que vous ne scachiez beaucoup mieux que moi combien il s'est acrédité & dans quelle estime il est à cause de son intégrité & de ses bonnes qualitez, jointes à pluficurs autres vertus extraordinaires d'une vie éxemplaire. Pour moi je ne connois ce Prélat que par le commerce de Lettres que j'ai eu avec lui. [d] L'autre est l'Illustre Chevalier Thomas Rôs. C'est un Gentilhomme de très grande qualité, qui a été Ambassadeur en ce Païs, & que le Ciel a favorifé de pluficurs excellentes vertus qu'il possede dans un degré de perfection très éminent. Vous ne devez pas être furpris, Monfieur, de ce que je fais l'éloge de ces illustres Personnages, puisque je les connois, & que je sçui que Dieu les a ornez des vertus dont je viens de parler, & comblé de ses plus précicules bénédictions.

Cela étant ainsi, il me semble que je manquerois au devoir de la véritable amitie, fi, en faifant imprimer ma Confession de Foi , qui est la même que celle de l'Eglife Grecque, je n'en faisois pas une gratification à ces illustres Personnes, pour leur témoigner le desir que j'ai d'entretenir nôtre bonne & Chrétienne Correspondance. Et pour cet effet je vous supplie de vouloir bien prendre la peine, quand cette Confesfion fera niife au jour, d'en envoier à Monfr. l'Archevêque, deux Exemplaires: un pour lui, & l'autre pour le Chevalier Rés, auquel sa Grandeur aura la bonté de le faire tenir. Et après cela je leur écrirai moi-même d'ici. & les informerai plus amplement de Apreffe

tout ce qui me paroîtra nécessaire, & de tout ce qui pourra leur faire plai-

Apreffo quefto fapin Vishra Reversete be to be ricepute il Pialterio in Rima, traduto di Voftra Reversatia. Quefie mu pare fi devrebbe initiolare Richoel 61 Spirito; perrbe le comparo con li Hymni di S. Gregorio Nazionzeno, è dei Deltifimo Syntio, il quali Hymni, noi mella gieventa qualche volta (antavamo per fipitual rifino.

Par-che V. Recrentia quelli babis initiati nella Paraphrafi del Pfalterio. Iddia Siguere benedia la Perfona Veltera, vic conferci in anguento delli, fosa Tecfori, sella fua Santta Chrift. A quello aggingo è to progo che per tierce sua fediciti il Siguer Datter L. Jerendo hiliguo: conference del periodo con conference del periodo del periodo

Data in Constantinopoli,

ritabile Collegio.

1630

Alli 15. Aprile Stylo Vechio. 1632.

CYRILLO PATRIARCHA di Constantinopoli serive di Mano propria.

int.

Il ne me refte plus, Monfieur, après cola, qu'à vous donner avis que j'as reçu
le Plauire que vous avez traduit en vers
Italiens. Il nne femble que cet Ouverage
devroit être intuité. La Configulation de
l'Ame: parce que je le compare avec
les Hymnes de S. Cergoire de Nazionze, & avec celles du Docht Symfins que
nous chantions autrefois pour nous réjouir fipirituellement dans le tems de
notre juuncile.

Il paroît Monsieur, que vous les avez imité dans la Paraphrase de vos Pseaumes. le fouhaite que le Seigneur vous benisse & vous conserve dans son Eglise très Sainte, en y augmentant ses Tréfors. Il ne me refte plus qu'un mot à ajoûter à tout cela; c'est que je vous prie de ne pas folliciter, par vos lettres, le Docteur Leger à partir maintenant d'ici. parce qu'il est très nécessaire qu'il y reste encore quelque tems: & lors qu'on . pourra trouver, dans la fuite, des conjonctures moins difficiles, on fera en forte qu'il s'en aille, pour satisfaire à vôtre desir &c à celui de tout le Vénérable Corps de Vôtre Université.

Donnel à Constantinople le 15. d'Avril: Vieux Stile, 1632.

> CYRILLE PATRIARCHE de Constantinople, écrivant de ma propremain.

> > RE:

# REMARQUES SUR LA LETTRE II.

(a) Me causa d'ubord une grande joie, quand je vis, qu'en me parlant du Pere Metrophane neus entamions une matière qui neus donnoit lieu de faire nue connoissance plus particultére les une avec les autres.

ETROPHANE, furnommé CRITOPULE, Auteur Grec, a fait une Confession de Foi de l'Eglise Grecque, publiée par des Protestans d'Allemagne, en faveur desquels il la composa. Elle a été imprimée (1) en Grec & en Latin à Helmstat en 1661. Ce Critopule prend, dans le Titre de la Confession de Foi, la qualité de Protosmelle de la grande Eglise de Constantinople. Il étoit Prêtre Régulier, c'est à dire Moine élevé à la dignité Sacerdotale, & c'est ce que les Grecs appellent dans leur Langue Hieromonachos. Le fameux Cyrille Lucar Patriarche de Constantinople, qui vouloit connoître parfaitement l'état des Eglises Protestantes de l'Europe, le députa pour aller en Angleterre, afin de s'informer éxacement de l'état & de la Doctrine de ce Païslà. Metrophane aiant debarqué à Hambourg, parcourut une partie de l'Allemagne : & ce fût en ce Païs-là qu'il composa cette Confession de Foi qui savorife la Religion des Protestans, comme plusieurs Ecrivains Catholiques l'ont remarqué, & entr'autres Monfr. Simon dans son Histoire Critique des Nations du Levant à la page 17, de l'édition de Francfort de l'an 1684. Metrophane s'attache principalement à faire connoître dans sa Confession de Foi les Dogmes de fon Eglife: & il raitonne en homme de bon fens . & d'une manière beaucoun plus circonspecte que ne font ordinairement les Théologiens des Eglises Orientales Il y a une Lettre de Coringius à la tête de cette Confession de Foi. adreffée au Traducteur, où il s'étend fur la créance des Grecs contre Les Allas tius , Bibliothécaire du Vatican. Le public est redevable de la Version Latine de cet Ouvrage à Jean Harneius.

(b) Il y a heaucoup d'autres Eccléfolipines Séculiers & Réguliers, qui me faut venus parler, avec les Agens de la République de Ragule, & qui out demende fi cette Casifilm de l'oi public fois mon Nom est une veritable Explicit de ma Créance: far quas je lem ai fait la même Réposse qui à Lubsifiquet de France.

RAGUSE est une Ville & République de Dalmatie sur le Golphe de Venisé, avec Archevéché, sous la purissicion Eccléstifique du Pape. Le Gouvernement de ce petit East Souverian qui a quesque rapport à celui de la République de Venisé, suit néamonis des maximes de Politique très différentes de cel·les des autres Pais de l'Europe, & voici en deux mois quesque chosé de forte de la République de Venisé de l'est de l'Europe, à l'est de parte mois quesque chosé de forteranquable là defins. C'est que la craime de pendre une Liberté imagisaire y est si grande, que cela oblige les habitans à changer de Doge & de Gouverne.

a Meteogrham

## 28 REMARQUES SUR LA LETTRE II.

neur cous les mois, & à renfermer les Commandans dans leurs poftes, l'éfpace de fix femaines. Pour cette raiion les Gentilsboumnes n'y feautoient porter l'épée, ni coucher debnes de chez eux, fans en donner avis au Sénar, & durant la nuit les étrangers, & fur tout les Tures, font renfermez à clef chez eux. Outre cela les portes de la Ville ne s'ouvrent jamais, qu'û trois ou quatre heurse du jour en Eté, & dix heures du matin en Hiver. Les Raggiair paient tribut aux Târeq qu'ils rangianen, aux Fantines qu'ils haiffent, au Pepe quites flatte, à l'Empereur qui les menace, au Roi d'Efigape qu'ils ne connoullént que de nom , & à pluifeurs suttres Princes par divertes condidérations.

Voils quelle est extre Republique de Ragyé dont les Agens qui étoient à Confiantinople dans le terns que le Patriarche Lavera publis in Gonfession de Foi, lui demandérent si elle étoit véritablement de lui ; sur quoi il leur répondit la méme chos qui l'Aubassidaeu de France ; étal à gavoir qu'il l'avoit écrite de la propre main , pour expliquer sa Créance & celle de l'Égalie Grecque , en ajoitant que si quelqu'un y trouvoit des creurs & vouloit les lui montter, il lui répondroit comme un sidélé Chrétien , & (folon les bons témogipages de la

Conscience.

Cette Réponfe fert à faire voir une infigne fausset que les Dockeurs de Porr-Roial ont foitement dans leur Ouvrage de la Perpétitié de la Si, contre les Ministres Réformez, & fur tout à la page 166 de leur Troisseme Livre contenant la Réstation des vinges-fix previews qu'emploie Monst. Clande, pour d'émontres que les Grees ne crossent pas la Transsibblantiation. Voici le langage que tiennent ces Dockeurs du l'appine dans Pendroit que nous venons de marquer, & l'imposture donn lis se sont des repetits de la force des preuves quon tire de Lettres du Partariele Leard voitte les Dogme errones. de l'Egist Rode Lettres du Partariele Leard voitte les Dogme errones de l'Egist Ro-

, Pour bien juger de la foiblesse de cette preuve [tirée de la Confession de Fox n de Cyrille] il est important (disent ces Messieurs de Port-Roial) de saire connoître quel étoit ce Patriarche de Constantinople. On auroit bien des choses " à en dire, mais pour ne détourner pas l'esprit du Lecteur, nous nous contena terons de rapporter ce que deux témoins irréprochables nous en ont appris, Le premier sera Cyrille lui même qui s'est dépeint d'une manière, qui paroit affez ingénue dans une Lettre à Monfieur Leger Ministre de Genéve. J'ai voulu, dit il ; écrire ces choses à votre Révérence, afin de la supplier qu'elle me serve ,, de témoin, s'il m'arrive de mourir, que je mourrai Catholique Orthodoxe dans la Foi , de nôtre Seigneur Jesus Christ, & dans la Doctrine Evangelique qui est conforme à la Confession Belgique, & à celles des autres Eglises Evangéliques qui s'accordent n toutes entr'elles : que je déteste les errenrs des Papistes & les superstitions des Grees : ,, que j'approuve & que j'embraffe la Doctrine de l'Illustre Docteur Jean Calvin. , & de tous cenx qui suivent ses sentimens. C'est ce que je vous prie , Monfr. Leger, n d'attester pour moi , puisque c'est avec une conscience très sincère que j'embrasse cet. , te Doctrine, & que j'en fais profession comme ma Confession le fait voir. Voila " (continuent ces Mefficurs) l'un des deux visages du Personnage sous lequel il n fe saisoit voir aux Calvinistes.

", Si l'on fouhaite sçavoir quel étoit l'autre (ajoûtent ces Messieurs) sous lequel; il a paru pendant sa vie à la face de toute son Eglise, on l'apprendra de Para sythenin (a) the sin su l'apprendra de l'arc.

## DU PATRIARCHE LUCAR.

sy themiss, qui est à préfent Partiriche de Constantinople, & qui à miton de son grand âge a pet être témoin oculier de eq qu'il rapporte, Cyrille n'étant mort, que depuis trente-cinq ans. Voici donc comme en parle ce Partiriche dans une Constrence qu'il cut l'an passite opréfence d'une douasine de Métropo. Ilitains, & des plus considérables Officiers de son Eglist, avec Monst, de Noin. Let Ambaildeaur de la Majestle très Chrétienne auprès du Grand Seigneur. Let actionnie que l'on a sait à Cyrille Lusar se l'accipiat de participe aux deques des Constitutions de l'activité de l'appliquers aux des la comme de l'activité de l'appliquers aux des la comme de l'activité de l'appliquers aux des l'activités de l'appliquers de l'appliquers aux des l'appliques de l'ap

Il ne faut que ce seul Extrait de la Lettre de Monsr. l'Ambassadeur de Nointel pour découvrir les Impostures des Docteurs de Port-Roial & du Clergé de France qui s'est servi de leur plume pour désendre la Doctrine de l'Eglise Ro. maine; & voici comment on peut démontrer leurs plus infignes fourberies. Si Monfr. de Nointel die la vérité, il faut nécessairement que les Docteurs de Port-Roial & tous les Controversistes de l'Eglise Romaine, qui ont publié & soutenu que Cyrille Lucar étoit un Calvinitle, reconnu pour lel, & que c'est pour cela qu'on l'a dépose & convoié en éxil ; il faut, dis-je, que tous ces Docteurs du Papisme soient des Imposteurs, pussqu'ils disent tout le contraire de ce que Monfr. de Nointel déclare ici, en marquant positivement dans sa Lettre produite par Messicurs de Port-Roial, que le Calvinisme imputé au Patriarche Cyrille est une invention de ses ennemis & qu'il n'en a jamais rien paru durant sa vie. Il y a trois autres conféquences bien plus importantes qu'on peut tirer de la Lettre de Monfr de Nointel, c'est 1º. Que Cyrille a été déposé injustement puisque c'est par l'invention de ses ennemis qui l'ont faussement accusé d'être Calviniste. 20. Que les Docteurs de Sorbonne & leurs adhérans n'ont pû dire , sans une calomnie atroce, que Monfr. Haga Ambassadeur des Etats Généraux, & plusieurs Hollandois, ont fait monter Cyrille fur le siège Patriarchal à force d'argent . & qu'ils lui ont avancé de grosses sommes, parce qu'il favorisoit ouvertement le Parti du Calvinisme que ce Patriarche travailloit à établir dans les Eglises Grecques de l'Orient. 2º. Que les deux Conciles tenus à Constantinople & en Moldavie, après la mort de Cyrille, & pour condamner sa Doctrine, sont des Pié. ces supposées, de même que le Concile de Jerusalem tenu l'an 1672, qui approuve ces deux autres Conciliabules dans lesquels on trouve, comme nous le ferons voir plus amplement dans la suite, que le Patriarche Cyrille n'y est condam. ne que sous prétexte qu'il n'a pas voulu désavouer par écrit sa Consession de « Foi qui paroifloit dans tout l'Orient sous son Nom, & parce qu'il a refusé de faire une Exposition de Doctrine contraire à celle là. Cependant Monsr de Nointel dit expressement dans la Lettre que Messieurs de Port-Roial ont produite, comme nous venons de le raporter, que le Patriarche Cyrille a témoigné par des Professions de Foi qu'il a faites en ce tems-là qu'il admettoit la Doctrine de

Ten sany Livingle

# REMARQUES SUR LA LETTRE II.

la Transsubstantiation & tous les autres Articles de la créance de l'Eglise Grecque. Si cela est vrai, comme ces Docteurs de Sorbonne le soutiennent avec l'approbation de foixante-quatre Prélats du Clergé de France, voila trois Conciles des plus nombreux qui se soient assemblez dans la Grece, qui ne contiennent que des faussetz, & nonobstant tout cela , ces fameux Controversistes de l'Eglise Gallicane les osent produire dans leur grand Ouvrage de la Perpetuité de leur Creance, pour combattre les Réformez, en mettant ces faux Actes au nombre des Piéces les plus Authentiques qui soient dans tout leur Ouvrage. Si ces Messieurs se veulent rétracter de ce qu'ils ont soûtenu en produisant cette Lettre de Monfr. de Neintel contre le Ministre Claude , & avouer qu'ils l'ont fabriquée eux-mêmes, ou bien convenir que Monfr. de Nointel ne dit pas la vérie té, il s'ensuivra de là qu'un des plus célebres Ambassadeurs de France est un Imposteur, & outre cela que ce Ministre aiant été emploié à la Porte Ottomane pour y faire dreffer & figner toutes les Attestations qui sont imprimées sous le Titre de Pieces Authentiques dans l'Ouvrage de la Perpétuité de la Foi de ces Messieurs de Port-Roial, il est très évident qu'ils n'ont produit que des sausses Pièces, ou tout au plus, que des Ecrits qui ne méritent pas qu'on y ajoûte plus de foi qu'aux Lettres supposées de Monsr de Nointel, & qu'aux saux témoignages que ces Messieurs ont produits sous le nom de cet Ambassadeur dans l'endroit sur lequel nous venons de faire ces Remarques. Voila déja un échantillon des Impostures de Messieurs les Docteurs de Sorbonne & des Agens du Clergé de France. On en verra de plus considérables dans le Corps de cet Ouvrage. Le Concile de Jérusalem nous en découvrira un très grand nombre : & nous pouvons dire ici par avance que le Patriarche Parthénius que Monfr. l'Ambassadeur de Nointel & les Docteurs de Port-Roial citent comme un illustre témoin, étoit un fourbe & un menteur, puisqu'il a fait assembler le Synode de Moldavie &c figné tous les Anathèmes que ce Conciliabule a fulminez contre Cyrille Lucar, en lui imputant des seutimens & des Dogmes qui ne sont point dans sa Consession de Foi, comme nous le démontrerons dans la fuite.

(c) Qu'il fait donc manifeste à tout le geure bunain, & poblité à la face du Cil & de la Torre, que, pour tout ce qui concerne la Religion, ni NOUS, ni L'ECLISE CRECOULE, ne condons paint avoir de Cammunion avec les Papistes. Qu'ill, s'tiement donc claignez de nous, & de duite Estific de Constantinopole.

Les Grees, non Latinifes, ont une figrande aversion pour l'Eglisc Romaine, qu'ils fulminent fouvent des excommuneations contre les Papes & contre tous leurs adhetans; c'est pourquoi le Pariarche Luore siut l'éxemple de ses présées coffeet quant diet grees qu'il est partie de l'entre de l'entre quant d'est que sagris déclare; dans un autre endroit de la Lettre à Morties, possesse que l'Eglisc Romaine est la Mere de creares se la Nidat sipera-fisitest, il inte et cele le mème langage que les autres Pariarches Grees ont cum sur cette matière. Cele est est s'est pour le communion de Rome n'ont pas ofé le nier; mais au contraire l'ou avoué public le communion de Rome n'ont pas ofé le nier; mais au contraire l'ou avoué public le communion de Rome n'ont pas ofé le nier; mais au contraire l'ou avoué public.

publiquement, dans les écrits qu'ils ont mis au jour pour expliquer les sentimens

des Grecs qu'ils appellent Schifmatiques.

Nous nous contentrons d'en mettre ici deux témoignages qui font fort confidérables. & que le Papitime ne seaureit rejettre sans renuré suipect tout ce qu'il y a de plus authentique dans les Quyrages de ses propres Historiens, & de ceux

qui ont écrit par un ordre exprès de la Cour de Rome.

Le prémier de ces l'Émoins est le Jéphite Dandini, 9 qui a fait un Voiage au Mont Laban, en qualité de Nonce fous Cienneu VIII. Ce Jétiute voulant rendre compte au Pape de ce qu'il avoit obfervé dans les lieux où il fit quelque féjour, publia une Relation de l'îlte de Candie & en y fassan le Portrait des Grees, on touve qu'il en parle dans le Chapitre ciuquiéme en ces termes. J'aurois bien des subjets à dire 3, ji e vonlois rapporter toutes les maneuffs attions des Prélats des aurres Ectéfafiquiques de estre Nation (Greeque) leur féparation de l'Egifi Gasine, se Malédictions d'et e Excommunications qu'ils fubinisme contre elle, dans les jours les plus faints, d'est que mous rison Dies pour leur conversion.

Les Grees prononcent ces Excommunications & ces Malédictions contre l'Englife Romaine dans leur Office Solemnel, en préfence de tout le Clergé & du Peuple, le prémier Dimanche de leur grand Caréme, qu'ils appellent à cautie de cela le jour de l'Ortobuchie, & le Pape leur rend la pareille à Rome le Jeudi avant Pâques nommé in Gena Domini, dans la Cene du Seigneur, & ce même jour la il excommunie audi pultureur autres Nations, & même des Rois & des Princes de fa propre Cosmunion fous des prétextes qui n'ont pas n fondement fi raisonable que celui qui obliga les Grees à fultimier leurs A.

nathêmes contre le Papilme & la Papauté.

Le (écond Témoin irréprochable que nous devons produire sur cette matière et Systefre Syopule, grandé Ecclésique, Autreur de PHélioire du Concile de Florence, qui sété imprimée a la Haye en 1660. Ious le nom de Syreppile qu'on a mis dans le Titre: mais cété une faute : car son nom et Véritablement Syrapule, comme il paroit par la soufeription à ce Concile. De plus, il y au Manuficit de la mais dans la Bibliothèque du Roi de France où il prende le nom de Syrepsile Syrapule, Diacre, grand Ecclésiarque & Sistamphore ou Parte-Creix, qui sont de certains Officiers du Partiarche, ainsi nommes à cause qu'ils poètent une Croix sur leur Chapeau, pour se distinguer des autres. Son Histoire du Concile de Florence fait voir que l'Égliste Greeque ne convient point avec la Latine, & que les Chriétiens Orientaux ont même tant d'aversion pour le culte des Sistas canoniste par les Papes, qu'ils s'en moequent quand ils les voient dans les Églistes, comme il partour Eglist des Latines, je ne faite autorn de Saints cune de Sistas canonistes par les parques Eglist des Latines, je ne faite avecun de Saints cune qu'un consent par la "l'ai même du fapine à yreconseitre d'fine Chrift, que je n'adore point aussi, parce que je ne stait de quelle manière ils te reprofessire.

Je croi que cela suffit pour justifier ce que le Patriarche Lucar dit à Monsr. Diodati, quand il lui proteste, que lui ni ceun de son Eglise ne veulent point avoir

de Communion avec le Papifme.

On peut dire la même chose des autres Eglises des Grecs qui sont dans les Païs du Levant. Ils ont tous une haine implacable contre l'Eglise Romaine: &

## 2 REMARQUES SUR LA LETTRE II.

l'expérience a fait voir que si quelques-uns d'entr'eux ont sait en divers tems certaines démarches pour se réunir avec les Latins, ce n'a été qu'en apparence seu-

lement, ou pour des vues temporelles & de Politique.

Nous pourrions en rapporter ici une infinité de preuves; mais pour ne pas nous écarter des bornes de nos Remarques, nous ne produirons qu'un seul éxemple tiré de l'Histoire des Jésuites écrite par Sachini. Il dit, au suiet des Grecs Cophtes dans le sixième Livre de son Histoire, que, le Jésuite Raderie sût envoié par le Pape Pie IV. vers cette Nation en 1562, parce que les Cophtes avoient écrit au même Pape des Lettres pleines de foumission & de respect, comme s'ils eussient reconnu que l'Eglige Romaine étoit la Maîtresse de toutes les autres. Ce Jéfuite aiant eu quelque conférence avec deux Cophtes, que le Patriarche Gabriel avoit nommez pour cela, les fit entrer en apparence dans ses sentimens touchant l'autorité du Pape : mais comme dans la fuite ce Jésuite pressa le même Patriarche d'envoier des Lettres de soumission & d'obéissance au Pape, lui représentant qu'il ne devoit faire aucune difficulté, puisque dans les Lettres précédentes il a. voit appellé le Pape, Père des Pères, le Pafteur des Pafteurs, & le Maitre de tou. ses les Églises ; il répondit à cela , que depuis le Concile de Chalcedoine & l'établissement des différens Patriarches indépendans les uns des autres, chacun étoit Chef & Maître absolu dans son Eglise; & que si le Patriarche même de Rome tomboit en quelques erreurs, il devoit être jugé par les autres Patriarches. Il répondit de plus, qu'à l'égard des Lettres qu'il avoit écrites au Pape, l'on ne devoit pas prendre à la rigueur ce qui n'étoit que des termes de civilité & de modestie ; & que s'il avoit parlé d'obcissance & de soumission , il l'avoit fait à la maniére qu'on a de coûtume d'agir avec ses amis. Il ajoûta enfin , que s'il y avoit quelque chose dans les Lettres qu'il avoit écrites au Pape, qui ne sût point conforme à la Doctrine de son Eglise, cela ne lui devoit point être imputé, mais au porteur des mêmes Lettres, qui les avoit sans doute corrompucs.

Voila comment le Patriarche des cophies traita les Envoies du Pape, après qu'il en eit reçú, des mains du Conful, l'argent qu'on lui envoioi de Rome. Cette Hilloire, qui est papportée plus au long par le Jétius Subbini, & Puloficurs autres Rélations de même nature, que je paffe loss sifence, fournifient des preuves inconteflables que les réünions des Grecs avec l'Eglife Romaine font toijours fimulées & qu'elles rotte jimais été faires, ou entrepriées, que pour des intérêts humains. C'est pourquoi on. ne s'gauroit dire, fans parler contre la vérité & contre l'expérience même, que la proteflation contenué dans la Lettre du Patriarche Lusur m'est pas sondée sur de bons motifs, puisqu'il paroit au contraire, comme nous venous de le démontere, que tous se véritables Grecs sont dans le même fentiment que lui & ont la même aversion pour l'Eglife Romaine, & voila pourquoi ils austhematifact tous ceux qui s'ont dans la Commen.

nion du Papisme.

(d) Tai deux Illustres Personnages en Angleterre qui sons mes sidelles Amis. L'un ost le très beureux Archevique de Cantoberi George Abbat... Je ne connois ce Prélat que par le commerce de Lettres que sai eu avec lui.

George Abbat, qui en nommé par que cloue-uns Abbat, Archevêque de Cantorberis Ré-Pinnt d'Angleterre nàquit à Guildford, dans la Comte de Surrei, 1 na 156a. Il fit fet études à Oxford, & ty devint en 1507. Principal du Collège de l'Univerfité. Deux ans après on lui donna le Doienné de Winchelter, qu'il garda jufques à ce qu'en l'an 1609. Il fueccida à Thomas Abaum au Doienné de Glocefter. Jufques là lon élévainon n'avoir été ni fort échature, ni fort prompte; mais dans la fuite elle fit de très grands progrès en fort peu de tenns. Il Obtint Flèvéché de Lichifield le 2, de D. Cembre 1609., l'Evéché de Londres au mois

1597

de Fevrier 1610. & l'Archevêché de Cantorberi au mois de Mars suivant. Son érudition, & le talent qu'il avoit de bien prêcher, contribuérent moins à ces grands fauts de fa fortune, que la faveur du Comte de Dunbar, dont il avoit été Chapelain. Sa conduite ne plut pas à tout le monde. La sévérité qu'il avoit pour les Ecclésiastiques, & sa connivence sur la propagation des Nonconformistes, étoient deux choses qui faisoient parler contre lui. La dernière a été cause qu'un Auteur moderne a dit, que si Land avoit succedé à Bancrost, & que le projet de conformité n'eût pas fouffert l'interruption qu'il fouffrit fous Abbat , il n'y a point de doute qu'on n'eût fait cesser le Schisme dans l'Angleterre. C'est Fuller qui parle de la forte. Abbat devint désagréable au Roi Jaques I. pour avoir été contraire au dessein que ce Monarque avoit formé de marier le Prince de Galles avec l'Infante d'Espagne; mais après la mort de ce Roi, l'Archevêque Abbat fût estimé & chéri pendant quelques années du Roi Charles I. qui succéda au Roi Jaques, & tous les Ennemis que ce Prélat avoit ne purent jamais le disgracier à la Cour, jusques à ce qu'ils élevérent une furieuse tempête contre lui en 1627. qui le renversa. Il ne s'en faut pas étonner, car le Duc de Buckinghams Favori du Roi lui vouloit du mal, & ne pouvoit digérer que de certaines personnes qui lui étoient odicuses fussent très souvent à la table de l'Archevêque. où ils étoient fort bien régalez. Le prétexte dont on se servit, fût que ce Prélat refusa son approbation à un Sermon du Docteur Sibthorp sur l'obésissance Apoltolique, encore que le Roi lui cût commandé de l'approuver. Alors on le sufpendit de toutes les fonctions de la Primatie & on les fit éxercer par quelques Prélats, cependant Abbat se retira dans le lieu de sa naissance, & puis au Château de Croyden, où il mourut le 4. d'Août 1622.

1633

On voit son Tombeau avec divers ornemens & avec plusteurs belles interiptions dans IEglist Guildford, qui strevent de Monument pour l'aire comositre à la Postérite les excellentes vertus, le grand sevoir & le rare mérite de cet Illustre Préjat. Il a composé durant le cours de sa vie plusseurs Ouvrages de Présé & de Litterature très importans, qui ont donné octation au Patriarche Lucar de lui érire fur diverse matières concernant la Religion des Grees, comme on le verra par les Lettres suivantes.

F

LETTRE

#### TETTRE TROISIE ME.

De Cyrille Lucar Patriarche de Conftantinople, envoiée d'Egypte en Angleterre, au très llluftre George Abbat, Archevêque de Cantorberi, en 1616. Cyrille étant, en ce tems là Patriarche d'Aléxandrie.

Beatiffimo & Magnifi centiffimo Do mino Archiépifcopo Cantuarenfi, to tius Angliæ Primati & Metropolitano.

GEORGIO ABBATI

Mihi multis nominibus colendifimo, officiotè cum honore & debita reverentia in Brittanniam tradantur istæ.

CYRILLUS Dei gratia Papa & Patriarcha magnæ Urbis Alexandriæ, & Judex Occumenicus.

Beatissime & Amplissime Archiepiscope Cantuarensis, totius Angliæ Primas & Metropolitane, Domine Georgi, Domine & Frater Charissime.

L'Aspie amplitudini cyfie proforma caletudinem, ad embumetum & cocantendinem convediti this gregi. Om man Chrili gratia & gran aspire redditi, pace fraumer Ecclopaficie, ret. populat ut faben per literas Beatindini cyfire affrictam liberems. Nafquam fiquidem magi quam bas in mafra Chriftus Ecclofa aliam agii pacem, milla de faliti can cicantioni inter nos glifente, idque adac inimicit Chriftiani mominis acirrinis i girlifijimis bahenos moderan-

Au très heureux & très magnifique Seigneur Archeveque de Cantorberi, Primai & Métropolitain de toute l'Angleterre,

GEORGE ABBAT.

Que ces Lettres lui soient renduës avec bonneur & respect, dans la Grande Bretagne, & d'une manière obligéante, pour lui témoigner que je lui suis très dévoné par diversés considérations.

CYRILLE par la grace de Dieu; Pape & Patriarche de la grande Ville d'Alexandrie, & Juge Occumenique.

Très Heureux & illustre Archevéque de Cantorberi, Métropolitam & Primat de toute l'Angleterre, Seigneur George, Monseigneur & très cher Frére.

E fouhaite une parfaite fanté à Vôtre Grandeur, pour la confervation & la proficirité du troupeau qui vit fous fà conduite. Puifque nous fommes de retour, par la grace de Dieu, dans ôntre Egypre, & que la Paix Eccléfiafique y rigne, nous fommes obligez de mettre la main à la plume pour nous acquiter de ce que nous avons promis à Vôtre Grandeur par nos Lettres. Et pour cet effet nous lui dirons que jamais notre Egylie n'a téc dans un plus

## DU PATRIARCHE LUCAR.

· tibus. A quibus etiams variis exagitemur exerceamurque modis, nobis tamen pro Christi nomine quem spiramus, cujusque fligmata in corpore circumferimus, ab istiusmodi bominibus perquam volupe est affligi , vexari , & , fi neceffe eft , duriffima atque ultima sustinere, ut bac exploratione, fides nostra magis magisque splendefeat, & Dei gloria illustretur.

Ab bis igitur nibil nobis timemus, fed à canibus potius & operariis subdolis, Hypocritis dico , quibus folenne est aliud claufum habere in pectore, aliud promptum in lingua , qui Deum ipsum projecta au dacia impetere baud erubescunt , dummodo Romani Pontificis tyranuidi quoquo modo velificentur.

Hi emissarii terrorem mirum in modum nobis incutiunt , nostræque imponunt simplicitati, cui mancipande varias admovent machinas, maxime freti eruditionis fuco , & spinofarum disputationum aculeis, cum nos interea eruditorum penuria laboremus, qui cum Sophistis istis equo Marte congrediantur. (a) Etenim propter peccata nostra despicabiles facti sumus pra omnibus gentibus, & cum imperio artes quoque liberales amifimus.

grand repos que celui dont léfus Christ la fait jouir présentement. Il n'y a aucune contestation parmi nous fur les matiéres de la Foi, & il ne s'y éléve aucune dispute, parce que les plus violens & les plus dangereux ennemis du Christianisme, mettent un frein à leur langue. Et quoi qu'ils nous tourmentent & perfécutent en diverfes maniéres, nous fouffrons avec un très grand plaifir, toutes les peines & les véxations qu'ils nous font pour le Nom de Jésus Christ, que nous confesions, & dont nous portons les stigmates sur nôtre corps : & nous fouffrirons même très volontiers, s'il cst nécessaire, les plus cruels & les derniers supplices, afin que nôtre foi reluife de plus en plus. par cette épreuve, & que la gloire de Dieu foit manifestée parmi ces peuples infidéles.

Nous ne craignons donc rien de ces fortes de gens, mais plûtôt de ces chiens muets, de ces entreprencurs rufez, je veux dire, de ces Hypocrites qui font. profession de dire tout le contraire de ce qu'ils pensent dans le fond du cœur; qui n'ont pas honte de porter leur audace jusques à s'en prendre à Dieu même, pourvû que cela puisse favoriser, d'une manière ou d'autre, la tyrannie du Pontife de Rome & le faire arriver à fon but.

Ces émissaires nous épouvantent d'une façon extraordinaire, & fe prévalent de nôtre naïveté pour nous en faire accroire. Ils emploient diverses machinations pour nous rendre esclaves & se confient principalement sur le seavoir qu'ils ont pour déguiser toutes choics, & pour faire naître plusieurs difficultez très épineuses, dans les difputes, pendant que de nôtre côté nous iommes dépourvus de Docteurs capa-

bles d'entrer en lice contre ces Sophifles, pour les combattre à forces égales.

Hac

Het einm erebrb animum feriret tegitatio, negatium tandem eum ebm'itate vefira constiliumis, cefiramque confilium G auxilium implanesiumi. At ex refponfo ceftre Bestitudimis maximum cepiums filaitium quo, non fine nandato Principi nobis, authors fafiri, ut quesdam e mfratibus transfusiteremus, qui fedulum Sature Theologiteremus, qui fedulum

En igiur bonium Greeum (Mettophanen Crivopulum , poleta Patriarcham Alexandriae ) (b) geadu Preisiterum, Graeis lievis nou leiter timetime, kedelie milre Alexandrian alimremalismen continuom individualm promitimen lei promus, Gratia divine aura celtin, apprane, Gratia divine aura celtin, apprane, Gratia divine aufra destrum austiliaritem purigente.

Acquia, ut ex te andie, allabeful becapilam softerm Secretifico & à Des caronate Regi Jacobo primo, graite dibentur ipfau bomaniati, quà de celefit Regi bontatem & miferiordiam proxime accedit. 4 que cerir sec alund expetiari paterat y utpote cui Deus cultius bonditanti alifque Imperii gubernaculis admoverii. (a) On peut bien dire que c'est par nôtre saute que nous sommes devenus les plus méprifables de tous les hommes, èt que nous avons laisse périr les Arts Libéraux, depuis le bouleversement de nôtre Empire.

Aprie avoir cu très fouvent l'efprit rappé de cette trifte penfée, nous avons enfin expofé nos befoins à voire charité, & demandé voire conseil de vôtre fecours. Sur quoi nous avons requi net rès grande confolation par la réponse de voire Grandeur, qui nous a donné avis, que, felon l'ordre du Prince qu'elle a confuité, nous devons envoier quelqu'un de nôtre Nation chez vous, pour le faire appliquer foigneutement al'étude de la Théo-

logie. Voici donc un homme Grec (Metrophame Critopule, qui fut enflite Partrarbe d'Alexandrie) (%) else à la dignité du Siceroloce, dans nôtre Eglife d'Alexandrie. Il che confiderable par fon extraction, par fa Littérature dans tout ce qui concerne la langue Grecque, & parque par parque par parque par parque par par per parque par pus el fecus parque par pus difficiel dans les Sciences. Nous cliprons que par le fecus celle de la grace de Duc, ul fera de grands pregres fous les bons aufpices de vêtre Granduc II.

Et parce que , fuivant l'avis que vous m'avez donné, le Roi J'apane Prémier , couronné de la main de Dieu , apour agréable noire deficin ; il ett jusé re que nous rendions les actions de graces qui font dois à fa grande cièmence par laquelle Sa Majefté imite de fort près la bonté & les compations du Roi célefte. On ne devoit pas s'axtendre qu'un tel Roi en agit autrement, puirque Dieu à répandu fur lui fes béndichtions céleftes, qu'il l'acurichi des

Qua-

Quapropter primò à Beatitudine cufira petimus; ut 7 mbfro momine, fumna cum reverentia; Eb mullima corporis inclinatione, celfifinum ipfus Majfacture excerdande falutet; cui es intimis nos fenibus vitam prolivam E fenedium productima comprecamur. Deinda de lipfus bumanistate fubmififium petimus, ut protinata E prope discram immenda benignitate, frimilialam benificatise aliquem buic mofre Metrophani jubara affugera.

Ad extremum, fi quid in bife literis moffri; quad ad bane homisem influendum, perpoliculum pertineat, defideretur, id omme taa fazili affequetur, fiap piloique prundentia; quem Deus extelit. G tauquam facem ciariffimam in edito lovo conflituit, ut d'alitis falatus esfe posfis, nee tuis tautum Britanuis, fed G Greeis mosfratibus lucmo parrigas.

Vale vir Beatissime: largiatur tibi Dominus Deus diuturnam & selicem vitam, unaque vires subministret, quibus & Regni negatiis & Ecclesse curis par ses subeunde.

> Ex Ægypto, Cal. Martiis, æræ Chrifilanæ Anno 1616. CTRILLUS PAPA & Patriarcha Alexandric.

précieux dons de fa grace, & lui a donné, par une disposition toute particulière de sa divine Providence, le timon pour gouverner un si beau & si grand Empire.

Empire.

C'eft pourquoi nous prions vôtre Grandeur de faluer de nôtre part, avec tout le refrech pofible, & par une très profonde révérence, fa très Haute Majerité, à laquelle nous fouhaitons, de l'intérieur de nôtre cœur & par toutes les facultez qui nous animent, une longue vie dont la durée s'augmente fass accile; a par un très grand nombre d'années, judques à la dernière d'erréprité nombre d'années, judques à la dernière d'erréprité nombre d'années, judques à la dernière d'erréprité numbre de l'années de l'appendie de vouloir, par fa grande bonté, & j'olois le dire, par fon immentie bringniét, faire reluire quelque perite étincelle de fes faveurs fur notre Métropheme.

Enfin, s'il manque quelque cholé dans cet. Lettres qui regardé l'infruetion & la politefie de cet homme, victre prudence y fupplicar facilement, puisque Dieu vous a élevé & poicomme un flambeau très luifant en un leu éminent, afin de pouvoir étre confolation aux autres, & éclairer non feulement les Peuples de voire Bretagne, mais aufit les d'rects nos Compa-

Je prans congé de vous très heureux Prelat, & fouhaite que le Scigneur Dieu vous donne une longue & heureufe vie, & qu'il communique todjours à votre Grandeur toute la force qui lui est nécessaire pour subvenir aux besoins de fon Eglise, & pour travailler en même tems aux affaires Civiles du Roiaume d'Angleterre.

D'Egypte le prémier du mois de Mars 1616, de PÆre Chrétienne, CYRILLE PAPE & Patriarche d'Aléxandrie.

3 RE

616

## REMARQUES SUR LA LETTRE III.

(a) Its fe confient principalement au forvoir qu'ils out, pour déguifer toutes chofet, Ét pour faire naître pluseurs difficultez très épineuses dans les dispates, pendant que de noire côté, nous sommes déparvois de Doctours capables d'entrer en lice courte ces Sophitcs, pour les capables d'entrer en lice courte ces Sophitcs, pour les comments à forces égales.

Es Sophifies ne cherchent point la vérité, tauis l'art de faire des objections, & d'y répondre à la faveur de cent termes de nouvelle labrique qu'ils n'entendent pas eux mêmes. Les uns veulent se ditinguer par des interprétations subtiles, & les autres sétudient à les contredire. Cela donne lieu à des disputes qui causent de très funcites avoirisons parmi les Théologiens, suffi bien que parmi les Philosophes, & qui que que contre les renversent même le

Gouvernement.

Si l'on dreffoit l'arbre généalogique des héréfies, on verroit que leur filiation eft fondée principalement für ess deux caufes. La prémière conflite en ce que les difiputats se veulent trop éloigner de leurs adverfaires; ce qui fait qu'ils pat fant julqu'à l'autre extremité. La feconde, vient de ce que le défir de vaincre les engage à poufir si foit leurs objections, quelles peuvent, ou leur être réorquées, ou favorifer un tiers parti. Que fait-on pour remédier à cet inconvénient? On abandonne le terrain qu'on ne peut défendré, & l'on le fortifie de quelque

nouvelle invention.

Il ne faut pas s'écouner qu'il y ait sujourd'hui primi les Grees des Scholafit, ques qui l'úverne cette mérhode, comme il y en avoit du virant du Pariarche Lasear à Aléxandrie. Les Sophifes ont tobjours été plus rafinez dans la Gréec que dans tous les sutres Pais du monde. Diegéen Latere qui vivoit du tems d'Antonie le Philofophe, nous en fournit des éxemples très remarquables dans le Green Livre de fon Hitoire, touchant la vie de Sorate, où il dit, que le Philofophe Enclide de Mêgare fe mit à rafiner les fubrillètez de la Logique, & que dans la Sche qu'il Touda il cit pour fucceffeur Endundre qu'il r'il riventeur de divers

Sophismes extraordinairement captieux & embarrassans.

Voici les noms qu'il leur données le Menteure, le Trompeure, l'Electre, le Poilt, le Soutie, le Comme, le Chauve. Il fluthra pour noire but, de finire connoître ce que c'étoit que le Menteure & le Soutie, pour donner une idée de tous les autres. Le premier de ces Sophitmes que Cheron un a livre de divantaisme appelle Mentiens & que les Grees nomment de Aphine, Menteur conflit en certains termes qui lemble ne détruire use une mêmes, ou comme dit le Juniceonitule striceanus, c'est une manière de raisonner par laquelle tout ce qu'on établic comme tris véritable le trouve entièrement faux. En voici un éxemple, tiré des Quertisons Académiques de Cieron. Si vous dites que vous mentez, G fi en de léficut vous dites la crétit, vous mentez are vous mentez are de en tel vous les les les retrit, vous mentez are vous mentez are de en est une tes tes les vérité, donne vous mentez are des neues constituit en de les constituits de voir de vous mentez are des neues en de les ses les vetités, donne vous mentez are des neues de les vetits de vetités, donne vous mentez are de l'anne les vetits de vetités, donne vous mentez are de l'anne vous mentez are de l'anne

la mition même qu'un homme dit la vérité, on lui prouve qu'il ne la dit pas-On peut faire le même Sophime en dispopanta qu'un homme qui le parjure, jure qu'il fe parjure, car tout à la fois il jure la vérité, & par confequent il ne le parjure point, & l'il jure une fausitée, & par confequent il fe parjure. Les Grees triocient les mêmes confequences contradéctoires de ce que le Poète Esimenide Candiot de Nation, avoit dit que tous les Candiots éctoient menteur, & c'eft ce que l'Apbre Saint Paul ditoit suffi de cux de l'Ille de Gree. Les Societnes dominent nette basitée dans ces faulles fubbiliez de la Seche de Mégare. Societnes dominent net de sainte de de les métales fubbiliex de la Seche de Mégare, appellent féssion publicaters, qui se falifient elles mêmes ; relle est contra qu'il appellent féssion fubblicaters, qui se falifient elles mêmes ; relle est contra qu'il per-mentier, je ments soljours. Il est clair qu'il la faveur du bon sen opeutconnoître l'illusion de ces fortes de Sophimes, & néammoins driflus dans le reture de fa Monale dit fort séreulement que le Menteur jette dans une extre en Luive de fa Monale dit fort séreulement que le Menteur jette dans une extre en Luive de la multitude de Livres qui avoient été faits fur ce Sophif-

Cependant, le célèbre Philosophe Gaffindi & Mr. Minage qui ont cu l'applaudifilment parmi les Auteurs modernes, à caut de le leur grande pénétration fur la manière de bien raisonner, n'ont pas trouvé qu'il foit auffi facile de bien démêler le vira d'avec le flavt dans cette efpéce de Syllogiqime, que se l'imaginent ceux qui n'en ont pas fait l'estile. Le fameux Docteur Cujus aiant posteun cas de la Lo. Facildée où le acoud éoit indistollable, le compare au Sophistime donn nous venons de parler. Hélyédinis nous apprend que les Philosophes Grezs se font rellement appliques à cette forte de dispute, que Disdore, y l'un des disciples n'en de disciples de l'acous de l'acous de des parles que de deplatier, pour ravoir put soude fur le champ les quettions de Dislectique que Sirigne lui avoit faires.

Ces diputes fondées fur les fubrilitez de Stijton fuernt fi meutrières, que pluficurs de fes diciples féchérent fur pied en s'appliquant trop à les faire valoir. Il y en cût qui par la véhémence de ces Combats, & par la méditation continuelle de ces Argumens Sophilitiques, contractérent une maigreur qui leur fit perdre la vie, & Ces la titu siur leur Epsiaphe. En voici un des plus remar-

quables, tiré du 9. Livre de la Bibliotheque de l'Historien Atbénée.

Mein Gederfe eine dien bijer i Sobiffper ut üben if nurus Openiete fruigen.

Hospes, Philetas sum, mendax & captiosa ratio me perdidit, vespertinæque ac nocturnæ studiorum curæ.

Je fuir Philete, logé dans ce Tombeau, parce qu'un raisonnement captieux & tromper. El et études auxquelles je me suis fortement appliqué, depuis un bont de la nust jusqu'à l'autre, m'ont sait perde la vie.

Plusieurs autres Philosophes Grees ont fait des esserts extraordinaires pour trouver la solution des Sophismes qui les embarassionn. Le Menteur dont nous venons de parler n'étoit pas celui qui leur faisoit le plus de peine : il y en avoit F. 4. un

Demonth Congli

un autre qui leur paroissont beaucoup plus difficile: & il l'est en esset, common le verra, parce que nous allons dire maintenant en faveur de ceux qui n'ont pas connoissance de la Logique Epineuse des Grecs, & de la Dialessique cap-

tiense de leurs Sophistes.

Celui de tous les raisonnemens qui embarraffe le plus tous les Philosophes & tous les Théologiens, et le clui que les Grecos ent apellé "mira, dumot any qui fignité Activus, un Monceau. Il est composé d'un amuse d'interrogacions où l'on ne trouve aucun bout. Céréus le décrit d'une manière qui fist entendre l'étymologie du mot dans le 4 Livre de les Questions Académiques. Ces Sophiftes (dit ii) fe ferceau d'un centrain genue d'interrogationie expérielle. Il sigiation no diminent pes à peu de certaines parties dans un Corps off composé, on de certaines qualitez, qu'il Ropposfest étre dans le fujet dans il parlent : E après cela il su sirrent des cauchignus qui faut entièrement contradictiones. D'étimonteres qu'elles réfulteus maturellement des prémices de lors Syllegfine fair pardadines, qu'il la appellar Sories.

On trouve dans Sessus Emperius quelques (xemples de l'emploi que l'on peut faire de cette manière d'interroger. Elle elt très propre à faire voir que l'eltprie de l'homme ne parvient jamais à la connoillance du point faxe, qui lépare les quoir confulte (demandent ces Philosophes) le peu, le beaucoup, le long, le large, le petit, le grand? &c. trois grains de bled font-lis un monceau -/ On leur répond que non : quatre le sont-ils? Même répond; qu'auparivant ; lls continuent d'interroger lans fine Cans celle de grain à grain, &c il enfin on leur répond, voila le nombre qui fait le monceau, ; lis sont voir que la réponde est abslurde, puisqu'elle supposé qu'un feul grain constitué la différence de ce qui abslurde, puisqu'elle supposé qu'un feul grain constitué la différence de ce qui de la constitue de la constitue de la différence de ce qui au sur le constitue de la constitue de la différence de ce qui le sur le constitue de la constitue de la différence de ce qui le constitue qu'un feul grain constitue la différence de ce qui le constitue de la constitue de la constitue de la différence de ce qui le constitue de la constitue de la constitue de la différence de ce qui le constitue de la constitue de la constitue de la différence de ce qui le constitue de la constitue de la constitue de la différence de ce qui le constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la différence de ce qui le constitue de la constitue de la

n'est pas Monceau & de ce qui l'est.

On pourroit démontrer en suivant cette méthode que la différence qui se trouve entre un homme qu'on oût être chauve & celuiq uin e l'êt pas 4, con-siste en un s'eul cheveu de leur tête; & qu'une goute de vin de plus ou de moins enivre un grand buveur : de forte que fur ce sindement l'ivrognerie & la temperance, le vice & la vertu, la vérité & le mensonge, ne distirent en auturne chosé qu'ui soit connue des Philosophes, ou des Théologiens, avec tout et la précision qui est nécessifier pour en porter un jugement certain. Voila quelles sont les conséquences de cette méthode des Sories qui ont jetule soi la celte conséquences de cette méthode des Sories qui ont jetule soi la celte de sories qu'un on jetule soi les figand qu'il donne encore maintennat la torture aux Philosophes modernes les plus celairez, comme on le peut voir dans le prémier Tome des Ocuvers de Gassiria, & su'ur une sais le 2, Livre de à Logique.

Un homme du monde & peu verté dans les disputes des Dialecticiens se moqueroit de toutes ces quelcinos fophitiques, il en spelleroit au s'ena commun & à ce degré de lumière qui dans l'usage de la vie civile suffit pour nous faire diferent en gros, 1 e peu, 1 e beaucoup, les dimensions de les qualites contraires ou relatives de chaque fuiyet, mais un Dialecticien de profession ne peut par recourir à cc Tribuni, il est obligé de répondre en forme, & à moins qu'il ne trouve une solution s'elon les régles de l'Art, il perd le Champ de Batalle; à déroute & 6 défaire son un évémenent inconclable.

Ceux qui suivent ces rubriques de la Logique trop rafinée tombent dans leurs

leurs propres pièges; car après avoir embarraffé leurs antagonités, ... ils ce trouvent eux-mêmes nacquèbles de lé foticnic noutre les Sophifines qu'ils ont innevence & que l'on peut emploier contre leurs dogmes. Ils découvent des difficultez sauxquelles ils ne peuvent répondre, & quoi qu'ils failten procéfion d'être des matigues, ; ils travaillent, en eff.t, pour le Pyrronifine autant que les plus outres. Sceptiques, qui foûtiennent que la Conclution tirée d'un syllogime, dont la Majeure & la Mineure font vériables, eft tellement vraic, qu'elle n'empêche pas qu'une Conclution contraire ne foit vériable, suffi bien que cle qui l'ut eft contradictoire; de maniére 'qu'à leur égard toutes chosés ne passint 
que pour des probabilites.

Ces Sophistes ne regardent pas l'étude de leur Dialectique comme un moien pour partenir à la découverre de quelques nouvelles véritez; mais comme un pu d'esprit dans lequel ils s'éxercent, & dont toute la fin n'est que de con-londre tellement le verai avec le faux, par le moien de quelques sibribitez, qu'ils puissent également soderein l'un & l'autre, sans paroitre jamais forcet à serand par par aucune rasson, quelque opinion extravagante qu'ils veuillent défendre. Et c'est en cfêt le succès ordinaire de toutes les disputes publiques, où l'on vior ordinairement que des opinions toutes contraires étant debattues par les argumens de l'Ecole, triomphent également, sans que les matières en soient plus célaircies, ni qu'aucune vérité en sois mises stable.

Cet esprit de dispute & dialectricien a ébranlé toute la Religion & obscurci les véritez fondamentales du Christianisme depuis qu'il a passe des Chaires de

Philosophie aux Auditoires de Theologie.

Les plus grands Points de la Morale Evangélique font devenus problématirques par les dispues des Casitues, depuis qu'is ont emploi à Dalectique du fameux Abelard, & les termes barbares de la Engique des Nominsaux & des Resux, des Thomilles & des Sostifies, pour foûtenir le pour & le contre dans tout ce qui peut favorifer les intérêts de l'Eglife Rosaine. Ces Théologiens ont sie nu tigge exter méthode de leurs distinctions fubilies & abstraires depuis qu'ils ont reconnu que leur Dockrine alvoir rien de folide. & que l'eur optine pour s'floible la vérité dont ils fe jouent, en faint va tour l'artice des paroles copticulés dans toutes les occasions, où ils manquent de preuves réelles & de bonnes raifors.

Voils pourquoi leurs Antagoniftes fe trouvent obligez de réxercer dans ces fortes de disputes, quand ils veulent entrer en lice contr'eux pour destinate les Dogmes & les maximes de la véritable Religion; car ceux qui ne squent pas découvrir les Tauffes subtilitez de ces Dialectriens; sont tellement embarraille de leurs Sophimes, qu'ils fuccombent ordinairement dans tottes les casions où il s'agit de combattre des alverfaires, qui s'gavent bien manier les armes de la Loggique, & se prévaloir de la forme de tous se Argumens & de toutes s'es distinctions qui peuvent s'revir tant pour l'offichive que pour la dessinate, sur recept de la dessirate de la vier de la dessirate de la vier de la control de la control

C'eft par le moien de ces armes que les Controversistes de l'Eglise Romaine ont terralle plusieurs Chrétiens de l'Orient & confondu les Ecclesistiques de la Gréce, depuis qu'ils ont abandonné l'étude des belles Lettres, & négligé tout

## REMARQUES SUR LA LETTRE III.

ce qui concerne la Théologie Scholastique, & la Dialectique dont les Emifsaires du Papisse se fryent adroitement pour les aveugler & pour les séduire comme le Patriarche Lusar le represente d'une maniere très pathétique, dans la troisseme Lettre, qui nous a donné lieu de saire ces Remarques.

Elles (erviront à faire connoître le graie des Sophites de la Gréce, & l'étar déplorable de tous les Eccléfafiques de l'Orient. Ils ne peuvent se délirer d'un mal que par un autre. Guérifice les de l'ignorance dans laquelle ils font plonger, vous faiten naitre parmi eux des diputes & des chieines très dargereufes. Néanmoins, c'eft une maxime de la dernière certitude, que l'abus des chofs qui font utiles s'en olle pas oitre l'unigeç Ainfi, putiqu'il dt. très dipute de l'homme de cultiver fon ciprit, & que l'étude des Controverfes les plus épineufs est dévenuel nécesfiare parmi les Thologiens, depuis la nuiffance de héréfies, il ne faut pas l'abolt fous prétexte que quelques (gavans abusent de letrus lumières pour recier des displures dans le Christiannier).

On eeu ajouter à cela que les maux de l'ignorance sont encore plus à emindre. Elle notre pas destrusons sans avoir ect à l'Academie, parce qu'il se trouve des gens moins groffiers que d'autres, & plus rafinez dats leurs rassonnemens qui ont l'audace & l'adresse de semer des dogmes erronez, & qui les cabibifient d'autant plus facilement que leurs auditeurs sont groffiers & igno-

Ceft par ces confiderations que le Patriarche Luter forma le dessein, d'envoier Metrophane Crispanle d'Egypte, vers son Ami Genge Mhat, pour lors
Archevéque de Cantorbert en Angeletere, afin que ce Primate le lis instruire
dans quelque Universite jusqu'à-ce qu'il six capable de disputer, a sonces égales, contre les Dialecheinens de Ses Sophistes, qui sont maintenant els Emissires
dont la Cour de Rome se fert, dans plusteurs Eglists del l'Orient, pour y suborner de perversit ceus d'entre les Grecs qui, ne sont pas encore colimis à la vyrannic de l'Émpire Papal, de tous ceux qui rejettent la Communion de l'Égis
le Latine Nous avons dégi fais un abrègé de la vie de Mersphane dans la
prémiere Remarque de la 2. Lettre du Patriarche Luters y c'est pourquoi nous
rien dirons plus qu'un mot dans celle qui silli, en donnata par ce moin le
dernière coup de pinceau au Portrait de cet illustre disciple de l'Archevêque.
de Camtorberi.

On pett ajoliter à ce que nous avons dit ci-devant, au fujet de la naifance, de l'éducation, du grand génie, des belles connoillânces? & de la doctrine très Orthodoxe de Métrophase, qu'il a cif mis au rang des hommes illuftres par des Hiltôriens fort cichères : mais comme ce n'ell pas ci le leu de rapporter tous les éloges qu'ils en ont faits, nous ne nous arrèterons qu'un moment fur un fait particulter, qui concerne l'avia qu'il donne suttréoù à Guillames Stèhischaf fon intime Ami, touchant une pratique des Grecs, qui a beaucoupt éxerce les Philofophes & les Théologies noudernes, fins qu'ils auent pè un découvrir rout

le mystère: car les plus habiles serutateurs des secrets de la Nature, & les plus seavans interprétes de l'Ecriture, sont encore aujourd'hui paraget de sentimens sur cette matière, qui a été jusqu'à présent hors de la porte de leur réprit, nonobtant toutes leurs recherches, qui mont servi qu'à donner la torture aux plus

incrédules. Voici de quoi il s'agit. C'est des Talismans.

Guillaume Schickard, Professeur en Langue Hébraique dans l'Académie de Tubingue en Souabe, logea chez lui Metrophane Critopule, quand il passa en Allemagne, en venant d'Egypte pour aller en Angleterre, fuivant qu'il avoit été réfolu entre le Patriarche Lucar & l'Archevêque Abbat de Cantoiberi. Le Professeur Schickard, qui étoit très sçavant dans la Langue Hébraïque, & dans les écrits des Rabbins, donna au public un Ouvrage intitulé, Jus Regum Hebreorum è tenebris Rabbinicis erutum, imprimé à Stratsbourg en 1625. où il traite du Droit des Rois des Hébreux par leurs Livres mêmes. Il avoit publié un autre Ouvrage intitulé, Bechinat bapperuschim imprimé à Tubingue en 1624. où il traite du Texte Hebren de la Bible, des Targums, de la Massore, de la Caobale, & de la manière dont les Juis interprétent l'Ecriture. Cet Auteur s'étant rendu fort célébre par la publication de ces deux Ouvrages & de plufieurs autres, où il fit paroître beaucoup de sçavoir & de capacité, Metrophane qui étoit venu d'Orient pour conférer avec les plus habiles Théologiens de l'Europe, ne manqua pas de lier amitié avec ce fameux Professeur, & de s'entretenir avec lui par diverses Lettres, dans le tems même qu'il fût de retour en Egypte, après avoir achevé ses études en Angleterre.

C'est dans une de ces Lettres qu'il informe le docte M. Stbirkard d'une espéce de Talifmans qui sont en usage parmi les Chrétiens des Eglises Grecques de POrient. Voici ce qu'en dit ce Professeur dans un discours préliminaire qu'il a mis à la tête de son Histoire des Rois de Perse. à la page 80.

Le nom de Jélus est en se grande vénération dans tout l'Orient que les Grees & les Tures le font graver sur les Talssans, ou terire sur des billets qu'ils pertent dans le sein, ou qu'ils pendent au cou, pour se grevuir de plusseurs mans, comme jo l'ai appris depuis quelque tems par um Lettre de Metrophane Critopule mon cher

Ami, qui a logé autrefois chez moi.

Les Egypètens ont été les prémiers inventeurs des Talifmans , comme Histober Infinue au fecond Livre de fon Histoire ; après avon dit queces Peuples donnérent les prémiers le nom à douze Dieux , & qu'ils leur dédictent des Autels, des Stautes, des Temples, cet Auteur ajoude qu'ils furent aussi les premiers à graver des animaux sur des pierres: δ τω τω λόλων, ce qui convent fort bien aux Talifmans. Le Pere Knitz prétent que les Egyptiens appelloient chez cux, Sorapes, tout ce qui avoit le pouvoir & la vertu de conserver, ou de procuerr quelque ben ; & que les firacities apprient en Egypte le secret de les fabriquer. En effet, c'en est si fracties apprient en Egypte le fecrer de les fabriquer. En effet, c'en est si fort comm des plus Syvans, que le s'insue, dans son Histoire Critique de la Bible, affure qu'on ne seque le figure de sanciens Subbatios, dont cette fecteure, felon luis, falioi une partie del Mythy (est Mythyre).

Ces figures Talismaniques étoient faites par les régles d'une Philosophie secrette, comme ces Bagues, dont la fabrique avoit été enteignée par Salomon, Gea

#### REMARQUES SUR LA LETTRE III.

sclon Tysfoph & ces. Anneaux crux s' Artemidore qui sembloient avoir quelque chose de divi renfermé au dedats s' oi pi ama 3 più sibi viere. La description de ces trois Autels de Samothrate dont parle Tertallies, sit voir en quoi cette puisfence appelled évine confision. Devant les columnes (di til ) il y a trois, datels dedice a trois effects de Disus, MAGNIS, POTENTBUS, VALENTIBUS, c'ett à dire, a ceux qui pervent tout pare l'éxection des todes, disficiles, & lor croit (qipidres-i-i), y que ces Dieux (ont ceux de Samothrate. Auss' Parron les appelle-i-il DUI POTES. & il prétend que c'et le cel de la Terre. La connoissance des influences, Célestes, & celle des vertus physques des corps fiblunaires, font les restoures de cette feience : la Physque en un mos, est la Divinité (eule qui présde à la fabrique des Talifians) dont il s'agit: mais on a tellement abué de cette feience, & attribut ant d'effest uperstituieux aux propriétes naturelles des corps Physques, que S. Clement d'Aléxandrie, dans four dispour sur Nations, décrite même celuiqui si uventée et Art, & qui l'a appar

aux habitans de Samothrace.

Les Egyptiens, de qui la plûpart des autres Peuples ont appris le secret des Talismans, en avoient pour toutes les parties du Corps, & c'est pour cela qu'on trouve tant de petites figures différentes de Dieux , d'Hommes , d'Animaux , & de Plantes dans les tombeaux anciens de ce Païs là. Ces figures font la plupart de terre de toutes couleurs, ou d'une pierre lusante, comme le Talc. Il est certain qu'on a bien distingué dans l'Antiquité & parmi les ténébres du Paganisme, ce que nous appellons Talismans, d'avec les secrets magiques, comme on le voit dans Traillan, dans Galien , & fur tout dans Alexandre Apbrodifée qui n'est pas un Auteur d'un nom médiocre, & qui ait dit les choses à l'avanture. C'est dans son Traité de la destinée, où parlant des effets dont on ignore les causes, il dit que, tels sont certains remédes Amulesa Cachets, Pilacteria, Préfervatifs, reçus dans le monde, qui produifent des effets surprenans par une vertu purement naturelle. Cet Auteur ne dit pas seulement qu'on peut mettre ces Talismans au nombre des remédes naturels, mais il témoigne les avoir. éprouvez avec succès Galien assure la même chose dans son o. Livre de la propriété des remédes simples, où il explique la vertu des pierres gravées de Jaspe verd. Il est très évident, par tout ce qu'il rapporte touchant les opérations extraordinaires de ces remedes, qu'ils ne sont appellez Naturels ou Simples, que parce qu'ils ne tombent point fous les régles communes de la Médecine, ni de l'Art, & parce qu'ils n'ont pas été inventez par le secours de la raison, puisqu'elle n'a jamais pu découvrir entiérement la véritable cause de ces effets prodigieux que les ignorans mettent au rang des Miracles, & que d'autres perfonnes regardent comme des enchantemens, ou comme des opérations ma-

Les uns & les autres changcroient de fentimens, s'ils avoient la connoillance, des chofes naturelles, comme Allorit Grands, Sphorius, Campage, Campanella, Arifophane, Regre-Baene, Pletin, Applie, le Cardinal Cajetan & pluticurs autres grands Philosophus qui ont demonté la possibilité de ces opérations & qui en ont domé des expériences incontéfables. Ceux qui voudront consider les écris de M. Bandola Avocat au Parlemen de Paris, & sur tout le fecond Tome de les Vouges, y trouveront de quoi se conviance que la Philosophie.

donne des lumières suffisantes pour découvrir ces mystères de la Nature, de pour les mettre en usage devant ceux qui doutent de leur bon succès, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours sux abominations de la Magie.

Les découvertes que les Carréfiens ont faites depuis un demi-facele dans la Phyfique sont très propres à développer les replis de cette matière: en que l'on peur reconnoître l'utilisé de la Philosophie moderne pour rétablir cette seience dont les plus grands-hommes de l'Antiquité fusionent tant de cas, que te trus, l'idolatire, & les injurestitions on greque snéamie, en la voulant pous-

ser au delà des forces de la Nature.

Il en faut revenir aux prémiers principes dont Jarchus, Philofprate, Cherghmeiras, & quelques autres ont fait la déclirajon. Ce dernier amis au jour un Traité particulier des Taliffmans de Fegtables, où il donne des ouvertures propres à faire voir que les Drayais ont commu les fecrets de cette Science, & les ont mis en pratique dans les opérations de leur Gay de Cherc. Cette racine dont les Julifs fe troien: pour les correctifs ets Démass, elf fans doute un Yaliffman de ce dernier genre. Joliph, qui le rapporte au 1. chap du Livre 8. de les Anispines Judiaispes, en attribute l'invention à Salmans. On attaintais, divid, an cité entadfée, Judiaisma l'aveit exployée dans fei Ouvrager. Cet Hillorien dit même qu'il en a d'i N'été, & qu'un juit nomme Elexare guérit une fois piblicare polièces de cette manière, en prefence de Vefpafies, de fes fils , & d'une partie de fon Armée.

C'eft für ce sondement que le sancux Controversiste Origins soultent dans fon Livre presiner contre Celje, que chez les Hérbens il y avois dei NOMS qui reassemient une Théologie auchée, parce que ces Neue indiquoient les propriètes. Phylippets de certains agens ou corps subhumaires, qui produissont des esties merveilleux qu'on attribuois à la Drivaisé même. Cels le prouve par des éxemples très remarquables tires de la vie des Empereurs, écrite par Philis Tréchius, qui vivoit du tems de Confinere Pére de Confineir le Grand. Ces Histonia de Confineire present de Confineire per de Confineire de Confineire per de Confineire de Confineire per de Confineire de Confineire per de Confineire per de Confineire de Confineire per de C

vant la remarque du même Auteur.

On pourroit sjoûter à cela ce que Pline raporte dans le 9. chapitre de fon 37. Livre, où il dit que teut l'Orient part le l'ajle qui a la souiser d'Emenade me forme de Talifinan; mais pour ne pas étendre davantage cette Remarque, nous revosions les curieux aux Philosphes qui on d'erit fur les proprietez des free naturels, fur les efficts des pajlous & de toutes les choies qui font des impreficions fits l'imagnistion, on tire lesies, d'une anniére imperceptible, laquelle fons fit l'imagnistion, on tire lesies, d'une anniére imperceptible, daquelle constitution de l'appear de la le Genéte cour les Prissins long tens auparavant, comme il eft rapporté dans la Genéte ouch

char

6 REMARQUES SUR LA LETTRE III.

chant Laban, qui augura par des figures Talismaniques en forme de Marmonlers, que Jacob attircroit la bénédiction de Dieu sur sa famille.

Pour hien entendre cette matière it faux voir & mettre en parallele , tour ce que l'Ecriture Sainte dit là deflus, dans la Gentfe Ch. 31. verf. 19. Au 28. chap, de P Exode verf. 30. Au 8. chap. du Levitique verf 8. Au 27. des Nombres verf. 11. Au 17. chap. des Juges verf. 5. Au 18. chap. verf. 14 Au 2. chap. verl. 62. & au 2. chap: du Prophete Ofée verl. 4., où il déclare aux enfant d'Ifrael qu'ils demeureront fans Roi, fans Genvermur, fans Sacrifice, fans STA-TUE, fans EPHOD, & fans TERAPHIM, c'est à dire sans figures de Relief ou MARMOUSETS; car c'est le même terme dont Moise s'est servi dans la Genése pour dénoter les MARMOUSETS de Laban. Ceux qui douteront de cela n'ont qu'à voir le Texte Original de l'Hébreu dans tous les endroits que nous venons de citer, & après cela s'ils éxaminent bien les Commentaires des Rabbins fur ces puffages, & l'Oedipus Eg pptiacus du fameux P. Kirker & les autres Auteurs dont nous avons perle dans cet Article, ils demetreront parfaitement convaincus que Metrophane Critopule ne donnoit pas un avis de peu d'importance au Professeur Schickard, quand il lui écrivoit touchant les Talifmans dont les Tures & les Chrétiens des Eglises Orientales se servent encore aujourd'hui ; puisque cette matière a toûjours donné , comme elle donne encore maintenant , la torture aux plus grands génies & aux Théologiens les plus éclairez, de même qu'aux Philosophes les plus pénétrans. C'est pourquoi nous avons fait cette remarque plus longue que les autres , & nous sommes affurez qu'elle sera plaisir, & qu'elle pourra être fort utile à beaucoup de personnes judicieuses & capables de cette Theosophie Occulte, qui a toûjours été la source de plusieurs grands Prodiges & des faux Miracles les plus spécieux, qui ont fervi à établir les erreurs & les superstitions parmi tous les peuples, & sur tout dans le Paganisme & dans l'Eglise Romaine.

# LETTRE QUATRIE'ME.

Du Patriarche Cyrille Lucar, envoice de Tenedo à Monseur Autoine Leger Ministre du Saint Evangile, & Pasteur à Galata de Constantinople. (a)

Molto Reverendo Signore Legero.

L'Inspiratione dello spirito santio risponde in effetto agli animi di quelli che in unione di verità landano Iddio benedetto.

Voi scrivevate di costi à me per consolarmi, nella presente tribulatione, ed io scrivevo di qui, quello che nicessario à Très Vénérable Monfienr Leger.

Infpiration du Saint Esprit ne manque jamais d'être conforme & de produire les mêmes esfets dans l'espprit de ceux qui louent Dieu de la manière qu'il laut, en se tenant unis par la profession de la vérité.

Dans le même tems que vous étiez occupé à m'écrire, pour me confoler dans l'affliction où je suis préfentement;

ne.

57

1632

me pareva per confender, se anco marisse, li auversarii traditori e invidiosi inimici della verità e di me: e sutto in un tempo in questo essilio mi concorse e mi ha erandamente consolato. (b) j'avois suffi la main à la plume pour sous marquer tout ce qui me profic foit noctfaire pour confondre mes adverfaires, en cat que je vinfit à mourir, & pour fermer la bouche à ces perfèdes qui occéfient d'être ennemis de la vérité, a suffi-bien que de moi si & c'età alors que j'ai reçà votre Lettre qui m'a donné une très grande confolation, dans mon exil (b).

Ringratio Vostra Reverentia che mi havete mandato quelli libretti : non havendo altri quelli lego & rilego. Je vous remercie, Monsieur, de ce qu'il vous a plû m'envoier quelques petits Livres: je n'en ai point d'autres, c'est pourquoi je les lis & relis très sou.

Mi raccomando al Signore Iddio & alle orationi Vostre. Je me confie en Dieu, & me recommande à vos priéres.

Saluto tutti li Signori della Vostra Chiesa. Je faluë tous les Messieurs de vôtre Eglise.

Di Tenedo alli 11 Marzo. 1634.

De Tonedo le 18 Mars 1634.

Cyrillo Patriareba di Conftantinapoli.

CYRILLE Patriarche de Constantinople.

Cette Lettre se trouve dans la Bibliotheque de l'Université de Genéve sous le Numéro XV.

# REMARQUES SUR LA LETTRE IV. DU PATRIARCHE-LUCAR.

(a) Monst eur Antoine Leger Ministre du Saint Evangile & Pasteur à Galata de Constantinople.

Nous avons mis dans les Remarques de la prémière Lettre du Patriarche Lucar p Julicurs rholes qui concernent Mr. Legra surciois Profétieur en Dislofophie & dans les belles Lettres. Et nous avons dit que ce fameux Proféfeur en Théologie éxerçoit les fonctions Patforales de fon Ministére à Para de Galata dans l'Hôrel du célébre Mr. Higas, dont nous avons austif parlé, qui réfidoit à la Porte Ottomane du vivant du Patriarche Lucar, en qualité d'Ambuffideur des Erats Généraux des Provinces-Unies des Pail-Bas

Il ne nous reste donc maintenant ici; qu'une petite remarque à faire pour expliquer ce qui concerne le Lien où Mr. Leger a fait son séjour en Orient, &

J 4 1

running Google

où le Patriarche Lucar lui adressoit ses Lettres pendans son Exil à Tenedo : sur

Lerae desci

quoi nous avons suffi quelque chofe à dire.

\*\*Cett à Pera de Galaira que Mr. Legre deneuroit. Ce lieu est le Faux-Bourg de Confignationple: : séparé de cette Ville par un Port qui a demi-mille de large. Galaisa a la forme d'une petite Ville qui n'est féparée du Bourg de Pera que par quelques Cimetières. Il y a dans ces deux lieux besucoup de Chrétiens qui n'ont pa la permission de véclubir dans l'enceine de la Ville de Constantionale. La pibpart de ces chrétiens qui vont un collège, des constantions qui vont un Collège, des capacitas qui y ont un collège des capacitas qui y ont un collège des capacitas qui y ont un collège de l'accet

Il n'y a qu'un petit nombre de Gowesii & d'autres Réfamez, qui demeurent ordinairement 4-Port & Galants - mais pullottus Gress de condidation y hon teablis avec de très beaux priviléges, depuis que les Empereurs Chrétiens de Conflantinople ont été fubluguez, par le Grand Seigneur. C fut Mahomet II, qui s'en rendit le maitre l'an 1453. & qui l'aiant facaçge fut Mahomet Bhbitans du petit Empire de Trébizande & des autres Villes de l'Asse pour la peupler.

Cetà Pera & à Galata que logent les Ambaffadeurs Chrétiens, excepté ceux de l'Empereur, du Roi de Pologra, & de la République de Ragyle, qui des meurem dans Conflantinople. Au bas de Pera ett le petit Bourg appelle Tophas, ma, qui eft le lieu où l'on jette en fonte les Canons & autres pieces d'artilles ric. Galata, Pera & Tophasa, feant fur de petities collines suboru du Port, forment comme un Amphithéatre, d'où l'on voit tous les Vaiffeaux, & les plus superbes bâtiment de Conflantinopet.

Le mélange des cypres & des maisons de bois peint, avec les dômes des Mosquées qui sont sur les lieux les plus élevez, contribuent beaucoup à rendre cet aspect agréable. On peut dire sans éxagération que ce grand bassin, qui est entre Constantinople & Galata, fait non seulement le plus beau Port du monde; mais aussi le plus commode : car il n'y a que deux vents qui régnent fur cette Rade, tour à tour, & fans aucune tempéte : à sçavoir le vent de Nord, & le vent de Sud, ou de Midy. Quand le prémier fouffle, il ne peut rien venir de la mer de Marmora; mais alors les Vaisscaux qui viennent de la mer Noire ont le vent en poupe, & fournissent la Ville de toutes les provisions nécessaires. Au contraire, quand le Sud domine rien ne peut venir de la mer Noire, & tout vient de la mer de Marmora, ou mer Blanche. Ainsi ces deux vents font comme les deux Clefs de Conflantinople, qui ouvrent & ferment l'entrée aux Vaisseaux, & quand l'un & l'autre cessent, les petites Barques y vons à la rame, & abordent de tous côtez chargées de provisions autour de cet Amphitheatre, que la Nature & l'Art ont formé d'une manière si admirable, qu'il ne s'est jamais rien vû de plus magnifique, de plus agréable, sur la face de la terre, que cette admirable Perspective, dont le Serrail & le Palais du Grand Seigneur font la plus belle partic.

(b) Votre

## (b) Vôtre Lettre m'a donné une grande confolation dans mon éxil.

On voit par la date de la Réponse que le Patriarche Lucar sit à cette Lettre qu'il étoit relegué à Tenedo le 28. Mars de l'an 1634.

Tendo est une petite Ille de l'Archipel, vers la côte de la Natolie, & au Midi du Détroit des Dardanelles, à deux lieueis de l'ancienne Frope, & auprès du fameux Promostiere de Signée, appellé maintenant Cap de Jannizari.

Cette Isle avoit autrefois un Eveche sous la Metropole de Metelin. Du tems que Troje, si célèbre dans l'Histoire subsistoit, Tenedo étoit confacrée à Apol-

que Troje, si célèbre dans l'Histoire subsissoit, Tenedo étoit confacrée à Apol-

Les Grecs qu'i feignirent d'abandonner l'espérance de prendre Trops, & qu'i se cachérent dans un des havres de Tenedo, pour mieux deguiser leur dessein, ont rendu cette sile sameule.

La Justice s'y exerçoit avec tant de sevérité & de rigueur, que, suivant la Loi de Temus son Législateur, lors que le Juge étoit assis il y avoit toujours un Officier derrière sui qui tenoit une hache à la main, pour srapper sur l'heu-

re, ou le criminel, ou le faux témoin.

Les Pénition & les Giosis ont long tems diffusé entreux la polifellion de cetete fleç mais les Times Ponn prific fire les Pénitions. 3 & en fion mainteant les Mairres. Ce lieu est muni d'un Port récè avantageux à causé de sa étuation p & s'il étoit aux Chrétiens, il sup pourpoient faire un bon Arfenil, pout renir en bride tout le Detroit de Gallipal, 3 & se consérver tout l'Archipel, mais les Times qui ont prévà cela depuis long tens gardent ce poste avec un très tyand foin, & y envoient en étal les prisonniers d'Etat, qui ne sont pas entiérement convaincus des crimes dont on les accusé, & principalement les Eccléssifiques d'un Caractère distingué, ets que sont les Métropolitains & les Patriarches des Eglisies Chrétiennes de l'Orient.

Si on desire de sçavoir au vrai le sujet pour lequel on y relegua le Patriarche

Lucar, on n'a qu'à faire attention à ce que nous allons dire.

L'Empereur Mabanut II., après la prife de Conflantinople, aiant donné la liberté de conflicience aux Grees, ceut la curiofité de vouloir étre informé de la Religion Chrétienne, & de leur croiance; mais le Partiarche étant mort, de tous les Ministres de l'Eglifer étrieres, on lui amens George Schelarius perfonnage fort favant, avec lequel le Saltan eût une longue Conférence dans la Sacribie de Sainte Sabiés, où ett préfentement la falle d'armes du Servait, & cet Empereur fût fi fatsfait des réponfies que Scholarius lui fit fur toutes fes demandes, qu'il Péleva au Partiarchat.

Il prit le nom de Gemadius, & le Grand Seigneur lui fit préfent d'un riche Pagharal, qu'illu mit entre les amairs, d'un Pallume entreit de pierreries, d'une Velle de martre Zibeline, d'une Haquenée blanche, & d'une Penfion de deux mille cinq cens écus paran. Il lui affigna une place au Divas auprès des deux Cadilicitiers, & lui donna la permisson de marcher à cheval par la Ville, & de porter publiquement une Croix d'or sur le devant du bonnet Patriarchal.

Outre cela il lui donna la Jurisdiction spirituelle & temporelle sur les Gress,

## REMARQUES SUR LA LETTRE IV.

le pouvoir de les juger & de les châtier suivant la rigueur des anciens Canons, & laissa au Clergé le choix de ce Chef, duquel il se réserva seulement

l'agrément.

Tous ces beaux Priviléges furent amplement énoncez dans des Lettres Patentes ; fignées de la propre main de cet Empereur , mais lis ne duréren pas long tems à causé de la jalousie de quelques particuliers vicieux & tignorma; qui ne pouvant fousfirs que le Siege Pariarchal füt rempil de perionanges vertueux, & tçavans , offirment de l'argent au Grand Vifir, leque infinma au Sultan de protter de la medintelligence & de l'ambition de ces Chrétiens, pour augmenter son Trefor, par le fréquent changement de Patriarches dont la dignate fut un treformatique de l'Hénon.

et ul mit à l'amin. Parinches qui jouirent de tous ces avantages à figavoir. Can l'y che grobe a. & Joséphon L. e quatritime nommé Mare chilestandet, signorant & ambriteux , ne pouvant s'electre à certain per conservation par fon mètre, proposa, non furence l'extraction de la pention accorde par l'Empereur; mas de plus s'engages de lui en donner une de pareille fonme de deux mill ciniq e.ns écus. & de l'accompagner de préfins au Graud Fifir, & aux autres principaux Ministres de la Porte, qui lui procurerent l'agrément de la Hausefie.

Ce Patriarche n'eut pas avec tout cela la fatisfaction de jouïr long tems de fa Dignité, car la vénalité qu'il avoit introduite fût cause de fa deposition, suscitue par les Trebijonius, qui donnérent cinq mille écus pour lui substituer Simeon leur Archevéque.

Simeon leut Archeve

Mars le voiant déjolé fit une puissante brigue parmi le Clergé, qui lé partages, & on alimbla un Sproie de Constantible, durant lequel Datis Metropolitain de Philipposi y Disciple de Mars Eugene Archevêque e Ephije, prositant du crédit qu'il avoit auprèse de la Princulé Maire, belle-mere de l'Empereur Mahouset II., obtint par ses presens la dignité que les autres disputoient.

Cependant son Postificat ne sur pas de longue durée; car foit par un remors de conscience, ou a cause, schon quelques-uns, qu'on l'accusolt d'étre luif, il abdiqua la Dignité, & se retirat dant un Montilere au Most Athos. Ce qui donn lieu à une nouvelle brigue, & au retour de Simeos au Siège Parriarchal, moiennant une autre somme de deux mille Septinis. Ce Patriarche mourus peu de tems après & le même Empereur, qui avoit eu tant d'estime pour la diegnité Patriarchel, indignée de toutes ces cabales s'empara des biens de ce Patriarche

che, & de sous les Vates sacrez de son Eglise.

Depuis ce tems-là l'usige Simoniaque de s'élèver à la tête de l'Eglité Grecque à force d'argent, fut établi, & changé en un tribut de douze mille écus par an, que le l'artirache paie au Grand Seigneur, fans compter les préfens des Ministres de la Porte; à le changement des Patriarches tes sis friequent qu'on- en a vû dans une même aunée enq vivans nommez Pajins, Dionijus, Parthenius, Althodius, & Dionijus de Lurije, qui enchérissonent les uns sur les autres d'une manière si Canadakule, que le Grand l'ijir Ilamer Kiaprais suc carait de leur imposfer silence, pour appaietr cette quérelle, qui mérite une description, pour faire voir l'état déplorable du Clergé Gree, & le peu de cas qu'on

qu'on doit faire des témoignages que ces prétendus Patriarches, Expatriarches, de Autopatraches, finonosquis, ambiteiux, & ignorans, rendem les uns contre les autres, ou en faveur de ceux qui leur donnent quelque cipriance de les faire parvenir à leur but qui ett ordinairement élogné de toutes les règles de l'équité & de la honne conficience. C'ett néanuoins de ces fortes de gras fans pricé & fans Religion, que les Docfeturs de Par-Resis de Ces Abesturon en une dié les Antechations que nous devons rétuter dans la fuite de cet Ouvrage; voila pourquoi nous allons achever i l'Hultoire fenaddeulé de la conduite duit-in-éretismes de ces cinq fameux Antagonifes, & nous en ferous l'application dans une autre Remarque fur la fin de ce Livre.

Voici donc en peu de mots leur procédé irrégulier & les horribles attentats par lefquels ils ont fait paroître qu'ils étoient agitez de toutes les plus violentes passions qui entraînent les hommes abandonnez au vice dans l'excès de tous les plus grands crimes. Nous ne rapporterons aucune chose sur cela qui ne soit confirmée par des témoins irréprochables, & il suffire d'en nommer un qui a vû de ses propres yeux les fatales entreprises & les énormes attentats de ces Autipatriarches Simoniagues, comme il l'affure dans un Ouvrage qu'il a dedié au Roi de France l'an 1605, où il s'exprime en ces termes dans la seconde page de son Epitre préliminaire. Je me suis appliqué SIRE, pendant plusieurs années que j'ai eu l'honneur de servir VOTRE MAJESTE' à la Porte Ottomane , à rechercher des Mémoires JUSTES & VERITABLES de la croiance, & des cerémonies des Eglises Grecques, afin de désabuser ceux qui ont donné dans cette fausse idee (des Calviniftes.) Ils font tirez, SIRE, des conférences que j'ai enes durant mon Emploi avec divers Patriarches , & autres Prélats réfugiez dans le Palais de votre Majesté à Pera, qui est leur azile ordinaire. . . . Ils m'ont appris qu'il y a des Roiaumes, & des Provinces entiéres dans l'Empire Ostoman, où la fource de la Foi est presque tarie , & sur le point de se perdre entiérement , &c.

C'est Monsieur de la Croix Papiste outré qui tient ce langage & qui ajoûte ce

qui fuit à la page 109, du même Ouvrage.

3. Partheuluraiant fait des dépenses extraordinaires & de grandsemprunts pour dépositées l'ousaistes 4 quale le peuple écit três faitsaits. Téclust apres fon , évaltation d'augmenter les Décimes for le Clergé, qui consentit à une taxe, pour l'amortissement des gross intérêts qu'il fallon paier; mais l'excès auquel ce Patriarche porra cette imposition, finas avoir egard aux revenus des Egglinfes, força ceux qui étoient lezez de se cacher pour se garentir de cette juignisse.

"Methodius Expatriarche, & les Metropolitains d'Héraclée, de Cifique, de Micmédie, d'Athones, de Résoles, & de Casalie, se retirérent au Palais du Roi à Pera, où ils furent très favorablement reçus, & traitez de Mr. de Mr. de Mointel (NB.) pendant qu'ils donnérent avis à Panajosi (2ºss un Personnage

3. Nointel (NB.) pendant qu'ils donnérent avis à Panajori (céf: un Perfounage qui a dount bris finux ténniques courte le Batte Généraux des Province-Unies de Pais-Bas, Ét contre leur Antholfadeur, Corneille Haga, à la Porte Ottomane, comme un le frac avir dans un autre Article, obs le Téland fera techniq juridipaeuxeu). Ils Jonnérent donc avis à Panajori Interpréte de la Porte de ce qui fe paffoit, a équel la réponit trada long temà a cauté de l'éloignement du Grand Série.

,, gneur, qui étoit à la chaffe dans les montagnes de Depostyallassy en Servie.

anagioti

COn doit remarquer en cei, que ces Mêtrepolitains & l'Interprête Panajati étaleus engagez par diverfeix grandes considérations, à fairer let confeils de Mangieur de Noine et à Amballadeur de France. L'à favorifei rous fes dessins, à oute se renipal était celui de confondre & de fabjuguer, les Grecs, Antipapaux, & tou les adverfaires de la Communion de Rome.

27 Quoi que ces Prelats priflent; comme le dis Mr. de là Croix, toutes les présocutions possibles pour cacher leur négociation avec Panajati, elle ne plat pêtre li fecrée, que Parthemain rên flut averti, è ne fit tous les efforts pour 30 les arrêter, de crainte qu'ils ne le transportassent suprès du Grand Vifr, ce qu'il ne plus pourtant pas empécher.

37 Le nvoiérent leurs domeftiques par terre, les attendre à Rodosto avec leurs 38 équipages, & s'étant deguisez & embarquez de nuit, ils arrivérent au reno

n dez-vous avant que Parthenius eut avis de leur départ.

", Aussi-tot qu'il le sçût-, il sit courir après eux", & souleva les Créancier; Tures; mais sa diligence sut inuile, & ne les empécha pas d'arriver à Philis, populi qui n'étoit pas éloigné du lieu où étoit la Porte, d'où ils députérent deux des plus habiles pour donner avis à Panajasi de leur venue.

" Cet Interpréte, malgré le trédit qu'il avoit auprès du Grand Fifir, troura, de grands oblitales dans l'éfrir de ce prémier Minifire & des principaus, Officiers de la Porte, qui étoient dans les intérêts de Partheuist à caulé de, fes précins, c'et flourquoi Panagisi ent beaucoup de peine d'obtenir un Commissiare, pourvailler à Conflattionople informer des malversations & des éxactions, de ce Partiache, qui avoit le du dir millé crue en quarte mois, fans justifiers de ce Partiache, qui avoit le dix millé crue en quarte mois, fans justifiers

" leur emploi.

"", Ce Commiliaire arriva à Confinatinople le 17. Septembre 1671. & fit arrèter Parthairs, lequel emploia toute la Rethorique pour corrompre cet Aga,
qui le fit conduire chez le Caimasan, où les Metropolitains de fon Clerge lui
reprefentrert un état de toutes les sommes qu'il avoit levées, desquelles ne
pouvant pas justifier l'emploi, ils demandérent sa déposition & le retablissement de Denis de Téglisuague son prédéctieur, qu'il avoit sait déposér, avec
le lequel ils se transportérent à Amairapsie, où la Partéctoit de retour, croiant
l'obtenir facilement; mais tous les amus de Parthoiaus s'y opposérent si fortement, que ces pauvers Prélats écoient à la veille de voir trompher leur pergieureur, lors qu'un autre Denis Archevèque de Larisj'e leur demanda leurs
suffrages, se fassan sort de la déposition de Parthoiaus y le le crédit de Caramanifapha Pacha, Caimascan.

"3. L'éumeur fiére & fuperhe de ce Denis, qu'ils connoissoire parfaitement, les tint quelque tenns en liégnen; è dis n'auroient point écoute si proposition, si le méchant état de leur affaire & la crainte de la confirmation de Parthenius, ne les etit forcé de lai donner leur confientement, sur lequel ; il st préfer de trente ben'et (c'eff quinae mille écus) à Caramouflapha Pa-ji il st préfer de trente ben'et (c'eff quinae mille écus) à Caramouflapha Pa-

, cha, qui extorqua l'agrément du Grand Vifir.

3. En effet, ce ne fut que par force & fur les importunes du Caimaran, & Ja quantité de plaintes qui on fit è ce prémie Minilte miégre de droit, qu'il 3, le dépofa, & reçus Denis de Larife fans cérémonies, & d'une maniére pleis de ne d'indignation & de marques de chagrin, à caule du délordre & de la membre de controllé de la partie de la

1551

"Il ne voulur point lui donner une audience publique dans fon Servail obdianier, mais ordenna qu'on le conduiti neveginé à 6m Jacriel non de la Viddianier, mais ordenna qu'on le conduiti neveginé à 6m Jacriel non de la Vidle, Danis n'y trouva personne pour le recevoir felon la coûtume, bien loin
de cela on le fit attendre long tems dans une Salle, de laquelle le Chienava
Baché l'introduifit au cabinet du Grand Fifer où il étoit affis, en habit de Divaus feulement.

"Ce prémier Ministre sans regarder ce nouveau Patriarche, dit d'un ton firieux à ceux qui l'accompagnoient: Chiens sans soi d' sans loi, la zizanie; na discorde d'a jalouste régaeront-elles tobjours parmi vous; C ne esservous ja-

"mais de vous perfécuter les uns les autres? Le Métropolitain d'Heraelée qui préfentoit le Patriarche, lui répondit : Seim gneur, les défordres & les malversations de Parthonius nous ont arraché les

" plaintes de la bouche. " Qu'a donc fair ce malheureux, repliqua le Visir, a-t-il péché contre visire " maudite Loi?"

"", Mausiat Las",
"A quoi aiant été répondu qu'il avoit commis des crimes fi énormes, qu'en avoit
", A quoi aiant été répondu qu'il avoit commis des crimes fi énormes, qu'en avoit
", bente de les découvrir, sil demanda célui qu'en vouloit lui fublituer. & on
"Un préfent aborité Las les des la commentant à fes piedes, pour baire fin
"Vellas, La revue de la commentant de la comme

On peut ajoûter à cela que Parthenius, qui (upplanta Methedius, étoit riche, fort connu & fort clima è la Borte; Mais fou crédit & fes richelfes n'empéc chérent pas qu'àu bout de l'an, il ne fit place à Denis Ewêque de Lariffe. Ce nouveau Patrache, non content d'avoir fait nélèguer dans il floé de Rhéute, fon prédeceffeur, le fit encore excommunier. Il voultiméme que la Sentence d'excommunication fût prononcée à haute voix dass un Synode de tous les Evê-ques, qui étoient alors à Conflantinople. Denis ne fut guéres plus heureux que Parthenius.

La femme de Passisti, Interpréte du Grand Seigneur , lui donna de l'occupation & du chagiin. Cette femme impérieule au demire point , entétée de la grandeur & des richelfis de lon mari , traitoit le Patriarche d'une manière pur répéreutuel, & en même tems peu digne de l'une des principales Matrome de l'Eglife Grecque. Démi ne pât voir fon procédé fans reflemiment. Il fit parotire pour elle autant de mépris, qu'en métroit fonarrogane. Mais il s'en

fit une ennemie irreconciliable.

Panajaji entra dans les fentimens de la femme, & réfolut de s'emper du Pariarche. L'ocación s'en présenta peu aprè. Gerafine Evéque de Tarmena 3fur les frontieres de l'alatche, parut comme Candidat, c'est à dira comme prétendant à la prémiere Dignite de l'Eglise. Il ne pouvoit mieux s'adresser qu' l'Ampjei, qui, étant Grec, & aum s'oresite du premier l'hfr. et des directions de le produite. Et en effet, ect interpréte, presse la comphassance qu'il de produite. Et en effet, ect interpréte, presse pas la comphassance qu'il

Donald Except

## REMARQUES SUR LA LETTRE IV.

avoit pour sa semme, agit avec tant de diligence & de chaleur, que Gerafine obtint le Patriarchat. Denis fut déposé, & il falut qu'il se contentat de l'Evêché de Philippopolis, où il demeura en qualité de Proedros. Ce titre se donne à ceux qui ont été Patriarches , & signifie Expatriarche.

Parthenius étoit cependant relegue à Rhodes, comme nous l'avons déja dit. bien qu'il fut fort éloigné de Constantinople, il apprit dans son éxil tous ces changemens. Il ne douta point dans les dispositions où étoit la Porte, qu'à la faveur des richesses, qu'il avoit eu soin d'amasser, lors qu'il étoit Patriars che, il ne pût se rétablir. Quoi qu'il en soit, il résolut d'en faire la ten-

Peu après la mort de Panajoti, le Protecteur de Gerasime, il brigua si puisfamment, que bien qu'il eût de grandes difficultez à surmonter, & malgré les Anathêmes lancez contre lui, il emporta le Patriarchat. Mais il ne le posseda pas long tems. Denis Evêque de Philippopolis, marcha sur ses traces, & le supplanta pour une seconde fois. Toutes ces dernieres brigues furent mises en usa-

ge par le Patriarche Parthenius l'an 1678.

Sur ce que nous avons dit que ce Patriarche fut relégué à Rhodes , on doit remarquer que c'est la coûtume de s'assurer toûjours de la personne du dernier Patriarche, & de saisir ses biens quand ils sont dans un lieu connu & du reffort de la Porte Ottomane, pour acquiter une partie des dettes de l'Eglife, &c pour paier ce que le nouveau Patriarche a donné devant que d'être installé. On ne le fait pas sans quelque prétexte ; mais il est aise d'en trouver , parce que la necessité qu'il y a de tems en tems de paier les dettes de l'Eglise, fait que les Patriarches lévent fouvent des fommes très confidérables.

D'ailleurs, un soin prévoiant pour l'avenir, les lie d'amitié avec les richesses iniques. Ils tachent d'avoir de quoi subsister avec honneur, lors qu'ils se verront obligez de refigner leur Dignité, & de rendre compte de leur administration, & ils ne manquent pas de faire argent de tout pendant qu'ils sont en état de se prévaloir de leur Charge, comme ce sermier trompeur dont il est

parlé dans l'Evangile.

Il y a encore une autre réfléxion à faire fur cela, c'est que les Evêques Grees mourroient de faim, sans ces fréquens changemens des Patriarches. En effet, cela leur donne occasion d'imposer de nouvelles taxes : ils lévent eux-mêmes l'argent dans leurs Diocézes, & en faifant des Collectes pour les besoins du Patriarche, ils ne manquent pas de faire quelque chose pour subvenir à leurs nécessitez particuliéres.

En cette disposition d'affaires, ne peut-on pas dire que le Grand Seigneur est le véritable Chef de l'Eglise Grecque, & le seul Arbitre des differens qui y arrivent; D'un autre côte, n'est-ce pas une chose deplorable que cette Eglise, autresois si renommée, déchire maintenant ses propres entrailles. & soit en proye à la violence & à l'avarice d'une Nation infidéle comme nous venons de le faire voir?

Au commencement, un Patriarche ne paioit rien pour être installé: Dans la fuite il n'étoit obligé que pour la fomme de dix mille écus. Mais le grand nombre de Prétendans, qu'on voit aujourd'hui, est cause que l'on en paie vingtcinq mille, pour le moins, & la plûpart du tems beaucoup davantage.

Voila

Voila les sources générales des plus grands desordres qui arrivent dans les Eglifes Grecques de l'Orient, & fur tout dans le Patriarchat de Constantinople, où la déposition de ceux qui occupent ce prémier Siège est plus fréquente que celle de tous les autres, parce qu'il est plus expose aux extorsions des Miniftres de la Cour Impériale du Grand Seigneur. Le Patriarche Lucar en a reffenti les functies effets pendant une douzaine d'années, aiant été conduit en éxil & rapellé trois ou quatre fois. Mais outre ce que nous avons dit des motifs généraux qui font dégrader les autres Patriarches, il y en avoit un tout particulier qui faifoit regarder avec jaloufie Cyrille Lucar , & qui lui attira la perfécusion de plusieurs Métropolitains & autres Ecclesiastiques des Eglises Greeques .-

La plus grande partie des Evêques & des Prêtres de ces Eglises étant fort ignorans, & reconnus pour tels de ceux qui les frequentent, ne pouvoient souffrir qu'un Patriarche aussi sçavant & éclairé que l'étoit Cyrille, préfidat à toutes leurs plus célébres Assemblées & leur fit quelques censures pour les obliger à se rendre plus capables d'éxercer avec succès leurs sonctions Pas-Quelques-uns d'entr'eux aiant des relations avec les Jéjuites qui sont établis à Pera, ne manquérent pas de les Consulter pour apprendre comment ils pourroient éviter la confusion qu'ils recevoient, quand ils étoient en présence de leur Patriarche qui leur faisoit souvent des questions tur les matiéres de Contro-.

verse, auxquelles ils ne sçavoient que répondre.

Ces Jesuites & les autres Emissaires de la Cour de Rome qui ne laissent échapper aucune des occasions qui leur paroissent savorables pour étendre les bornes du Paptime, donnérent avis au Pape & aux Ambassadeurs de l'Empereur & du Roi de France, de l'état où se trouvoit alors une partie du Clergé du Patriarchat de Constantinople : & representerent que si on pouvoit gagner le Patriarche Lucar, on attireroit en même tems, fans aucune difficulté, la plus grande partie des Eccléfiastiques de sa dépendance.

Sur cet avis le Pape députa trois personnes qui vinrent à Constantinople & qui firent diverses propositions à Cyrille; mais aiant trouvé qu'il avoit des sentimens entierement opposez à la croiance de l'Eglise Romaine, ils changérent de batterie, & au lieu de le folliciter amiablement par des remontrances accompagnées de belles promesses & de grandes offres de service, comme ils avoient fait au prémier abord. Ils s'efforcérent de l'intimider par des menaces auxquelles il fut insensible, de telle forte qu'il leur resista ouvertement en face & d'une manière intrépide, comme on le peut voir dans sa prémière Lettre qui est à la

tête de cet Ouvrage.

Il n'en fallut pas davantage pour attirer à ce Patriarche l'indignation du Pape, & l'animolité de toutes ses Créatures. Il y en eut dès lors un grand nombre qui machinérent sa perte, & qui pour cet effet excitérent contre lui quelques-uns de ces Prélats ambitieux dont nous avons fait le portrait, qui font toûjours prêts à étouffer tous les bons sentimens que la véritable Religion inspire, & à violer toutes les régles de l'équité & de la justice pour s'élever au dessus de leurs confréres, & pour monter sur le Trône Patriarchal, où ils espérent de s'enrichir aux dépens de toutes les Eglises sur lesquelles ils éxercent par ce moien un pouvoir tyrannique. 11 .-

## 66 REMARQUES SUR LA LETTRE IV.

Il y eut plusieurs Métropolitains qui se liguérent avec les Jésuites pour avoir de l'argent , & qui leur promirent de favorifer le Pape dans tous ses desseins s'il leur fournissoit de quoi acheter le Patriarchat. On envoia plusicurs bourses à ceux dont nous avons parlé dans la Dissertation Préliminaire de cet Ouvrage, & ils s'en servirent avec tant de succès qu'ils firent reléguer deux sois Cyrille; mais voiant qu'il avoit eu le bonheur d'être rétabli, & que tout ce qu'il y avoit de gens de probité & de bonnes ames dans son Eghie s'épuisoient pour le maintenir dans la possession de son Patriarchat, ils firent de plus grands efforts qu'ils n'avoient fait jusqu'alors pour l'en chasser, & voiant qu'ils n'avoient aucun légitime prétexte pour y réissir si ce n'étoit à force d'argent, ils donnérent soixante mille écus au Métropolitain de Thessalonique nomme Athanase. Ce Prélat aiant distribué cette somme pour faire agir & entrer dans son Parti ceux qui pouvoient lui obtenir cette Dignité, qu'il avoit saché d'avoir par des voies obliques depuis long tems, fut enfin installé en la place de Cyrille Lucar que le Grand Vifir envoia dans l'Isle de Tenedo le 5. Mars de l'an 1634. & c'eft de ce lieu qu'il écrivit la quatriéme Lettre qui nous a donné lieu de faire ces Remarques touchant les faux prétextes dont les Grees se servent pour faire éxiler leurs Patriarches, & pour les Anathématifer sans aucune raison ni formalité.

Voila pourquoi l'Eglife de Conflastinople est maintenant dans le défordre Sc dans la confloino par les brigues des Eccléssificaues, Sc c'est pour cela sussi que la Dignité des Patriarches, qui étoit si considérable autrefois est tombée maintenant dans un si grand mépris que le moindre Prelar, Sc quelques sus Moines, quand il a de l'argent, entre en possibilité non de crete prémiere Charge de l'Eglis Orientale, avec aussi peu de cérémonie qu'un Prêtre prend possibilité d'une Cure, d'une Chapelle, où d'un preits bestifec à simple tonssire.

## LETTRE CINQUIE ME.

De Cyrille Lucar Patriarche de Constantinople, à Mr. Antoine Leger Ministre du Saint Evangile & Pasteur de l'Eglise Réformée qui s'assemble à Pera de Constantinople sous les Auspices de l'Ambassadeur des Estats Généraux des Provinces-Unites des Pais-Bas.

Reverendissimo mio Signore Leger in Jesu Christo Fratello Carissimo.

630

V Enuto mi qui à Scio (a) ho trovato ripolo, liberato dalle mani d'ell' Inimizi, come Vostra Reverentia intendera dal Ecclentissimo Signore Ambassiciator nostro, al quale do raguaglio particidare d'ogni cosa. Monsieur Leger, mon très cher Frère en JESUS CHRIST.

Epuis que je fuisarrivé ici à Chio (d.) je vis en repos, étant délit, vré de la main de mes ennemis, comme vous en ferze plus amplement informé par fon Excellence Mr. l'Ambaffadeur (Haga) à qui j'envoic le détail de tout ce qui me concerne.

Laudata

## DU PATRIARCHE LUCAR.

Laudata fia la Divina Providenza che per li fuoi ha cura è non li lafcia al fine.

Nel mio allogiamento bo frequentia delli Gentilbuomini di queffo paese è delli dotti , & fi disputa aneo mediocramente.

Hieri parlando del Mediatare bo imparato un bel Dogma dal Dottor Cortfi, diendo-mi tebe e ben vero che e un Mediatore Jefu Christo: ma puoi dice che sono auto altri Minori che intercedono. Così dice Coressi.

Monfu Leger, spora la mia conflication parlo in vertia, che il Corelli e gli altri qui saoi adherenti sono tanto ignoranti che agli huomini di discretione sanmo nasse di toro ragionamenti è le lora dispute, & li Jesuiti si sanno bette di lora, è stupisco ten me si accorgono che sono privi di sono da giudizio.

Con tutte tie il volge ignerante filme Cortili, non per do dutrino, ma per che e huno Compagno: quello he efisirate in tre giuri che fina il Cio. E he volunte communicare à V. Reverentia per che finitione materia della Transliubstantia tione; la quale, diu su pecto e di Passe o di Scaleta fa un JESU CHRISTO. (b)

Del resto Signor Dottore Monsu Leger, per il mio stato è che è come sia, sua Eccelentia facilmente vi razgionera. Loué soit Dicu qui a soin des siens, & ne les abandonne jamais entierement.

La Noblesse de ee Païs, & les sçavans, viennent souvent chez moi, & nous y disputons quelquesois d'une manière convenable aux conversations familières.

Hier en parlant du Médiateur, j'appris un beau Dogme du Docteur Coréfli, qui m'avoua bien, comme une chole très véritable, que Jéjus Chrift eft un Médiateur, mais qui me dit enfuite, qu'il y en a encore d'autres moiss considérables qui intercédent aufi. Cett de la forte que Cerefli parle.

Mr. Leger, je puis vous dure en vérité, & lur le témoignage de ma confcience, que Careff & tous ceux qui uis adhérent en ce Pais, font si gnorans, que les personnes qui sont capables de quelque discernement, ne peuvent supporter leurs discours, ni entendre leurs disputes, sim en avoir dédain. Né numoirs les Jépaies sont les dapes de ces gensals, & je m'étonne qu'ils ne l'apperçoivent pas que ce sont

des Setrs, qui n'ont aucun jugement. Tout cela n'empéche pas que Coreffi n'ait quelque réputation parmi le vulgaire, non pas à caufe de fon (çavoir, mais parce qu'il aime à fe divertir & à laire bonne chére. J'ai connu cela depuis trois jours que, je fuis ici à Chia, & je n'ai pas voulu manquer de vous en donner avis, afin que von gechete que le de egenie qui doit difgechete que le more de la principal d'un petite miette fêche, un J ES US CHR IST. (U

Quant au reste, Mr. le Docteur Leger, si vous desirez de sçavoir quel est mon état, & de quelle maniére je

me trouve maintenant ici, fen Excellence vous en informera fans aucune difficulté.

Je finis en vous faluant, & en priant le Seigneur qu'il vous comble de toutes fortes de biens.

Per fine la faluto, è gli prego dal Signore ogni bene.

Di Scio alli , Aprile 1635.

CTRILLO PATRIARCHA.

à Chio le Avril 1635.

CYRILLE PATRIARCHE.

Cette Lettre a été mife en Original dans la Bibliothèque de l'Université de Genéve fous le Numero XXIP, avec les autres écrits du même Patriarche.

# REMARQUES SUR LA LETTRE V. DU PATRIARCHE LUCAR.

(a) Depuis que je suis arrivé ici à Chio, je vis en repos étant délivré de la main de mes ennemis.

E Patriarche Lucar fut relégué à Timedo au commencement du mois de Mars 1642, à caufé des faufles accufations que ses ennemis intentialies long, dans nos Remarquos fur la quartier de l'entre l'entre le patriarche : été pourquoi nous passions de cette matiére à celle qui concerne les particularitez de celle-ci, & nous les expliquerons en deux Articles. Le premier contiedat une décription fort succinêr de l'îsle de Chie où le Pariarche Lucar su conduit après avoir demcué treize mois en éxil à Timedo, a comme il paroit par la datte des deux dernières Leutres ci-dessus. Le Second Articles levira à fair connoitre plus particulièrement le génie, la conduite, & les sentiames revonce du Docteur Cardi, avec une Relation très curieuse, par laquelle on apprendra de quelle manière la Doctrine de ce Controversité, quis fait beaucoup de bruit après la mort du Patriarche Lucar, sut approuvée par quelques Gress Latsinige, & rejettée par les Gress Corbabbers, dont la créance étoit conforme à celle de ce s'ameux Patriarche, comme nous le démontrerons ci-après.

"CHIO, que quelques Hilhorieas & Géographes nomment SCIO, eft une flied de la mer Egée dans l'Archipel, entre Samus & Lesbos, proche de l'Afie Mineure. Elle eft détachée de la Terre ferme de Natalie par un Canal de trois lieués appellé le Détroit du Cap-Blase, parce que les rochers qui le bornent fomt couverts d'une écune banche, qui fe forme des vagues de la Mer,

yuc

que les vents de terre ne cessent d'agiter sortement dans ce détroit.

Cette Ille a envinon vings-einq ou trente lieuës de tour, avec une Ville de cenom, qui elt à l'Orient de l'Ille, où il y a un ben Port & un Châteus bien forifié, & c'ell li que le Patriarche Lucar fut conduit. Quelques-uns ont compté jusqu'i trente-fux Ville dans cette Ille, qui fut figiette ux Athènian; puis aux Macédoniens, enfuite aux Romains, & enfin aux Empereurs Gress. Les Génsis s'en rendirent matières l'an 1346. Elle fut gouvernée en forme de République par les Mabous; premiers Gentils-hommes de la maision J'apliniani de Génsi. Ils spaioient un tribut au Turc. Mais le Baffa Piuli la prit par ordre de Salimian l'an 1566. Ious précette qu'îls ne poiorent pas le Tribut; & qu'ils avoient donné avis à ceux de Maltré du déflient qu'on sout de les sifiés.

Les Officiers du Grand Seigneur qui levent le Garaset, ou Tribut par tête, le font paier encore trois ans après la mort, par les héritiers du défunt.

Il y avoit autrefois un Evêque suffragant de Rhoder, qui sur depuis Métropolitain. Aujourd'hui cette Ille n'a plus que sa Ville Capitale & quatorze ou quinze Villages, dont les habitans cultivent le Lentisque & le Tevelimbe, pour en tirer le massie & la térébentine, dont on sait beaucoup de cas dans toute l'Europe.

La Ville de Chin n'est maintenant habitée que par des Turis & par des Just's, mais il y a dans ses fauxbourage beaucoup de Chérieine Lains & Grees, qui ont chacun leurs Erêques, & plusfeurs Convents de Moines , avec d'autres Maisons Religieus. C'est pourquoi il n'y a rien de plus fuspect que les Realations & les témoignages qui viennent de ce Païs-la, touchant les matières de Religion, parce qu'on ne peut jamais (govoir au juste, ni démontrer d'une manière incontestable , si les preuves par écrit de la créance & du culte religieux des Chrétiens de cette liste, qu'ils fournillens, font attesties ou signées par des Grees Lasinifies , ou par des Grees entièrement séparez de la Communion de l'Eglisé Ronaine.

Ön rencontre les mêmes difficulter, quand il s'agit de porter quelque jugement, fur les Confessions de Poi, & fur les tenonigrages des Gress, qui sont
disperter dans les autres Egslise Chrétiennes de l'Orient, parce qu'il y a des
Emissiares de la Cour de Rome, & des Créatures du Papssime, qui le sourrent parmi les Grezs non latinifer, en dégussiant leurs vériables séntimens,
pour lavoriser les destiens du Clergé de l'Egslise Romaine & les entreprises des
Papes, qui ne cessent de met en cœure tout ce qui peut achever de corronpre la vériable Religion Chrétienne dans toutes les Églises qui ne sont pas encore entiérement sossimés à jurissiéthos transque de l'Empire Papal.

(b) Your cla n'empéche pas que Corelli n'ais quelque répastation parmi le vulgaire, non pat à casiq de fin [cavor mais parce qui aime à fe diverrit ê d faire bane chêre. . . , n'ai par couls monspar de vous en demor avis, Mangheu, afin que vous facioire, quoi é die efficie, qui édit édipater avec vous fin cette motifiere fishlime et rafinée de la TransliboRuntation, qui fuit d'un mureoau de Pain, on d'une petite miette fiche, pu fetus Christ.

On trouvera le véritable Portrait de George Coressi ou Coressius, dans la neuvié-1 2 me REMARQUES SUR LA LETTRE V.

me Lettre du Parianche Lucar fous le numero 28. ci-après. Il y est repréiente comme un Epicarios fans fois & fans Religion e comme un téméraire & un fanfaron : comme un disciple des Vifuitet, ne s'achant autre chos'e que les chiannes des controvers de Bellariami : comme un homme qui s'egipon'd étre ennemi des Papiltes, & qui cependant étoit pensionniere de la Cour de Rome, & Parsific d'une personne instanes & ensh comme un homme fans honneur & fans conscience, qui m'aint jumais pli rétuitr dans la profession de la Médecine qu'il avoit enterpris d'éverere, cherchoit à faire forme par toutes fortes de moiens obliques , chez tous cetux qui étoient affex ignorans & affex munters. Voila une partie des couleurs qui font emploices dans se Portrait de ce Personage tracé dans la Lettre qu'on verra toute entière fous le Numero que nous venons d'indiquer. Et voici de quelle maniére les désenseurs du Papisse en comme de la comme de la contra de la comme de

Mr. Merri reprefente George Corollina dans son Dictionaire Historique comme un Gres Solimatire de Ille de Chie, & dit que ce Moine a pris la qualité de Téchnique de la grande Eglise, qu'il a écrit plusture Ouvrages contre les Latins, ou si fait la méthode de les expressions des Solosliques e, parce qu'il a exist étable à Téchnique dans les écoles d'Italie. (Voils un aveu qui donne gain de cusie aux Reformex, en ce qu'ils précendent que Corollina ez éc siborne par les Latins & imbu de lour Doctrine dans les écoles du Papistne, & dens les techniques de la comme de la latin de la comme de la latin de la comme de l

Protofyncelle de la grande Eglise de Chio.

Les Allatius qui a fondé divers Colléges dans l'Isle de Chio. d'où il étoit natif, & qui s'est acquis une grande réputation par son sçavoir & par ses autres belles qualitez, sous le Pontificat d'Urbain VIII d'Innocent X. & d'Alexandre VII qui le fit garde de la Bibliothéque du Vatican, en confidération de sa Littérature, & parce qu'il avoit éxécuté heureusement l'ordre qu'il lui avoit donné en 1621. de faire transporter à Rome la Bibliotheque si renommée & si précieuse de l'Université Protestante d'Heidelberg, ce Docteur, dis-je, qui ne peut être en aucune manière suspect aux Théologiens de la Communion de Rome, & qui a parfaitement bien connu la Religion des Grees, non seulement pour avoir été Professeur dans un Collège de cette Nation à Rome, mais aussi pour avoir fortement travaillé à les reunir tous à l'Eglife Roniaine, nous donne une idée du Moine Coressius très conforme à celle qui se trouve dans les Ouvrages de Mr. Smith , & dans ceux des autres Protestans qui ont rejetté les témoignages de ce Pretendu Théologien Grec, en soutenant qu'il n'étoit point Antipapal. C'est dans un Livre de Les Allatius qui a pour titre, le Consentement perpétuel de l'Eglise Occidentale & Orientale, que ce Bibliothécaire du Pape représente Coressius comme un homme rude & barbare dans ses expressions, en déclarant en même tems que ce Moine étoit néanmoins redevable aux Latins de ce qu'il scavoit, aiant étudié à Pise, qui est une Ville des Etats du Grand Duc de Toscane. Mr. Mr. Simon qui est un Autear fort estimé dans le Parti de l'Eglife Romaine parle auffi de Cerffins, dans fon Ilfjaire Critique de la Creane des Nations du Levaut y où il développe un fait de très grande importance, touchant un Ouvrage Dogmatique, dont il reconnôti que ce Moine est le vériable Auteur, quoi que fon Livre ait été mis au jour, & produit contre les Réformez fous un autre nom.

Fieil let propres termes dont il fe fert à la page 45, de fà Critique. "On a imprimé à Venife en 1637, 600 al nom d'un Pêtre te Moine Gres, nomme Grégire, un petit Abregé de la Théologie des Grees, en forme de catérisfe me, où fe trouve non feculement le mot, prireim. Transfibilitation, mais la maniére dont elle fè fait y est déclarée fort au long. . . Ce Grégoire prend la qualité de Protofoncile de la grande Egifle, & faiolis fa réficience dans un Monaftere de l'Ille de Chio. Il ténuigue dans la Petface être redecable de la meillure partie de fan Ouverage à George Ceréfies, qu'il qualité d'un des plus figavans Théologiens de fon Egifie, qui prend en effet la qualité de Théology, gird de la grande Egifie, & qu'il cota tall Medien de la profession.

Voila un Temoignage qui quadre fort bien avec le Portrait que le Patriarche Lucar fait de ce Médecin qui abandonna sa prosession pour faire le Controversiste sous les auspices des Jésuites. Le Catéchisme de ce pretendu sçavant Théologien qui étoit à la vérité très expert à faire le Bâteleur, & qui fous l'habit de Moine, s'étoit acquis à juste tître, la réputation d'être un bon vivant, comme l'a fort bien représenté le Patriarche Lucar, en disant que le peuple le tenoit pour un buon Compagno ; son Catéchisme , dis-je , tant estimé des Sectateurs du Papifine, a pour Titre, Abregé des Divins & Sacrez Dogmes de l'Eolife, (Grecque ou Latine si on veut, car il ne nomme ni l'une ni l'autre) pour l'utilité des Chrétiens , compose en Langue vulgaire , par Grégoire Prêtre Moine & Protosyncelle de la grande Eglise, faisant sa résidence dans le Saint Monastère nouveau de Chio. Ce Grégoire n'a été que le Trucheman du pauvre Médecin difgratié parmi les Sçavans, je veux dire du Moine Coreffius, qui avoit besoin du secours de cet autre Moine, son compagnon de misere, pour rendre son Ca-téchisme intelligible au Vulgaire grossier & ignorant, qui faisoit beaucoup plus de cas de l'Orviétan de ce Théologien , que de sa Dialestique rafinée : par laquelle il s'efforçoit de prouver la manière dont se fait la Transsubstantiation dans l'Euchariftie, sans pouvoir faire comprendre, ni au pcuple, ni aux Moines de fon Convent, ce qu'il disoit concevoir lui-même fort clairement, & fans y voir aucune difficulié: pendant que ses disciples consessoient ingenûment, & de très bonne foi, qu'ils n'y voyoient goute.

Nous ne difons pas cela fairs en avoir de bonnes preuves. En voici une qui en vaut foixante-quatre, puifqu'elle cit trice du propre Ouvrage de Mcffieurs les Dockeurs de Port-Roial muni de 64, grandes approbations des Prélats de France & des Théologiens de Sorbonne, fains compter le trimogingage de Mr. de Noistel, Ambalfiadeur de France à la Perte Ottaunes, qui donne le poid à tout ce que ces fameux Controverfilles produient contre la créance des Reformez: & c'eft ce qui rend notre preuve d'aurant plus irréfragable qu'elle ne peut étre détruite, lans que tout l'Ouvrage de la Perpituité de la Pal l'Etglé la Fai de l'Etglé ().

Romaine foit renverle & reduit en poufficie.

I 3

Ccux

REMARQUES SUR LA LETTRE V.

Ceux qui voudront conférer ce que nous allons rapporter ici, avec la Lettre de Mr. de Nointel, en trouveront un Extrait imprime dans le buitieme Livre des Prenves Authentiques des Docteurs de Port-Roial, fur la matière de l'Euchariffie à la page 493, du troifieme Volume. Cette Lettre est datée de Constantinople le 29. Septembre 1671. Voici les propres termes dont se sert Mr. de Nointel, en parlant du Catéchisme du Moine Coressius mis au jour sous le nom de Gregoire, & ce que lui dit là deffus le Patriarche Methodins, qui étoit un de ces cinq compétiteurs & antagonistes qui aspiroient tous , en même tems, à la Dignité Patriarchale du Siège de Constantinople par les horribles attentats dont nous avons parle dans les Remarques sur la Lettre IV. mile ci-devant, où nous avons aussi fait voir que le Grand-Visir Kiopruli regardoit Methodius & les autres quatre Patriarches , à sçavoir Paifius , Dionifius , Parthenius & Dionifins de Lariffe , comme des chiens , des traitres , des perfides , & comme des gens fans honneur & fans conscience, parce qu'ils avançoient plusieurs faufletez & impoftures les uns contre les autres. Voici donc ce que dit Methodins à Mr. de Nointel.

"J'ai parlé au Patriarche Meibodius de la Lettre de l'Anglois nommé Bazire: je lui ai demandé fi le mot de Transflubfantistion infere d'ans le Caréchifme (de Coressus) qu'il m'avoit envoie par l'Archevèque d'Andrinople; imprimé à Venise l'an 1635. & composé par Grégoire Jeromonague, (c'est à dia-

" re Moine & Pretre) avoit été cenfuré ?

", lla répondu qu'il n'avoir point de connoissance qu'on eut jamais publié , aucune censure contre cette parole en quelque lieu qu'elle se trouvât. (ce gui , fais fais voir la menterie da Patriarthe Mitholins). Mais qu'il se souvenois forr , bien d'une histoire arrivée sur ce sujet couchant le même terme , qui est , dans la Confisso Ortholose de l'Eglisé d'Orient; voic comme il l'a rac , contée.

"Lors que Paurhenius (Antagoniste de Methodius , & aussi peu digne de

foi que lui & que leur strois autres compétiteurs Expatriarches dont nous strons parlé ci-déflus y lenant le Siège de Conflantinope, voultu approuver la Conff., nino Orthodoxe de l'Eglité d'Orient, il affembla fet Métropolitains & les Ofinciers de fon Eglité pour régler les préncinous de Coryadae qui outennei qu'il , en falloit retraucher le terme arraéma. Transfindifinataien. (Ce terme a donc été contelé d'abord qu'il a paru dans les Confetions publiques des Eglités Greçques, où il étoit inconnu du tems de Syrigue premier Auteur de cette Conffigue pretendie Orthodoxe qui donnoit l'allarne à plufeura force à audie de fes innovations, que le Patriarche Méthodius recomoit ici, en fecontredifian lui-même par cette Relation ), on enjoigni à Coryada de dire fes arifors. « & comme il étoit grand Philosophe, & qu'il politoist aflez bien les Langues Latine & Greque, il \*esquipa avec toute l'adetté à la lébilité qu'il plact.

lui-même par cette Relation.), On enjoignit à Corylale de dire fes raifons:

A comme il citoi grand Philolophe, & qu'il polficiota ritate ibne le Langues

Latine & Grecque, il évapiqua vace coure l'adrefie & la fubriiré qu'il pôt.

Il termontra que non feulement exte parie me fe traveur pout, si dans les

celle de Transfinéfountation FORGEE par les Létins; & que fi les Gress

La recevoient, ils domeroinne lieu à leurs adverfaires de le glorifice su'il tes

firiconne DANS UNE CHOSE QUI EST DE LEUR IN
VENTION (Cette remarkance de Gaylafte et très dique de termanque.

80

& fur tout, ce qu'il dit de la Νουνοσικό de la Transsibhautiation, forgée par les Latins, & tinconnue aux Péres Grees & aux Conciles Cerumeniques de l'ancien Christanisme)

", Cette maniére de parler n'étonna point Syrigue. Il étoit grand Théologien 
"& intereffe à defendre la verité du Livre qu'il avoit redigé: & cequi l'y portoit davantage, c'est qu'il paroifloit dans l'intention de Coryalaie qu'il n'en 
", vouloir pas itulement aux paroles , mais qu'il avoit pour beut de détruire le 
"Sacrement même. C'est pourquai foublaitant qu'il s'en déclarit, il lui deman-

, da l'explication du mot personne

", Cordalequi ne bisiloit point répondit , qu'il marquoit le changement d'une , fubliance en une autre. Mais il n'eut pas fi-to achevé de prononcer ce , fubliance en une autre. Mais il n'eut pas fi-to achevé de prononcer ce , dideours, qu'on lui dit que l'Églién en prenoit pas tant garde aux most qu'il et le rignification ; & qu'aind ile terme de Transfighânstaistes pouvoit définger la Croisne de l'Églié d'Orient. Ce flux ainfi que Syrige fut le vaiant gue s'rigne fut le vaiant que s'rigne fut le vaiant que

queur & qu'il lui fût permis de se servir de ce terme.

"", queur & qu'il iui rui permis de le tervir de ce terme.

"", Méthodius m'à affuire (di Mr. de Noisintel) la vérité de cette Histoire

"", comme siant été témoin de toutes ces particularitez, parce qu'il affista à l'Af
"femblée où elles fe font patfices en l'annet effo.", Il écoir en ce tem ls Su
"périeur des Prêtres d'une Eglife de Galata § & comme il s'est fouvenu de 

", ceux qui s'y trouvérent, il m'à dit que les Métropolitains toient Paulome 

"de Calecdoine, Parthenis d'Andrinople, Daniel de Serres, Grégoire de La
"ille, Anthyme de Cyrque, Cyrille de Nicomédie, Joansiains d'Heraclée.

"Macarius de Tornoue; & que les Officiers de la grande Eglife étois nt Laf
", auts grand Logophtet, Philips de Chypter Protonotaire, George Eccléstarque."

" Nicolas Petit Logothéte.

NB. C'est une chose très digne de remarque, & à la quelle les Lecteurs doivent bien prendre garde en éxaminant cette matière, que la Confession de Foi des Eglises Grecques de l'Orient, qui porte le tître d'Orthodoxe, foit un Ouvrage non feulement forgé par un Auteur moderne sans réputation & qui fut accusé publiquement d'être un Novateur sur la matière de la Transsubstantiation; mais deplus qu'il ne se soit jamais trouvé personne dans les Eglises des Grees qui ait voulu approuver cette Confession de Foi, si ce n'est les huit Métropolitains, & les quatre Eccléfiaftiques subornez par le plus éxécrable de tous les Patriarches, à scavoir Parthenius le vicux qui usurpoit le Siége de Constantinople l'an 1641., & qui en fut chasse honteusement l'an 1644. Après quoi la Cour de Rome & les Ambassadeurs de France lui fournirent de l'argent pour acheter de nouveau le Patriarchat l'an 1657., & encore dix années après, parce qu'il en fut banni par trois fois, comme l'avouent les Docteurs de Port-Roial à la page 449. de leur huitieme Livre des pieces & des témoignages dont ils ont fait la compilation dans le 3. Volume de la Perpétuité de Mr. Arnaud. Ces Sorbonittes difent expressement que ce Parthenius fut chasse du Patriarchat d'une manière canonique, aiant été convaince d'éxactions immenses sur les Eglises, tant par les Métropolitains, que par les principaux Grecs, qui ont demandé sa déposition. Cette déclaration de Messieurs de Port-Roial prouve d'une manière très authentique les grandes extersions de Parthenius qui força comme un cruel Tiran quelques Officiers de son Eglise, & les huit Métropolitains nommez dans l'article précédent, à confentir .

Corylalen

1541

1641.

REMARQUES SUR LA LETTRE V.

consentir que la Confession Erronnée de Syrique sut mise au jour sous le nom de l'Eglise Greeque Orientale, pour faire plaisir aux créatures du Papisme qui l'avoient seconde dans tous les attentats qu'il fit pour s'élever sur le Siège Pa-

triarchal, afin d'affouvir fon avarice & fon ambition.

Nous scrons voir dans la suite que ces douze Persides corrompus, ou intimidez par leur abominable Chef Parthenius, font les premiers & les principaux de ceux qui ont figné les Attestations que les Docteurs de Port-Roial & de Sorbonne produisent contre les Resormez, & qu'ils ont donné le branle à tous ceux qui ont souscrit les Synodes de Constantinople & de Moldavie, confirmez par le Concile de Jérusalem de l'an 1672, dans lequel on verra que les Noms de ces huit Métropolitains, & de ces quatre Officiers de l'Eglise de Constantinople, tiennent le premier rang. Cela suffit pour détruire l'autorité de ces Synodes des Grecs dont le Papilme fait tant de cas, puisque les principaux témoins qui en ont été les auteurs, sont aussi récusables que Parthenius leur Chef, qui a été contraint de se résugier dans le Palais de l'Ambassadeur de France, pour éviter le châtiment dont il étoit menacé par les Grecs non Latinisez, qui ont aussi improuvé la Confession de Syrigue mile au jour par les Docteurs du Papisme comme une Piece Orthodoxe & très Authentique, bien qu'elle n'ait jamais eu d'autre approbation que celle de ces làches & perfides Etherodoxes, dont nous venons de parler.

Il ne nous reste maintenant, pour achever le portrait du généreux Athléte Corydale, qu'à produire la feconde partie de la Relation de Mr. l'Ambassadeur de Nointel, qui fait voir de quelle manière ce Theologien Grec foutint l'ancienne Doctrine Orthodoxe des Chrétiens Orientaux opposée à la nouveauté du Dogme erroné de la Transsubstantiation, & comment il eut la hardiesse de tourner en ridicule les sentimens de Parthenius & de ses dix ou douze adhérans, quoi qu'il ne fut pas moins exposé qu'eux aux extorsions & aux violences tyranniques de ce faux Patriarche. Voici les propres termes dont se sert cet Agent du Clergé de France, je veux dire Mr. de Nointel, dans sa Lettre écrite de Constantinople le 29 Septembre 1671., & adressée à Mr. Arnaud dans le tems qu'il travailloit fortement à son grand Ouvrage de Controverse touchant la Perpétuité de la Foi de l'Eglise Romaine. Cette petite Histoire est également curicuse & utile, comme on le va voir.

" Celui qui étoit l'Auteur de cette Opinion qui rejette la Transsubstantiation, , (à sçavoir Corydale) approchoit fort du Calvini/me, comme vous le voiez bien: " mais vous en serez entiérement convaincu quand vous sçaurez une histoire " dont on m'a assuré la vérité, & qu'il ne sera pas mal aise de justifier, comme vous le verrez par les circonstances qui suivent.

Les Patriarches de Constantinople étant obligez de venir tous les ans un

Dimanche de Carême officier dans l'Eglise de Crisoppii dédiée à la Vierge, & située à Galata , & Parthenius le Vicux satisfaisant à cette ancienne coû-" tume, il arriva que Corydale fit une raillerie fort téméraire sur l'Eucharistie. " Ce sut en parlant à un Religieux qu'il rencontra cherchant de certains pois-" fons nommez des Seiches, qui feuls font permis aux Grecs pendant le Carê-" me. Comme il le vit affez en peine, parce qu'il n'en trouvoit point, il lui " reprocha qu'il se fatiguoit inutilement. & que s'il vouloit prendre un vieux .. foulier

DU PATRIARCHE LUCAR.

Foulier qui étoit auprès de lui & le benir, il se changeroit en Seiebes, aussi bien que le pain & le vin après la consecration étoient changez au Corps & au Sang de Jesus Christ

"Le Religieux ne répondit rien; mai érant retourné au Palais Patriarchal avec plusfieurs autres, que le Patriarche avoir menze pour leu y traiter, il demanda à Mithodius; à préfent dépoié du Siége, 6 la bénédétion pouvoir faire d'un Guilleur un poiflon, comme la Confection faitoir du pais éd uni le Corps & le Sang de Jéfus Chrift. Mais la réponde étant que c'étoir une impiret de parter de la forte de une grabe abradiété de faire une relle rail-tene en préfence du Patriarche, le Religieux qui l'avoir fait exprès, afin d'éwrre engendu, c'dit que Certalét étoir l'Auteur de cette profasses.

"Il réufit dans son dessein car le Patriarche étant instruit de la chose, s'in-, forma le lendemain de quelques Métropolitains & Officiers qu'il assemble, , de ce qu'ils pensoient d'un homme qui auroit tenu un discours de cette na-

" ture? Leur sentiment sut qu'il ne pouvoit être moins que Calviniste.

Il ne faut pas Pétonner que les adhérans de Methodius aiem opiné de la forte, puifque cet Exparitarabé toir l'un des cino Compétieurs sont nous svons fait mention ci-devant, qui travailloient chez l'Ambaffadeur de France pour taire dégrader les Grecs Orthodoxes, & pour achetre le Partarchat de Conflantinople, en offrant pluficurs Bourfes au Grand Viffr, & aux Minifites d'Etat de la Porte, qui regardoient cet Ambiteux & tous cœux de la Faction, comme des traitres & des perfides, parce qu'ils n'avoient ni Religion, ni honneur, ni conficience.

"Ainfi, (ajoûte Mr. de Noimte!) Methodius & Es Officiers firent venir Corymédie, qui cival alors dans la Mailon Pariractule; on l'interroge s'il avoit dis
"ecs paroles dont le Religieux l'acculoit? & parce qu'il le nia en préfence de
"fiche conviction, on l'obligea (culement de faire un écrit fur ce dujet, par
lequel il déctiont, que l'in opvoir le convision en variet un telle profanation, il vouloit de condamner lui-même à le retirer de Conflantinople.
"Cet une condamnation qu'il n'a pas teulement prononce, mais qu'il a exi"cutée depuis par fa retraite dans la Morée, voant bien qu'il n'y avoit que
"trop de preuves qu'il adhéroit au Calvinifina.

"L'A&e de cette déclaration est inséré dans la grande Eglise: & je ferai, mes diligences pour l'avoir, afin que la preuve soit authentique, & que vous "voiez au juste les termes qu'on a éxigez de Curydult; unis quand je ne pour-"rois pas l'avoir, il me semble qu'êtant appié sur le recite d'un homme présent, qui a été Patriarche, & qui m'à stat cette Histoire par occasson, la vé-

n rité en est suffisamment établie.

"Yous connoîtrez encore mieux l'etprit de Cwydule quand vous (çaurez qu'il "a étudié à Pauloue en Philosophie, fous le premier Régent de l'Univerfice de "cette Ville, nommé il Oremonio», qui est mort comme je croi, & dont les "écrits on été ceofuerze par la facrée Congrégation de Rome. Il ne faut done "pas s'étonner qu'un ditciple instruit dans cette école se soit attaché à des opi-mons nouvelles, &cc.

On peut dire, au contraire, qu'il est fort étonnant qu'un Ecclésiastique Grec,

REMARQUES SUR LA LETTRE V.

ait persisté dans la véritable Doctrine de son Eglise, après avoir étudié en Italie, & qu'il ait ofe s'opposer à l'Approbation que son Patriarche, & plusieurs Métropolitains , foutenus par la Cour de Rome & par l'Ambassadeur de France, vouloient donner à la Confession de Foi erronée de Melece Syrigue, & qu'il ait poussé les antagonistes du Patriarche Lucar jusques à faire les piquantes railleries dont Mr. de Nointel a informé les Docteurs de Port-Roial dans sa Lettre dont nous venons de donner un Extrait. Sur quoi le Lecteur pourra

encore faire trois Remarques très importantes. La premiére, c'est que jamais ces sameux Controversistes de l'Eglise Gallia cane n'ont produit l'Acte de la prétendue Rétractation de Corydale, parce que bien loin d'avoir été enregistrée dans les Livres de la grande Eglise de Constantinople, Mr. de Nointel a reconnu dans la suite, que Corydale n'a point révoqué ce qu'il avoit soûtenu en présence du Patriarche Parthenius & des Métropolitains qui furent convoquez pour entendre les raisons de cet Ecclésiaftie que; mais au contraire qu'il a toujours soutenu d'une manière intrépide ses sentimens Orthodoxes contre la Translubstantiation, tellement que pour éviter les cruelles perfécutions que lui suscitoient les Grees Latinisez ses antagonistes , il se retira dans la Morée, où il a toûjours persisté dans la même Creance que les adhérans du Patriarche Lucar & des autres, Grees léparez de la Communion de l'Eglile Romaine.

La seconde Remarque qu'on peut faire là dessus, est qu'on ne doit ajoûter aucune foi aux témoignages de ces Patriarches Simoniaques & de ces Grees de leur cabale, qui ne font aucune difficulté de donner leur approbation à tout ce qui vient de la Cour de Rome, pourvû que les Agens du Papisme leur donnent de l'argent & leur aident à obtenir les Dignitez Eccléfialtiques pour lefquelles ils briguent continuellement, en foulant aux pieds tous les Canons de la Discipline, & toutes les régles de l'équite & de la justice, comme nous

l'avons fait voir ci-devant.

La troisième & la dernière Remarque que nous souhaitons qu'on fasse ici consiste à faire l'application de cette Relation historique de Mr. de Nointel à un endroit de l'Ouvrage si célébre du Ministre Claude, par lequel il combat la Défente de la Perpétuité de Mr. Arnaud, en lui produisant l'extrait de la Lettre d'un Anglois nommé Bafire qui contient ces termes. Je sçai qu'un certain Moine du nombre de ces faux Grees , avoit fait gliffer le terme de Tranflubstantiation dans sa Caléchese que j'ai vue à Constantinople : aussi fut-il pour cela même censure par les memes Grecs. Les Docteurs de Port-Roial ont soutenu que cette Lettre de Bafire étoit fausse, parce qu'il ne démontre pas d'une manière incontestable que le Catéchijme de Coressius attribué à Grégoire de Chio ait eté cenfuré par les Grees de Constantinople; mais en niant ce fait, ils ne gagnent rien; puitqu'il paroit, & qu'on leur prouve d'une manière irréfragable, par la Relation de Mr. de Nointel , le plus fameux & le plus illustre de tous leurs témoins, que la Confession Orthodoxe ( ainsi qu'ils l'appellent ) attribuce à Mélétius Sprigue qui contient la meme Doctrine que ce Cathéchifme , & qui est si fort vantée par les Sorboniftes , & par tous les Grees Latinifez , a été cenfurée à Constantinople par tous ceux qui étoient du sentiment de Corydale, & qui resuscrent de souscrire au Synode de Moldavie, où Syrigue sût député par les Antagonistes sagonistes de Cyrille Lucar, dans le tems que ses ennemis travailloient à faire condamner sa Consession de Foi. On verra dans la suite ce que ces Grees pervertis firent pour cela dans un Conciliabule tenu l'an 1643, sous un Prince mercenaire, & entirement devoué au service de la Cour de Rome.

#### LETTRE SIXIE'M E.

De CTRILLE LUCAR PATRIARCHE de Confiantinople envoiée de l'Ille de Rhodes, où il étoit relégué, à Mr. le Dolleur Antoine LEGER Minifre du Saint Evangile & Palteur de l'Eglife Reformée de Pera à Confiantinople.

Reverendissimo mio Signore Leger. Post Salutem.

DI scio in freta bo scritto puoche righe significandoli il valore di alcuni che prosessano esser Theologi.

Hora qui arivato il mio giovane Meletio, mi ha portato la sua, per la quale mi anima, è mi consola.

Ricevo tutto da Vostra Reverentia come da un vero è fidele servo d'Iddio Signore, per gratia singolare.

Le vostre sante orationi mi agiutavanno sempre in questi miei casi, li quali intrepidamente sipporto, considerando che li avorsarii senza giustizia, senza timor dildio, senza verita, con reprobo senso, è cattiva conscientia procedono.

Jo dunque ho da temere daquesti fumiganti Zochi? Quello che Iddio di me domanda, quello sara non altro.

Vedono questi surbi che non puonno vincer con la mia vita, Ed mi banno ordito tanti tradimenti che scriver-li non puosso. Mon très bonoré Mr Leger, après vous avoir salué.

JE vous écrivis quelques lignes d'abord que je fus arrivé à Chio, pour vous faire sçavoir quelle est la capacité de certains prétendus Théologiens.

Mon jeune Meletius est venu ici du depuis, & m'a apporté vôtre Lettre, par daquelle vous m'encouragez & me consolez.

Je reçois tout ce qui me vient de vôtre part, Monsieur, & l'estime comme une faveur très particulière d'un sidéle serviteur de Dieu.

Vos priéres me feront toújours d'un grand fecours dans toutes mes difgraces, lefquelles je fupporte d'une manière intrépide, en conflótrant que le procédé de mes adverfaires n'elt fondé in fur la vérité, ni fur la juffice; & que ce font des gens de mauvaile contience qui n'ont aucune crainte de Dieu, & qui font lwrez à un fens réprouvé.

Craindrai-je donc ces emportez & ces furieux que la paffion aveugle? Non fans doute; car il ne m'arrivera jamais rien que ce qu'il plaira à Dieu que je fouffre.

Ces Fourbes s'apperçoivent bien qu'ils ne peuvent pas venir à bout de leurs desseins pendant que je vivrai ; c'est K 2 Quel

#### 78 LETTRES ANECDOTES

Quel è stato il piu diabolico baver loro convenuto costi con l'Agente dell' Imperatore ed altri Magistrati, farme tradir per ftrada, qui venendo alli Corfari, è farme portar à Roma. Havevano sopra questo Patenti publiche, è Lettere alli Corfari che nissuno se ha accoito, se loro stessi che m'accompagnavano, non lo publicavano. (a)

Uno di quelli era , & il principale quel ebe scriveva à Vostra Reverentia il Vescovo furbo traditore. Ma Iddio in un momento mi ba levato, è liberato delle loro mani senza che jo havesse pensiero di questo, è restarono confusi è vergognati.

Hora sto aspettando vedere quel che à Iddio piacera.

Non bo altro per bora.

Saluto tutti quelli di casa, la Magnifica Signora, Leonora, il Signor Cobla, il fignor Stinger, é tutti gli altri.

Il Signore à tutti voi doni la sua sancta gratia. Istate fano.

Di Rhodi , alli 26. Aprile , Stylo Vechio 1635. Di Vostra Reverentia, affectionatiffimo Fratello in Christo.

CYRILLO, PATRIARCHA.

pourquoi ils m'ont tendu un si grand nombre de piéges, que je ne sçaurois vous les exprimer par écrit.

Le plus diabolique de tous a été ceui par lequel ils avoient refolu ici . avec l'Agent de l'Empereur, & quelques autres Magistrats, de me faire enlever par des Corsaires, dans le trajet de la Mer, pour me conduire à Rome. Et pour cet effet ils avoient des Patentes authentiques, & des Lettres adressées à ceux qui devoient venir sondre fur moi à l'improviste, & cela seroit arrivé, sans que personne s'en fût apperçû, fi ceux qui m'accompagnoient n'avoient pas découvert eux-mêmes ce pernicieux deflein. (a)

Un de ceux là étoit l'Evêque qui vous a écrit. Ce traître & fourbe étoit le Chef de cette entreprise; mais Dieu m'a tiré, & entiérement delivre des mains de ces perfides, en un instant, & lors que j'y pensois le moins, & ils demeurerent confus & honteux d'avoir manqué leur coup.

J'attens maintenant que Dicu achéve d'accomplir sa volonté sur tout ce qui me concerne.

Il ne me refte aucune autre chose à vous dire présentement.

Je salue tous ceux de chez vous, & particuliérement l'Illustre Dame Leonore, Mr. Cobfa, Mr Stinger, & tous les autres.

le fouhaite que le Tout-Puissant vous comble de sa grace. Conservez vôtre fanté.

De Rhodes le 26. Avril 1635. vieux ftyle. Mon très honoré Monfieur, vôtre très affectionné Frére en Jejus Christ.

CYRILLE PATRIARCHE. Cette Lettre a été mise en Original dans la Bibliotheque de l'Université de Genéve avec les précédentes, sous le Numero XXV.

REMAR:

1635

# REMARQUES SUR LA LETTRE VI. DU PATRIARCHE LUCAR.

(a) Le plus diabolique de tous leurs pièges a été celui par lequel ils avaient réfolu, avec l'Agent de l'Empereur, & quelques autres Magiltrass, de me faire enlever par des Corfaires dans le trajet de la Mer, pour me conduire à Rome, &cc.

Ni trouve dans une Lettre de Monsseur l'Ambassaleur Haga 3, écrite de Constantionple à Mr. Disadati le 30 juin 1635, 1e détail de tout ce qui arriva au Patriarche Lusar depuis qu'il fut parti de Chie, jusqu'à-ce qu'il arriva à Rhodes, & de quelle manière il fut délivré du piège de ses entensi qui avoient aposté des Corfaires pour l'enlever. Voici en deux mots la fub-flance du fair principal contenu dans la Lettre de Mr. Haga. Dealle précesser i stremero con grandi donatrie the flas Bentintinte foffic condutta in Scio. d'eve des Governatere d' Rhodo. Bechier Balla vice d'Aminaglio de marc, amies par anticho fix levats delle man delli nemiti è coj con situa guarda i Donamia plani mandation for le moit de lous grande préces, que le Partiche Cyville fitt of conduir à Chie, d'où il sut délivré des naisos de ses ennemis par le Vice-Admiral del mArt, Berbier Badas, son ancien Ami, qui le fit conduire à Rho. ne des wec une bonne fauve-garde d'hommes assidez, & il y a été reçù avec beaucoup d'accueil, &c.

Cet enlévement du Patriarche Lucra aiant été projetté par l'Agent de l'Empereur, & par les émiliàries du Pape & des autres Princes de la Communion, qui avoient juré la perte de ce Patriarche, & réfolu de ne rien épargner pour le faire conduire à Rome, dans les affireux cachoss de l'Inquilition, cet enlèvement, dis-je, filt projetté fur le même plan & dans la même vûé que celui de ce faineux Devéque Syrien, Mar-Jépép à la Eerna qui l'ut pourfuivi dans les montagnes de Malabar, & enlevé par le Jéfuite Mélèbier Caussino, qui le conduiti à Rome par ordre du Pape Pri V. Ce fait eft très remarquable & mé-rite bien que nous en mettions ici le précis pour donner une julte idée du mauvais procédé de de la cruelle l'Iryannie des Partifass de la Cour de Rome, envers tous œux qui ne veulent pas abandonner la Religion qu'ils profession, et les fosimetres aveuglément & même contre le témojnepse de leur conficience, à tout ce que le Pape & sis Inquisiteurs ordonnent sclon leur caprice & fans aucune formalité ni judice.

Voici la plus authentique de toutes les preuves qu'on ait jamais donnéespour convaincre les plus interdiales de tous les hommes, & les plus stattehez à la Communion de l'Eglife Romaine, qu'il ne s'exerce dans aucun Païs du mondeune Tyrannie ficruelle, fiabonitable & fi contraire aux Loix Divines & Humaines, que celle de la Monarchie Papale. Onne frea perfudé d'abbrd qu'ou aura lu notre Differtation, qui eft fondée fur un très grand nombre de temoitement de la contraire de la contraire de la contraire aux de la contraire de la co

.

remod in Licoth

## o REMARQUES SUR LA LETTRE VI.

grages, tirez des écrits de plusieurs Auteurs fort célébres, entiérement devouez au Papisse & aux intérêts de la Cour de Rome. Tout ce que nous allons dire et par conféquent hors de contelle, & nous voulons même que ceux qui lirout cei Ouvrage foient avertis que Mr. Simon, le Jétuic Orlandin, J'Evéque Geses, J'Archevéque Marchés Primat de l'Orient, & plusieurs autres Historiens modernes nous ont fourni tous les matériaux de la Relation suivante.

"Lors que les Portugais commencérent à faire violence aux Chrétiens des "Indes, & à vouloir les attirer par force a leur Communion, ces Peuples obéfin, foient à un Archevêque, qui leur étoit envois par le Patriarche Neflorien d'Antaieke, qui faut fa rédisence à Mofal dans le Diatrier. Ces Chrétiens vivoient dans une grande fimplicité, quoi que nonoblant leur ignorance, ils fe fuffent jufqu'altoir préferex de toute Idolatrie. Mais ce qu'il y avoit de plus affligeant pour cux, c'est qu'ils étoirnt aflujettis depuis quelques fiécles, fous la do ination de Rois Païses de Malabar.

Ce, pauvres gens sint appris qu'une puissate Nation Chrétienne réabilifoit dans les Index, se flatterent dobetuir étle de grands avantages pour eux & pour leur Religion. Leur espérance paroissit la mieux fondée du monde; massi ils ne furent pas long tems à reconnoire qu'ils s'écinent trompez. Ils ignoroient, sans doute, que le Christinnisme d'Ocidient stit corrompu depuis long tems par la violence de la persécution, se ils en firent d'altre s'abelles.

expériences.

En effet, les Postugais travaillérent d'abord à gagner ces Peuples à l'Eglife. Romaine par des promeffs à ceux qui demeuveient bien avant en terre ferne, eù ne pouvoient atteindre les armes & les forces des Postugais qui étoient alors beaucoup occupez fur mer. Mai l'Evêque de la Serra leur la tenendre qu'il ne pouvoit fouffiri qu'ils fe mélafient d'enfeigner à les Peuples les dogmes de l'Eglife Romaine, quoi qu'ent noute autre chêce ce Prélat & tous ecux de la Nation en ufaffent avec beaucoup de douceur & de civilité à l'égard des Partannis.

"Il fallut donc en venir aux voies de fait. Les Portagait qui s'écioint rendus formidables aux Peuples des Indes leurs voitins, n'eurent point de peine à se faisir dans la Ville même de Casbin, de Mar-Joseph, Evêque Syrien de la Ser- 13 B de Pembarquer (comme dit Couce) pour l'ensière à Rome au Pape, afine les Christians demenant faux Passeurs, prince les Christians demenant faux Passeurs, prince libres B dispèce à trecevoir la pri-

dication, & à abjurer leur Religion.

Ce Prelar étant arrivé en Portugal rendit fi bon compte de fa foi, ou plûtôt diffimula fi bien avec le Cardinal Henri, qui étoit alors Grand Inquificat, e qui fut depuis Roi de Portugal, qu'on le renvoia dans son Eveché, avec ordre aux Portugais de l'y laisser éxercer passiblement les fonctions de sa

Charge

Cette démarche ne servit qu'à faire naitre un Schisse parmi les Chréciens de Malabar. Pendant le voiage de Mar-Josph , le Patriarche Népsiens avoit envoié dans les Indet un autre Evêque, nommé Mar-Abrabam , que la plâpart des Chréciens préféroient à Mar-Josph , qui totsi deven fusipet à son Troupeau, tant par son voiage, que par sa connivence pour les Portugais. Il fill-

lut donc recommencer & se saisir de Mar-Abrabam afin que Mar-Joseph put jouir de la pailible possession que la Cour de Portugal lui avoit accordée Mar-Abraham fut conduit à Rome; il en passa par tout où voulut le Pape Pie IV. Il se sit réordonner depuis la première Tonsure jusqu'à la Prêtrise, après quoi aiant été facré Evêque, il revint dans les Indes, muni d'un Bref Apokolique, & de Lettres du Pape adressées au Vice-Roi de Goa, par lesquelles la possession de son Eglise lui étoit conservée.

Cependant Mar-Joseph, qui n'avoit point cessé de dogmatiser pendant l'absence de son concurrent, & qui continuoit depuis son retour, sut arrêté en vertu d'un Decret du Pape Pie V. & conduit à Rome où il mourut. Ce decret est de l'an 1567. Mar-Abraham étant de retour à Goa, présenta ses Bulles à l'Archevêque : mais on découvrit par la sorme de ses Bress qu'il avoit mal informé le Pape qui fit bien voir en s'en laissant imposer de la sorte qu'il n'étoit pas infaillible : on enferma Mar-Abraham dans un Monastère, jusqu'à-ce qu'on pût recevoir de nouveaux ordres du Pape, sur la manière dont on en devoit agir avec ce Prélat, qui eut le loifir de reconnoître qu'il n'avoit rien avancé pour son repos, en trahissant sa conscience. Il trouva cependant le moien de se sauver de sa prison, & de retourner à son Eglise : mais aiant continué à ménager les deux Partis, je veux dire son Patriarche Nessorien & l'Archevêque de Goa, il devint odieux à l'un & à l'autre, & cela donna lieu à un nouveau Schisme parmi les Chrétiens des Indes.

Le Patriarche de Mosul envoia un nommé Mar-Simeon, pour succeder à Mar-Abraham. Les Portugais ne manquérent point de prétextes pour se saifir de ce nouveau Prélat & lui faire faire le voiage de Rome. Le Pape Sixte V. l'aiant éxaminé le déposa & le fit enfermer dans un Monastère, d'où il ne laissoit pas d'entretenir correspondance avec les Chrétiens de Malabar, pendant que de son côté Mar-Abraham perseveroit dans son ancienne Doctrine, & ne tenoit rien de

ce qu'il avoit promis aux Portugais.

L'Archevêque de Goa, irrité contre lui, le fit appeller à un Synode Provincial, qu'il tint l'an 1590 dans sa Ville Archiépiscopale: mais ce Vieillard, qui connoissoit assez la mauvaise soi des Portugais, lui répondit à la manière des Orientaux, par un Proverbe de son Païs: Le Chat qui a été une sois mordu de la Conleuvre s'en tient éloigné. Ainsi nonobstant tous les pièges qu'on lui ten-

dit, il mourut parfiblement dans son Diocése.

Comme les Éccléfiastiques Portugais avoient reconnu qu'ils n'avanceroient jamais dans leur dessein, tant qu'ils ne pourroient pas empêcher le Patriarche Neflorien d'envoier dans les Indes un Evêque de sa Communion, ils donnérent des ordres dans les Ports de mer de leur dépendance, sur tout à Ormus, de ne laisser passer dans les Indes aucun Ecclesiastique Syrien. Comme ils étoient alors les maitres de la mer, en ces Païs-là, ils firent si bien, que Mar-Abrabam n'eut aucun successeur de sa Communion.

Ce sut alors que Don Alexis de Meneses, Religieux de l'Ordre des Augustins, & Archevêque de Gos entreprit de haute luite des visites, où il eut beaucoup de contradictions à effuier de la part des Chrétiens Indiens, quoi qu'il fût appuié de toute l'autorité des Princes Paiens, qui tremblant tous au nom des Partugais, n'étoient pas en état de s'opposer à leur entreprise.

K 4

Les

15.65

#### REMARQUES SUR LA LETTRE VI.

Les Jésuites qui avoient depuis quelques années à Vaipicota dans le Roiauane de Cochin un Collége, où ils enseignoient la Langue Syriaque à la jeunesse, écondérent courageusement l'Archevêque dans ses entreprises, & l'on peut dire que le changement qui s'est saite ne ce Pais là, leur doit être princi-

palement attribué.

Après la mort de Mar-Airaham, l'Archidiaere de fon Eglife reffa chargé de l'adminifration du Diocéfe des Indes, j qu'oui l'arrivée d'un nouveau Prelat, qu'ils attendoient inutilement. Mem/er commença par proposer à cet Archidiaere d'auathtématifer son Patriarche. Cela toucha vivement cet Eccléfastique. Il en perdit la couleur soutofés il diffinula son reflentiment; car l'Archevêque lui dit: Signez, Pére, è c'ét un faire le faut. On comprend affez le seus ces paroles, qui venoient d'un homme qui avoit la force en main à l'on voir par là combien est déplorable le fort de ceux qui ont à faire avec des gens qui se gouvernent par de telles maximes.

Cepciulant ces pauves Peuples s'oppofoient avec toute la conflance imaginable aux entreprités de Menér, i sile cu vinente même quelquefois à premêt rei armes; mais on leur faifoit bien-tôt connoître l'inutilité de leurs effors. Il fallut donn féchri pour un temes; l'Archevéque les fit confenir, au moins en paparence, à tout cequ'il voulut. Les menaces, les préfens & les carefiles ne furent point éparapées. Avec tout cela, rien ne les feandaitas aunt que la Zomtent point éparapées. Avec tout cela, rien ne les feandaitas aunt que la Zom-

firmation.

Meneje préchant un jour en habits Pontificaux, dans la Ville de Para, devant une grande multitude de Chréciens Indius, si l'étendit fort fur les préorgatives de l'Églié de Rome, & fur l'excellence de les Sacremens. On l'écouta afte, paiblement, jusqu'à-ce qu'il vint à exhorter ces Pouples à recevoir la Confirmation. Men si le faillecternt tous; mettant la main aux armes; & dirent bautenues qu'il su fe la lightecient pas teogrires; que leurs Eveques n'avoient jemeis fuit che aux Civicticas, & que se Sacrement a revoir pas été influire par fetangais: ils entendation par la le figure de la Creis que l'Eveque n'avoient le fire te front en leur adminisfrats la Confirmation; & le fourflet qu'un donne en 
fuite, leur parofifis un figure de léctie de actricité.

Ils dissent, que si cuix de l'aipiesta avoient eu le cœur assez lace de s'assez avail pour se laissé passez pour cui sin est fendureroient jammis. Cependam Mengés prit de nouvelles mesures pour continuer sa Messon als les holes. Il se sit accompagner de puissers Soldas Paringais; , & il ne se hazardoir point s'eul parmi les Chrétiens du Pais. Dans le cours de se visites il entreprit beaucoup d'autres choses : il régloit les affaires de guerre, il ordonnoit des sièges, il intimidoit le Princes Paises, e un un out, il faiotip réque quatant les ton-

Étions de Capitaine que celles de Prélat.

Les avagés qu'il fit de toutes parts obligérent enfin les Chréciens Judies à fe plaindre aux Rois leurs Souvenians des attentes de cet homme contre leur Religion de leur liberté. Il metroit en œuvre la violence & toute forte de moiens obliques pour ament a l'Hololire des Chréciens qui s'en étoient pré-férvez judqu'alors. Il reduifoit toute la Religion Chrécienne à de miérables chiantes trèes de la Tbéologie Scholaftique, & Crét en cela que confilé en-

core aujourd'hui le Christianisme de ceux d'entre les Portugais, qui ne sont dans

leur ame, ni Juiss, ni Mahométans.

Il n'et pas nécessire de s'arrêter plus long tems à sire des résléxions sur l'entetement opinistre que cet Archevêque avoit, à réduire par force des gens qui lui
réstitoient de toutes leurs sorces, pour se sous les cuelle tyrannes. Il suific
deire, qu'il se rendit so deux, dans toutes les Villes de la côte de Malsabar,
qu'on ne pouvoit plus le soussire si le regarder. C'est pourquoi le Roi de
codin, & quelques autres Princes, lui ordonnéent de lorst de Muss Etats,
& de cesser de l'inquiéter les Chrétiens leurs sujets : mais Monés leur répondit
hautement qu'il éva ferrit rères, que s'a furgistion né teits point maissès à la leur,
qu'il était Potragais, d'a séconde Personne de l'Esta des lusts : que s'il arrivair
qu'on le tats, Dieu vongroui la mort, s'un te Princes qu'e prévoit le Auteurs,
qu'il était pur quelques de l'ante de l'esta des lusts : que s'il arrivair
la partici quelques des l'esta de l'esta des lusts : que s'il arrivair
l'artivair quelques de l'esta de l'est

Cet Archevéque en ufoit ainfi, parce qu'il avoit remarqué, qu'en matière grave parin ces Peuples, la modelté de l'humilitée produifichte pat au d'effet fur leur efprit que l'arrogance, le faite, de la ferté. Voil a pourquoi, fous prétexte qu'il avoit un plein-pouvoir du Pape de la Protection du Vicc-Roi de Portugal, il éxergoir par tout fa jurifidicion, fais le foucir de Gouveneurs, ni des Orhimiste des lieux, avant même qu'ils euffent voils reconnoire du qualité. Cet ain facet l'arrogant par l'appendit en la chief pour de l'arrogant de l'arr

ques, que ceux qui seroient envoiez de sa part.

L'on peut recueillir de cette Hiftoire, que Minifer & les Prélats de la Communion de Rome, ont fait aux Nefpoirins de grandes violences pour la Religion; que les Miffionnaires, comme gens peu habiles dans la Thiologie Orciforiale, les ont inquietez très injustement; & qu'ils ont donné par la occidion aux Evêques relegues & emprifonnez, de diffimuler pour un tems, comme auffi d'introduire des nouvastuct anna leurs Egifies; a quoi lis écoient contraints par la violence. C'est pourquoi nous avons vé que Mar-divabam aiant cié épou-auté par un Berf du Pape, & encore plus par la crainte qu'il avoit d'être conduit une feconde fois à Rome & d'y perir malheureulement dans les Cachoss de l'Inquistion, comme Mar-Yoffré fon prédeces qu'il avoit d'être conduit une feconde fois à Rome & d'y perir malheureulement dans les Cachoss de l'Inquistion, comme Mar-Yoffré fon prédeces qu'il avoit d'être tonduit une feconde fois à Rome & d'y perir malheureulement dans les Cachoss de l'Inquistion, comme Mar-Yoffré fon prédeces qu'il avoit d'être tonduit une feconde fois à Rome & d'y perir malheureulement dans les Cachoss de l'Inquistion, comme Mar-Yoffré fon de celle de l'Egifie file Romaine.

proteinoi de cette de l'Egine Nomane.
Mais il ne dit pas plitoi retourné à fon Eglife, qu'il enfeigna le Nesswissione sussime comme aupaisvant; & il écrivit même à fon Patriarche de Babylone que les Agens du Papisme l'avoient contraint d'assister au Synode de Gost. La suixe de cette Històric fait encore paroitre dayantage les violences qu'on ixerça con-

REMARQUES SUR LA LETTRE VI.

tre ces Chrétiens pour les réunir à l'Eglise Romaine, & pour les obliger à fouscrire à la Profession de Foi du Pape Pie IV.

On peut aussi remarquer dans tout ce que nous venons de dire sur cet article, le grand zéle des Chrétiens Orientaux, & les grands efforts qu'ils ont fairs pour défendre leur ancienne Religion contre les attentats de la Cour de Rome & du Papifine. Ceux des Indes qui prétendent avoir recû leur Religion de l'Apôtre Saint Thomas telle qu'ils la professoient du tems de Ménéses. n'oubliérent rien pour faire connoître à ce prétendu Patriarche, (muni des Patentes de la Cour de Rome pour les persécuter comme un autre Saul envoié par le grand Sannedrin Antichrétien,) que leur aversion pour le Culte de l'Eglise Romaine étoit si grande, qu'ils se bouchoient les yeux avec les mains à la Messe des Latins , quand le Prêtre élevoit l'Hostie pour la faire adorer à ceux qu'on trainoit par force dans les lieux où ce Vicaire du Pape faisoit célébrer les Offices & administrer les Sacremens avec toutes les cérémonies idolâtres

& superstitieuses des Papistes Occidentaux.

Ces Chrétiens de Malabar firent aussi paroître un si grand zéle pour leur Patriarche de Babylone, que quand on leur demandoit, fi le Pape n'étoit pas le Chef de l'Eglife, ils répondoient qu'il étoit le Chef de l'Eglife de Rome, qui est une Eglise particulière, autrement de l'Eglise de Saint Pierre, & non de l'Eglise de Saint Thomas, distinguant toujours ces deux Eglises, comme indépendantes l'une de l'autre. Ils se plaignoient fortement de l'usurpation tyrannique des Papes & des cruelles véxations de tous les Evêques Latins, & ils accusoient en particulier Ménéses leur grand persecuteur, d'envie, d'ambition & de mauvaise foi , ajoûtant qu'il tâchoit de renverser la Religion de Saint Thomas, pour leur faire embraffer la Romaine, afin que par cet artifice il demeurat le maître de toutes les Eglifes & de tous les Peuples des Indes Orientales, & enfin ils proteftoient qu'ils ne vouloient obeir qu'au Patriarche de Babylone, Chef de leur Religion Chrétienne Orthodoxe, & qu'ils ne la quitteroiene jamais pour suivre les erreurs de celle de Rome & les abominations dans lesquelles tout le Papisme est plongé sous la Jurisdiction tyrannique de la Monar. chie des Papes Antichrétiens, qui violent impunément toutes les Loix Divines. & humaines pour subjuguer tous les Peuples, & tous les Monarques, & pour établir leur Empire abtolu dans toutes les parties du monde.

Voila quelles font les maximes de la Cour de Rome, & celles de son Clergé & de ses Emissaires, quand ils peuvent trouver des occasions & des prétextes favorables pour détruire tous ceux qui s'opposent à leurs pernicieux desseuns; comme fit le Patriarche Lucar, dont l'emprisonnement & l'éxil, nous ont donné lieu de faire ces Remarques, touchant les moiens injustes & violens dont les Papistes se sont servis pour dégrader ce Saint Prélat, dans la Turquie, comme le faux Patriarche Menefes & les Jésuites dégradérent, dans les Indes, les Evêques Mar-Joseph & Mar-Abraham, par ordre du Pape, qui n'avoit aucune Jurisdiction fur eux, non plus que fur les autres Prélats de l'Orient; que les Miffion. naires de l'Eglife Romaine ne cessent de persecuter, comme on le verra encore

plus amplement dans la suite de cet Ouvrage.

LETTRE

#### LETTRE SEPTIE'ME.

De CYRILLE LUCAR PATRIARCHE de CONSTANTINOPLE, à Mr. Antoine LEGER Ministre du Saint Evangile, & Passeur de l'Etilse Réformé de Pera, à Constantinople.

Reverendissimo Signore Leger.

HO molto bene letto il trattato suo di Eucharistia, volgare, da lei mandato-mi, è molte cosè nicessarie da quello copiato.

Quel mi ha dato gran luce, è Vostra Reverentia fara opera di gras merito appresso Iddio, se lo fara stampare, con vo quel altro della Mecuostos, è fe gli piache pi seglo to tradurio anco in lingua Greca come l'ostra Reverentia l'havera ordinato.

Cli lo mando dunque per il mio giovame Melcito, per che crede non ha altro effemplare, è defidero fapere de lei fe quefto ha visto il Corelli , homo levissimo è di gran prefunione, che mi fervira di fisperto, fe per cafo ja audava in Scio nellofità di qui.

Di piu babia à sapere che nelle lettere che jo scriveva à l'ostra Reverentia quelte che sono da quelli Traditori intercette scriveva è dimandavo salutione d'un dubio, che bo quel é questo.

Legendo l'Epistola di S. Giacobo,

Mon srès bonoré Mr. Leger,

J'Ai lû avec beaucoup d'attention votre Traité de l'Eucharifile, écrit en Langue Vulgaire, depuis qu'il vous a plû de me l'envoier: & j'en ai copié plusieurs choses très nécessaires.

Il m'a donné de grandes lumiéres, & ce feroit une œuvre très agreable à Dieu, i vous le faifice: imprimer avec cet autre Ecrit de la Transfabfantiation. Je le traduirai moi-même en Langue Grecque si vous y consentez, d'abord qu'il vous plaira de me l'or-

Je crois que vous n'en avez point d'autre Exemplaire, c'eft pourquoi je vous le renvoie par mon jeune Métinius 2 é, fe fouhaiteros bien de fyavoir fi Careffus, cet inconflant & ce petit génie, qui prétiume annt de lui-même, a vul cet Ouvrage; car fi d'ici, il ne me fora pasi unuite d'en être informé; ( parce que j'y rencontrerai ce perfonnage.

De plus, je dois vous faire sçavoir, Monsieur, que dans les Lettres que je vous écrivois, & qui ont été interceptées par cestraîtres, je vous demandois l'éclaireissement d'un doute que j'ai, & en voici le suiet.

En lisant l'Epître de Saint Jaques L 2 vede

#### LETTRES ANECDOTES

vedo che nel secondo Capitolo parla contra san Paolo, de Justicia fidei. Ne mi par confentir con lui , dove dice , apenan · muris inur cin if ippur idinametr.

Oltra questo ho notato che san Jacobo ferivendo alle 12. Tribu mu co harmen. non predica il Mysterio dell'Incarnatio ne, ne di quello punto si ricorda. Anzi del Nome di Jeiu Christo à pena fa mentione una o due volte , è fredamente , ma della Dottrina e del Mysterio nada. come l'anno fatto gli altri ; folo à la moralità attende. (a)

E' puoi non so chi sia questo Giacobo, perche non truovo altri che duoi Giaco. bi : uno il fratello di Gioanni, che nelli Atti C. 12. fu da Herode trucidato ; l'altro Giacobo di Alfeo.

Truovo un altro Giacobo Fratello del Signore, Gal. 1. v. 19. Duoi Giacobi sono flati discepoli : è dubito che quel Giacobo d'Alfco non sii quel che è srater Domini. (b)

Non lo puosso dichiarare non havendo appresso di me quelli autori che mi potesfero esplicare il dubio. Con primo ficuro venira nostro huomo attendero sua risposta.

E per fine prezbo Iddio benedetto che sonfervi Vostra Reverentia in buona saje trouve, que dans le chapitre second. il parle contre Saint Paul, touchant la Justification par la foi : & il me semble qu'il ne s'accorde point avec cet Apô. tre, dans l'endroit où il dit, Abraham notre Père n'a-t-il pas été justifié par les auvres?

Outre cela j'ai remarqué, que faint Jaques, en écrivant aux douze Tribus qui sont dispersées, ne leur annonce point le Mystère de l'Incarnation; mais au contraire qu'il le met tellement en oubli qu'à peine fait-il mention, une ou deux fois, du Nom de Jésus Christ: & cela même avec tant de froideur, qu'il ne dit pas un mot de ce grand Mystere, que les autres Apôtres ont preché; car il ne s'attache qu'à moralifer. (a)

D'ailleurs, je ne sçai point quel est ce Jaques, car je n'en trouve que deux qui portent ce nom : l'un est celui qu'Hérode fit mourir par l'épée, comme il est écrit au 12. Chapitre des Actes des Apôtres, à sçavoir Jaques frere de Jean ; l'autre est Jaques fils d'Alphée.

Je trouve un autre Jaques frére du Seigneur , dont il est fait mention au 19. verset du premier Chapitre de l'Épitre aux Galates. Il y a eu deux Jaques Disciples de Jésus Christ : & je doute bien que celui qui est fils d'Alphée , ne soit le même que celui qu'on nomme le frère du Seigneur. (b)

Je ne puis pas, néanmoins, me déterminer entierement là-dessus : parce que je n'ai pas ici auprès de moi les Auteurs qui pourroient m'expliquer ce doute. J'attendrai donc la réponte qu'il vous plaira de m'envoier fur cela, d'abord que mon jeune homme pourra venir en füreté.

Je finis en priant le Seigneur Dieu. à qui appartient toute bénédiction,

nita .

٥.

35

nita , è prosperita.

qu'il vous conserve en bonne santé &c prospérité.

Di Rhodi atli 11 Guigno 1635.

De Rhodes le 25 Juin 1635.

Di Vostra Reverentia, Affectionatissimo Fratello in Jesu Christo.

Je fuis, Monsieur, avec beaucoup d'estime, votre très affectionné l'rére en Jésus Christ,

CTRILLO PATRIARCHA.

CYRILLE PATRIARCHE.

Cette Lettre a été mise en Original comme les précedentes dans la Bibliothèque de l'Université de Genéve, sous le Numéro XXIII.

## REMARQUES SUR LA LETTRE VII. DU PATRIARCHE LUCAR.

(a) Tai remarqui, dit Cyrille Lucar, que Saint Japust en écricunt aux daux Tribat qui fout dispréte; un lour annance paint le Môtier de Plucarnation en mais au centrair , qu'il le met tellement en soili, qu'à prine fait-il mention une un deux foit du Nom de Bloss. Christ: E' clea nume avec tant de froideur, qu'ille ne dit pas un mot due ce grand Môtiere, que les autres Apères out préché 3 car il ne étatable qu'à moraille.

Es plus célèbres Auteurs qui ent parlé de l'Epitre Catholique attribuée à l'Apòrte faint Tapute, a not douté qu'elle füt vériablement de lui, pour Legre, en lui demandant son suis là-destilus. Nous nepouvons pas s'evoir quel le reponde ce Ministre lui fit: mais il y a néanmoins lieu de présuner, qu'é-tant fort bien versé dans la connonssance des sintes Ecritures, & de tout ce que les plus habites Critiques ont mis au jour sur cette matière, il n'a pas manqué de lui citer les principaux passiges des premiers Historiens du Christianië, me, qui ont déclaré quelle étoit leur opinion touchant extre Épitre, & s'ur tout ce qu'en a dit Lusher, & ce qui lui ai été objecté par s'es Anagonistes, au commencement de la Réformation, & dans la s'utie à tous les Réformez, par les Controversifies de l'Egitie Romaine

Un des plus fameux a cié, san contredit, Monfeur l'Eefque de Maux, qui fait un reproche très fingliant Lauther dans le 3. Livre de fon Heltoire du Jariation au Numéro 48, en ces termes. "Lubor, ce hardi Riformateur, repranchoit du Conno des Eeritures tout ce qui ne s'accommodit pas avec fes penfices, se c'elt à l'occasion de cette Ondron, qu'il écrit dans lon Livre de na captivité de Babylone, fam aucunt tumisguage de l'autiquité, que l'Eptre de us Saint J'aques ne paroit pas digne de l'esprit Apotloique, ni par confequent ettre l'ouvrage de cet Aptère qu'un al l'attribute maintenant.

3

Security Licensis

Nous

#### 8 REMARQUES SUR LA LETTRE VII.

Nous pouvons dire à Coup für, que cette observation de Mr. de Meaue et rès faussi. On n's qu'à la comparer avec ce qui a été cetti par Origine, plusicurs siccles avanc Luther dans le Traité 21. sur Joint Jean, où ce saneux Dockeur d'Aksandrie, qui naquit au commencement ut, siccle, déclare très expressiment que plusjeurs fidiles réjetaions cette Epitre. Eujõe dit quelque cho de de plus fort que tout cela, dans le scoond Livre de son Histoire Eccléfastique, en assurant qui y avois par d'amison qui en ensse algent fait mension. Et Saint Jerones après lui rapporte dans lon Traité des Auteurs Eccléfastiques, que l'en assurant que l'en signification de la commentation saint que ce n'esti par l'Apètre Saint Jaques, mais us critain saint, qui l'en assurant plus l'Apètre Saint Jaques, mais us critain saint, qui l'en assigné. M'estiacher dans la réponte à Dureux Jéstius Ecclosion, prouve fort au long que l'Epitre de Saint Jaques sut suspense dans l'ancienne Eessite.

La grande Critique du célèbre Richard Siman, touchant les Livres Canoniques de l'Ancien & du Nouveau Teflamen, E poutrie plus de preuves qu'il n'en faut pour démontrer, que les sevans l'hiologiens & les autres Doceurs, tant quand ils ont part de l'Epitre de Saint Jugares, & de l'Epitre de Saint Jude, qu un aussi été mité au rang des Ecrits Apperiphes par divers Chrétiens depuis qu'elle a commencé de paroitre, jusqu'à prétient, quoi qu'elle ait été mité aus le rang des Livres Canoniques par Saint Albands', Saint Jérôme, Saint Grégoire de Naziance, & long tems auppravant, par le Sponde de Landiére, & enfuite par

divers Conciles des Grees & des Latins.

Mr. Juniu, fuivau les traces des plus habiles Théologiens n'a point fait difficulté d'étaler les principales difficultes qu'on peut faire contre cette dernière Epitre Catholique, dans ion Hiffaire Critique des Dagmes & des Cultes hous & mauvais, publice l'an 1704. Il fait remarquer fur le contenu de cette Epitre, que le Combat de Midolf Arthouse contre le Diable, vouchant le corps de Molfe, ne se trouve que dans des Laives Apocryphes. Origene dit aussi, comme lobserve for biom Mr. Jurius, que cette Histoire est tires d'un Luvre qui s'appelloit l'Assentin de Molfe; qui étoit un Ouvrage plein de réveries & de fables.

Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que l'Aureur de cette Egitre attribuée à Sant Jude, reçoir évidemment comme vériable la Pable des Anges, qui avoient couché avec les Filles des hommes avant le Déluge, d'où étorent venus les Geans. Car il dit au vertet y. Bue les Filles des domes de demorrès l'étaint laisse alter à la même paillardis que ceux-là , (javoir que les Anges, dont il venoir de dire qu'ils n'avoient pas gravel la puretée le eur origine, de qu'ils avoient abandonné leur domicile. Il attribué aux Anges d'être combez dans le même crime que Sodonne & Gomorrhe, qui est de s'étre décournes apris une aurre chair, & d'avoir commis paillardie. Cels fais soupeonner à quelque-uns de ces promiers Chérciens pleind de 26 t de piété, & qui svoient un peu trop de Foi pour ces piéces Aporryphes, qu'on trouvoit en si grand nousbe dans ce s'étécl-là.

Mr. Jurieu ne prétend pas, nonobstant toutes ces difficultez, que cette Epi-

89

tre foit Apocryphe, & on peut dire la même chofé de celle de Saint Japan; mais on ne s'gauroit pourtant mettre au nombre des Livres Canonques plus fieurs écrits fort anciens, qui ont été attribuez aux Apôtres, & aux Evangé-listes: non seulement par des gens idiots & trop crédules; mais aufii par des Théologiens d'une grande réputation, qui ont eu se foin de conficrer autrefois; avec les Livres Sacrez, plusieurs Ouvrages qui sont aujourd'hui mis au rang des pièces faussifiement attribuées à ceux dont elles portent le nom.

Coux qui auront la curiofité de voir ce qu'il y a de plus important fur cette matière, trouveront dequoi se contenter par la lecture d'un seul Volume de mille pages in 8 qui a pour titre, Reacil des Livres spartyples du Nouveau Te-flament, cerrigé d'accompagné de témojanges, de caipures, d'de remarques, par flament, certife d'accompagné de témojanges, de caipures, d'de remarques, par flament, certife d'abrice Delleure n' Ebbolgie, profission de l'Assistant de Collèce à L'ami-

· bourg l'an 1703.

Là Compilation de cet Ouvrage a été faite avec une très grande éxaétitude, & accompagnée des jugemens qu'ont porté les Seyavans en divers tems de tous les Eeris qui ont paru manuferits, ou imprimez, sous les differens noms des Auteurs Canoniques. Le Seyavant Théologien, qui apris la poine de faire ce grand Recueil, y a inferé les Titres & les Fragmens d'une cinquantaine d'Euvanglès differens, dont quelques uns des plus arres & inconnus, font mis tout du long dans ce Volume, de même que plusieurs Epitres & autres Ouvrages attribuez aux Aptères & aux Difesples de Jétis Christ.

Il n'est pas éionnant après cela , que le Patriarche Lucur (e foit trouvé embarraffe fur le jugement qu'il devoir porter rouchant l'Epitre de Saint (Jaques, qui lui s'embloit indigne d'un Apôtre, non feulement parce qu'il n'y est fait aucune mention des grands Mystéres qui lont contenus dans les Epitres Canoniques, dans les Evanglies, et dans les Actes des Apôtres; mais aussi, pare que l'Auteur de cette Epitre s'emble n'attribuer la Justification des fidéles qu'unx bonnes œuvres, & Contredire formellement l'Apôtre Saint Paulqui ne l'attribuer

qu'à la foi toute feule.

L'éclaireillément que le Patriarche Lucar demande la dessi roule sur une matière qui a éct foir agitée dans Péglife. & stir tout parmi les Latius, depuis le commencement de la Réformation, & qui apparenment le sera encore long tems, maigré tous les efforts des Théologiess. Il s'égit d'accorder Saint Jawes & Saint Paul sur la matière de la Justification, au sujet de laquelle ils paroillent si contraires, qu'il semble qu'ils aient avancé des propositions sout à fait contradictiones, Saint Paul affurant que l'homme essignité par la foi sian les ceuvres; & Saint Jawes d'ânt positivement que l'homme est justifié non seu-lement par la 60, mais suffi par les œuvres.

Le cèlèbre Dockeur Bul'à fait un Ouvrage pour foudre cette importante difficulté. Il a été imprimé à Londres chez Richerd Suitib l'an 17-92. C'elt un in folio, écrit en Anglois qui a pour titre, Harmonie de Saint Jaques avez Saint Poul; ou dexa Differation, dans la premirée adquelles ou explique d'on défind la Deltrine de Saint Jaques, de la l'aplification par les euvres : El dans la dernitée so démontre clairement le conferente de Saint Paul avez Saint Jacobie.

ques.

L'Auteur établit d'abord, pour fondement de sa première Dissertation, que L 4

#### O 'REMARQUES SUR LA LETTRE VII.

le mot de Justifer est pris par cet Apôtre dans le sens du Barreau, pour direestimer ou prosonecer quelqu'un jusse. Il prouve même contre Grotius, que ce mot se prend ordinairement ainsi, lors que la Justification est attribuée dans l'Ecri-

ture Sainte, ou à la foi, ou aux œuvres.

Il fait voir enfuite, que quand Saint Jaques a dir , que l'homme est justifié par les wezer , it ive- 'll n'a pas voulu dire que les œuvres fusifient la custe principale. Renérioire de nôter fustification; pusiqu'elle n'ell proprement dêr, qu'à la misféricorde du Pére, & aux mérites de la mort du Fils; mais que les œuvres nous justifient entant qu'elles font la condition que Dieu éxige de nous fous PEvangule, pour être justifiez, c'est à dire, pour obtenir la rémission des péchez, aquile par Jésis Ceris.

L'Auteur entrepend enfuire de prouver cette Dockrine, premiérement par divers autres pallages de l'Ecriture, dont les uns parlent en général des bonnes œuvres, de la piété, de la fainteté, de l'obétifiance, comme d'une condition notcellaire, pour oirer agréable à Dieu par rapportau falut, c'est à dire pour être judifié; les autres preferivent certaines œuvres particuliéres, comme abfolument nécessires à la Judification; comme font tous œux œu aparlent de la re-

pentance & de l'amendement de vie.

Que son demande à ce Dockeur, quelle est donn l'efficace de la soi pour la Justification, pusiqu'elle est attribuée aux œuvres? Il répond que cette soi dont l'Ecriture sait de si magnisques sloges, & à laquelle elle attribué tant de merveilleux efficts, sur tout par rapport à la Justification, n'est pas une vertu particuliere & unique, mais qu'elle renferme en soi tous les devoirs du Christianssen. Que par tout où elle est considérée comme une simple versu, distinctée & sparée des autres, tant s'en saut que le Saint Esprit l'élève au dessus de toutes les autres versus, qu'ell ne lui donne au contraire que le troissiem rang, élevant l'Espérance & la Charité, ou l'Amour, su dessus d'elle. Que si la Foi a quelque vannage sur les autres versus qu'elle en st des quelque vannage sur les autres versus qu'elle en est com-

me le fondement & la mére; non qu'elle les produite nécessairement, mais parce

qu'elle est toute propre à les produire.

Ce. Doctour téche de prouver en fecond lieu la Jufification par les œuvres, par l'idea même que nous avons de ce mot de luthfaction , qui renferre un luge, un Client, & une Loi Le Juge c'est Deu , le Client c'est l'homme pecheur, la Loi c'est c'el que Saint ¿ jaques appelle la Lai de Liberte, parcies ¿ agiffez, dit ext Apoire, comme des gens qui doivent irre jagez, par la Lai de liberte. Le le de la ppelle La Loi de liberte, parceq qu'elle nous diviver ; 1. du) que des cérémonies de Mojés 2. du reas & de la penne du péché; 3. & principa-lement, parce qu'elle nous sarrente à la force & à la tyranné de da corruption, au joug de laquelle ont restre à fail force & à la tyranné de da corruption, au joug de laquelle ont restre à fail perce de à la tyranné de da corruption, au joug de laquelle ont restre à fluiter tous ceux qui ont demœuré fous la Loi Mosique, fain estpérance d'en être delivrez. C'est exter même Loi, qui est appellée la Lai Reinde, par cet Apoire, c'est à dire la Loi de Jéjus Chrijf nòtre Ros. Il presend que cette Loi est la même que celle du Décalogue, à figavoir, la Loi Morale perfectionnée par Jéjac Chrijf, non seulement par des explications plus clarace K par des préceptes plus exacts, mais aus filip parc qu'il porte efficacement les hommes à la pratiquer tant par les sécours extraordinaires de la grace, que par les grandes promudies qu'il y a joulètes.

Le troiféme argument du Docteur Bull, pour la Jumification par les œuvres, ett trée de la nature même de la Foi, à laquelle les Théologiens attribus ut d'orc dinaire trois actes, la connoiflance, le confeuement, & la confiance, & dont aucun, felon l'explication qu'en donne cet Aucuer, n'à une liaion nécefilier avec la Justification. La connoiflance fe trouve dats les Réprouvez; & si ficamesse en attribute une particulier aux Elbis, qu'il prétend ette efficace & fa lutaire par elle même, il a été fuffiamment réfuté-par Epifopius, dit le Docteur Bull, & condamné par les Synodes de Dordrecht, d'Alca, & de Charenton. Le confentement fimple ne peut pes non plus justifier, pusiqu'il se trouve dans les réprouvez & même dans les Démons.

La chofe est plus difficile à l'égard de la consiance, sur tout parce que les Theologies ne se sont parce que les Exployes de la même manière sur ce tiper, et qu'il y en a qui l'ont étrangement embreuillé. Cette consiance est ou conditionnelle son absolué. La conditionnelle se trouve dans tous ceux qui croient la Religion de Jéjis Chrijt véritable, & qui pourtant ne sont pas tous putifiére. Il y en a su constraire plusseurs, qui après avoir écé consviances de la vérité de l'Evangile, & persuadez que celui qui en obsérvera les préceptes, jouirs des biens sifinis qu'il promet, ne peuvent pourtant re résoluér à abandonner leurs passions, pour obéir à l'Evangile & se mettre en état de jouir du bonheur qu'il promet.

Il refte la confiance abfolio , par laquelle quelqu'un croit que se péchez lui font astuellement pardonnez, sins être sufrendu par -autume condition. Mr. Bull accuste préque tous les Theologiens Réformez, qui ne sont pas Anglois, d'établir cette confiance comme l'Aéte formet de la soi justifiante. Il est vrai qu'il y en a pulsieurs, qui s'es font expliquez alfiz obscurément sur ce sijer; mais il y en a suffi, sur tout parmi les Modernes, qui ont fibien développé cette matière, qu'il semble qu'il n'y air ricu à ajouter : tels sont entrautres, Mr. Jurius, dans sa Réponse au Renversement de la Merale de Mr. Armand, & Mr. Claude dans son Traité de la Utilification.

Pour revenir au Docteur Bull , il prouve que cette confiance absoluë ne peut être ni l'Acte principal, ni même un Acte de la Foi justifiante ; parce que personne ne peut être absolument assuré de sa justification, qu'il n'ait éxécuté auparavant tout ce qui est requis pour être justifié, & qu'il n'ait par consequent deja été justifié, d'où il s'ensuit que la confiance absolue n'est pas l'acte de la foi justifiante; mais une suite de la justification. Car comment, dit l'Auteur, le Chrétien peut-il être affuré de sa Justification, s'il n'a éxécuté les conditions requifes dans l'Evangile pour être juitifié? Ett-ce par une révélation particulière, différente de la révelation Evangelique? Mais ce seroit établir un enthousiasme ridicule. De plus, ou cette persuasion est contraire à l'Evangile, ou elle lui est conforme; si elle lui est contraire, elle est sause, si elle lui est conforme, on retombe dans la première absurdité, puisque personne ne peut être assuré de la rémission des péchez par l'Evangile, s'il n'a rempli les conditions que cet Evangile impose pour l'obtenir. En un mot, selon ce Docteur, ni la confiance conditionnelle, ni l'abfolue, ne peuvent constituer l'essence de la Foi justifiante, puisque l'une & l'autre se trouvent dans les Répronvez.

#### 2 REMARQUES SUR LA LETTRE VII.

Le quatriéme argument de l'Auteur pour la Justification par les œuvres, est tiré de la manière dont Dieu jugera les hommes au dernier jour. Tout homme, die-il, est justifié en œute vie, de la même manière, dont il sen jugé au dernier jour; or il sen jugé par les œuvres & non seulement par la foi; donc il est justifié en œuter vie par les œuvres. L'Auteur prouve la Majeure & la

Mineure de cet argument dans tout le Chapitre V. de son Ouvrage.

Le dernier argument de ce Docteur est tiré de la confession implicite des Théologiens contre lesquels il dispute. Les Théologiens Réformez ont deux hypoteses. La première, que la Foi qui justifie est vive, c'est à dire fertile en toutes fortes de bonnes œuvres. La seconde, que les bonnes œuvres sont absolument nécessaires pour être sauvé. Selon la première de ces hypotheses. toute la différence entre ces Théologiens & le Docteur Bull, confiste dans cette subtilité métaphylique, si c'est la soi qui est vive qui justifie, où si c'est la foi entant que vive, subtilité dans laquelle le peuple n'est guéres capable d'entrer. On ne peut s'empêcher de rire, dit ce Docteur, quand on lit cette proposition dans des Auteurs graves: fides fæta bonis operibus justificat ante partum : . la foi groffe de bonnes œuvres justifie avant que d'en avoir accouché. Après tout, aioûte cet Auteur, quand on a une fois enseigné que la Foi est le seul instrument de la Justification , & que les bonnes œuvres n'entrent pour rien dans cet Acte, vous aurez beau forger tant de distinctions que vous voudrez : vous ne perfuaderez jamais à un homme imbu de cette maxime , qu'il lui foit nécessaire, ou pour être justifié, ou pour être sauvé, de faire de bonnes œuvres.

Quant à la seconde hypothése, que les bonnes œuvres sont nécessaires pour obtenir le salut; l'Auteur en conclut aussi qu'elles sont donc nécessaires pour être justifiée; pussque par la Justification on aquiert le droit au salut, & à la

vic éternelle.

La feconde Differation du Dockeur Bull est faite pour concilier Saint Juques avec Saint Paul 3, qui dit terprellement 3 av 3, chapitre de sine Espire aux
Romains, que l'homme est pussible par la Fois 5 fant les awers de la Lai. L'Auteur
réfute d'abord l'opinion de ceux qui ont précadu, que Saint Juguet ne Vouloit
parler que de la Justification devant les hommes, & Saint Paul, de la Justificaction devant Deu. La principale raision qu'il en allègue, et cêt que s'anne
jusques protoit de la Justification devant les hommes, in Justification devant que homme et l'utilité par les cœuvres & nullement par la fois puisque la Foi
étant une habitude de l'ame,qui ne se vois point; elle ne peut être reconqué
des hommes, que par les fruites extérieurs qu'elle produit.

D'autres ont crû que Saint Jaques parloit d'une foi fausse ît suffice au de functe (vi vec & c pérante par l'amour. Le Docteur Baul réfue cette feche de exposition par le même argument par lequel il a réfuté la précédente. Saint Jaques ne dit point que la foi ne justifie pas; mais qu'elle justifie, & que les œuves justifient aussifie or il est faux que la foi morte justifie, de quelque manière

que ce foit.

Il y en a qui diftinguent entre la première & la seconde Justification. La prémière, c'est à dire, le commencement de la Justification, n'est due qu'à la seule. feble foi, la feconde, c'ett à dire fia continuation & fa perfection est suff. le fruit des couvres. Ceux de la Communion de Rome approueure exte dutinction en l'expliquent de l'infusion de la Justice. Il y a des Réformez qui ne la rejettent passi en premnet la première Instituction, pour la première control de l'homme dans la pretricipation à la faveur & à l'amour de Diu. Le Docteur Bull croit que les Théologiens qui adoptent l'opinion de l'Eglie Romanne fe trompent, parce qu'ils attribuent au mot de justifier un fens qu'ul n's point dans exter dispute. In ne sux féconds, que l'homme puisfe entrec dans la faveur & dans l'amour actuel de l'eur qu'avair que d'avoir fait de honnes œuvres. Il avoué pourtant que les œuvres, qui précédent la Justification, font monts parfaites &

en plus petit nombre que celles qui la divient.

Enfin, l'explication des uns & de sautres est contraire & au but de Saint Jagues, & à celui de Saint Paul. Au but de Saint Jaspaes, puisque bien loin
d'accorder le droit de la première Justification à la foi, il la ragarde, au contraire, considérée en elle-même, & s'éparément, comme une choie vaine, inutile & morre. Au but de Saint Paul, puisque cet Apôtre exclus abélourent &

sans limitation, non seulement de la première & de la seconde Justification, mais même entièrement du salut, les œuvres dont il veut parler.

La derniére opinion est celle du fameux Pofud de la Plate, qui concilie Saint Pagnes avec Saint Paul, en didáns, que nous ferrosa acutéz principalement de deux chosés devant le Tribunal de Dieu; la première, que nous fommes pécheurs i la Reconde, que nous n'avons pas oblevre la condicion de l'Evangile, qui est la foi. Nous ferons juttifica de la première accusation par noire roft, & de la feronde par noi exurver. Mais, di thr. Bull. ce Théologien se trompe & dans la Thée & dans l'Hypothée. Dans la Thée, en supposition que la foi rempit toute la condition de l'Evangile, & que les exurers ne doitre for rempit toute la condition de l'Evangile, & que les exurers ne doitre prophée, en ce qu'il suppose que Saint. Yapper ne apprée les bonnes curvra necessirar que pour extre feconde Justifications, & que Saint Paul regarde la foi comme lustifiante pour la première; deux propositions, dont il pretend démontrer abéclument la fusificat.

Après avoir rétute les autres Théologiens fur la manière de concilier Saint Japens avec Saint Paul, il vient à l'exposition de son sentiment. Il suppose d'abord, que faim Paul doit être expliqué par Saint Japens, & non Saint Jaques par Saint Paul : non seulement parce que les paroles de saint Japens sont claires, évidentes & susceptibles d'un feui l'ens; muis aussi parce que son Eppitre, de même que la première de Saint Jean, celle de Saint Jude, & la seconde de Saint Parre, on été écrites contre de faux Docteurs, qui abusions l'a

des Epîtres de Saint Paul, pour désendre leurs erreurs.

A Pégard de Saint Paul, Pobleurité de la Dockrine ne peut procéder que de l'ambiguité de l'und ce set rois most, Jufjiscatine, Fai, ¿lexarest. L'ambiguité du premier mot acté écte dans la première Differtation, où l'Auteur a fait voir, que par la Jufficiation Saint Paul entend l'Acté par lequel Diuc, en qualité de Juge, abfout l'homme innocent, le déclare juffe, & lui donne droit à la vie ternelle à la vie ternelle de l'acté par le déclare putte.

Pour ce qui concerne la Foi, le Docteur Bull prétend, que dans le Discours M 2 de

Designation Code

#### 4 REMARQUES SUR LA LETTRE VII.

de Saint Paul on ne doit point la prendre pour une vertu fimple & unique; musis pour toute la condition de l'Alliance Evangélique, qui renferme par confequent toutes les œuvres de la piété. Dans le title de Saint Paul, la Foi opérante par la chairié, la nouvelle créature, l'Voldervation des préceptes de Dieu, font des termes Synonymes, comme cela paroit fi l'on compare les trois paral·elles citte par le Dockeux Ball, à feçvoir e que Saint Paul dit aux Galat. 6, & v. 1, 16. 1. Carinth. v. 11. 19. & 1. Carinth. v. 11. Il paroit que Saint Paul ul-même fait entrer les œuvres dans la Judificación, quand il dit que ce n'eft pas ceux qui entendent la Loi, qui font judies devant Dieu, mais que ce font ceux qui intertent en éxecution la Loi qui front judies, ce ce qui prouve que

par la Foi, il entend toute la condition Evangélique. Mais d'où vient cette manière de parler qui dans le langage de Saint Paul semble n'attribuer la lustification qu'à la Foi toute seule? C'est parce que la Foi est le commencement & la racine de toute la lustice Evangélique, sans laquelle aucune vertu ne peut être falutaire, & qui produit toutes les verrus, si l'on n'empéche, ou si l'on n'arrête son efficace. Outre cela , Saint Paul a bien voulu se servir du mot de Foi plûtôt que d'un autre, pour exprimer. toute l'obéissance Evangélique; afin d'en faire voir la facilité, & d'en exclurre le mérite; car ce mot de Foi renferme presque en soi-même l'idée de grace. En effet, elle suppose une révélation & une vocation de la part de Dieu, qui précéde toute obeissance de la part de l'homme. D'ailleurs elle exclut le mérite, parce qu'elle suppose des promesses de la part de Dieu, qui portent l'homme à l'obéissance d'une manière forte & efficace, & parce que cette Foi a son rapport à une promesse gratuite, & à une récompense qui n'est due qu'à la grace de Dieu qui l'a promife. Toutes ces raisons sont appuyées de plusieurs passages de l'Ecriture Sainte, que nous ne rapportons pas ici pour éviter la pro-

listié dans cette explication Il refle à (gavoir ce que Saint Paul entend par les œuvres , qu'il excluddes causes de la Julification. Pour le bien comprendre il faut (gavoir le but qu'il so propole, Si les ennenits qu'il a à combattre. Les Julis 's économi magine; que l'Evanglie étoit diaméralement oppolé à la foi, ce qui empéchoir plusieurs d'entre vax de l'embrasfile. Ceax qui re pairent résistre à l'evalonce de Vérangile voulorent pour la plapart rețenir les observations de la Loi, par le respect publication pour Morie. Sc. Origen melne ceux de Pasires, qui avoome publication pour Morie. Sc. Origen melne ceux de Pasires, qui avoome de la comprendation de la comprendation de la Loi, par le respect de les ceux de pasires, qui avoorne de les ceux de Pasires, qui avoorne les les ne le futurq que pour quelque temt. De fuxx Dockerus, qui ne cheschoient que leur intérét, les renouvellérent bien-tot après, & les Eglies de Rome & de Galaite, futura l'articulièreme texposés à ces dispuses.

Cela obligea Saint Paud d'ésaminer es profife, l'origine, la uature, la fin & Vusique de l'Allainec Mossique, ce qu'il faut dans se Expires aux Romains & aux Galates, où il prouve que Dicu n'a point eu dessin de donner cette Loi, pour être une Alliance, par le moien de laquelle on pût obtenir le falut & la vic éternelle, que jamais personne n'est parvenu ni ne parviendra à la véria. De justification par fom moien. Cela posé il est aisé de conclurre, selon la pensée du Docteur Bull, que par les œurres dont parte Saint Paul, il staut.

cnten.

entendre les œuvres preferites dans la Loi de Mojfe, qu'il appelle pour ceteffet prefique toiglouis les œuvres de la Loi. Il faut outre cela remarquer que Saine Peal rejette en même tems toutes les opinions faufés & corrompués, que les Scribes & les Pharifens avoient ajoûtes à la Loi de Mojfe. Enfin, parce que l'Apôtre n'avoit pas feulement à faire aux Dockeurs de la Syungogue, mais audi aux Philolóphes Paiens, il flat voir en même tems que les œuvres réglées fur la fimple Loi naturelle & produites par les feules forces de la nature, ne pœuvent procurer le faith vi l'homme.

Il est vrai, que comme les Paiens ne faifoient pas autant de fonds sur leur juitiee, que les juitis fur la leur; il ne s'attache pas beactous pl als resfuter, fe contentant de le faire en passant & comme par occasion. Il paroît de la, que les Préceptes de la Loi Monale entrent aussi sans la dispute de l'Apôrtre; non considérez en eux-mémes; mais entant qu'ils faitoient partie de la Loi Monfaique. De là vient que Saint Paus s'et ed eux fortes d'argumens dont les uns ne regardent que les commandemens de la Loi cérémonielle, & les autres ceux de la Loi Monle & d'als Loi cérémonielle tout enfemble; en un

mot, toute la Loi Mosaique.

Le Docteur Bull explique fort au long les argumens dont Saint Paul se sert pour établir son opinion. En voici la substance en peu de mots. Le premier qui regarde toute la Loi Mosaïque, est que cette Alliance étoit destituée de la grace qui pardonne & accorde la rémission des péchez. Le second Argument de Saint Paul, pour prouver l'impuissance de la Loi à justifier le pécheur, est tiré de ce qu'elle étoit privée de la grace fanctifiante, qui retient l'homme dans l'obeissance & lui fait observer les Commandemens de Dieu. C'est ce que signifient ces paroles, ce qui étoit impossible à la foi parce qu'elle étoit foible contre la chair, à cause que les convoitises de l'homme étoient plus fortes que la Loi. Sur quoi il faut bien prendre garde que l'Auteur parle de la Loi prife préciscment en elle-même, telle qu'elle sut donnée sur la Montagne de Sinaï, & non de toute la Religion enfeignée aux Juifs, & qui dans le fonds n'étoit pas une Religion différente de l'Evangile. Cette distinction paroîtroit, peut-être, frivole, fi elle n'étoit appuiée de l'autorité de Saint Paul, qui confidére souvent la Loi de Moife à ce premier égard , mme lors qu'il dit que l'Alliance Evangélique est plus excellente que l'Alliance légale, parce qu'elle contient de plus excellentes promesses; ce qui ne se peut dire de la Loi prise d'une manière spirituelle, puisqu'il est sur, comme le Docteur Bull le soutient, qu'à cet égard elle avoit les mêmes promesses que l'Evangile.

De toutes ces Remarques, l'Auteur conclud premièrement, que Saint Paul rixectud de la Jutification, que les œuvres faites en veru de la Loi Modique, & consequemment de la Loi naturelle fans la grace Evangétique. Secondement, que bien loin que l'Apotre exclude de la Jutification les bonnes reuvres, au contraire fon but est de montrer, que la véritable justice des œuvres est abfolument nocessire pour la Justification ; & que le Veritable justice des œuvres est abfolument nocessire pour la Justification ; & que l'Evangille est le feul moien nocessire.

pour parvenir à cette justice.

Après avoir parlé des Argumens de l'Apôtre contre la Loi en général, le Dofecur Bull vient à ceux qui concernent en particulier la Loi cérémonielle, for le lequels il ne s'atrête pas long tems, parce que la matière n'est pas difficile.

unignith, Google

## 6 REMARQUES SUR LA LETTRE VII.

Nous remarquerons feulement à cet égard, qu'il fait voir que Saint Paul oppose ces crémonies à la Jultice fpirituelle & merne de l'Evangile. Ce Docteur passie ensuite aux principales erreurs, qui regnoient parmi les Juis au sujet de la Justification & du moien d'obtenir le salut, & qu'il croit que Saint Paul a

réfutées dans ses Epîtres.

En gacral, ou ils attribuoient trop de puissince & de liberté à la volomé humaine, ou ils ignorient, du moins, la niccitté de lagrace de Dieu. D'all leurs contens d'être à l'abri des peines éviles dont les violateurs de la Loi étoient menace, ils ne poutfoient pas la facthication plus loin, & croioient par cela faul s'être bien aquiter de leur devoir envers Dieu. Ils foûtenoient même que ceiul qu'i attachist firepublichem à l'objérvaint statté de puulor précept, était seum et lobjérvainn des autres: d'où vient leur Axome cué par Maimonides, qui operand dat precept lièer d'ap recepts.

Sur ce principe, la chofidicient le précepte qui les incommodait le moies, le négligorient tous les autres. C'ett ce que leur reproche Pjelu Chrijé dans l'Evanglie. Let Pharifiens en particulier s'attachoient à l'oblervation de quel ques cerémonies frivoles, qu'il a voient reçuês par tradition, & le spréféroient aux préceptes importans de la Loi. C'ett en quoi ills faisient conflitter toute leur judice; de mettant d'ailleurs fort peu en peine du Maffe, au di devoit leur leur judice; de mettant d'ailleurs fort peu en peine du Maffe, au di devoit leur

enseigner une Justice tout autrement excellente.

L'Auteur finit son Traité en faisant voir , qu'il y a quatre erreurs dangereuses à éviter sur la matiere de la Justification. La première est le mérite des œuvres enscigné par les Théologiens de l'Eglise Romaine. C'est cette erreur que la Confession des Eglises Réformées a principalement voulu condamner, quand elle a parlé de la Justification par la seule Foi. La seconde erreur qu'il faut éviter est celle des Antinoméens ou Solifidiens, qui nient la nécessité des bonnes œuvres pour la Justification & pour le falut. La troisième erreur qu'on doit éviter, est celle des Pélagiens, qui croient que la grace de Dieu n'est pas nécessaire pour faire de bonnes œuvics. Enfin , la dernière erreur à éviter est celle des Manichiens, qui ancantiffoient entiérement le franc arbitre, & 6tablissoient une fatale nécessité. Voila une Dissertation qui nous paroit suffisante pour résoudre le doute du Pariarche Lucar, touchant la contrariété apparente de la Doctrine de Saint Paul & de Saint Jaques sur la matière de la Juflification par la Foi sans les œuvres, & par les œuvres jointes à la Foi. Il nous faut maintenant passer à l'autre difficulté que ce Patriarche propose de la maniere qui fuit.

(b) Je me sais point qual est ce Jaques, car je n'en trouve que deux qui porteut es nos: "Im qi cetali qui Herboech si mourir por l'épé; comme i sell citeria un i, chapitire des Astendes Apirers, à s'avoir Jaques Spres de Jean, l'autre (d) Jaques Spis d'Alphée. . "Je dante bens que cetai qui q'i spi d'Alphée ne juit le mime que cetai qui q'i spi d'Alphée. ". "Je de l'autre des vois control qu'il s'alphée ne juit le mime que cetai qui q'i si d'Alphée. "L'est per aux Calates."

L'Epitre qui porte le nom de l'Apôtre Saint Jaques est attribuée par les plus Squans Théologiens, & par les plus habiles Critiques, non pas à Saint Jaques ques

ques fils de Zébéde, & frère de Saint Jeans, mais à Saint Jaques frère de Saint Jude Apôre: c'ett le même Saint Jaques qui fut Evêque de Jeruslaem, & que Saint Paul appelle le frère du Ségueur, c'ett d'âtre. (clon l'opinion de quelques-uns, & siclon le language des Généalogistes Hébreur, le Cousin de Jesjus Christ.

"In y a point d'Auteur moderne qui ait mieux difeuté cette matiére que le célèbre Réhard Sisson dans fon Hispière Crisque des Auteurs & des Ouvrages Canoniques du Nouveau Testautent. Mr. Dupis suneux Docteur de Sorbons en a suffi parlé d'une manière treà judicieus dans sa Nouvelle Biblisheque des Auteurs Esclopaliques; où il conclud, que l'Epitre dont nous parlons, ne peut être d'un autre Saint Jaques; parce que Saint Jaques fils de Lébélé étoit mort avant que l'Evangile sur publié hors de la Judée, & que cette Epitre est adrésse aux l'extreme les les différents de l'action de la función de la fun

Saint Jaques , dit le M A J E U R , Apbre, étoit fils de Zébédée. Il fur appellé par Pfus Cerig à l'Appolota rave cin fréte Jaan , & l'un & l'aure eurent le nom de Beaueges , c'est à dire, fils du tonnerre. Hérade Agripse, pour gagner les bonnes graces des Juis à fon avénenent à le Couronne, commença fon régne par faire couper la tête à ce Saint Apôtre. On dir que celui qui l'avoit accust fe convertir, voiant que le Saint alloit à la mort avec tant de constance, & qu'elques Auteura ajoûtent, qu'il baptifi Philetus & Hermogene, tous deux Magiciens. Si cela est is corrompirent deup is leur Foi, comme on le peut inférre de ce que Saint Paul en dit dans fa sconde Epire à Timubée. Saint Japuers fuit le premier des Marrys entre les Apôtres. Il mourut l'an 41 de l'Este Chrétienne, félou le calcul fondé fuit les crironflances de ce qui est con-

tenu dans le 12. chapitre des Actes des Apôtres.

On voit à létulalem une Eglife édilée à lon nom, baire à trois cens pas de la Porte de Sim. C'est une des plus belles & des plus gannes de la Ville. Le Dome qui est au milieu, & porté fur quarre gros pilliers, est perçéen haut comme celui du Saint Sepulcher, ce qui y donne un grand jour. C'ette Eglife à paparient aux Grisc Ammines, qui y ont un Monattère bien bâii, où il y a tolijours un Evéque, & douze ou quiraz Religieux, qui y font le Service ordinaire. On dit que l'Églifé & les logemens ont été fondez par les Rois d'Espages, pour y recevoir les Pélerins de leur Nation. Proche de là, est une Maison qu'on révère, comme la demeure de Saint Thomss Apoire, s'elon la tradicion du Pais. On dit une chofe prodigieut de cette Maison, qui est que les Mahométans & les Juifs n'y peuvent entrer qu'aux dépens de leur vie. C'est pourquoi on la tient tolijous ferraée, de peur que quedque Inside n'y entre par mégarde, & ne s'exposé au châiment du Ciel, que quelque-tans ont reprovué, s'il en faut croire Dawkhas, adans la Relation de s'on lorige de la Ter-

M 4

#### 8 REMARQUES SUR LA LETTRE VII.

re-Sainte: mais des Politiques bien fenfez ont témoigné plus d'une fois que les Aménieus ont eu l'adrefie de faire courir ce bruit pour mettre leur Threfor à couvert dans ce lieu, & pour effraire les Tures, afin qu'ils n'ofent aborder ce lieu pour le piller, comme ils font quelquefois ailleurs, quand ils peuvent mettre la main fur ce que les Chrétiens ont de plus précieux & de plus

grande valeur. Les Espagnols fondez sur je ne sçai quelles Traditions, prétendent avoir eu Saint Jaques pour Apôtre, bien qu'il n'y ait point d'Auteur ancien qui l'ait écrit. L'Evêque de Compostelle , voulant alléguer ce voiage prétendu du Saint, pour défendre l'indépendance de son Eglise de celle de Toléde, dans le Grand Concile de Latran, sous Innocent III. ne pût répondre aux puissantes raifons de Roderie Ximenes fon Archevêque, qui lui nia formellement ce Voiage. Le Cardinal Baronius, qui dans ses Remarques sur le Martyrologe Romain, avoit soûtenu cette Tradition chimérique des Espagnols, étant depuis convaincu par beaucoup de raisons solides, fondées sur divers témoignages d'Auteurs célébres, changea de fentiment dans ses Annales, & improuva l'opinion des Espagnols. On îçait assez ce qu'il lui en coûta, & combien il a été traité indignement par les Auteurs de cette Nation. Ils se vantent encore d'avoir le Corps de Saint Jaques; mais c'est assez si on leur en laisse une partie, puisque l'autre est conscrvée dans l'Eglise de Saint Saturnin de Thoulouse. Et outre cela, Nicolas Chorier, Hiltorien du Dauphiné, prétend que les Reliques, que les Espagnols conservent, sont d'un Homme de cette Province, nommé Jaques (bien différent de l'Apôtre ) qui avoit été enterré au devant de l'Eglise des Echerolles , à une lieue de Grenoble, & dont la tête fut portée en Gallice. Les curieux doivent voir l'Epître d'Innocent 1. à Decentius, & celle de Gregoire VII. aux Rois d'Espagne. Baronius T. IX. Annal. An. Chr. 816. Sponde in Epift. An. Chr. 44. Godcau. Hift. Eccl. li. 1. n. 18. Chorier Hift. du Dauphiné Tom. 2. lib. 1. Sect. 8 p. 15.

Saint Jappes dit le MINEUR, Apôtre, étoit fils d'Afbère, nommé dans l'Ecciure le puèle, & le frère du Seigneur, écht à dire, féchon quelques Interprécs, le Coulin de Pfèra Chriff. Il etoit suffi le frère de Saint Pour Apôtre; bien que quelques atuerus de la Communion de Rome airent mis ces deux véritez en doute. Il fut choif pour gouverner l'Eglife de Jérufalem, & en cette qualité d'Evêque il opina dans le Concile tenu par les Apôtres à Jérufalem l'an 49-, ou 50-; & conclud qu'il ne falloit point obliger les Gentils qui fe convertificient, à obfèver les cérémonites de la Loi Modifique, c qui fut approuvé de tous les autres Apôtres. Saint Paul l'appelle une des Colomes de l'Eglife; & B. vie partit fi fainte, que Poépo torti que la ruine de Jérufalem d'a

arrivée pour punir les Juis de l'avoir fait mourir.

Assaui II. Grand Sacrificateur des Juifs, le fit condamner, & le livra entre les mains du peuple. Enfeir, spris 1855ffre, dit, que les Juis Pianta prefié de défavouer publiquement la Doctrine de Pfue Civifs, a il Pavoi foûtenué avec une merveilleurle contlance, & que cette Conición niefe lur les degres du Temple, mettant en fureur les Phantiens les principaux ennemis. 1 le le précipitérent en bas, où un foulon le una d'un coup d'elvier, & ainfi après avoir gour.

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

verné fon Eglise environ 29. ans , il reçût la Couronne du Martyre l'an de

grace 62. Saint Epiphane dit, que ce Saint Apôtre avoit permission d'entrer dans le Sanctuaire du Temple, ce que la Loi n'accordoit qu'au seul Grand Pontise. Saint Chrysostome ajoute, que son assiduité à la prière lui avoit fait venir ces genoux & le front dur comme le cuir d'un Chameau, étant ordinairement couché à terre durant l'oraison. C'est de ce Saint Apôtre que nous avons une Epître, qui est la première entre les Catholiques, & qui est adressée aux Tribus d'Ifrael dispersées, c'est à dire aux fidéles d'entre les Juis qui étoient répandus en diverses Provinces hors de la Judée. On attribue à cet Apôtre un Evangile qui a été mis entre les Livres Apocryphes, & une Liturgie qui fe trouve dans plusieurs Editions de la Bibliothéque des Peres, & qui est authorifée par le temoignage de Proclus de Constantinople, & du Concile in Trullo de la même Ville. Cependant il est très certain que cette Liturgie n'est point un Ouvrage de Saint Jaques dont elle porte le nom. Il suffit de jetter les yeux dessus pour être convaincu qu'elle ne peut avoir été en usage que plufieurs fiécles après la mort de cet Apôtre.

Mr. Helie du Pin, Docteur de Sorbonne, & plusieurs sçavans Critiques de l'Eglise Romaine, ont sait voir par mille preuves incontestables que cette Liturgie est faussement artibuée à l'Apôtre Saint Jaques, & que celui qui en a été

l'Auteur est fort suspect & inconnu.

Sion recherche avec foin les motifs qu' ont porté les Grees à attribuer à cet Apôtre. La Liurgie dont il s'agit, on n'en trouvers point d'autres que ceux qu'ils tirent d'une. Tradition incertaine, & à laquelle on ne s'eurori ajoûter foi, puissque les plus sgavans forer n'en dencurent pas d'accord entr'eux, & que leurs Evéques assemblez dans le fisicime Concile qu'on nomme in Tradition populaire qu'ils n'ont point écaminée à londs, comme il paroit dans le 32 Canon de ce Concile. Carl est s'ura, que Théostre Jadismon qui on destanda par de ce Concile. Carl est s'ura, que Théostre Jadismon qui on destanda par les cettes de la concile qu'en recherche de la concile qu'en toute la concile de la concile de la concile qu'en toute de la concile de la concile qu'en toute de la concile de la concile

On pourroit ajoûter pluficurs autres preuves femblables pour faire ori que Saint Japaes , ni les autres Apôtres, ne font point les Auteurs des Liturgies qui portent aujourd'hui leurs nous. Eufée Saint Jerome, qui ont écrit des Catalogues affec éxacts des Ouvrages des anciens Auteurs Écéléfatiques, n'auroient pas omis ese Liturgies, s'il y en elite en quelques-unes de lux tems. Mais la vérité est qu'on s'est fervi des noms des Apôtres & de leurs Difciples, pour autorifie les différens ulages qui le font introduits peu à peu dans les Églifes, où l'on voit qu'il est arrivé de si grands changemens, qu'elles n'ont prufque rien qui reffiente la pureté & la fimplicité des premiers Chrétiens.

#### LETTRE HUITIE'ME.

De CYRILLE LUCAR PATRIARCHE de CONSTANTINOPLE. envoiée de Rhodes à Mr. Antoine Leger Ministre du Saint Evangile & Pasteur de l'Eglife Réformée de Pera, chez l'Ambassadeur des Etats Généraux des-Provinces-Unies des Païs-Bas, à la Porte.

Reverendissimo Prédicatore, Mio Signor Legere , in Jesu Christo : Fratelle dilectifimo.

Il consolano le Lettere di Vostra V Reverentia, per che sono piene di Spirito è di charita Christiana : massime ritrovandomi io questo tempo nel borto del Secolo; dove coglio li frutti mortiferi del mondo , pieni di amaritudine è di pena.

Solo della speculatione delle cose spiritoali , piglio riftoro. è in fimil stato che io fono , risguardando in alto, donde viene ogni agiuto à quelli che banno la speranza nel fignore, puoco conto facio delle persecutioni degli adversarii : è aspetto con gran confidenza il solevo della Divina misericordia.

Una cosa mi aporta dispiacere, perche il Libro de Translubstantiatione di Vofira Reverentia che io baveva, è cascato nelle mani di quelli scelerati Traditori : è gli l'avifo per che procuri provedermi d'altra copia.

70 faccio gran stima di quel libro, per che Corelli è li suoi seguaci ci confondono Très vénérable Predicateur Mr. Leger. mon bien aimé Frére en IE-SUS CHRIST.

Es Lettres de vôtre Révérence me donnent une grande confolation, étant remplies de l'Efprit &c de la Charité Chrétienne ; mais sur tout, dans ce tems, où je me trouve dans le Tardin du Siécle, dans lequel je cueille les fruits mortels du Monde , pleins de peine & d'amertu-

Je n'ai rien qui me soutienne que la contemplation des choses spirituelles: car dans l'état où je fuis, tournant mes regards vers le Ciel, d'où vient le secours à tous ceux qui espérent au-Tout-puissant, je compte pour rien les perfécutions de mes adversaires : & j'attens avec une grande confiance que Dieu veuille m'en délivrer par sa grande miséricorde.

Il n'y a qu'une scule chose qui me cause maintenant quelque déplaisir, c'est que vôtre Livre de la Transsubflantiation est tombé entre les mains de ces perfides scélérats : & je vous en : donne avis, afin que vous m'en falfiez avoir un autre Exemplaire.

le fais un grand cas de ce Livre, parce qu'il a tellement confondu Cotalmen

talmente che restano musi della sorza delta viva Verità, contenuta nelli argomen-

La prégo dunque che habbia voglia di farmi-lo copiare, che ne ho bisogno per mandarlo anco in Candia, dove hanno portato la mia Confessione; & dubitano sopra quel articolo.

Ha talmente la dottrina del Antichris to prevaluto che con gran difficolta ci bisogna oppugnarla.

Se Iddio ci dara liberta paffar di scio, io sintraro in steano contra Coressi è Ber-lì : è publicaro la verita della dostrina vera Evangelita , è della Consessione nostra, la quale à tutti si Papisti è stata una lanza ai siano.

E à quel Hyporita fallo Patriarcha Contari finilmente, & Come altro furbo ad Athanasio mms. (a) il qual correndo se ne va à Roma, per vessire disei il Capello di Cardinale, per bacer depoi un Patriarcha Calvinità, è questo prédica per iltri deve currendo pazza.

In questo stato si truoviamo noi ; è non è nissano che babbia timor de Iddio ; è christiana discretione di placitar questi inconvenienti.

Ma come son Vecchio, forsi ancora Iddie benedetto mi dara gratia di farli conoscere in che tenebre sono.

Non-bo altro per bora.

ressant & tous ses Scetateurs, qu'ils sont demeurez muets par l'efficace de la vérité, par la sorce des argumens & par l'évidence des preuves qu'il contient.

Je vous prie done, Monsieur, qu'il vous plaife de m'en faire expédier une copie, car j'en ai befoin pour l'envoier aussi dans l'Isle de Candie, où ma Confession de Foi a été portée, & où l'on doute de cet Artiele de la Transibbsaniation.

La Doctrine de l'Antechrift à tellement gagné le dessus, qu'il faut se donner beaucoup de peine pour la combattre.

Si Dieu m'accorde la liberté de fortir d'ici & de passer à Chio, j'entrerai en lice contre Coressius & Berli, & publierai la vérité de la Doctrine du Saint Evangile fans déguisement, & celle de ma Consession de Foi, qui a donné un coup de poignard au cœur des Papisses.

Elle a produit le même effet contre cet hypocrie de faux Partianche Contari & contre cet autre fourbe Athonagé Pestes ; (a) qui s'en va en route diligence à Rome , pour y recevoir, à ce qu'il dit, le Chapeau de Cardinal , qu'on lui donne, parce qu'il a dépoté un Patriarche Catévinife. C'est dequoi il fe vante dans tous les lieux où il passe, en courant.

Voila quelle est la fituation dans laquelle je me trouve : cependant il n'y a personne qui ait la crainte de Dieu, ni la prudence que devroit inspirer la Religion Chrétienne, pour remedier à ces inconvéniens.

Mais comme je suis déja fort vieux, peut-être que Dicu m'accordera la grace de faire connoître à mes ennemis les ténébres dans lesquelles ils sont plongez.

Je n'ai pas autre chose à vous dire présentement.

Iddio

#### LETTRES ANECDOTES 102

Iddio Signor benedica la molto degna persona vostra , è le fatiche che in gloria del Signore portate , è vi doni ogni bene è contento.

Que le Seigneur Dieu bénisse vôtre digne personne, & les peines que vous prenez pour sa Gloire, & vous donne toute forte de bien & de contentement.

Di Rodo (b) alli 16 Luglio 1635.

Di Voltro Signoria Reverendissima . Affectionatiflimo & Amorevoliflimo, De Rhodes (b) le 16 Juillet 1635.

De Vôtre Révérence le très cher & très affectionné Serviteur.

CTRILLO PATRIARCHA.

CYRILLE PATRIARCHE. Cette Lettre a été mise en Original avec les précédentes, dans la Bibliothèque

de l'Université de Genéve , sous le Numero X X X. REMARQUES SUR LA LETTRE VIII. DU PATRIARCHE LUCAR.

(a) Je publierai sans déguisement la vérité de la Doctrine de ma Confession de Foi. qui a donné un coup de poignard au cour des Papistes. Elle a produit le même effet contre cet bypocrite & faux Patriarche Contari, & contre cet autre fourbe Athanase Peskes.

Trille Contari, étoit un Disciple des Jésuites, Métropolitain de Beroé, ou Berhée, que les Géographes modernes nomment Alep : ville de Syrie très renommée dans les Ouvrages des Anciens, qui difent qu'elle fût rétablie par Selencus Nicanor Général de l'Armée de Demetrius Soter, Roi de Syrie C'est ce Nicanor qui fût envoié en Judée pour ruiner la Ville & le Temple de Jérusalem, & qui en fût empêché par Judas Machabée, lequel s'étant oppose aux deffeins de cet impie, avec trois mille hommes seulement, tua trente mille hommes des infidéles l'an 2922. de la Création du Monde.

Ce Métropolitain Contari aiant obtenu des Lettres de recommandation du Patriarche Lucar pour aller faire une Collecte en Moscovie & en divers autres Pais pour les besoins de l'Eglise de Constantinople, ne sut pas plutôt de retour, qu'il emplois tout l'argent qu'il avoit ramassé pour faire dégrader son légitime Patriarche, & il y réuffit à la faveur des brigues que les Jésuites lui aidérent à faire; mais après avoir usurpé le Siége Patriarchal, par cette Simonie, il en fût chasse honteusement au bout de sept jours, comme un autre Zimri, & relegué dans l'Isle de Tenedo, parce qu'il n'avoit pas dequoi paier toute la fomme qu'il s'étoit engagé de donner aux Turcs pour faire dégrader Cyrille Lu-

Pcn-

1635

utani

Pendant ce tems là, Athanase Métropolitain de Thessalonique, Ville célébre

de Macedoine, se prévalut de l'éxil de Cyrille & de Contari pour occuper le Siége Patriarchal. Il donna foixante mille écus pour en obtenir l'investiture, & c'est à cela que le Patriarche Lucar fait allusion par le mot de mosis, qui est un terme dérivé de l'Arabe Pesk qui fignifie, ce qui est offert pour régal en

présence de quelqu'un.

Nous ne scaurions donner ici une idée plus juste du motif qui a porté le Patriarche Lucar à donner à cet Athanase Usurpateur de son Siège, le furnom de Peskes qu'en expliquant ce terme par un autre qui a la même fignification dans la Langue Françoise, c'est celui de Regale. Il y a deux sortes de Régale, à sçavoir la Spirituelle & la Temporelle. La Régale Spirituelle confiste dans le droit qu'un Monarque a de nommer pendant la vacance d'un Siège Episcopal la Personne qui doit occuper cette Dignité. La Régale Temporelle est le Droit que ce même Souverain a de percevoir le revenu d'un Bénéfice vacant, ou de recevoir une certaine somme pour hommage de celui qui en prend possession : & c'est au premier & au dernier de ces droits de Régale que se rapporte le Peskes, ou le Don que les Patriarches de Constantinople sont obligez de faire au Grand Seigneur, quand il leur donne les Patentes, en vertu desquelles ils entrent en possession de ce premier Siège Pontifical de l'Orient. Voici pluficurs autres droits que les Grees de Constantinople paient au Grand Seigneur.

Comme la Religion est ce qui engage les peuples , l'Empereur Ottoman pour adoucir l'esclavage des Grecs , & les accoutumer au joug , leur accorda une entière liberté de conscience, & l'éxercice public de leurs cerémonies, avec de grands priviléges au Patriarche, desquels nous avons parlé ci-devant, & leur affigna tous les dehors de Conftantinople, depuis les fept Tours jusqu'au Fanal pour leur habitation, fous le Tribut de neuf dragmes d'argent par tête, valant

environ un écu de France.

Ce petit droit a triplé par la succession du tems, & ce Tribut personnel appellé Carache, monte présentement à trois écus & demi par tête, qui se paie dès quinze ans, & s'éxige très rigoureusement de tous les males. L'on a joint à cette imposition capitale plusieurs autres charges très rudes, nommées Devis-

firmé, Kurek-Acchessi, Sursat, Avariz, & Ave-Acchessi.

Le Devissirmé est la décime des ensans mâles, que l'on arrache du sein de leurs parens pour les circoncire, & les faire Mahométans. Cette dureté oblige les Chrétiens qui ont du bien, de quitter la campagne, pour se réfugier dans

les grandes Villes, où l'on est éxemt de ce cruel & sensible Tribut. Kurek-Acchessi, est un droit des armes, destiné pour l'entretien des Ga-

Sur [at , se paie pour la subsistance de la Maison du Grand Seigneur lors qu'il fait la guerre : il falloit autrefois qu'il y allat en personne, mais à présent il suffit qu'il quitte son Serrail, & fasse une démonstration de se mettre en campagne par la fortie des Etendars à queues, & par celle des Tentes Impériales.

Avariz, est un Tribut annuel pour la fourniture de l'Orge, Foin, Paille & Bois, que les Grees de la campagne sont obligez d'amener au Serrail du Grand

Seigneur,

104 REMARQUES SUR LA LETTREVIII.

Seigneur, à celui des Vilirs & des autres grands Officiers de la Porte, auxquels fa Hautelle fournit l'Étape.

Ave-Accheffi, est un droit de chasse qui se léve pour les menus plaisses de l'Empereur, & pour l'entretien de ses équipages de chasse.

Ces droits font fort rudes, mais ils le seroient beaucoup moins, si ceux qui les

exigent n'abusoient pas de leurs commissions pour s'enrichir.

Les habitans de Conflantinople, & des Capitales des Gouvernemens, sont éxemts du Devifirme & de l'Avariz, & ceux qui sont riches s'exemptent des autres par des privinéges qu'ils achétent aflez cher, parce qu'ils les sont jouir d'un repos apparent.

Outre ces Impôts que les Grees paient au Grand Seigneur & à ses Officiers, ils sont surchargez de plusieurs autres impositions pour l'entretien de leurs Patriarches, de eurs Evêques & de leurs Curez, ou autres Eccléfatiques qui éxertirarches, de eurs Evêques & de leurs Curez, ou autres Eccléfatiques qui éxer-

cent les fonctions Pastorales

Les revenus des Patriarches font callelà & fort modiques, à caufé des petits droits de Decines qu'ils retirent de leurs Prélats qui iont pauvres : mais its foulent le Peuple en éxigeant douze d'fires de chaque maison Gressus de leur jurifdiction : douze écus & demi par an de chaque Prêtre, & le droit de Mariage d'un écu pour le premier, lequel double au fecoud & triple au dernier ; car l'Eglifé Grecou en permet point de paffer à de quatriémes Nôce.

Les Curez reçoivent ces droits Patriarchaux, desquels ils rendent compte à leurs Mitropolitains, qui les envoient aux Patriarches, & tous ces revenus en femble composent une somme d'environ soixante mille livres par an, à ceux

d'Antioche & d'Aléxandrie.

Ceux de Conflantinople & de Jerusleim font plus riches, l'un à cuité de la grande étendue de fon Patriarchat, & parce que les Peuples de à jurifdichio fion plus à leur sie, & Plautre, à Çavoir celui de Jérusleim, à causé du Fes Saiur qui jui rapporte plus à leur sie, de l'autre, à Cavoir celui de Jérusleim, à causé du Fes Saiur qui jui rapporte plus de vings mille écus gu'il a trouve le moien de turre par un fixus miracle, dont nous démontrerons la fourberse dans un Article particulier, en expliquant ce qui concerne les bongies de cirq ue ce Patriarche envoire tous les ans ux Princes de Moscovie, de Valachie, de Moldavie, & à tous les principaux Seigneurs Greca qui lui font de grands préfens, & qu'il ui piseinte se ptetit bouts de cire beaucoup plus cher qu'on ne paie les Aguss Dei fabriquez & benits par les Papes de Rome.

Les revenus liquides du Patriarche de Conflustinaple proviennent des Décimes des Evêques, qui montent à quinne mille (cau, «d'un droit particulier appellé "sesseya», lequel lui rapporte cinq mille écus qu'il retire des Curez. Celui des Marisges, qui est confluêrable, à causie du grand nombre de Grees habitans à Confluatinople, è aux environs : Se cuinh du Don gratuit de l'Empereur de Moscovie, & d'une quête que l'on fait pour ce Patriarche pendant le Carême dans les Eglisés de Conflantinople de Ge Galata, où il va célèbert a Messe de Précher, en récompense dequoi, il n'en fort jamais, qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'em fort jamais, qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'em fort jamais, qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre ou cinq cers écus qu'il n'emporte au moiss quatre qu'il n'emporte au moiss quatre de l'emporte au moiss quatre de l'emporte au moissiquatre qu'il n'emporte au moi

Le provenant de tous ces droits ne monte pourtant qu'à la somme d'environ quarante mille écus, & il saut qu'il en depense beaucoup plus pour se mainte-

ur

nir contre les cabales, & pour satisfaire à l'avidité insatiable des Turcs, qui le contraignent d'emprunter de groffes fommes pour les leur donner, & de les extorquer ensuite par diverses exactions de son Eglise, laquelle est présentement chargée de plus de quatre cens mille écus de dettes , dont les intérêts la confomment & causent de grandes querelles parmi les Ecclésiastiques, & fort souvent la déposition du Patriarche, ainsi qu'il est arrivé pendant la vie de Cy-rille Lucar, & sur tout pendant son éxil à Tenedo & à Rhodes.

Nous allons faire une Remarque Historique & Géographique touchant cette

### (b) De Rhodes le 16 Juillet 1615. de l'Ere Chrétienne.

Nous avons expliqué dans les Remarques sur la Lettre VII. du Patriarche Lucar, de quelle manière il fut conduit de Tenedo à Rhodes, & le danger qu'il courut d'être enlevé par des Corsaires, qui avoient formé le dessein de le conduire prisonnier à Rome. Il sut heureusement délivré des mains de ses ennemis par les bons offices que lui rendit l'Admiral des Turcs en le faifant conduire avec une Szuve-garde & une Escorte jusqu'à l'Isse de Rhedes.

C'est de la Ville Capitale de cette Isse que la Lettre précédente de ce Patriarche fut adressée à Mr. Leger. Cette Ville est située au bord de la Mer, sur la pente d'une Colline qui s'élève infensiblement, & dans une Plaine agréable vers la partie Septentrionale de cette Isle. Elle est environnée de divers petits côteaux, pleins de fources vives, & couverts d'orangers, de grénadiers & d'au-

tres arbres de cette nature.

derniére Isle dans la note suivante.

Lors qu'elle fut affiégée par Mahomet II. en 1480. elle avoit une double enceinte de murailles, fortifiées de plusieurs grosses Tours: mais au Midi, & du côté que les Juifs habitoient dans la Basse-Ville, les Tours étoient plus éloignées les unes des autres; & c'est ce qui rendoit cet endroit plus soible. Le quartier où demeuroient les Chevaliers de Saint Jean de Jérufalem, étoit le plus fort; car outre que la mer l'enfermoit au Septentrion & à l'Orient, il étoit défendu par des Bastions & par des Tours.

Le Port regarde l'Orient, & un pru le Septentrion. Il est formé par deux Moles, qui, en s'approchant l'un de l'autre, en demi-cercle, ne laissent d'espace entre-deux, que ce qu'il en faut pour le passage d'une Galère. L'entrée est flanquée de deux grosses Tours, bâties sur deux Rochers; & c'est sur ces deux Rochers que fut planté autrefois ce grand Colosse de Bronze, si sameux, qui a passé pour une des sept Merveilles du monde. Cette énorme Statue du Soleil, bante de Soixante & dix condées, avoit un pié fur une de ces Pointes de Rocher, & l'autre pié sur la Pointe de l'autre Rocher, si bien qu'un Navire passoit avec ses voiles déploiées entre les jambes du Colosse.

Deux petits Golfes accompagnent le Port du côté du Septentrion , & du Midi. Le Golfe qui regarde le Septentrion est sermé par un Mole qui entre plus de trois cens pas dans la mer ; & à l'extrémité de ce Mole il y a un Fort, qu'on appelloit la Tour de Saint Nicolas. L'Histoire fabuleuse des Arabes dit, que ce fût le Calife Muavias , qui aiant affiégé Rhodes fit bâtir cette Tour pour battre la Ville, & l'éleva à une hauteur si prodigicuse, que son N.4.

106 REMARQUES SUR LA LETTRE VIII.

la Terre.

La vérité est, que l'an 1464 après que les Venitiens eurent levé le Siége de Rhodes, le Grand Maitre Zécosia sit construire cette Tour, qui sut appellée la Tour de Saint Nicolas, parce qu'il y avoit une Eglise de ce nom dans le lieu

où elle fut bâne.

Mahomet II. regarda l'Isle de Rhodes comme un lieu qui lui pouvoit faciliter la conquête de l'Egypte & de la Syrie, & forma le dessein d'assiéger la Ville en 1479. La Flotte Ottomane commandée par le Bacha Paleologue, arriva devant Rhodes le 23. Mai 1483, elle étoit composee de cent soixante voiles, & faisoit pour le moins cent mille hommes. Les Turcs aiant mis pié à terre, se logé. rent d'abord fur le Mont Saint Etienne, & dans les plaines voifines A peine furent-ils campez, qu'une troupe d'Avanturiers alla escarmoucher jusqu'aux portes de la Ville; mais ils furcnt taillez en pièces par le Vicomte de Monteil, frére ainé du Grand-Maître d' Aubusson. Le Bacha Paleologue fit mener plusieurs grosses pièces d'Artellerie pour dresser des Batterics qui renverserent la Tour de Saint Nicolas, & qui firent plusieurs brêches aux murs dont la Place étoit enceinte, & les Afficgeans lui donnérent plusieurs rudes assauts, tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, sans pouvoir réuffir; c'est pourquoi ils résolurent enfin de l'affaillir de tous côtez le 27. Juillet, & ils éxécuterent leur projet avec tant de furie, qu'ils entrérent dans la Ville par le quartier des Juifs; mais le Grand-Maître & les Chevaliers s'étant mis à la tête de leurs troupes, les repoussérent avec tant de courage & de fuccès, que toute l'Armée Ottomane fut contrainte de se retirer avec beaucoup de perte, & les Affiégez pourfuivirent les Turcs jusques dans leur Camp, ou les Chevaliers enlevérent l'Etendart Impérial, qui étoit arboré devant la Tente du Bacha. La Flotte Ottomane démara le 19. d'Août, & fit voile vers le Port de Fisco, où aiant débarqué l'Armée de terre, elle continua son chemin vers Constantinople. Rhodes demeuradepuis ce tems là en la puissance des Chevaliers de Saint Jean de Jerusalem, jusques à l'an 1522, que Soliman II. s'en rendit Maître par la trahifon d'Amarat Portugais, Chancelier de cet Ordre, dont le Grand Maître & les Chevaliers se retirérent à Malthe, où ils ont fait depuis ce tems là leur réfidence ordinaire. Les curieux pourront vérifier ceque nous venons de dire dans les Relations du P. Boubours , & dans l'Histoire d' Aubuston.



LETTRE

### LETTRE NEUVIE'ME.

De Cyrille Lucar Patriarche de Constantinople, à Mr. Antoine Leger Ministre du Saint Evangile, & Pasteur de l'Eglise Réformée qui s'assemble à Pera de Constantinople, sous les Auspices de l'Ambassadeur des Etats Généraux des Provinces-Unite des Pass-Bas.

Molto Reverendo mio Signor Leger Fratello & Amico in Jesu Christo of-fervatissimo.

Dificilmente in questa Patmo che si troviamo possiamo haver nuove delle cose che costi passamo i se à posta non siamo d'alli nostri domessici avisati, è d'elli buoni amici ragnagliati.

A me sempre constava il mat animo di Georgio Corcis suoto copertura della reverità Evangelica. Ma bora di costi venerale qui li nostri hummini ci bunno riferito che detto Corcisi è venuto à Constantinopoli con un Scolavo di Jesuiti ed al presente il trova costi.

Et è piu che vero che non havendo riufcia nell arte delta Medicina che professacia nel i estato mercenario è parastia di una persona insame E indegna per oppugnar la vera dotrina del Nostro Signore Jesu Christo, è delli Santii Aposloli, è di tutti li Dottori Orthodoxi.

E credendo l'infelice di baver truovato la sua fortuna in prosperita, casca nel precipitio dell'éterna dannatione, travesito di varie forme di Heresia. Mon très bonoré Frère en Jésus Christ-& mon cher Ami Monsieur Leger.

L. est bien difficile que nous puisfions avoir des nouvelles de ce qui te passe ans vos quartiers, si nos domestiques ne nous en donnent pas avis, ou si nos bons Amis ne nous sont pas le plaisse de nous les communiquer.

J'ai toújours été couvaincu que George Corefinis voit de très mauvais fentimens, cachez fous la belle apparence des véritez de l'Evangile; musă à préfent ceux qui étoient à mon fervice dans ce Païs l'actuat arrivezie; m'ont rapporté que le même Corefinis ett venu à Conflantinople, avec un Difeiple des Hénites. & qu'il est maintenant dans cette Ville là.

Il est très certain que ce personnage naint pir rédifit dans l'Art de la Miedeine dont il faitoit profesion, s'est rendu Mercenaire & Parasite d'une personne insame & sans honneur, pour combattre la véritable Dockrine de Notre Seigneur Júsa Christ & des Saints Apotres, & celle de tous les Docteurs Orthodoxes.

Ce malheureux s'imagine d'avoit trouvé sa fortune dans la prospérité mondaine, se cependant il se précipité dans le malheur de la damnation éternelle, en se déguisant pour semer diverses Heréses.

Pri-

#### ANECDOTES LETTRES

Primamente é Idololatre, è puoi Justitiario, Terzo contemptore della gratia , corruttore del Sacramento dell'Eucharistia.

Vuol che Christo nostro Signore habbia molti compagni nella Mediatione. Il Purgatorio doppo la morte, è per dir tutto ha per suo maestro Bellarmino, fi bene fimula non effer Papista è puoi per dir quello che é con verità di conscienția é un Bravo Epicureo che non crede niente. (a)

Con li Papisti non consona, perche di lui conto non fanno. Con li Greci consona, perche apresso quelli miseri truova d'ingrazzar la planza.

Ma lui é troppo alicno da tutti servando nel suo cuore un insigne Atheismo. Et cofi se volta agatando il mondo. Con quefte maicare é venuto costi.

Non so quello che operi il valente Sedutore. Spero che sara conosciuto il traditore per tal qual é, é la gloria di Jesu Christo restara integra, & il Coressi confuso è vergognato.

Non bo tempo di scriver altro properando di partire Mihal, ma suppliro con altra occasione, come bavero piu ozio.

Al refto fliamo benè fani , per gratia d'Iddio: pregando sua Divina Majesta che conservi Vostra Reverentia in buon stato è sanita , perche serviate alla Chiesa de Jesu Christo in utilità delle Anime Christiane.

Premiérement , il est Idolâtre. Secondement partisan du Mérite des Oeuvres. En troisième lieu, il méprise la Grace de Jefus Christ & corrompt le Sa. crement de l'Eucharistie.

Il veut que Iésus Christ ait plusieurs afforiez dans l'office de la Médiation. Il tient qu'il y a un Purgatoire après la mort, & pour tout dire, Bellarmin est

fon Maitre, & il adopte ses sentimens. bien qu'il fasse semblant de n'être point Papifie. Et on peut dire de plus, sans mentir & en bonne conscience, que dans le fond c'est un vrai Epicurien, qui ne croit aucune chose. (a) Il ne sympathise point avec les Pa-

piftes, parce qu'ils le méprisent entierement. Il s'accommode mieux avec les Grees, parce qu'il trouve chez ces malavisez de quoi se sarcir le ventre.

Cependant, il est fort éloigné des fentimens des uns & des autres, parce qu'il n'a dans le fond du cœur, qu'un franc Athéifme. Voila pourquoi il fait le Pantomime & la Chatemite , n'étant venu là , sous ce double Mafque, que pour attraper le monde.

Je ne sçai pas quels sont les exploits de ce grand Séducteur. l'espère que ce traitre fera reconnu pour ce qu'il est. & qu'il ne pourra ternir en aucune manière la gloire de Jésus Christ; mais au contraire que Coressius sera couvert d'opprobre & de confusion.

Je n'ai pas le tems de vous écrire autre chose, parce que Mibal est sur son départ, mais j'y suppléerai une autre fois , lors que j'aurai plus de

loifir. Au reste, je me porte bien, gra. ces à Dieu : & je le prie qu'il conferve vôtre vénérable personne en santé, & en si bon état, que vous puissiez toûjours travailler dans l'Eglise de Jéfus Christ, pour l'utilité des Ames Chrétiennes. Saluto DU PATRIAR CHE LUCAR.

Je faluë tous ceux de chez vous. Monsieur Copsa, la Magnifique Dame Leonore, & tous les autres.

Saluto tutti di Cafa. Il Signore Copfa, è la Magnifica Signora Leonora è gli altri.

Di Rhodi alli 17 Giugno 1636.

De Rhodes le 17 Juin 1636.

CYRILLO PATRIARCHA.

CYRILLE PATRIARCHE.

Cette Lettre a été mise en Original comme les précedentes dans la Bibliothèque de l'Université de Genéve, sous le Numéro X X VIII.

## REMARQUES SUR LA LETTRE IX. DU PATRIAR CHE LUCAR.

(a) Ce malbeureux Coressius, s'imagine d'avoir trouvé sa fortune dans la prospérité mondaine. Il se déguise pour semer diverses Hérésies. . . Il est Idolatre , partisan du mérite des Oewvres. . Il corrompt le Sacrement de l'Eucharistie; il mé-prise la Grace de Jésus Christ : il lui associe plusieurs Médiateurs : il croit qu'il y a un Purgatoire: il est Disciple de Bellarmin , & cependant il n'est point Papiste, mais plutos un vrai Epicurien.

TOus avons fait voir dans les Remarques de la Lettre V. que George Coressius est un des principaux Témoins que les Docteurs de Port-Roial & de Sorbonne ont produit dans leur Ouvrage de la Perpétuité de la Foi, & nous avons démontré à la page 70., & dans les trois fuivantes, que ce Disciple des. Tésuites étoit un débauche, sans soi & sans Religion; & que par conséquent il n'y a jamais eu de témoin plus récufable que ce l'arafite dévoué au fervice des personnes infames. On trouvera aussi dans le même lieu des preuves convaincantes de ses sourberies & de ses Impostures, & de quelle manière les Docteurs de Sorbonne & les autres Scétateurs du Papifine ont adopté une Theologie Eterodoxe, composée par ce faux Docteur, & imprimée à Venise en 1635, sous le nom emprunté de Grégoire Prêtre, Moine & Protofyncelle de la grande Eglise de Chio.

Cet Ouvrage quiest une espéce de Catéchisme, qui porte le Titre d'Abregé des Divins & Sacrez Dognes de l'Eglise Orientale, contient un précis de la Do-ctrine du Cardinal Bellarmin sur les matières de Controverse agitées entre les Protestans & ceux de la Communion, de Rome, sur quoi on doit remarquer que Coressius y canonise toutes les erreurs & les idolâtries du Papisme, afin de perfuader, autant qu'il lui est possible, aux ignorans, que ce sont les propres Dogmes & les Pratiques Religieuses des Grecs non Latinisez, qui sont contenues dans ce Catéchisme. Les Docteurs de Sorbonne l'ont produit contre le

1636

### 110 REMARQUES SUR LA LETTRE IX.

Minifre Claude & les Théologiens Réfereux, comme une Piéce très Authentique, fui tout depuis qu'ils ont trouvé le moine de la fire approuver par les Grees Subornez dans le Concile de Jérnálem tenu fous le Patriarche Dafithe 17an 1672. Nous produirons dans la fuire de cet Ouvrage plutifuers témoignages pour réture cette Doctrine erronée de Coréfiu, c'ett pourquoi il nous fuf. ht d'avoir fait remarquer ici en paffiast, quelles font les Erreurs & les Hé-réfies de ce perfonnage dont le Patriarche Lucar fait le Portrait dans la Lettre que nous expliquons.

Mais avant que de finir cet Article, il nous paroti nécessaire de faire quelques réfixions fur la mairer de l'Episaréjique que ce Patriarche attribué à Corgjous, & que plusseurs Philosophes & plusseurs Théologiens modernes repréfentent sous une fausse i des que jette preque tout le monde dans une crerutrès grossière fur les Dogmes d'Episare, & sur les mocurs corrompués qu'on. attribué à ce Philosophe, dont la Scête a été si encommes dans le Paganisse, & si décriée dans le Christianisme par des Théologiens & des Cassistes qui rons imans sich la vériable Théologie, ni la Partique de l'Episaretjime contre lequel

ils invedivent et déclament de toutes leurs forces.

La calonnie n'a jamais tine refpecté, elle a porté fon venin jusques sur le Trône, elle s'est gliffe parmi les plus sintes Sociétez, elle a souvent attaqué & presque opprime l'innocence, de la Divinité même n'a pas técà l'abrid et le atteintes; & comme son succès dépend la plûpart du tems de certaines circonflances, & ce la maniére dont on l'institus, celle que les Suriciams ont publiée.

contre Epicure a été de ce caractére.

L'extricur affecté de ces Philosophes, leur zéle apparent pour la vertu, l'autherisé fattueulé de leurs précepes, & le magnitiques expressions dont ils ont voilé leurs impostures, ont eu d'abord quelque faceà. C'est le propre de la calomnie de répandre pendant quelque tens (on poilon, mais dans la fuite la vériét triomphe de ses artifices, & la calomnie se détruit par sa propre soibelse.

La faultée de celle qu'on a femée contre ce Philosophe a été découverre, puisque ce grand bomme fut l'amour des feavans de son siècle; se Patrie l'honora par des frautes, se Doctrine éclata par ses écrits; l'on faisier même gloire, au rapport de Pline, de tenir de se portraite dans les falles, de les porter fair soi, et lon cellorois le vinguéme de la Lunn des Péteas en l'honneur de tre fair soi, et lon cellorois le vinguéme de la Lunn des Péteas en l'honneur de

fes images

Il exposa aux yeux de l'Univers la beauté de son intérieur par la manière de bien vivre qu'il enseigna, & il méprisa de résuter les impostures de ses envieux. Falloit-il d'autre Apologie qu'une vie sans reproche, & une vertu sans affichation?

Il a trouvé chez (es propres ennemis des témoignages de l'intégrité de se aucurt. Sordaya a travaillé pour sig gloire, & si l'autorité de ce Stoicien efféd quelque poids, les principaux de la Secte ne croioient pas affurément ce que le vulgaire s'imaginoit à sin dévantage. Ses paroles sont remaquables, p'an, vouerai, dit-il, sins avoir aucune complaisance pour le simple peuple,
n, qu'Epirare noteigne rien qui ne soit conforme à l'équité & à la raision ; obe
même assurer que si l'on youloit approfondit ses préceptes, on n'y trouvenote de l'autorité de l

" roit rien qui ne sût de la dernière sévérité. Il emploie toute son éloquence pour montrer que cet illustre Gree n'est pas si éloigné que l'on croit des opinions des Stoiciens, «qu'ils ont un même but & une même sin; mais que leur méthode est disserente.

Citéron, parmi les objections qu'il fait à ce Philosophe, marque toújours de l'estime pour lui; & Saim Angulin même, dont la piété ne peut etre supece, n'a point ce zéle injuste qu'ont de certains esfories, qui même aujourd'hui condamnent Epitare, sans se vouloir donner la peine d'éxaminer sa Morale.

Ce (çavant Docteur, après avoir refléchi sur tous les Philosophes, fait un aveu glorieux à la mémoire d'Epicure: Je l'eusse préset, dit-il, au Liv. J. de ben vi. c. 16. à tous ceux que l'antiquité nous vante, s'il avoir c'hé dans l'autre vie de

peines & des récompenses.

Saint Jerôme a rétabli la réputation de ce Philosophe en écrivant à Jovinien. " N'est-ce pas une chose digne d'admiration, dit ce Pére de l'Eglise, qu'Epi-" cure, qu'on regarde comme le maître de la volupté, ne dise autre chose dans " ses Livres, finon qu'il ne faut pour subsister agréablement, que des herbes, " & des fruits, & une simple nourriture; que la recherche de la délicatesse des " viandes donne plus de peine qu'elle n'apporte de plaisir au goût, que de " l'eau & du pain suffisent au corps , & que l'excès n'est point nécessaire pour " sa conservation; c'est seulement par le plaisir d'être vicieux qu'on s'y aban-" donne; le boire & le manger doivent servir pour appaiser la faim, & étein-" dre la foif, & non pas pour flatter l'intempérance. Ceux qui vivent parmi " le luxe des festins, cherchent ensuite des plaisirs criminels; & d'ailleurs la " fagesse, qui n'est que l'ouvrage du travail , ne s'acquiert point dans ce gen-" re voluptueux de vie. Il semble que ce Saint Docteur ait presque entiérement pris ce passage de Porphire, où il parle de l'abstinence des viandes : Il y sapporte les sentimens & les préceptes d'Epicure sur la frugalité, & sur la manière de garder la tempérance, qu'il affure avoir été jusqu'à son tems inviolable aux Scetateurs de ce fameux Grec.

Gemeljas Pletho grand Platonicien, qui vivoit il y a près de deux cens ans, die qu'Epieur regardoit la tranquillié de l'Epier to comme le Souverain bonheur de la vie, & Tjens Cerjón parlant de l'opinion différente des anciens Philosophes et fiens et mais qu'Epieure, dont Stetepe parle avec tant de vénération dans fes Epires, la mettot dans le calande de l'épirit a près quoi ce chancelier de l'Un aiverfité de Paris ajoute, qu'Arifipps, Sardanapate & Mabaner, qui ont foûteun que les plaifs du corps faitionent les obneuvre de la vie, foit midgress du nom

de Philosophes.

Enfin, dans ces derniers tems, le célèbre Philosophe Malebranche a fair paroitre la Doctrine d'Épieure acce tout le lufter qu'elle mérioit: il à fait cèlter ce qu'il y avoit de louable dans fes mœurs, par la belle Apologie qu'il a laiffée pour la juthification. Il 1 rend juffice a la veru Paienne, en baient voir l'excellence de celle du Christianisme, & s'il donne des louanges à l'une, c'ett pour faire briller davantage celle qu'on apperned dans l'École de la vértable Religion, où les fadiets reconnosissent que les lumières de la raision ne form

bin Ity Cronsili

## REMARQUES SUR LA LETTRE IX.

pas fusfilantes pour conduire l'homme dans le chemin de la vertu, fans le secours particulier d'une grace efficace, que Dieu accorde à tous ceux qu'il veux conduire à la connoissance & à la possession de la Csicia & du bonheur éternel qu'il n'accorde qu'à se étus, par le mérite & l'intercession de Jésus Christ

le Sauveur du monde.

On doit avouer qu'épioure n'a pas connu la vraie Religion, puisfu'il a éte plongé dans les rénèbres du Paganitine, qui étoit le Culte de la Patrie, & ceplui de la plus grande partie du monde; mais on peut néanmoins foitenir qu'il a véeu moralement bien : c'été outrager la bonne foi, infulter à l'antiquité, abufer le préfent, & mentir à la poltèrité, que de faire paffer pour un méchant homme. Ét pour un volupteux v. celui dont la vie a été bien réglée, qui a montre les charmes qu'il y avoit à bien vivre, les moiers de fuir le vie. & cqui a voulu enfin , que les paffions fuffent domptée par la réfléxion et. « Et qui a voulu enfin , que les paffions fuffent domptée par la réfléxion le cau de la produiter de la consider de la la la consider qu'el se font naiter.

Le fameux Dockeur Annaud critiqua de toutes ses sorces cette Dockrine d'Epièrum; d'àbord que le P. Miderbande s'en lui rendu l'Apologisse, à cqu'il se mit à solutenir que tout plaisse ses mens. Es qu'il rend attellement beuveux celui qui le golte. L'Auteur des Nouvelles de la Republique des Lettres en donnant l'extrait du Livre de Mr. Annaud, qui contient diverses réfléxions Philosophiques de l'hébologiques sin le nouveau ylétheu de la Nature de de la ce, e, de declara fur cet arrêct pour le chamband d'host 1685, qu'il spàintance, e, le declara fur cet arrêct pour le chamband d'host 1685, qu'il spàintance de la celle qu'il en jouit, & que nou plaisir rend heureux celui qui en pout, pour le terma qu'il en jouit, & que no plaisir rend heureux celui qui en qu'il, pour le terma qu'il en jouit, & que membran si laux suries plaisir qui nous attachent au corps. Mais , di en o, c'el la evers, c'ell a gazes c'ell s'enaure de Dies s'elle qui el paire késtinde. Daccard en qualit d'instinueux, on de causse c'esticiente, coume parleut la Philisphote, mais en qualit de cassis s'ennelle, c'esti le plaisir, ou mis en qu'il en pair, mis en qu'il en cassis en qualit de cassis s'ennelle, c'esti le plaisir, ouir en parleut d'instinueux, on de causse c'elle plaisir, avait en qu'il en cassis en qualit de cassis s'ennelle, c'esti le plaisir, avait en qu'il en annie en gaze en la cassis s'en qu'il en cassis en qualit de cassis s'en qu'il en cassis en gaze en cassis en c

c'est le contentement qui est notre seule félicité.

Là-deflis Mr. chrasad prit à partie le Nouvellifte de la République des Lettes, & lui adeflis un zéris, iniéré dans le premier Article du mois de Décembre 1687, dans lequel il le réfusa de point en point, & felon toutes les rècles de la manière de combattre, qui écit sans doute celle d'un très habile Logicien. Le Nouvellifte repliqua dans son Journal du mois de Janvier 1686. 

6 soitain todjours son Dogne, & s'atracha principalement à ôter les equivoques qui ont été répandués sur cette matière, par la diversité des phraise strapologiques, dont on s'eft fiervi: la pilipart des Ectivains siant donne à la cause
le nom de l'effet, je veux dire ainnt appellé bonheur, ou malheur, non pas
cqui l'ett effectivement, mais ce qui le cause. Il s'engagea même à réfuter
ceux qui s'imaginent que les phassirs de nos sens ne sont pout spirituels : il
stottint qu'à ne les considérer que ston leur entit physique, ils sont purement
spirituels, & qu'on ne peut les appeller corporels qu'en conséquence d'un rapeport accidente & arbitraire qu'ils sont au corps; car ce rapport n'est sonde qu'en conféquence d'un rapeport accidente & arbitraire qu'ils sont au corps; car ce rapport n'est sonde qu'en conféquence d'un papport accidente de arbitraire qu'ils sont au corps; car ce rapport n'est sonde qu'en conféquence d'un rapeport accidente de arbitraire qu'ils sont au corps; car ce rapport n'est sonde juit car qu'en conféquence d'un rapenet accidente de arbitraire qu'ils sont au corps; car ce rapport n'est sonde juit en de consideration de certains objets une te corps de Phomme.

Mr. Arsaud ne voulut pas avoir le dernier; il réfut tout de nouveus fon adverfaire par une doche Differtation, misé dans le 6. Tome de la Bibliothéque Universelle, où il n'y a rien de plus important, ce me semble, que la
dernière partie. Elle a pour titre, Essames d'une ausvelle fejeulative suchaste la
fyiritualité de la matérialité des plaisire des feux. Il la commence de cette mamière: "Il ne me relle plus, Monsieur, qu'y vous dire un mon de la plus importante chosé de voire Ecrit. C'est une pensée Métaphysque si libulie & si
"bôtraire, que j'ai une double peur; l'une de navoir pas rout à fair bien pris
"voire pensée: l'aure de ne pouvoir dire la mienne d'une manière qui puillé
"voire pensée: l'aure de ne pouvoir dire la mienne d'une manière qui puillé
"voire pensée: l'aure de ne pouvoir dire la mienne d'une manière qui puillé
"voire deux chosés dans les plaisifs des fens, leur foir-inaité que vous voulez qui
jeur foir acquière é d'accidentéle: « d'ou vous conclutez qu'un plaisif des sens
pourroit demeuter idem momers », se même en sin indécidis », & n'avoir rien de
"matériel, parce que la matérialité en peut étre séparée.

Mr. Arnaud développe ensuite fort nettement la Doctrine de son Adversaire . & la combat d'une manière très digne de sa Logique & de son habileté; mais je croi pourtant qu'il n'a pas raison dans le fond, & qu'il n'a pas assez pris garde à la différence qui se trouve entre nos sentimens & nos idées. Le rapport de nos idées à leur objet est essentiel ; & il a raison de dire, que Dieu ne pourroit pas faire que l'idée du cercle fût séparée du rapport au cercle. Mais il n'en va pas de même de nos sentimens. Nôtre ame pourroit sentir du froid sans le rapporter à un pied, ou à une main, tout comme elle sent la joie d'une bonne nouvelle & le chagrin, fans les rapporter à aucune des parties du corps: & si pendant qu'elle est unie à un corps elle rapporte à quelque partie de ce corps la douleur & certains plaisirs, le tentiment de la brûlure, le chatouillement , &c. , ce n'est que par un établissement tout à fait libre de l'Auteur de son union avec le corps, ce n'est qu'afin qu'elle puisse mieux veiller à conterver la machine qui lui est unie. Si cette raison cessoit, il ne seroit plus nécessaire qu'elle rapportat hors de soi ses sentimens, & néanmoins elle seroit toujours susceptible de la modification qu'on nomme douleur , plaisir , froid, chaud : Dieu pourroit lui imprimer toutes ces modifications, ou fans se régler sur aucune cause occasionnelle, ou en se réglant sur une cause occasion. nelle qui ne seroit pas un corps ; mais les pensées de quelque esprit.

L'Auceur de l'Art de penfer a raion de dire, qu'il est res possible, qu'ume ame fipare du corps iot tournentée par le fue de l'Enfer. Qu'elle ficinne la même douleur que l'on fent quand l'on est brûlé, puique lors même qu'elle étoit dans le corps, la douleur de la brûlure étoit en clie, & non dans » le corps, & que ce n'étpit autre choée, qu'une pensée de triftestie qu'elle refanéments; à l'occasion de ce qui se passible et corps suque Dive l'avoit unic. Mais il n'a pas raison de supposée qu'il faudroit que Dieu disposit est les une certaine portion de la mastiré a l'égard d'un éprir, que le mouvement de cette matière sit une occasion à cet esprit d'avoir des pensées assignantes. Un être tout à fait immatériel pourroit sire la fonction d'une telle caus cocasionnelle, & en ce cas là nôtre ame pourroit sentir le même plaisir que nous nommons fraigheil & caprard; à celle le pourroit, die; le, fentir sans le rapporter

. .

### REMARQUES SUR LA LETTRE IX.

à une bouche, ou à une oreille, comme nous y rapportons présentement le plaisir de la bonne chére & de la Musique. D'où il résulte que le plaisir, de quelque espéce qu'on le suppose , peut faire le bonheur de l'ame par tout où elle le trouve unie à la matière , ou separée de tout ce qui est matériel &

Cela mériteroit un discours à part ; mais n'étant pas ici le lieu de traiter cette matière à fond, il nous suffit d'avoir fait remarquer en peu de mots oue le Patriarche Lucar n'est pas le seul qui a attribué à Epicure & à ses Sectateurs des sentimens & des maximes bien différentes de tout ce que les Philosophes & les Théologiens modernes les mieux versez dans la connoissance de l'antiquité publient de la Doctrine & des mœurs de ce Philosophe si fameux parmi les anciens Grecs. Cette diversité d'opinions qui partagent aujourd'hui les Scavans sur cette matière, nous oblige d'ajoûter encore deux ou trois courtes réflexions à cet article pour rendre plus intelligible ce que nous venons de dire,

Il est nécessaire d'observer d'abord, que presque tous les anciens Philosophes qui ont parlé du bonheur de l'homme , se sont attachez à une notion externe. & c'est ce qui a produit parmi eux un si grand partage de sentimens , que felon Varron, il y avoit deux cens quatrevingt-&-huit opinions différentes sur la nature du souverain bien. Il y a un peu d'exagération dans ce nombre . comme on le peut voir dans le dixneuvième Livre de la Cité de Dieu de Saint Augustin: mais cela n'empêche pas qu'il ne soit très véritable que les uns ont mis le bonheur de l'homme dans les richesses; d'autres dans les Sciences; d'autres dans la réputation ; d'autres dans la vertu ; & d'autres dans plusieurs autres choses.

Il est clair qu'ils ont attaché l'idée de la béatitude , non pas à sa cause formelle, mais à sa cause efficiente; c'est à dire, qu'ils ont appellé nôtre bonheur ce qu'ils ont jugé capable de produire en nous l'état de félicité, & qu'ils n'ont point dit quel est l'état de nôtre ame quand elle est heureule. C'est cet état que je nomme la cause formelle du bonheur. Epicure n'a point pris le change, il a confidéré la béatitude en elle-même, & dans son état formel, & non pas selon le rapport qu'elle a à des êtres tout à fait externes, comme sont

les caufes efficientes.

Cette manière de confidérer le bonheur est sans doute la plus éxacte, & la plus digne d'un Philotophe ; Epicure a donc bien fait de la choisir , & il s'en est si-bien servi qu'elle l'a conduit précisément où il falloit qu'il allat : le seul dogme que l'on pouvoit établir raisonnablement selon cette route, étoit de dire que la béatitude de l'homme consiste à être à son aise , & dans le sentiment du plaisir, ou en général dans le contentement de l'esprit. Cela ne prouve point que l'on établit le bonheur de l'homme dans la bonne chére, & dans les autres plaisirs des iens; car tout au plus ce ne péuvent être que des causes efficientes, & c'est dequoi il ne s'agit pas : quand il tera question des causes efficientes du contentement , on vous marquera les meilleures ; on vous indiquera d'un côté les objets les plus capables de conserver la santé de vôtre corps, & de l'autre les occupations les plus propres à prévenir l'inquiétude de vôtre esprit : on vous prescrira donc la sobriété , la tempérance , & le combat contre les passions tumultueuses & déréglées qui ôtent à l'ame son état de béatinude, c'est à dire l'aquielcement doux & tranquille à la condition. C'etoient le les voluptez où Épisers floitoi consister le bonheur de l'homme. On le réoria tur le mot de l'alugé , les gens qui étoient déja gâtez en abusfrent, les ennemis de la Scéte s'en prévalutent, & sainsi le nom d'Episers devint très edieux. Tout cela est accidentel au Dogme, & n'empéche pas qu'Episers vern'en très delicient n'en production de l'alugé faute en ne reconnoissant pas qu'il n'y a que Dieu qui puisse produire dans nôtre ame l'état qui la rend heureuse.

### LETTRE DIXIE'ME.

De Cyrille Lucar Patriarche de Constantinople, à Mr. Antoine Leger, Ministre du Saint Evangile, Passeur & Professeur en Théologie à Genève.

Al molto Reverendo M. S. Antonio Legero, Amico osservatissimo, Molto Reverendo Signore doppo le fratene salutationi.

A Ll'improvissa il benedetto Vostro successore M. Signore Sattorio mi èxenito auvissare che li corrieri ordinarii Venetiani banno da partire, è se volesse scriverli.

Subio laficiate à parte egai altre affare, con la man tremante im imfa afcrivere la prefente, perche gli faciamo intervere la prefente, perche gli faciamo interder il boson flate nofire sel quade vivismo, bavendo fempre memoria della perfona fina, to be da laficia imprefe negli nomi di cutcili di continuo della proposita del perche della con universal la sistatione di tutti li fedeli, è confusione dell'auverfarii. (a)

E vero che M. Signor Sattorio è imitatore delle virtu di Vofira Reverentia, è del valore, che fatisfa affai al fuo afficio di predicare orthodoxamente il verbo d'Iddio, è pafer questo piccolo Ovile senza respermiar à fatiche di stadii, con

10 11

Au très vénérable Mr. Antoine Leger, mon très cher & bonoré Ami, après vous avoir salué fraternellement.

TE vous dirai que Mr. Sartorio vôtre fuccesseur, très louable, m'est venu donner avis, à l'improviste, que si je voulois vous écrire, le Courier ordinaire de Venize étoit sur le point de partir.

J'ai d'abord laisse toutes mes autres aflaires, & me siu mis a s'orire cette Lettre avec la main tremblante, pour vous faire fiçavoir la bonne stituation où je me trouve préfentement, & le louvenir que je consserve toiglours de vôtre chére Personne, qui a laisse dans préprit de tour sus Gress les traces de l'houstiets de l'évalution, & de la faintett qu'elle faissi brillet au grand contentement de tous les faillets, (g'à la confuțion de nos adorcțiires, (a)

Il est vrai que Mr. Sartorio est un parfait modele de vos vertus & de vô, tre capacité, & qu'il s'acquite fort bien de sa Charge, en prétbant la Parole de Dieu d'une maniére Ortbodre, & en écifiant ce petit troupeau par une vie si dem-

## 16 LETTRES ANECDOTES

ésemplarita di vita notabile, per il che da tutti é riverito & honorato. (b)

Ma la longa prattica che Vostra Reverentia ha hevuta qui è la familiarità con tutti à la Christiana prattica, ha feveliato gli animi alli nostri, che di lei ricordandos, è della sua dottrina, ce attre sue qualità la benedicono, ande babbi da creder che qui ha lasciato buon nome. (c)

Havnto pnoi qui la nuova del fuo buon arrive in Geneva, TUTTI fi habiamo rallegrato è renduto gratie alla Majefta Divina, che non lascia li fuoi fedeli alla discretione delli peccatori: il che giornalmente lo proviamo in noi il festi.

Non bo sempo da seriver molte cose, ma questo non voglio preserire, che di Vonetia mi auvisa Sophronio, Merropolita di Athene, mio Clientale è molto incli nato alla Religione Reformata, come fa FORSE Volira Reverentia, lui m'avifa Come à Roma la Congregatione de propaganda INFIDELITATE, che cosi si deve chiamare, pigliando nuova del mio ritorno dall'effilio è che ho da haver il possessio del Patriarchato, (che piacendo à Iddio infino alli 15. di marzo io bavero . bavendo io aspetato secondo l'ordine dell' Excellentissimo è prudentissimo Signore Imbasciadore di Hollanda, è il luo sano conseglio la mutatione, & il cambiamento de tutte le Porte, è delli Magifirati dell'Imperio, che qui adesso par esser nuovo mondo,) bora l'infana Congrega. tione pigliando nuova di questo hanno variamente discorso di me.

éxemplaire, parmi beaucoup de fatigues et de voiages, qu'il s'y s personne qui ne l'honore et ne le respecte.

Mais les habitudes que nous aviena contraêtées, en convertair familièrement avec vous , Monfieur , penalem votre long figure en ce Pais, ont tellement reveillé dans l'efiprit d'un cham de nous , le louvenir de voi suffrations Chréstennes & de vos autres beaux talens, que le nous Geres ne client de vous leuir et de vous deuir . Cela vous doit entirement convaincre que vous avez laiff vôtre réputation fort bien établie en ces quartiers en ces q

Nous avons TOUS cu une grande joic quand on nous a donné la nouvel-le de vôtre heureuse arrivée à Gené, ve ; Sc nous en avons rendu graces à la Divine Majetté, qui n'abandonne jamais les fiens au pouvoir des méchans, c'et ce que nous reconnoisson nous-mêmes tous les jours, par nôtre propre expérience.

Je n'ai pas le tems de vous écrire beaucoup de choses, mais je veux néanmoins vous faire part d'un avis que j'ai reçû de Venize, par une Lettre de Sophronius Metropolitain d'Asbénes qui est un de mes amis , fort bien intentionné pour la Religion Réformée, comme vous le sçavez, PEUT-ÉTRE, Monfieur. Il me dit qu'on a parlé diversement de moi à Rome, dans la Congrégation de la Propagation de l'IN-FIDELITE', ( car ceft ainfi qu'on la doit appeller, ) touchant la nouvelle qui s'y est répandue de ma délivrance de l'éxil, & de mon retour en ce Païs, où je dois rentrer en possession de mon Patriarchat, le 15. du mois de Mars prochain, Dieu aidant. Je l'aurois pû faire plûtôt, mais en fuivant. le bon conseil de son Excellence, Monfieur l'Ambassadeur de Hollande, qui Un Gjefuira chiamato Tarquino, fi me va del Papa Urbano, per infligarlo à vouleți rifeatre caura il Vecher Oratriar-cha Oyrillo che el Feretteo, e dimente date Sama chinei Cartholico, per inflication and chiamato per inflication and chiamato per inflication and chiamato per inflication importuno el ferna cervello, rifogle multo hence che la fia Authorita non pafia in Turchia, ma che fi babbia patientia infina alla cenuta alla Segunulo Imbacicadore, el quale fi be ben qualche cola partata dell'Agente dell'Imperadore, na utter rifoliato in fumo.

Vengo à dirli che la divina mifericordia non lasciara mai li suoi sedeli, ne permettera che la mano delli adversarii sia potente sepra di loro: ma sempre li protegera. Laudato sia il suo santo nome.

Di altre cose minute che Fostra Reverentia me ba. . . questo paosta mor pisponder. Aspetto pigliar il possessi possessi processi printe di sopra , è server puoi alla Santa Synodo, è risponder alla mandatami. All bora con quella risposta darò conto à Vostra Reverentia del resto.

Per gratia d'Iddio sperame che il Stato Ecclesiastico si restitutira. La sede Orthodoxa Evangelica si propagara, è la verità risplendera, è TUTTO SI est tres prudent, j'ai attendu que tous les Officiers de la Porte & les Magie, firats de cet Empire fusent canagez, ce qui siant été fait, il semble maintenant que ce soit un nouveau monde.

Un Jésuite appellé Tarquin est allé à Rome, vers le Pape Urbain, pour l'inciter à faire paroitre les effets de fa co. lére contre le vieux Patriarche Cvrille. & à le traiter comme un Hérétique &c comme un ennemi de la fainte Eglife Catholique Romaine. Il lui a dit tout ce qu'il a voulu ; mais le Pape mieux avise & agissant en bon politique, pour se débarrasser de cet importun écerve. lé, lui répondit fort bien, que son Autorité ne s'étend pas dans la Turquie, mais qu'il devoit avoir patience jusqu'à-ce que l'Ambassadeur d'Espagne fut arrivé ici. Il cst vrai que l'Agent de l'Empereur a dit quelque choie de fa venue, mais tous ses discours sont allez en fumée.

Cela me donne lieu de vous dire que Dieu ne permettra jamais que les fidéles foient vaincus par leurs adverfaires, mais qu'au contraire fes ferviteurs feront toùjours protégez par un effet de fa divine mifericorde. Loué foit fon Saint Nom.

Pource qui est des autres choses de moindre importance dont vous m'avez parlé. . . Je ne puis vous donner aucune réponile maintenant. J'attens d'ètre remis en polifishin de mon Patriarchat, comme je vous l'ai dit ci-deflus, après quoi l'écrirai à toute vôtre fainte Altembles Synolde, en trépondant à d'un mai la proposite. A donne pur de la comme de la comme de la coule vous informersi ampleaunt de tour le refte.

Nous cípérons que par la bénédiction de Dieu, l'Etat Escléfiassique se retablira: que la foi Orthodoxe de l'Evangile s'augmentera: que la vérité-brillera, &

Lucy In Good

# 118 LETTRES RIFORMARA (econdo la NORMA del VERBO d'IDDIO. (d)

Parmi che qual demente Theologo il Corefii fi vogli riconofere haver fallato. Mi ha feritto in ma fua Lattera che ferivendo per cafo à Voftra Reverentia la faltutalic à nome fuo, è chiama Voftra Reverentia mio emmanrin. ( ¿)

Jo non gli bo scritto, ma gli ho satto dire che non scrivero à Vostra Reverentia tal salute di tal personà ma che lui volendo-la salutare, sa scrivere, si che scriva.

Li Articoli li piu importanti che sono da questi traditori oppugnati, sono, della verita del Sacramento, percho è molto delce nel systo delli ignoranti il vocabulo della falla Transibustantistone; 10st anno l'Intercessione delli piccoli Intercessioni: li prieghi alli Santi, è l'Adoratione de l'Iddoli. (1)

Dio Signore apri per il suo Santo Spirito le menti nostre in ominip, quel che nella scrittura prophetica & Evangelica stamo insegnati.

Prego per fine che la Maiesta. Divina conservi è guardi la persona Vostra, è la protega, è benedica per sempre.

Saluto tutti li Reverendissimi Dottori fraternamente, è gli pregbo dal Signore ogni benedittione è prosperità.

Di Galata alli 10. Marzo Stylo nuovo 1637. Di Vostra Reverentta amicissimo Fratello

CTRILLO PATRIARCHA.

# A N E C D O T E S

que TOUT SERA REFORME'
felon la REGLE de la PAROLE
DE DIEU. (d)

Il me semble que cet extravagans de Tbéologies, Corofins; veut reconnoitre qu'il s'ét trompé. Il m'a prié dans une de ses Lettres de vous saluer de sa part., quand j'aurai occasion de vous ècrire, & en me disant cela il vous nomme mon seond & mon appui dans les Controurfes. (e)

Je n'ai point répondu à fa Lettre; mais je lui ai fait dire que je ne vous prefenterai januais les faluts d'une telle personne, & que s'il desire de vous faluer, il peut le faire lui-même, puisqu'il sçait écrire.

Les plus importans Articles de la Religion que Carefilia Se tes perides adhérans établiflent font, celui de la engrée d'éta de Corpé de Vijes Cériffe dans le Sacrement de l'Euchariffe; parce que le mes de Tranflabfamiliais plaitbeaucoup aux ignorans i de même, la Médiation des positis Intercéférent; les prives aderffére aux Saints: Ét L'doration des Idoles, de l'étables de l'étab

Dieu nous fasse la grace d'éclairer nos entendemens des lumières de son Saint Esprit, afin que nous puissions bien comprendre ce que les Prophetes & les Evangélistes nous enseignent dans leurs Ecrits

Je finis en priant la Divine Majeflé qu'elle conserve vôtre Personne, qu'elle la prenne en sa garde: qu'elle la protége & la comble toûjours de ses bénédictions.

Je falue fraternellement tous les Vénérables Docteurs de votre Eglife, &c. adreffe des vœux au Seigneur tout-puisfant, afin qu'il les benisse & fasse prosperer en toutes choses.

De Galata le 10. de Mars Style Nowv. 1637. Je suis, mon très honoré Monsieur, vôtra très affectionné Frére,

CYRÎLLE PATRIARCHE.

.637.

Gette Lettre a été mise en Original avec les précédentes dans la Bibliothèque de l'Université de Genéve sous le Numero XXXI.

# REMARQUES SUR LA LETTRE X. DUPATRIARCHE LUCAR.

- (a) Votre chère personne qui a laisse parmi tous nos Grecs les traces de l'honnétei sé, de l'Erudition, G de la Sainteté qu'elle sasson briller au grand contentement de tous les stocles, G à la conssipon de nos adverssères.
- (b) Il n'y a personne qui n'honore & qui ne respecte vôtre Successeur Monsseur Sartorio, qui s'acquite sort bien de sa Charge, en préchant la Parole de Dieu d'une manière Orthodoxe.

TOut ce que nous avons à dire fur les trois Articles précédens, extraits de la Lettre 10. du Patriarche Lutar, aboutit à faire remarquer la faussité de la Thése des Docteurs de Port-Roial, par laquelle ils ont voulu persuader à ceux qui ne connosissem par les celles de traisable Résigion des Grees sparace de la Communion de l'Epije Romaine, que ce Patriache étoit le qui qui adhérion aux sentimens des Résormez; & que tous les autres Grees de son Patriarcha citoit fost colognez de recevoir spanier par la patria commo Orthodoxe.

Si on péft bien toutes les expréfions contenues dans ce peu de lignes que nous veñons de rapporter, on y trouvers dequoi fe convaincre qu'il n'y a que des gens qui font vérisablement dans les mêmes fentimens que les Réformez, qui isflent des eloges de la perfonne & de la Dettine d'un hinfirte Proteir tant, comme ceux que les Gress de Confantimople on fait mettre dans cette Lettre de leur Pariarche, en faver un d'Ambigne Legre, & Gir trout en faitant et le characte de leur d

Ce ne (ont pas des Papiftet qui tiennent ce langage. On n'a jamais entendu aucun Théologien de l'Églife Romaine parle de la fotte. Tout le monde (fait qu'ils ne ceffent d'invediver contre les Dogmes des Réformez, & qu'il n'y a point d'injures, ni d'Anathèmes, qu'ils ne mettent en ur dage pour confondre & pour accabler ceux qui les enfeignent. Il paroli ici que les Gress son P 2 and conformer de la fait d'indiversation de la fait d'indiventifie de la fait de la f

### REMARQUES SUR LA LETTRE X.

latinifez font tout le contraire, en louant les Protestans & leur Doctrine. Il faut par conféquent qu'ils aient une bonne idée de la Religion des Chrétiens Réformez, & une grande avertion pour les Dogmes & le Culte de l'Eglise Romaine, puisqu'ils ne lui donnent jamais que les tîtres dont les Auteurs Sacrez fe servent pour désigner l'Antichristianisme. Voila pourquoi cette idée regne dans tout ce que le Patriarche Lucar dit contre la Papauté & le Papisme; & c'est aussi dans cette même vue qu'il témoigne l'espérance qu'il a d'en voir reformer les Abus, corriger les Erreurs & abolir les Idolatries, comme il s'en exprime dans les trois Articles fuivans, qui sont aussi extraits de la même Lettre.

- (d) Nous espérons que par la bénédiction de Dieu , l'Etat Ecclésiastique se rétablira : que la foi Orthodoxe de l'Evangile s'augmentera : que la vérité brillera, E que tout sera réformé selon la Régle de la Parole de Dicu.
- (c) Il me semble que cet extravagant de Theologien Coressius, veut reconnostre qu'il s'eft trompé, &c.
- (f) Les plus importans Articles de la Religion que les perfides adhérans de Coressius veulent foutenir , font , la Transsubstantiation , la Médiation des Saints , l'Invocation des Créatures, l'Adoration des Idoles, &c.

Il y a trois choses fort remarquables dans cette derniére partie de la Lettre du Patriarche Lucar. La première , c'est qu'il établit le même principe que les Protestans ont emploie pour la Réformation de cette partie du Christianisme qui a renoncé à la Communion idolâtre de l'Eglise Romaine, & dresse une Confession de Foi tirée de la feule Parole de Dieu, & une Discipline Eccléssaftique pour tout ce qui concerne le Culte extérieur des Eglises Prote-flantes, dont toutes les Régles sont entiérement conformes aux Préceptes de Jésus Christ, tant pour la Théorie que pour la Pratique, de tout ce qui fait l'esfence du véritable Christianisme, tel qu'il sût établi par les Apôtres sans aucun mêlange des traditions humaines.

La seconde chose qu'on doit remarquer, cest que le Moine Coressius disciple des fésuites, après avoir été le plus cruel ennemi de Cyrille Lucar, pendant que ce Patriarche étoit éxilé à Chio, & le plus grand Antagonifte du Miniitre Leger, quand ce Pasteur Réformé étoit à Pera de Constantinople, se soit repenti en quelque forte d'avoir combattu la vérité, & calomnié ces deux perfonnes, pour favorifer les pernicieux desseins des Emissaires de la Cour de Rome, qui ont mis en usage sout ce que la perfidie & les plus violentes passions leur ont pû suggérer, pour faire périr malheureusement ce Patriarche, & ce Ministre, parce qu'ils étoient les principaux défenseurs de l'Orthodoxie dans les Eghies Grecques de l'Orient ; quoi qu'il y cût beaucoup de Prélats & d'autres personnes qui soutenoient la même Doctrine, & qui expendant n'avoient point de Relation avec le Ministre Leger. Cela paroît en ce que le Patriarche Lucar lui donne avis au commencement de cette Lettre 10, que Sophronius Metropolitain d'Athenes est un de ses bons amis , & qu'il est bien intention-

né pour la Religion Réformée. N'est-îl pas étonnant après cels, que les Dodœurs de Port-Roisi oftent cire que Cyrille Lurar avoit cét (blorné par le hinitire Lagor, & qu'il n'y avoit aucun Prélat dans les Egliés Grecques, qui fit du fentiment de ce Patrische de Conflatinople. Corefair lui-même, tour attaché qu'il étoit au Papissime, donne un démenti, aussi-ben que Soptronius, à de ces Controveristhes s'fiameus de l'Egliss alliciane.

On peut enfin remarquer sur le 3, Article ci-dessis, que le Patriarche Lucor condanne expressionen se mémes Dognes que las Reforance tiennent pour Etherodoxes, & les mêmes cultes qu'ils rejettent comme superstiteux, ou comme idolates. Ce Patriarche y marque spécialement l'opinion de la Tragiefishs patriation & de la Présnet réelle, comme très erronée & entiérement coutraire è la Dochroine de Jésus Christ; ecpendant, il n'y a point d'Article de Foi, que les Dochroine du Papsime sobtenent avec tant d'opinistretté que celui là; mais nous le passions maintenant fous silence; parce que nous devons produire dans la suite dequoi le renverser d'une manière plus particulière & plus efficace.

### LETTRE ONZIE ME.

De Cyrille Lucar, Patriarche de Conflantinople, à Mr Antoine Leger, Minifre du Saint Evangile, Pafleur & Professeur en Théologie à Genére.

Molto Reverendo Signore,

On mancharo di pensare infin tanto quello che posso fare per satisfacione del suo desiderio, è sorse qualche parte del ben publico.

Il Concilio Fiorentino manuscritto vederemo di truovare, è consideraremo sopra le altre sue richiesse. (2)

Le buone nove d'ella Christianità venute per li Signori Stati, mi fanno esser molto alegro.

Iddio benedetto aiutti quelli Principi

Mon très bonore Monfieur.

E ne manquerai point de m'appliquer incestamment à faire tout ce qui me sera possible, pour vous procurer ce que vous desirez; & peur-être aussi quelque chose concernant le bien public.

Je ferai en sorte de trouver le Concile de Florence Manuscrit, & n'oublierai point de saire toutes les réséxions nécessaires sur vos autres demandes. (a)

Les bonnes Nouvelles de la Chrétienté, qui nous sont venues en ce Pais, de la part des Seigneurs Etats Généraux, me sont un extrême plai-

Je fouhaite que la bénédiction de

University Google

122 LETTRES ANECDOTES

per beneficio del ben commune della Chie-

Dieu, & son assistance, favorisent toujours ces Puissances, pour la profpérité & le bonheur universel de l'Eglise.

Le Patriardes

Il Patriarcha

CTRIL LO.

CYRILLE.

Cette Lettre qui est sans datte, a été mise en Original avec les précédentes, dans la Bibliothéque de l'Université de Genéve, sous le Numero XVIII.

# REMARQUES SUR LA LETTRE XL. DU PATRIARCHE LUCAR.

CEux qui voudront spavoir la vérité de toutes les intrigues du Comile de Fibrence, doivent avoir recours sux Hispières des Greats de les comparer avec célles des Latins. Les uns & les autres outrent souvent la matières c'est pourquoi il flux prendre le milieu entre les deux extrémitex, & consiliers les Actes Originaus quand on peut les trouver; su désiur de quoi, on rique de se tromper: car il y a fort peut de Concelles imprimez, dans lesquest on tertourter que de difficacion, & c'est ex qui a obligé le Minifre Leger de recourir et en le Leur pour avoir quelque Estemphier Manifre, du Concile de Ferrence.

Il n'y a jamais eu d'Affemblée Eccléfiaftique, dans l'Eglise Romaine, dont les Actes foient plus suspects que ceux de ce Conciliabule de Florence, produits par les Latins, attendu qu'ils ont fait tout ce que la rufe & l'adreffe leur ont pù suggérer en cette occasion pour en imposer à tout le monde : & qu'ils ont fait imprimer un grand nombre de Lettres supposées, & de Relations faites à plaisir pour donner à entendre à toute la Postérité que tous les Grecs Orientaux se sont unis, de bonne soi, à l'Eglise Romaine dans ce Concile; mais l'événement a fait voir le contraire d'une manière très évidente, puisque les Hifloriens de sa Communion qui déguisent, autant qu'ils peuvent, tout ce quise passa à leur désavantage dans cette occasion, ne sçauroient néanmoins s'empêcher de laisser entrevoir dans leurs Narrations, que cette prétendue Réunion n'a été qu'une feinte de quelques Grecs bypocrises qui ne furent pas plûtôt re-tournez en Orient après avoir fait leur Cour au Pape dans ce Conciliabule, qu'ils levérent derechef le masque pour agir contre sui, & pour le faire Anachématiser comme on le peut voir dans l'Histoire de ce tems là, dont nous dirons ici deux mots en nous servant des propres termes qui se trouvent dans les Annales de Baronius, dans celles de Rainaldi, dans l'Abregé de Sponde, & dans l'Histoire du Jésuite Maimbourg, touchant cette dernière Rupture des Gress que tous ces Auteurs Papistes regardent comme un Schisme, dont voici la description en abresé.

Le Pape Eugéne IV. s'étant brouillé avec les Péres assemblez au Concile de Bale, pour foutenir fon Autorité, en convoqua un à Ferrare, où l'Empereur d'Orient, le Patriarche de Constantinople, & plusieurs autres Personnes de l'Eglise Grecque, se trouverent. Mais cette Ville aiant été attaquée de la maladie contagieuse, après XVI. sessions, on sût obligé de transférer le Concile à Florence l'an 1439. Le Pape s'y trouva lui-même, avec Jean Palcologne Empereur des Grecs, & on y tint la première Session, qui est la XVII., en comptant celles qui avoient été tenues à Ferrare. Ce fut un jeudi 26. du mois de Février, là on disputa de la Procession du Saint Esprit, & les Latins après deux discours que le Cardinal Beffarion fit à ce sujet, cabalerent de telle sorte, que quelques Grees souscrivirent à la créance des Latins, mais l'Evêque d'Ephele s'y opposa avec quelques autres Prélats Orientaux. Ensuite on régla du mieux qu'on put les autres Articles de la Créance des Latins & des Grecs, en palliant ce qui ne plaifoit pas aux uns ou aux autres ; & enfin, on conclut une espèce de Tolérance réciproque, à laquelle on donna le nom d'union dans les Actes & dans les Lettres circulaires, qui furent fouscrites des uns & des autres, le 21. jour de Juillet de la même année. Quelque tems après, l'Empereur Jean repassa à Constantinople , pour s'y opposer aux progrès des Armes du Ture. Cependant, après le depart des Gress, le Concile dura encore trois ans, & il ne fut conclu qu'en 1442, dans l'Eglife de Saint Ican de Latran à Rome.

Pluseurs Auxuus ont écrit que l'Empereur Paleologue n'étoit venu en Italie que pour mendier quelque fecours contre se nenemis, & que les Prélats Gree qu'il amena avec lui, étoient des gêms qui ne cherchoient qu'à lui faire plais fir, & qui pour faire entre le Pape dans les déflieins de cet Empereur, vou lurent bien, par une làche complaisaue, fouferire le formulaire expeitux & équivoque de la Condession de Fei des Latius, dans le dessine de s'ernéter ensuire, quand ils auroient obtenu tout ce qu'ils demandoient à ce Pontife, & c'ett ce qu'ils ne manquerent pas de faire quelques mois après la conclusion de la company de la co

L'Empereur qui étoit un Prince affez craintif, relicha beaucoup de fa première fermets de forre que tout l'Orient demura dans le Schiffine, à la réferve d'une partie du Clergé de Conflantinople, qui fuivoit encore fon Patrarche. Cospiantir Paleisigne, fuccefficur de fons prévoint les deffiens de proport lui demander de la companion de la companion de la faire à fon avémente à la Couronne. Il n'avoit pu encore obliger les d'res à le foluntere aux Décifions du Cessiti de Florese, procefant qu'il étoit fort réfolu de travallet aux plusie à la réduction des Schiffmaiques.

### LETTRE DOUZIE'ME.

De Cyrille Lucar, Patriarche d'Aléxandrie, à Mr. Uytenbogaert Minifive du Saint Evangile, & Pasteur à la Haye en Hollande.

Cyrillus Papa ae Patriarcha Alexandriæ, P. Detissimo ae Anmanissimo Viro, JO-ANNI UYTENBOGAERT, Manistro verbi divini, Fratsi in Christo, observandissimo faintem & pacem à Domino nostro Jesu Christo.

Ad Pacem Christianam & fraternum amorem provocatio.

Meirie ab izse literarum meerum principie ad bumanitaru tuum şillam patem reservi debre arbitrer, que in Evangelio sesse (terris); toint som Christiani sundamentum postum est ocum pricipert Apoldus; in quamenque domum intravertits, primum dicite, pax buic domu: Es pol reservicitarem à mortati, antegiam nil altid infraverentur dispunt par votos; qu'il dition de dispunt par votos; qu'il dition de mortati, antegiam nil altid infraverentur dispunt pax votos; qu'il dition de mortati, antegiam nil altid infraverentur dispunt pax votos; qu'il dition de principa de la companie de principa de

Quod si ob alia, & ob hoc sattum puto, quasi vellet Dominus eis significare, omne Christianum negatium pace incipi debere, pace que finiri.

Quia Deus Optimus, Maximus, qui est & d', pas est in principio, par in stre & vos, qui ad ejus similitudinem creati sumus, non ab re faceremus, si Creatorem nostrum, si Mazistrum totis crivibus miniaremus. Cyrille Pape & Patriarehe d'Aléxandrie, à très docte & très affable JEAN UYTTENBOGAERT, Ministre de la Patole de Dieu, mon très révérend frére en Christ, Salut & Paix, en Jéss Christ notre Seigneur.

Exhortation à la Paix Chrétienne, & à l'Amour fraternel.

JE n'ai pas erû pouvoir mieux commencria Lettre que je vous écris, que par cette Paix que l'Evangile de nôtre Seigneur Jélus Chrift pole pour le fondement de tout bon Chrétien, felon le précepte de Papôtre, Es quedque Maijas que vous centriez, dites premièrement, Paix fait de cette Maifon. Et après la Réfurrección (de J. C.) des morts, a vant que les Difeiples culfent encore donné aucune ordonnance, il leurfu dit, paix vous fait.

Que si ç'a eté pour quelque raifon particuliére, le croi que ç'a été aussi pour celle-ci, à sçavoir, comme si le Seigneur avoit voulu leur signisier, qu'il saur que toutes les Entreprises des Chrétiens commencent par la Paix, & qu'elles finissent aussi par la Paix.

Parce que Dieu très bon, très grand, qui est Aspha & Omega, est Paix dans le commencement, & Paix dans la fin. Et nous qui avons été créez à fa restemblance, pouvons-nous mieux faire que de nous conformer à nôtre Créateur, & que d'imiter noure Maitre de toutes nos forest.

Q2 En

## 26 LETTRES ANECDOTES

En ergo, vir Doctissime, in bujusce ad te meæ epifolæ ædificatione, jaeto fundamento pacis, una mecum sperare debes, fore ut amicitia nostra proficiat, fore ut aliquando salutare aliquid inter nos tra-Eletur , semota passione , que bominum animos facile occupatque vincitque; cum maxime sciamus, ex iis que nobis referuntur, te isibic omnibus esse admirationi . Ed ob felectum concionandi genus , quod tibi calitus eft donatum; quod munus nunquam recte adimpletur, nift in corde insitum effet, quasique innatum defiderium boni communis totius Ecclefie, bos eft , peregrinantem Ecclesiam in fausto flatu semperque florentem peroptare vide-

Quod de tanto viro, ita credendum, ita sentiendum effe non dubitamus, prafertim cum toties nobis boc tellatus fuerit virtutum tuarum facundissimus prædicator , Illustriffimus Orator in bac Turcarum Aula , Dominus Cornelius Hagius, quoties nominis tui, in babendis mecum colloquis, mentionem fecerit : cujus ante decem annos , peregrinantem in hisce partibus, cum usus essem familiaritate, magis magisque boc tempore confirmata est amicitia nostra, quando ex insperate ipse Belgio, ego ab Ægypto in banc urbem proficifcentes, alterutrum incredibili cum letitia, viderimus, falutaverimus , dextramque dederimus.

Quantum ergo iflo Domino tua nobis resulte putas nos jam gavifos? Quidnam patas, quod nos in ammo concipiedamus, dum tua referentem auditebamus, ab oreque pendebamus viri, nifi ad te litteras nostras dare?

Ainsi donc, Monsieur, voiant que j'ai mis la Paix pour servir de baze & de fondement à ma Lettre, vous devez espérer avec moi , que nôtre Amitié s'augmente. ra, & qu'un jour il se traitera entre nous quelque chose de salutaire, éxempt des passions qui agitent & accablent facilement l'esprit des hommes; sur tout. d'autant que nous sçavons, par le rapport qui nous en a été fait, que vous êtes en admiration à tout le Monde en vôtre Païs, par vôtre singulière méthode de précher, qui vous a été donnée du Ciel. Charge dont l'homme ne s'acquitte jamais bien, si le cœur n'est imbu , & persuadé , & que le desir du Bien commun de toute l'Eglife n'v foit, pour ainsi dire, conçû; C'est. à dire, de souhaiter de voir toujours l'Eglise Militante dans un état heureux. & toujours floriflant.

Ce que nous ne doutons pas que l'on ne doive croire & penfer d'un fi grand homme. Sur tout après tont ce que le très Illustre Orateur à cette Porte Ottomanne, Mr. Corneille Haga nous a dit de vos mérites toutes les fois que dans nos Conversations l'occasion s'est presentée de parler de vous : avec lequel aiant eu l'honneur de converfer il y a dix. ans, quand il fit un voiage en ce Païs, nôtre amitié s'est toujours accrue & fortifiée de plus en plus, lors que fans y penser, lui venant des Païs-Bas en cette Ville, & moi étant en chemin pour m'y rendre d'Egypte, nous nous rencontrâmes au grand contentement de l'un & de l'autre, nous nous faluâmes, & nous nous donnâmes la main.

Quelle penfez-vous que fut nôtre joie à l'ouie des choses qu'il nous racontoit de vous? De quelles penses croiez-vous que nôtre esprit étoit agité, quand nous lui entendions saire le recit de vos métites, & que nous le recevions -

Pro-

Propofuit hoc mobis Dominus Orator, at nos celerius deliberavimus. Hinc est, quod ego tibi minime notus, mibi satis noto tibi, præsentes exarare voluerim.

Nee mirum: ad Ministrum enim feribit Minister, & Ad Pattorer Pot or; uterpue enim softrum bife nominibit sugimor, at ti in tua, ego in mana Ecclosa: & quamwi; Pattores & tu & ego simus, conflat tamen ambos sibu mo Pattore summo esse, coi simus voes opertes, & a quo, s. esse cospertes, & a spittanum Pattores.

Sund fr à Des bakimus, boung fi s at bes est mode malum squiii von conflat thi mea evatile, non constat mini taa. Et quad pejus, vel alter exeter, Parum autoriatem antiquem, no Scripture dicam, respicion, admitti to Eclisfa bumanas spisiones l'o linevationes, quilous sam tumuer la Eclisfa extrent largue (ere videatur.

Loco sidei, inanis introducitur Philosopour servatitiis ille gladius, viam non custodiens; sed impediens Paradis Cui Philosophia Christum submittimus, cui credimus, qua nin forbeatuur sidei mysteria, non sustipinus; hane solam sundaunentum salutis ponumus. Quad si tia ego de te dicam, val ad te referam, 1 tuda me retorquibis. de sa propre bouche ? C'étoit de pou-

J'avouë que l'Ambaffadeur nous le propofa d'abord ; mais nous en avions déja pris la réfolution. Cela fait que quoique je vous fois inconnu, je n'ai pas balancé à écrire cette Lettre à une perfonne qui m'étoit déja affez connuë.

Ecceres il n'y a pasi ci dequo i s'éconner, c'elt un Minifer, qui cérri à un Minifer a c'elt un Pafeur, qui écri à un Pafeur. Car nous protos tous deux ces noms; vous dans vôtre Egl; e, & moi dans la mienne. Et quoique vous & moi foions Pafeur, ; letnéammoins certain que nous foions l'un & l'autre foimis à un Sauverain Pafeur, duquel il faux que nous foions les Brebis, & par qui nous devons être etablis, il nous voulons être Pafeurs.

Que finous en avons la Vocation d'enhaut, c'eft une bonne chofe; mais ce que je voi de mal en ceci, c'eft que vous ne connoillez pas ma vocation, & que la vôtre m'eft inconnué. Et qui pis eft, c'eft que l'un ou l'autre, ou peut-être aucun de nous deux, ne s'artetant à l'authonité des Péres, pour ne pas dire de l'Ecriture, admet les opinions humaines, de les comments de l'autre de l'autre de l'autre comme comme fubmergée, (emble languir & etra à l'extrées.

Une vaine Philosophie, cette epée à deux rrenchais, qui ne garde point le chemin du Paradis, missi qui empéche d'y entrer, prend la place de la Foi. À laquelle Philosophie nous foûmettons Chrift, à laquelle nous croions, fans l'approbation de laquelle nous faiches, l'encevons appelle faul. L'en doute pasque lous president de la control de la control

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

empliu, ifia tamen profide Civilis past was of the its exp promptes about, at unaltaint eil probatum, if life obtulevit eccasio, pijam mentum jahre. Ferfam Dei ommipetentia tade apparente, unri ilum beijum i ilipum enneme (cum illum potentia infirmainte perfectatur) an an infirmainte proficiatur) an infirmainte proficiatur on the minima infirmainte propantia i qua cum Christiani Orientales bujur vite commoditates pro nibile pomente in tedescipue replantest, animum da numu criquas finem, qui est percelates repe ciclisi in Dei sperime.

Adquid ergo tibi narramus ista? Ut videlicet intelligat tua prudentia, in bifce partibus effe difficile aliquid novum admittere in Ecclesia, admittere in side. Neque unquam iis confentiemus , qui et si apparenter ad aliquod beneficium atque utilitatem videantur, at magno cum totius Christianitatis scandalo ista facere, res ipfa docet. Et optarem, ut una nobiscum , regulam iftam veftra fequeretur Ecclesia: non enim objicerentur ei , que passim pluves bujus temporis scriptores objiciunt. Et quoniam non est mibi tanta facultas tractandi, ut neque otium plura scribendi, missa ea facio, meque ulterius non extendo; quod forfan tunc adimplebo , ubi tue charitati non ingratum fore intellexero, indoctas litteras nostras perlegere, resque tanti momenti, non pauci facere. Satis vero se modo babere arbitror, ut tractatus nostre amicitie, ex ifta occasione que nos ad tuam bumanitatem scribere coegit, sumat exordium, in-

vez de leur propre substance, arracher leurs enfans d'entre leurs bras, quoi qu'enfin ils soient tellement affligez, qu'ils ne le sçauroient être davantage; cependant, ils fouffrent patiemment toutes ces choses pour la foi de Christ, & les supportent joieuseinent, comme on en a vů pluficurs éxemples, jusques là, que lors que l'occasion s'est présentée, ils n'ont pas refusé de mourir. Peut-être Dieu montre-t-il en cela sa Toute-puisfance, en faifant voir d'où vient aux hommes une telle grace, puisque c'est dans nôtre infirmité que sa puissance se manifeste. N'est-ce pas la un miracle; ne sont-ce pas là les Stigmates du Seigneur 76/us, que Saint Paul portoit? avec qui les Chrétiens Orientaux estimant pour rien les commoditez de cette vie & les regardant comme périssables, ils tournent leur esprit à une même fin, qui est l'héritage du Roiaume des Cieux, en la Gloire de Dieu.

A quel propos, donc, vous difonsnous ces choics ? C'est afin que vous scachiez qu'il est difficile d'introduire en ces Quartiers quelque nouveauté dans l'Eglise ou dans les Articles de foi. Aussi n'y consentirons-nous jamais; car quoi qu'il parût y avoir quelque avantage & quelque utilité, la chose même nous enscigne que cela ne pourroit se faire, qu'au grand scandale de toute la Chrétienté. Et plût à Dieu que vôtre Eglise observat cette régle avec nous; car on ne lui reprocheroit pas, ce que plufieurs lui reprochent de tems en tems en nos jours. Mais comme je ne suis pas capable de traiter de si grandes choses, & que d'ailleurs je n'ai pas le tems d'en écrire davantage, je finis, sans m'étendre plus loin, ce que je ferai peut-être un jour, lors que j'aurai appris que vous n'aurez pas dédaigné de lire ma Lettre, quelque mal conçue qu'elle foit, & que

. .

## LETTRES ANECDOTES

deque possit prosicere; quod Deo Optimo Maximo complaceat, cum utriusque nostri consolatione suo persicere adminiculo, totumque in suam redundet laudem.

Interim ego te observo, absentemque aniui affectu fraterne amplector, E iterum atque iterum te osculo pacis deosculor, optineque valere cupio.

Datæ Conflantinopoli 30. Maji 1612.

vous n'aurez pas méprifé une chofe de fi grande importance; & je croi qu'il me ſuffira, que le traité de nôter amitié tire son origine de cette occasion qui m'a obligé à vous écrire. & que de là il puisse le fortifier; ce que je prie le Tout-bon & Tout-puissant, de vouloir achever, pour potre consolation mu-

tuelle, le tout à fa plus grande gloire. Cependant je vous révire, & quou qu'ablent, je vous embrasse fraternellement de œur & d'assection. Et vous sluë encore une fois du baisse de Paix, souhaittant que vous jouissez d'une parfaite fanté.

Donné à Constantinople le 30. Mai. 1612.

### LETTRE TREIZIE ME.

Cyrillus Papa ac Patriarcha Alexandria: Dollifimo ac Reverentiffimo Viro D. 10 A NNI UYTENBO-GAERT, Veoli divini in Ecclefa Chrifti Hage-Countane Adminificatori, in Jefa Chrifto Fratri obferentiffino, falutem & pacem à Domino Jefa Chrifto alexatore nofivo, Gr.

De statu Græcarum Ecclesiarum.

No of mirms, more esim eliter operated floorers, platteria denous humanistatus mifis meir, edulit tra emus prant vora escomen, everbi decimi chiminiferatori. convenit, funvitur reformerit. Cum mutus mibi falutum atque pacem Chrifianam, miro fuceri cordii affella, remittert, a edeperatori y G quaism omnimo vincere me undequaque coltit, ea addidit in litterarum luturum principio, que mibit à fe estant fequificati, qui est petatui Chrifiania i beneficia, que mobit fatti aperielossi, a anto na cheritai arrheta colo, Ecclemanto na cheritai arrheta colo del colo d

Cyrille Pape & Patriarche d'Aléxandrie, à très docte & très vénérable J E AN UYTTENBO-GAERT, Ministre de la Parole de Dieu dans l'Eglisé de la Have, mon très cher firere en Christ; Salat & Paix en Jésus Christ notre Sauveur.

De l'état des Eglises Greques.

The ne m'étanne pas, & auffi ne poupous pois perferer surte choe, que le doux Echo de la voix d'un véritsble Miniffre de la Parole de Dieu ait repondu agréablement à la Lettre que je vois avois écrite, en me ravoiant & fouhaitant affi. Chevillement & avec une fincérité de ceur admirable, le failut & la Paix en Christ. Et comme vous avez voulus me firapétir en tout, vous avez ajoidté au commencement de vière Lettre, ce que vous ténoigniez desfirer de moi, pour le bien de la Chrétiente. Par où nous srons recon-

s:as

Tias Christianas , per orbem diffusas , in veritate unitatis , & dilectionis , videre supra lapidem illum Angularem, verum fundamentum , præter quod aliud nemo potest ponere , fundatas, vel optimam ficut agriculturam puro verbo divino irrigatas , crescere per omnia in Christo vero Capite, if & mis to come cumpuedeyander zi ernandalindin mitt. ( ex quo totum corpus coagmentatum & compactum crescit) &c. ut tecum Pauli verbis utar, illud mirabile capit incrementum, quod tandem nos regni efficis coheredes, के बेंद्रीन क्यें रेंग्स , κλεροιέμαι μέν Θιά, σωνκλεροιέμου di xerri (ut fimus revera, hæredes quidem Dei , coharedes vero Christi) Merito crede, vir Doctiffime, nos tibi ingentes babere gratias ob tam fanctam intentionem tuam , & ob eam que te incitavit probitatem, nobis illud deprecari, qued & per minimum facile Dei effet adimplere, qui de lapidibus potens est semen Abrabe suscitare, quod prudenter in litteris tuis annuis , nos ita videret dispositos , omnino velle passiones , quibus animi bominum de Religione controversantium tementur , post-ponere ; cordaque nostra ab impiis alterutris odiis mundare, ita ut ad anum finem omnes operam & oleum consumeremus, ad gloriam divinam, videlicet, ad bonumque falutis animarum nos-Ararum. Quarum ferio curam gerere deberemus. n 301 udidirui arreun . bas utp-Derg & nieger Thur, if Croundif rie forgie miru; (quid enim profuerit homini, fi lucratus fuerit totum mundum. & anima fua mulctetur ? )

At quoniam ii, qui per latum orbem jatlant proficuturque foli agrum Evangelicum operari, cum fainette munde apparere velint, idanique à ignoralum, (& alti-loqui & coeletium rerum petiti) propriamue destrinam tanquam

nu suffisamment le zéle de vôtre Charité, & le desir dont vous brûlez de voir les Eglises Chrétiennes répandues par le monde, unies enfemble en vérité & en charité, & posées sur cette Pierre Angulaire , qui est le véritable fondement, outre lequel personne ne peut en poser un autre ; afin qu'étant ainsi fondées, & comme un champ arrofées de la pure Parole de Dieu, elles croissent par tout en Christ qui est le véritable Chef, duquel tout le Corps étant formé, prend son accroissement. pour me servir avec vous des Paroles de Saint Paul, puis qu'enfin il nous rend cohéritiers de son Roisume 2 Afin que nous soions en effet béritiers de Dien , & cobéritiers de Christ. Croicz . Montieur, que nous vous fommes très obligez d'une intention aussi sainte que la vôtre, & de cette probité qui vous a porté à nous la souhaiter : & qu'il est très facile à Dieu d'accomplir, lui qui des pierres peut susciter de la semence à Abraham; s'il voioit, selon ce que yous nous mandez fi prudemment dans vos Lettres tous les ans, que nous fusions tellement dispotez à vouloir nous défaire des passions dont les hommes, qui aiment les Querelles & les Controveries . font animez : & nettoier nes cœurs des impiétez de l'un & de l'autre, en forte que tous tant que nous fommes nous n'afpirions qu'à une même fin, à scavoir à la Gloire de Dieu. & au falut de nos ames; dont nous dévrions ferieufement avoir foin. Car que profitera-t-il à l'homme de gagner tout le monde, s'il fait perte de son ame?

Mais comme ceux qui ie vantent par toute la terre, & publient d'être les feuls qui travaillent au Champ du Seigneur, voulant passer pour lages devant le monde, pour diseurs de mystéres, & pour expérimentez, dans les choses célet-

R

## 22 LETTRES ANECDOTES

de calo delapfam oftenture , nos fi bene tantum vel quid faciunt , vel fentiunt , quod non improbatur , fed fi male , fi perverse , ita ut & ipfi proprio digito tangant , obstinate defendunt nunquam se male vel facere vel sentire, contumeliose affirmant. Et quod pejus, flammis & focis insurgant its, qui vel Christiane admonuerint , vel modo aliquo errorem eorum palam facere proposuerint. Non licere dicentes , injuriam , que totam Christianitatem contaminat , propulfare. Nec faltem proprios fines munire. ad evitandum malum, quod ut passena (gangræna) serpit. Ebeu, quæ spes unquam erit . Deum optimum maximum hominibus inconversabiliter elatis, ut unionis & dilectionis ratio infinuetur beneplaciturum; Non video, nifi difficulter, boc nostra tempestate perfici posse, quando nec loqui datur , nec dicere verum. At è contrario tecum ago , vestraque cum Ecclefia, video me posse considenter tractare; animadverto meum posse spiritum in vobis acquiescere , quia Christiane agitis , pacem Christianam diligitis, unionem in veritatate Domini non evitatis. Quod fi , vicissim vos mecum codem animo gesseritis, jam potest dici, ignem veni mittere in terram, & quid volo nifi ut accen-datur, Quod si tu modestia motus de te protulifti, quod equius de me affirmari poffet , imparem videlicet te in scribendo futurum , at semper pares uterque erimus, fi res ut fe babeat, feripferimus atque narraverimus. Si veritatem coluerimus, ipfique obtemperati fuerimus...

tes. & vanter leur Doctrine . comme fi elle leur avoit été infuse du Ciel, s'ils croient, ou s'apperçoivent que nousaions fait quelque choic de bon, non feulement, qui n'est pas condamné, mais même si l'on a fair quelque chose de mal, ou d'indigne, en sorte qu'ils puissent le toucher du doigt, ils nous défenders avecopiniatreté, & foûtiennent effrontement, que jamais ils ne font rien de mal. & que jamais ils n'ont de mauvais fentimens; & qui pis est ils persecutent par le fer & par le feu, ceux qui auront voulules reprendre chrétiennement, ou qui auront propolé en quelque maniére de publier leurs erreurs. Difant qu'il n'est pas permis de divulguer une chose qui fait une tache à toute la Chrétienté. Pas même de munir ses propres frontiéres, pour éviter un mal qui gagne & serpente comme la gangrenne. Maishélas! quelle espérance y aura-t-il jamais, que Dieu, tout bon & tout puiffant puisse s'accommoder avec des hommes remolis d'orgueil, quel moien de leur infinuer l'union & la charité? le n'en vois aucun, dans ce tems de calamitez où il n'est pas permis de parler, ni de dire la vérité. Mais aujourd'hui tout au contraire j'ai à faire avec vous & avec vôtre Eglife, & je reconnois que je puis m'y confier, & traiter en toute surcté. Je m'apperçois que mon esprit peut s'accommoder avec vous, parce que vous agissez en Chrétiens, que vous aimez la Paix de Christ. & que vous ne cherchez que l'union. en la vérité du Scigneur. Que si réciproquement vous agissez avec moi dans. le même esprit, c'est maintenant que l'on peut dire; je suis venu mettre le feu en la terre, & que veux-je, finon qu'elle soit brûlée. Que si par un effet de vôtre modestie , vous avez dit de vous, ce qui se pouroit à meilleur tie tre dire de moi; à içayoir que yous ne

Ille certe impar, quem ifla defecerint, me arbitror referre y 6 boomines qui Dei quantur firitiu, minus pollenta eldorata aleganista, primar minus pollenta eldoratia, a mammatifique everborum, que ad arbit aliañ, a nit ad demendant an-ver bomisum elimaturum, i tantum en expriman, qui finance particular, a constitue que a despui de la comparta del comparta del comparta de la comparta de la comparta del c

Audaeior vero factus videor, quua ad te feribo, cui fas vifeera cordis nospri aperire, & de quacunque re necessaria fructuosas redeere & accipere voces.

Qued fi, erravero, me non sombures in olla; neque super prunsa extende, vei confectu votoris territabli. Non enticerte sides Christi Catholica bhe tyrannide suspensatur, sed miscrabiliser debellatur.

Admombis tamen fraterne. Si tibi quid fimile acciderit, ego tecum codem mado procedam, El femper artifque fulpetta, que debent esfe hominum, vera E infabilibila, Scripture E Evangelii erunt verba.

pouriez m'égaler en fait de Leures, je vous affure que nous irons toûjours de pair, qu'elque chofe que nous écrivions, & que nous nous mandions, pourvû que nous cultivions la vérité, & que nous v obéfifions.

& que nous y obéimons. L'avoue que celui qui manquera à ces choses ne fera pas égal à l'autre; & je ne croi pas qu'il importe que les hommes qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. soient douez de cette élégance, & de ces ornemens du discours, qui ne servent & ne sont propres qu'à chatouiller les oreilles des Personnes délicates, pour vû qu'ils publient les choses, qui sont de la vérité Evangélique, & qui appartienneut à la Piété Chrétienne; en forte que nous puissions dire que nous sommes des idiots dans nos discours, mais non dans la connoissance, que nous ne parlons pas le langage qu'enseigne la sagesse bumaine, mais celui que nous enseigne le Saint Esprit.

Il me femble que je deviens plus hardi en vous écrivant, à vous, disje, à qui il eft permis d'ouvri fon occur; &c avec qui l'on peut raifonfonner avec fruit de toutes les chofes néceflaires.

Que si j'ai été dans l'erreur , vous ne me briterez pas dans la chaudiere, & ne m'étendrez pas sur les charbons, ni vous ne m'épouvanterez pas par l'afpect d'un boureau ; car ce n'est pas par cette Tyrannie que la foi Cattholique de Christ fe maintiene, mais c'est par là qu'elle est affaillie & combattué misférablement.

Cependant, je vous prie de m'admonefter fraternellement; & fi quelque chofe de femblable vous arrivoit, j'en agirai de même avec vous & nous réglerons folon l'Ecriture & l'Evangile, tout ce que les hommes nous debiteront comme vrai & infailible, lors qu'il nous paroitra fuirpect.

R 2 Postea

## EL LETTRES ANECDOTES

Pofica quia vinvit me H. T. firitis dilettimis funibus, fieri nequit, quiu ego codem animo tibi fiuadem, quam meriso tibi fiua fine quam meriso tibi fiua fine fine fine de consecuente consecuente consecuente fine affectus; de tiis ad te feribario de, de quibus per litteras vel ad me, vel ad multirifimum Cornoclium Hagam Ortocrem, dasta, pettifil: neque obfiabil toen um intercapedo, boc facere. Nom it follicitudo mea, à pravifimis altis me retraxii impedimentis; ut opportunistatem mailus, ad te iljas exastre quesans. Sie intercapedime diligentia femper fuperabit mea.

Quod autem dicis non esse gradu distinctos, prudenter bos charitas sua perpendit, at dignitas, vere sinceri bominis mentem munquam valet alienare. Neque res ulla caduca faciet ullum excessum pati.

Deinde si gradu distincti sumas, uterque tamen mortales sumus, uterque servi Dei sumus, uterque gloria Dei egemus.

Neque prodest in gradu conditionis oblivisci bumanæ. Qnod satis éleganter annuit Sinclius Philosophus , cum scripferit , dei ple mie rozan mis propune più omnempedia, pie ponce with an id & position in E in reifen deime . (Oportet quidem cum fortuna animos non efferri, sed neque propter præfentem dignitatem amicorum memoriam minoris facere æquum est) Quod cum nec illud missum faciendum puto , quod scribit Dominatio tua , fibi relatum , de donis mibi à divina manu collatis ; nam vellem, ex affectu potius referentium totum intelligat, non quod re. ipsa talis sim , cui quot desinnt , potius possidere desiderarem. At in quibus pla-

En suite comme V. H. m'a attaché à vous par des liens étroits de charité, il ne peut se faire, que par un mê. me esprit je ne tâche de vous persuader, avec combien de justice je vousfuis acquis, en vous écrivant touchant les choses sur lesquelles yous m'avez. demandé mon avis, par Lettres, &c au très illustre Ambassadeur Corneille Haga, fans que la distance des lieux y puisse apporter d'obstacle. Car comme je suis delivré de plusieurs très facheux empêchemens, en forte que j'ai maintenant la commodité de vous écrire cente Lettre ; ainsi ma diligence furmontera toûjours la distance de l'éloignement.

Quant à ce que vous dites que nous ne fommes diftinguez par aucun degré, c'est une prudente remarque de vôtre charité; car la dignité ne peutjamais détourner l'estprit d'un homme sincére; & jamais aucune chosé périssa-

ble ne fera Jouffir aucun excès.

Que fi nous fommes diftinguez l'un
de l'autre par quelque degré, cela
n'empèche pas que nous ne loions l'un
k' l'autre mortels, tous deux ferviteursde Dieu, & que nous n'aions besoinde fa Gloire.

Et il ne tert de rien, quand on est élevé aux honneurs, d'oublier que l'on est homme; à quoi se rapporte ce que le Philosophe Sinefius a écrit affez élégamment quand il a dit, il ne faut pas que la bonne fortune donne lieu à l'orgueil, & il est juste que l'estime qu'on fait de ses amis ne diminue point quand on est parvenu à quelque Dignité. Je dois ajoûter à ce. la , Monfieur , touchant ce que vous . m'écrivez, qu'on vous a fait entendre que Dieu m'a favorise de plusieurs ta. lens, qu'il ne faut pas vous imaginer que je possede effectivement ces dons : car j'aimerois beaucoup mieux avoir

cust

cuit Deo effe , acquiescendum oportet.

Ncc amplius esse procrassimandam arbitror, rem aggrest, que cordi est Demination ince. Si vero prolision de inductius box secreo, meam non condemnes in rebus que maxime Religionem comocorpace. Est quantive se consecuence de que est quantitative se consecuence de que est quantitative se consecuence de inguis, ved madierrier, ved prossis minus verssatum, non faiti consare apparata; at me non penitabi in aliena notari, ut qui possitum in mea vernacula deganitius mos conceptus exprisere.

Deinde quomodetempee, non mibi per jades, negliguda esse esse barriatis; E amicitie Chrissiane, que inter no faussi incepti principio, quecanque ut magno cum emblumento pietatis E veritatis proficias. Deut homus, missiricors, E omnipatens observantus utque ad id fue faustle gratia nobis secus spirisum sustum sum à nobis ne autoras, sed semper in viscirius mestre dispris innever. Es vi in viscirius mestre dispris innever.

Petiit ergs II. T. ut seribatur que sti side prosession prosession autre commita se babet litterarum periodus. Diguetur proximits ad me litteris copiam sucre istus, quam prossensi ad per po qua tam dira battenus passi esti, side adjunta etiam expositione, quam rituum in vessi Eccisiis observatorum, tam etiam que apade cisiin que apade etiam etiam etiam que apade etiam e

tous ceux qui me manquent : c'est pourquoi vous ne devez attribuer tous ces eloges qu'à la bonne assection qu'ont pour moi ceux qui vous ont sait ce rapport. Mais il faut être content de ce

qu'il plaît à Dieu de nous donner. Je croi, Monsieur, qu'il est tems d'en venir, sans autre delai, à ce que vous avez le plus à cœur. Si je le fais avec trop de prolixité & d'ignorance, ne m'en blamez pas, car il me semble que je ne puis jamais affez écrire, quand j'ai quelque petite occasion de parler desmatières qui concernent l'utilité de la Religion. Et bien qu'il me soit plus facile d'exprimer mes penfées en Langue vulgaire qu'en Latin, & que celle des Grees me soit plus samilière que quelques autres dont je n'ai qu'une legére connoissance, je ne me rebuterai pas de vous marquer dans cette Langue étrangére ce que vous me demandez, quoi que je le fasse avec moinsd'élégance.

Je Tuis d'ailleurs perfuadé que je no dois pas négligre les devoirs de l'amitié & de la charité Chrétienne qui ont eu un commencement i heureux dansnôtre commerce de Lettres, par lequel nous pourons faire de grands progrèsdans la connoillance de la vérité & dans la connoillance de la vérité & dans la nous faut done recourira Dieu qui el nous faut done recourira Dieu qui el tout-puillanc de mitéricordicux sinqu'il feconde nos defficis par fa grace, & que lon Sinte Elprit fe renouvelle dans nos eccurs , & tue s'en dipar-

re jamais, &c.

Vous demandez, Monsieur, qu'en vous écrive quelle est nôtre Conscision de Foi: en etc'els la précisement le bur de vôtre Lettre. Favorisez-moi, s'il vous plait, Monsieur, par vôs premières: Lettres d'une copie de celle que vous professe, & pour laquelle on vous a fait souffir tant de cruautez, jusqu'à.

R 2.

#### ANECDOTES LETTRES

vos obtinet ordinis & regiminis Ecclesiastici ratio, &c.

Illustrissimus autem Orator Haga, per suns ad nos quædam summatim capitul's misit, illaque esse affirmat, de quibus D. T. fibi scribi postulat, quamvis succinte in tuis litteris, magis vero ample in Domini Oratoris continerentur, ad que nos compendiose respondere intendimus. Ut cunique tamen humanitas tua boni confulat . Ec.

Fides Christiana vel est de Divinitate, vel de Incarnatione Verbi. Si de Divinitate, vel effentiam respicit, vel di-siinctionem personarum. \* De essentia nulla est inter nos controversia, idem enim fentimus, una vobifeum Arianos explodimus, Samofatenosque, & reliquas bereticorum larvas effentiam oppuguantium, negantiumque l'ilium & Spiritum Sanctum unius ejusdemque cum Deo Patre confubstantialitatis.

De Personarum distinctione nullam effe aliam differentiam inter nos, compertum est, nisi quod in modo existentile Perfone Spiritus Sancti, ab utraque dicitis procedere, quod Ecclesia Graca non ita dicit. Jacobus Arminius, quem ego pluris facio, in libro disputationum, quas nuper ad me Dominatio tua mifit, in publicis thefibus, fexta, disputat de Spiritu ' Sancto, & præter alia ad Spiritus Sancti personam pertinentia, profitetur se proba-

 De Essentia Personarum SS. Trinitatis. De Personarum distinctione, processuque Spiritus Sancti.

présent. Joignez-y l'explication des cérémonies qui s'observent dans vos Eglises, & ce qui concerne le Ministère sacré & la discipline Ecclesiastique, &cc.

Le très illustre Ambassadeur Haga nous a envoié quelques chapitres abregez de vos Queitions, en nous affurant que ce sont les demandes auxquelles vous desirez que nous répondions, quoi qu'elles foient beaucoup plus succinctes dans vôtre Lettre que dans celle de fon Excellence. Nous avons réfolu de vous expliquer là-dessus nôtre créance en peu de paroles, ians ômettre néanmoins aueune chose de ce qui pourra vous être utile, &c.

La Foi Chrétienne a pour objet, ou la Divinité , ou l'Incarnation du Verbe. S'il est question de la Divinité, on considére son Essence, ou la distinction de ses Personnes. Pour ce qui est de l'Essence, nous n'avons aucune Controverse avec vous, nous sommes dans les mêmes fentimens, nous anathématisons comme vous les Ariens, les Samosateniens, & les autres hérétiques dont la fausse Doctrine combat l'unité de l'Essence Divine, & ceux qui nient que le Fils & le Saint Esprit aient une seule & même consubstantialité avec Dieu le Pére.

Il est certain-que toute la différence qu'il y a entre vous & nous, touchant la distinction des Personnes, ne consiste que dans la manière de l'Existence de la Personne du Saint Esprit, que vous dites procéder du Pére & du Fils, & l'Eglise Grecque ne le dit pas. 7aques Arminius, que j'estime beaucoup, agite cette question dans le fixiéme Article de scs Théses publiques, que vous m'avez envoices dernièrement, & entre plusicurs autres choses qui concernent la Personne du Saint Esprit, il déclare qu'il veut prouver qu'elle procéde du re velle, Spiritum Sandum ab utraque procedere, quod non perficit. Cum ea que dicit omnia, fine dubio intelligantur, fecundum assertimem Graca Ecclesia.

Infla coim Spiritum Santum à Filia (formatire, & interne, & ig moud effe, procedere west. Spin severtur no dicepto da Filia, su à Patre, dua affrest in devinis Principle confentie Spiritus Sunting in qual effet in propines macrone com fitat iflam additionem, primom Romanona Ecciam. IN NOVA 10 NUM A MATRICEM, in Symbole conjuinffe, quam innaiter consumer expositionem, non additionem effe, oftendere controver file.

Quakencuaque cero, expediran Greei, fallam efi, maleque fatam; bos
quidem, quia in Ephelino Concilio,
quid in Estruirum, in quo Cyvillus precrata Alexandrinus, decreums efi, semilicere proferer aut feribere, as ut a dadere, preter ea que definita funt à Patribais in Nicaron Concilio. Net deo
debedous Romani in Symbols addere Fieirloss in Nicaron Concilio. Net deo
debedous Romani in Symbols addere Fiebra cervitatem ob multar statem conflat,
efic. bim sfit quad dira Gresti obunniem
y & Schiffuntiti bahesante, imo impii, quiu Romano Epificopo, qui (ut
aium errare non patef), adorepitur.)

Cum autem Graci inftent, atque pro-

Pére, & du Fils, mais il ne le fait pas: d'autant que tout ce qu'il dit peut fans doute fort bien être expliqué d'une manière propre à confirmer

le fentiment de l'Eglise Grecque. Car elle nie que le Saint Efprit, confidéré felon son Existence, procéde intérieurement & effentiellement du Fils: parce qu'elle craint qu'en difant qu'il procéde également du Pére & du Fils, ceta ne ferve à prouver qu'il y a deux Principes dans la Divinité qui donnent l'Existence au Saint Esprit , & elle croit que ce seroit une impiété de s'exprimer de la forte, confidérant d'ailleurs que l'Eglise Romaine, qui AlME LA NOUVEAUTE', est la premiére qui a inventé ce Dogme, & que ses-Controversistes s'efforcent inutilement de foûtenir que c'est une Exposition qui n'ajoûte rien de nouveau à l'ancien symbole de la Foi Chrétienne.

Les Grecs improuvent & rejettent cette addition en foûtenant, qu'on ne pouvoit pas la faire légitimement, & qu'elle contient une fausseté. Il n'étoit pas permis de la faire dans le troifiéme Concile Général qui étoit celuid'Ephéfe, où Cyrille d'Aléxandrie préfidoit, parce qu'on avoit ordonné qu'il ne seroit licite à personne d'ajoûter aucune chose aux Decrets des Péres du Concile de Nicée, ni de dire, mi d'écrire la moindre chose outre ce qu'on y avoit défini. C'est pourquoi ceux de l'Eglise Romaine ne devoient point aioûter ET DU FILS. Il ya dans ces paroles une fausseté comme on le peut démontrer par divertes raisons, &c... On invective contre les Grecs, parce qu'ils foûtiennent cela, & on les tient pour des Hérétiques, & même pour des impies, en ce qu'ils font contraires à l'Evêque de Rome, que les Romains difent être infaillible.

Quand les Grecs foûtiennent & prott-

## 8 LETTRES ANECDOTES

baut, non esse, neque se velle cognoscere in Romana Ecclesia plus autoritatis, neque per divinas, neque per humanas leges, quam in propriis Patriarchis, ideoque ut iis , sie Romano esse facile posse labi. Insurgit is epen (turba) J E-SUITARUM, inter quos Ariftarchus quidam , Sanderus nomine , in suo Chronologio, qui profuse plures recenset ( fi diis placet ) errores Grecornin , at omnes in unum tendant, nibil enim omnes effeut , fi tantum Papæ Romano crederent , eumque superiorem vellent , atque profiterentur in terris Christi Vicarium, quia vero boc negant facturi, excommunicantur , & condemnantur.

E1 B cluits vel mendaci ordermus. Sandro, missi esta vendaci ordermus. Sandro, missi esta velici esta defendant, parciterque defendant, parciterque defendant, parciterque defendant, parciter, parciterque defendant, parciter, parciter, l'espe ampres, l'internation esta velici. N'espe ampres, l'internation de l'esta petrola velici esta velici esta corruperes amire, fed flant in its que creature est periodica de l'esta velici esta velici esta corruperes amire, fed flant in its que creature de ferritarie Eccle de degenta. Quid acteur fentina de Sprittus Sandri processor, quammed que affiri delevant, ex bec unus quisque judicit.

Eorum que sunt in divinis vel essentialia sunt, vel personalia. Essentialia esse communia propter unitatem substantia, nemo est, qui dubitet, neque sine impie-

vent par les Loix Divines & Humaines. que l'Eglise Romaine n'a pas plus d'autorité que leurs Patriarches, & que l'Evêque de Rome se peut tromper comme les autres. Il s'élève une troupe de JE-SUITES contre nous, entre lesquels est un certain Aristarque, appelle Sanderus, qui fait dans sa Chronologie le dénombrement des Erreurs des Grecs, & se vante de l'augmenter encore, si Dieu le permet ; mais tout se réduit à un feul grief , & tout le reste ne scroit ricn, à fon compte, si nous voulions nous soumettre au Pape de Rome, & le reconnoître pour Supérieur, & comme Vicaire de Iélus Christ : mais parce que les Grecs déclarent qu'ils ne lui obciront jamais, on les excommunie, on les condamne.

Cependant, nous serions bien miserables d'ajoûter foi à ce que disent les lésuites, ou aux menteries de Sanderus, puisqu'ils soutiennent fortement, dans leurs disputes, que les hommes n'ont aucune certitude de leur falut particulier. & que d'un autre côté. ils veulent que les Grecs se tiennent affurez de leur damnation, & qu'ils n'espérent plus d'être sauvez, s'ils ne vont pas à Rome, & s'ils n'y obtiennent pas une Indulgence Plénière. Mais ils sont résolus de ne prêter jamais l'o. reille à ces Corrapteurs, parce qu'ils fe tiennent fortement attachez aux Dogmes qu'ils croient être les mêmes que ceux de l'Eglise primitive. Si on veut fçavoir quels font leurs fentimens touchant la Procession du Saint Esprit, ce qu'ils en affirment & de quelle manière ils le prouvent, chacun en pourra former fon jugement fur ce que nous allons dire.

Tout ce que Dieu a dans son Essence propre est, ou essentiel, ou personnel. Il n'y a personne qui doute que tout ce qui est essentiel à

ate

tate quod est uni Persone essentiale alteri negabitur , & eft confessum ita boc fe babere. Perfonalia vero ita effe diffineta fatemur , ut nisi hæretice & perverfe, confundi nequeant. Si itaque aliquis quæreret , estue processio Spiritus Santti Perfonalis vel Effentialis ; neminem refponfurum puto effentialem effe, fed perfonalem , ut verum est , nec aliter dicere oporteret. Nam ficut generatio tum activa , tum passiva Personalis est , ita & Processio tum activa, tum passiva Perfonalis erit.

Personalia vero distingui necessario debent. Ergo fi Spiritus Sanctus procedit à . Patre , id est babet esse bypostaticum à Patre, unum babebit Spiritus Sanctus principium ut terminum à quo. Si autem & a Filio procedet, duo omnino habebit Principia, quia persona Patris & Filii realiter funt distincte, & processio activa erit duarum personarum inter se distinctarum. Ergo à duabus personis Patris videlicet & Filii , ut inter fe diffinctis habebit effe Spiritus Sanctus, & fic duo babebit fue subsistentie Principia, &c.

Ad quod absurdum sugiendum ac evitandum Graci à folo Patre dieunt babere effe Spiritum Sanctum, id eft procedere. Quod si quis dixerit ab utroque procedere , tanquam ab uno Principio . è

la Divinité, ne foit commun aux trois Personnes, à cause de l'unité de substance : & on ne peut, sans impiété, refuser à l'une des trois Personnes ce qui est essentiel aux deux autres: chacun reconnoît que cela est ainsi. Nous avouons pareillement que ce qu'il y a de Personnel dans la Divinité est réellement diftinct, & qu'on ne peut le confondre sans erreur & sans hérésie. Si quelqu'un demandoit après cela, fi la Procession du Saint Esprit est Personnelle ou Essentielle; je me figure qu'il n'y auroit aucun qui ne répondit qu'elle est Personnelle & non pas essentielle, comme cela est vrai, & il ne faudroit pas s'exprimer autrement. Car tout de même que la Génération active, ou passive est Personnelle, la Procession l'est aussi, soit qu'on la considére comme active , ou comme pasfive.

Ce qui cst Personnel doit être distingué, & par conféquent si le Saint Esprit procede du Pére, c'est à dire, s'il a son Essence Hypostatique du Pére, il a un Principe duquel il procéde comme d'un terme, ou d'un sujet spécifique. S'il procéde aussi du l'ils confideré comme une Personne distincte du Pére, il s'ensuivra nécessairement qu'il a deux Principes, attendu que la Perfonne du Pére & celle du Fils font réellement distinctes, & que la Procesfion active est de l'une & de l'autre de ces deux Personnes réellement distinc. tes entr'elles : d'où l'on peut conclurre que l'Essence du Saint Esprit vient de deux Principes différens, puisque fon Effence procéde de deux Personnes récllement distinctes, &c.

C'est pour éviter cette absurdité que les Grecs disent que le Saint Esprit n'a fon Essence que du Pére, c'est à dire, qu'il ne procède que de lui seul. Que li quelqu'un dit qu'il procéde du Pere

## 140 LETTRES ANECDOTES

contra quis non videt, ut personas distinctas non posse (quoad intra loquendo) esse unum Principium sed duo?

Quo enimad extra, id est, quo ad Creaturam Trimitas ut Consubstantialis mume erit Principium, muus enim est Deus qui dixit Ef stata sunt, mandavit E creata sunt, Pater, Filius, Ef Spiritus Sametus, quo autem ad intra, ut sint dissincta, opus est, personalia.

Quod fi ut noum funt, Principiem Spiritus Sandi funt, vel Spiritum Sandium adilve procedunt, & Spiritus Sandius unam efi cam utropne, id efi, cam Patre & Filio, ergo à fo proceder, fuique erit principium, quod contra veritatem efi

Si anten qui dicert Spiritam Santium Fili (efe, à Filio Rhade, asquiden, as gión, internion, 'cerion, (dari, protund; effundi, infipiari, matti,) Ocmulta alia, que in Patrum (ripiti babentur bec quidem vora effe fatrum; Spiritamenin Santium, mati, dari, (d' à filio, O' Filii effe, ficus O' Patris, quis impuam bist inficial? Se da laind ef & du Fils comme d'un Principe unique, il n'y a perfonne qui ne voie, au contraire, que ces deux Perfonnes confidéréesen elles mêmes & dans leur Effence propre, intérieure, particulière & réellement diffinête, ne peuvent pas être un feul & même Principe, mais deux.

Pour ce qui est de ces Personnes considérées extérieurement, c'est à dire par rapport aux Créatures, la Trinité selon l'idée de ce qu'on dit être consubstanciel dans la Divinité. peut être concue fous la définition d'un feul Principe; car il n'y a qu'un Dieu Pére, Fils, & Saint Esprit, qui a parlé au tems de la Création, & ordonné ce qu'il a voulu, & toutes choses furent faites par lui ; mais si on considére la Trinité des Personnes Divines felon leur manière d'éxister intérieure & propre, il faut nécessairement que ce qu'elles ont de personnel soit distinct; c'est à dire tout ce qui fait & constitue leur essence Personnelle, ou leur être spécifique.

Que si elles sont le Principe du Saint Esprit, en tant qu'elles n'ont qu'une seule & même Essence, de laquelle le Saint Esprit procéde, ou que cette même Essence le produise actuellement, il faut qu'il procede de lui-meme, puisque sa Personne n'est pasun être réellement différent de l'Efsence du Pére & du Fils, & qu'il a la même Substance; il résulte de tout ecla, qu'il est Principe de lui-même : ce qui est pourtant contraire à la vérité. Si quelqu'un dit que le Saint Efprit est du Fils, que c'est par lui qu'il est donné, répandu, épanché, infus &c envoié de la manière que les Péres l'ont enfeigné dans leurs écrits, nous avoyons que cela est conformé à la vérité : car il n'y a personne qui nie que le Saint Esprit soit envoié & donné par le Fils, & qu'il foit de lui comme du Pére.

A\*\* 0 ...

proteder bypoflatic, a lind dari & minitemporalite, quam miflionem, fi proceffionem externam quis appellacevit, mo crashi, quamque & ad Filium referri mo megamus. At internam illam, scumdum quam Spiritus Sanditus babet effe, vel fuam fabiflentiams. Et ut mifles faciam Gracos Theologos, mmyum vidi apud D. Hieronimum, à Patre & Filio, vel ab stropue procedit, sed follam à Pare procedit.

D. Angalimus quando de procelimos interna verho facis (). Patra editi procodere Spiritum Sanktum; quando vero 
de externa () à Filio algaris. In boc 
animadevers Jacobum Arminium, in 
Thefi nbi ligna, nii proplic sho hic fontenità differe, cum replicet mon fund; 
de Spiritu Sankte verho facina, à Patrecamant . E à Filio mittiur, emanare 
tenim nil aliad el q, nii interno procedere, 
E à Patre babeve effe bipopliatium; à 
Filio autem mitti, ut E à Parre, eft externe, E ad faultificationem creaturarum, 
id eft, semponalitie procedere.

Islam sententiam ampletitur Ecclesia Graca, adversiu quam pertinata Romanorum infurgus, mutu nebi objeiti, & maximi qued personas Filli & Spiritus Santii confundimus, quia, ut dicant, austrimus relationem inter illas, que sola dislinguit. Nos vero sciunus, satius per modum essentia, su constitus per suit per modum essentia. Mais il v a bien de la différence de procéder hypostatiquement & d'être donné ou envoié temporellement. Si quelqu'un veut dire que cet envoi est une Procession éternelle, il n'erre point, & nous me nions pas qu'elle ne puisse se rapporter au Fils. Mais pour ee qui est de cette Procession interne selon laquelle le Saint Esprit a son Etre, ou son Existence particulière, nous ne doutons point qu'il ne faille la rapporter au Père seul. Et pour ne pas mettre iei les témoignages des Théologiens Grees, je dirai seulement que je n'ai jamais trouvé dans les Ouvrages de Saint Jérôme, que le Saint Esprit procéde du Pére & du Fils, ou de l'un & de l'autre , mais seulement du Pére.

Quand Saint Augustin parle de la Procession interne, il dit que le Saint Esprit procéde du Pere , & lors qu'il fait mention de l'externe, il ajoûte qu'elle vient aussi du Fils. Sur cela, remarquez, Monfieur, que Jaques Arminius ne diffère en rien de ce sentiment, dans sa Thése que nous avons rapportée ci-dessus, où il dit plusieurs fois, en parlant du Saint Esprit, qu'il émane du Pére, & qu'il est envoié par le Fils: car émaner n'est autre chose que procéder intérieurement, & avoir l'être hypostatique par le moien du Pére: mais être envoié du Père tout de même que du Fils, c'est procéder extérieurement, & dans un certain tems, pour la fanctification des créa-

tures.

Ce sentiment est celui qui est adopté par l'Eglis Grecque, contre la,
quelle ceux de la Communion de Rome s'élevant, avec opinistreté, nous accusent principalement de consondre la
Personne du Fils avec celle du Saire
Esprit, parce qu'ils s'imaginent, com-

STP

#### ANECDOTES LETTRES

m nie imungius . Spiritum Sanctum à Filio distingui Filiatio enim & processio sufficiunt, distincta nobis oftendere mi ainumi. (causata, seu effecta) ac ideo additionem illam superfluam , simpliciter intellectam non suscipimus.

Adversus additionem istam militant valde Basilius, Gregorius, ceterique Theologi; ex vetustioribus autem maxime Athanasius (Cujus etiam Symbolum circum ferunt, fed id redarguitur antiquitate primorum, jam olim quæ fuerunt exemplarium ) & complures alii, quos nunc recenfere faerit inconveniens; quando quidem de bac materia non intendo in præsentiarum ulterius sermonem protrabere, nam alias de illa, fi non moleftum tibi plura & accuratiora dare poterimus. &c.

· Quoniam vero Dominus noster Jesus Christus, in Testamento gratie, quot est fuum Evangelium , perfecte bono falutis nostræ providens, Sacramenta nohis instituit , & de illis aliquid notandum ducimus , de baptismo videlicet & Euchariftia. Quorum usum ita necessarium ar-

bitramur , ut fine quo neminem de fide

poffe effe certum credamus ; etfi enim fi-

\* De Sacramentis. .

me il paroît dans leurs discours, que nous otons la Relation qui est entre ces Personnes, & par laquelle seule on les differencie: mais nous scavons distinguer, autant qu'il est nécessaire, le Saint Esprit d'avec le Fils, par la manière de leur éxistence, c'est à dire, felon que le fens tropologique des Ecritures Sacrées nous peut donner l'idée des opérations Divines immanentes. Car la Filiation & la Procession. nous font connoître d'une manière suffifante leurs attributs & leurs productions: c'est pourquoi nous ne recevons point cette Addition, fans la modifier.

Le Dogme qu'elle contient est fortement combattu par S. Bafile, S. Gregoire & plusieurs autres Théologiens.' De tous les Anciens Péres il n'y en a point qui s'y soit opposé avec plus de vigueur que S. Athanase . dont le Symbole, qu'on public de toutes parts dans l'Eglise Latine, a été falsifié, comme on le peut démontrer par la production des plus anciens éxemplai. res. Il y a quantité d'autres Péres & de Théologiens qui ont été dans le même fentiment qu'Athanase, mais nous ne les nommerons pas ici, attendu que nous n'avons pas dessein de faire maintenant un plus long discours sur cette matiére, & parce que nous aurons occasion de vous en parler une autrefois. avec plus d'éxactitude, & plus au long, si cela ne vous ennuie pas, &cc.

Il nous semble qu'il est fort convenable de vous dire présentement quelque chose des Sacremens, puisque Jésus Christ les a instituez dans le Testament de grace, qui est son Evangile, afin qu'il ne manquât rien de tout ce qui peut être utile pour nôtre falut. Nous yous parlerons donc du Sacrement du Baptéme, & de celui de l'Eucharistie. dont l'usage nous paroit si nécessaire

gilla

gilla sint Evangelii gratiam conferentia, at non debent penitus à side separari, quia ut ipsa sine side, sic sides sine ipsis, propter institutum, essicax esse non potessi.

Hine of quod in Ecclefia perpetnus effe deventual quis comm, quamotis alterius sterari nequest, 6 fine que Euchorillia gratiam non conferat, inno qui non baycutiam non conferat, inno qui non baycuiumecte, quie cortea fidom corrisatempse nfus, ordinis, E infituti finneret. Es modo nee projutarum atrumage ad falutem impanitentibus dicimus: Quis impenitentem non falvast Bayfimas, indigne evero manducantem E biocatem, reum effe Corpori E Sangainsi docte Paulis.

E castra , quantum colionat poffunque Sacramenta ilfip falcibus , patet exelorações , quad recipiant , quibas untitum paffonis (esemunicidar , atrumque cuim paffonis (esemunicidar , atrumque cuim paffonis (esemunicidar ), fagilitaticum , é monitativom. Cum de um dilium fit, hoc facite in meam cunque manducabitis panem hune , & Calicem bibetis mortem Domini anunciabitis. De altros ever. Quicunque baptitati fumus in Chrifto Je fu, in mortem influs baptizati fumus, unde per illud conjunte nos feri dévinanature cetum (f), per illud cor senaf-

que nous croious que ceux qui en font privez ne preuvent avoir qu'une foi chancelame. Il est bien vrai que ce font des fecuax de l'Evangile qui consérent la grace; mais ils ne doivent pas être tout à fait s'éparce de la foi, parce que comme les Sacremens ne peuvent avoir aucune efficec. s'ans la foi à cause de leur institution qui l'éxige, de même utili la foi sje na point ians les Sacreutil la foi sje na point ians les Sacre-

mens. Voila pourquoi leur usage doit être perpétuel dans l'Eglise, bien que le Baptême ne se réstère point : car ceux qui ne l'or t pas reçù ne font pas aussi en état de participer à la grace de l'Euchariftie, & on peut même dire que celui qui communie sans être baptisé ne reçoit pas un véritable Sacrement, parce qu'il y participeroit étant encore étranger de la foi & contre l'ordre & l'institution de son véritable usage. Nous tenons done que dans ce cas là, ni l'un, ni l'autre de ces Sacremens ne peut être profitable aux impénitens : parce que le Baptême ne fauve point fans la repentance, & parce que Saint Paul enseigne touchant l'Eucharistie. que celui qui en mange & boit indigne. ment, cst coupable du Corps & du Sang du Seigneur.

Pour ce qui est de l'utaggé de ces més sacremens à l'ègard de si délets, il est évident qu'ils en reçoivent un très grand bénéire, puisfqu'ils ont l'éficace de leur communiquer le mérite de la Passino de Jésus Christ. Car l'un & l'aurre sert à représenter & à declaration de l'autre sert à mort ét à l'establique qu'il a du ce parlant de l'Euchardhei, etc. toutte les fais que vous mangrera de ce Pain, d'que vous boirez de cette Conpe, vous anuancezez la mangrera de cet pain, d'que vous boirez de cette conpe, vous anuancezez la mart du Scigueur. Et pour ce qui est du Bapième, p'Erciture dit, Nurs tens-gui jou-me, p'Erciture dit, Nurs tens-gui jou-

ci fine on renestentia communioneque, ci fine que presente que partir qui idonco nos fecti ad participandam fortem Santer um in luce. Qui cripuit nos ex potefiate tenebratum at transfulli in regum Fili fili dilecti. In quo habenus redemptionem per fanguinem ipitus, id et; remissionem per casorum Fili fili dilecti. In quo habenus redemptionem per fanguinem ipitus, id et; remissionem percetorum.

In Baptifno necesfariam arbitramur formum, non instatum & viewysam (fattuo-fam) fod worden was 2, 2014. (humilem & simplicem) qualem arbitramur fig sistem, panetus 250 es si vi viewa \$munitive \$0.00 es si vi viewa \$f. \$vi viewa

A In Sacramento Eucharifice issus maxime servari tenet ceremonias, cum crim ob duo boc tantum Mystevium tradition essentias constitutes mortis Donini, & in corporis & sanguinis simptionen: ob mortem commermo andam

mes baptisez en Jesus Christ , sommes baptisez en sa mort : de là on peut inférer qu'il est certain, que par le premier de ces deux Sacremens, nous fommes faits participans de la Nature Divine, & que par le second nous sommes régénérez, au defaut de quoi, on ne pourroit être justifié : cela étant, nous fommes obligez de rendre toujours graces à Dieu le Pére, qui nous a mis en état de participer à l'héritage des Saints en la Lumière; qui nous a delivrez de la puissance des ténébres. & transportez dans le Roiaume de son Fils bien-aimé, où nous avons la rédemption par fon Sang, à sçavoir la rémittion des péchez.

Nous tenons que le Baptême doit avoir une forme qui ne foit pas enflée & fastueuse, mais simple & humble, telle que nous paroît celle-ci; le Serviteur de Dieu est baptisé, au Nom du Pére , & du Fils , & du Saint Esprit. Mais avant que d'administrer le Baptême, l'Eglise Grecque met en usage quelques cérémonies, dont les principales confiftent à faire renoncer à Satan, à imposer le nom à celui qui doit être baptifé, à recevoir la Profession de Foi de ceux qui le presentent, à le plonger trois fois dans l'eau, & à faire certaines autres choses de peu de consequence, mais qui sont néanmoins toutes accompagnées de Saintes Prieres, au fujet desquelles on pourroit faire un long discours, mais nous l'abrégeons parce qu'il nous paroit inutile, &c.

Voici les cérémonies que nous croions devoir être oblérvées dans notée Eglié, touchant le Sacrement de l'Eucharitie. Comme nousavons des preuves convainquattes que ce Myftére nous a été donné pour célébrer la mémoire de la mort du Seigneur, & pour recevoir fon Corps & fon Sang: notre

De Baptifmo.

Ecclefia nostra ante panis fermentati consecrationem solet illa verba recitare in meefturer ent emager anfe , if ut annie annuconen & noisor . &c. ( ut Ovis ad mactationem ductus eft,& ut Agnus infons coram (uo tonfore) deinde ig die F omanura, Anyne this mairpus mit ings, & whis iffahre alμα κ τουρ ( & quidam ex militibus lancea latus ejus fodit, & statim exivit fanguis & aqua.) Et vix ista finiuntur, ut flatim in calice vinum & aqua infunditur, &c.

Effet bic inferendum des preiter # apier; ( de partibus Sanctorum ) que meine (partes) novem minime particule funt panis, & decima Santte Marie Matris Domini , quas post aque & vini in calice infusionem, ab uno pane oblato sumpsas , penes Eucharistie panem ponimus , ad fignificandum jam beatam elfe fortem fanctorum qui ut membra capiti Christo conjuncti, una in calesti gloria triumphant. .

Sed non multum inter eft , fi Orientis sa pia peculiarisque caremonia, ad essentiam Sacramenti parum, vel nihil pertmens, late non extendatur, cum de illa aliis conftare necesse non fit.

Quamvis enim Romani ordinationes bumanas, ita ad falutem neceffarias predicent, ac profiteantur, ut nisi ad mini-

Eglise s'acquite du premier de ces devoirs, en faifant commemoration de la mort de Jésus Christ, avant la consécration du Pain fermenté, par les paroles suivantes qu'elle recite ordinairement pour cet effet. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, & comme un Agneau innocent devant celui qui le tond. Et après cela on ajoûte, l'un des Soldats lui perça le côté avec une lance, & il en fortit en même tems du fang & de l'eau. Ces paroles ne sont pas plutôt achevées qu'on verse incontinent du vin & de l'eau dans le Calice, &cc.

Voici maintenant le lieu de dire quelque chose de ce que nous appellons ordinairement les Particules des Saints. Ce font neuf morceaux de pain fort petits, auxquels on en joint un dixieme fous le nom de Sainte Marie, Mére du Seigneur. Ces particules sont coupées d'un pain qui est offert , &c nous les mettons auprès du pain de l'Euchariftie quand on a achevé de verser l'eau & le vin dans le Calice. Nous faisons cet assemblage de particules pour reprétenter le bonheur des Saints qui font maintenant unis dans le Ciel avec Jesus Christ leur Chef, &c qui triomphent dans la gloire du Paradis.

Mais il n'est pas nécessaire de nousétendre beaucoup sur l'explication de cette Cérémonie particulière qui s'ob. ferve pieusement dans nos Eglises: Orientales, car n'étant pas de l'Eilence de l'Eucharistie, ni de grande importance pour ce Sacrement, les autres Nations du Christianisme qui ne sont pas de nôtre Communion n'ont pasbesoin de sçavoir tout ce que nous pourrions dire fur cette matiere.

Quoique ccux de l'Eglife Romaine fassent profession de croire & d'enseis. gner, que les institutions humaines de S 4

2011/2017

mum puntum quit obfervet, apad illin falvari urquest. Not tumne teostera divisuas certas W infilibiles credium; bumanzi intifference, ut fallerque poteque Scripture & Evangelit & Spiritor, sanchi examin fubpicimus; quad fone G uties ampleCendus eff adminifin altier, prepandus G rejictiendus; &c.

Expedita ceremonia 7 projem (partium) orationes aliquot recitandas aggredimur, & finitis narrative verbis , que vel de Cona Domini dici , vel ipsum Dominum retuliffe memorant Evangelifte, daßür nerer it, fodenirus findame, E idibu reit un-Jeneic, E eine, defen dejen rum ien ie mipa pië, &c. & habir to mrigen in togegeriren i-बैधरा बंधमाँद श्रेंपुकर, मांद्रमा दि ब्रांटर्स स्वरूपद, रसंग कृ ire to alma mu to it marrie diafring to alle meddie enzugen. &c. (cum accepisset panem & benedixiffet, fregit eum, deditque discipulis, & ait accipite, comedite, hoc est corpus meum. Et cum accepisset poculum & egisset gratias, dedit eis dicens : Bibite ex eo omnes, hoc est enim sanguis meus novi sœderis, qui pro multis effunditur.) Statim Spiritum Sanctum invocantes dicimus, я полот т ра прт тать, принейня Т Хел-रहें नहें, में हे के रहें सकत्त्रहोंन रहेंग्य, सेंग्रा के स्वीत है xore es. (& facito quidem hunc panem pretiofum corpus Christi tui: hoc quod in poculo est, pretiosum sanguinem Christi tui.)

leur Religion sont tellement nécessaires. que si quelqu'un ne les observe pas. jusques dans les plus petites minucies, il ne peut pas être fauvé; nous croions tout au contraire, qu'il n'y a rien de certain & d'infaillible que ce que Dieu ordonne lui-même, & nous ne recevons & observons ce que les hommes y ajoûtent, que comme des choies indifferentes & qui peuvent faire tomber dans l'erreur, c'est pourquoi nons les soumettons au jugement de l'Ecriture & de l'Evangile, & à l'éxamen du Saint Esprit : de telle forte que si nous trouvons par ce moien qu'elles foient bonnes & utiles nous les recevons, & fi elles nous paroissent mauvaises nous les rejettons entiérement, &cc.

Quand la Cérémonie des particules des Saints est achevée, nous commencons quelques priéres, enfuite desquelles nous achevons de reciter les paroles qui ont été prononcées par Jésus Christ notre Seigneur, lors qu'il ainstitué la Cene : & toutes celles qui concernent ce Sacrement de la maniére que les Evangélistes les rapportent, à scavoir : Quand il eut pris du Pain & qu'il l'eut beni. il le rompit, & le donna à ses Disciples , disant , prenez, mangez, ceci est mon Corps. Et aiant pris la Coupe & rendu graces, il la leur donna , difant : buvez-en tous , car aci est mon Sang de la Nouvelle Alliance qui est répandu pour plusieurs. Nous disons incontinent après, en invoquant le Saint Esprit : fais donc ce Pain le Corps precieux de ton Christ , & ce qui eft dans cette Coupe le Sang precieux de tes Cbrift.

Querum verborum D. Chryloftomus, in thro qui apud nei dictiur »neigie (Ministerium publicum) & ant ipfum D. Basilius, ordinator els, Pod betsock) + èm. (Fraigimus panem) & emmunijamus uranque fection: E siquis Laisus, id est, corum aliquis, cui mon est datum boc Sacramentum adminifirare, communicare volucris, E sisstramque fectim funendam proponimus, Er. E she shem babent de Sacramentu Eucharlific curenome nostre, Ec.

• Qued attinet ad Ecclefaficum regime mofrum, de que ci pacet intelligere, Monarchicum non est, misteum est que in fina Ecclessa particulari , imo nec sòi Monarcho erii , mis tyrannus est est. As fit Monarcho un oi continuacia captus fuerii , subdit es qui continuacia este Episcoprum.

Quod maximo amplectimus: comprobatum enim bahemus talem ordinum fuife à Des inflittutum in ffre de la contage qui de la constant de la contage qui de la constant de la contage qui de la contage de la contage qui modar especial Excifact quad nos hostempor in alique difficient; causé est indcidente syxumis, ad quam multatis confugit hominum perversitas; confundique endium Excisación um negle may quod non femel bife temporibus oculi viderunt mejtris, Esc. Ces parolet ont été mites dans le Livre de nos Offices publics, que nous appellons communément Liturgie, par Saint Chryfolmes, & want lui par Saint Banjie. Après cela nous rompons le Pain & communions fous les deux Elpéces : alors si quelque Laique, c'eth à dire, il quelqu'un de ceux qui n'ont pas l'autorité d'administrer ce Secrement, veux communier, most lui préfensus aussi les deux Elpéces. & Cett ic que que finsissen mi les deux Elpéces. & Cett ic que se finsissen son Cettmonnies du Sacrement de l'Eucharistie, & Cett ic que du Sacrement de l'Eucharistie, & Cet.

Pour ce qui concerne nôtre Difeipline Eccléatique dont vous fouhais tez d'être inftruit , nous vous déchacons d'abord qu'il n'y a point de Monarchie Ecclefiafique dans nos Eglifes. Le gouvernement du Clergé-eft tempéré, & mixte. Chacun est Monarque dans fon Eglist particulière: ou pour nieux dire, il n'y a sucun de nous qui s'attribue une Autorité Souveraine s'all ne veut etre un Tiran. Et feroit Monarque, on le condanne par contumace s'il ne se foûmet pas au jugement de l'artiseraire des Eveques.

Nous préférons ce gouvernement à tous les autres: parce que nous avons des preuves certaines que Dieu a établi cet Ordre dans l'Eglise des Israëlites, qui étoit gouvernée par les régles d'une véritable Aristocratie, quoi que Moife en fut le Chef. Il me femble que cette forme de gouvernement est celle qui convient le mieux au Régime des Eglifes. Si nous manquons de l'observer éxactement aujourd'hui, c'est la tyrannie des Infidéles qui en est la cause, parce que les hommes pervers s'en prévalent très fouvent, pour confondre & troubler l'ordre de nos Eglifes, comme nous l'avons vû plus d'une fois de nos propres yeux, &c.

De regimine Ecclefiaftico.

Greca Ecclejia in plures nationes dividitur in Hisbors, Choloco, Ambes, Chaldwos, Ætiopes, Ægyptisa, Mofcevitas, Ratenes, Balgares, Serves vol Sclwoss, Monancis, Caramanos, Valachos, Moldavos, G Grecos, Gr. Omnes iffe nationes in fide Chrift conflantes funt, Greca Ecclefie fuoque ritui, obtemperantes.

Nous in illit preter cereminist aliguar por regiums confustatione; innovationem in re fidei objevaciós. Accidit aliquando , ob ruditim atque imperitions, alicui nationi feperfittis, cui i fine fidei derimento indigenum, quia occurrere um pofimura, ob multas carriegos difficultacio. In its auteus que algos difficultacio. In its auteus que alar permanente; sicut est à principio of tradition. El critation of

• Ilse Nationet babeut quaturo legitimos Patriarbas, inter que symumbicum tenet Conflantinophitamu; fecuna dum Atenadriusus, terium Anticohenus; altinum Hierofolymitamu. Conflantinophitamum funchiqifiqamu. Conflatinantinophitamum funchiqifiqamu. Conflatinaphitamum funchiqifiqamu. Conflatinaphitamum funchiqui funchiquam funchiqui funchiquam funchiquam funchiquam funchiqui funchiquam funchiqui funchiquam funchiqui funchiq

L'Eglité Greeque fe trouve divitée en pluieurs Nations entre lefquelles font les Georgiens, les Mingrehens, les Andres, les Chaldéns, les Ethiopiens, les Eglités, les Bulgariens, les Schausens, les Mosfowites, les Ruffiens, les Caramaniens, les Albannens, les Mosfortes, les Mosfo

On ne s'apperçoit d'aucune innovation sur les matiéres de Foi, dans ces Eglises, si ce n'est touchant quelques Cérémonies qui sont un peu differentes dans quelques Provinces. Il y a des peuples groffiers & ignorans. qui se laissent aller quelquesois à des fuperstitions que nous tolérons, sans préjudice de la Foi , parce qu'il ne nous est pas possible d'y remédier, à cause de plusieurs grandes difficultez. Ces peuples, nonobitant tout cela, persévérent toûjours constamment dans la Profession essentielle de la Foi, & ne se départent jamais de ce qui leur a été enseigné des le commencement, &c.

Ces Nations ont quatre légitimes Patriarches, entre leiquels celui de Constantinople tient le premier rang, celui d'Aléxandrie le second , celui d'Antioche le troisième, celui de Iérusalem le dernier. Il est manifeste que l'Archevêque de Constantinople n'a jamais éxercé les fonctions Patriar. chales avant l'établissement de l'Empire en Orient , & que celui d'Alé. xandrie étoit le Primat des autres comme on le peut inférer du premier Concile, le plus célébre de tous, & s'en convaincre par diverses preuves : mais le Privilége de ce Patriarche a été aboli par l'autorité de l'Empereur

De quarues Patriatchia.

Jure tamen nunquam Constantinopolitanus Patriarcha loci obtimusse primatam, nije rogatus Alexandrium sud spontee cessigles, neque cessigles nije privologiu deantus majerius, Si titulo supra Constantinopolitanum, quibus ad box assuu turpus Alexandrium status Crueius fruitur admiratione; que si iis, qui ulta sivet Orientii, sunt a sliquis serome expomeret, sinham dicercui, Si tamen vera successione supra supra supra supra meret, sinham dicercui, Si tamen vera

Hec auten ad tvam Dominationen, non quia de primate tem Conflantinopolitano contendamis , nam hoc querere in Ectelpa eff lacrare Ectefam , G foliditas este aque ineprisa Ecclefasficis de primatu loci detrimento animarum controversari.

Primus & magis beatus est qui ad exemplum Pauli e conformat, yai minimus in Ecclesa este profitebatur, sed plus omnium actificabat. At quoniam veritas tas se babet, bos seribere non neglexi tibi amico mes, islo ordine primatus loci inter illos frevatur, in reliquis paut son conformaseria, vere mode frateruitas integrè conservatur, Etc. Constantin, qui ne vouloit pas souffrir que Bisance qu'il appelloit sa nouvelle Rome, sût privée de l'honneur d'avoir un Primat supérieur à tous les autres.

Le Patriarche de Constantinople n'auroit pourtant jamais obtenu la Primauté dans tout l'Orient, si celui d'A. léxandrie ne la lui cût pas cédée volontairement, à la réquifition de ceux qui l'en priérent, & il n'y auroit point renoncé si cet Empereur ne lui cût pas accordé des priviléges beaucoup plus considérables, avec un titre d'honneur fur le Patriarche de Constantinople, dont il a conservé jusqu'à présent la jouissance, au grand étonnement de toutes les Nations Orienta. les , & cela s'est sait d'une manière qu'on ne sçauroit exposer aux peuples éloignez des confins de l'Orient, fans qu'ils ne missent ce qu'on leur en diroit au rang des fables, néanmoins ce sont des choses très véritables.

Je vous écris cela, Monsseur, quoi que nous ne soions point en dispute touchant la Primauté du Patriarche de Constantinople : car les disferens qui roulent sur cette matière ne sont pres qu'à déchier l'Eglist, è ce se tout une foi chier l'Eglist, è ce se tout une foi chier l'eglist, è ce se tout une foi chier l'eglist, et celes trait par le constant present entre fru la Primauté d'un Siège Epif-copal , au grand préjudice des ames sidéles.

Celui là efile premier & le plus heureux qui fe conforme à l'éxemple de Saint Paul, qui en proteflant d'être le moindre des Apoitres, édifioit plus que tous les autres. Le vous écris tout ceci, Monfieur, comme à un bon Ami, dans la frule viè de vous faire connoître que je ne figlige rien pour vous informer de la vérite de ces choches, comme vous le defirea. C'est ainfa que les Patriarches gardont entreux

Neque tibi boc pratereundum, quod omnes Patriarche, preter Constantinopolitanum , ordinem optimum ( de quo supra) regiminis servant Ecclesiastici; & sausa est, quia électio illorum est legitima , flat-que in ils quorum nibil inter eft , nist florentem , bene rettam & ordinatam afpicere Ecclefiam , quod fi quid præterirent, Alexandrinus judex est vicinus, ad limitandum, & corrigendum ea,

maxime que ad fidem spettant.

Constantinopolitanus vero non ita, quia vis Turcica os ini m mann. ( & plurimum ) fine prababita electione, confirmat illum qui plus dederit , quod vebementer eis exprobrat Alexandrinus. At non valet Turcica competene violentia, que sibi querit juste vel injuste accipere, ideoque magis à quibus datur favet; deinde distantia locorum , & alie difficultates obstant, ut buic absurdo provideri po/fit . E.c.

Potentior eft Conflantinopolitanus propter latus Imperatoris, at omnium infelisior. Antiochenus & Hierofolymitanus, l'ordre de la Primauté de leurs Siéges, dans tout le reste, ils s'estiment egaux, & ne dominent point les uns fur les autres ; cela fait que l'union fraternelle est toujours fort bien conser-

vée, &c. Je ne dois pas vous cacher ici que ce bon ordre du Régime Ecclésiastique dont je viens de parler n'est ja-mais violé que par le Patriarche de Constantinople: & cela vient de ce que l'Election des autres trois Patriarches est légitime, étant faite par des perfonnes qui n'ont point d'autre vue; ni d'autre intérêt que celui de bien régler toutes choses dans l'Eglise, &c de la gouverner d'une manière qui la rende florissante. Ils ont aussi cet avantage de pouvoir recourir au Patriarche d'Aléxandrie leur voisin, dans tousleurs besoins, attendu qu'il eft leur Juge & leur Censeur pour déterminer & pour corriger ce qui donne lieu aux disputes, & principalement ce qui con. cerne la Foi-

Il n'en est pas de même de celui de Constantinople, parce que les Turcs n'aiant aucun égard à fon Election, se prevalent de leur grande autorité, &c de la force du Grand Seigneur, pour confirmer celui qui leur fait de plus grands présens, & c'est de quoi le Patriarche d'Aléxandrie blâme fortement ceux de Constantinople : Mais les Turcs ne peuvent jamais se contenir quand ils trouvent l'occasion d'éxercer leur violence, & d'avoir justement, ou injustement ce qu'ils cherchent: c'est pourquoi, ils favorisent toûjours ceux qui leur donnent davantage. Outre cela la diftance des lieux & plufieurs autres difficultez empêchent de remedier à ces desordres, &c.

Le Patriarche de Constantinople est le plus puissant, & en même tems le plus miscrable de tous ses Confréres.

probi ac bumiles prælati, vix sibi sussiciunt. Alexandrinus malus es, quia sine vi fratrum infanda debellat aliquando conatus, semperque iis semidolossus & sussi-pettus est es sus vero autoritate & assimatione apud omnes, alii dicant.

Hincess, quod nis Athanasium confirmasses, non essential distribute Patriarchas, usis suo con continuo con continuo con usis suo continuo confiamenta, nis supersono este Hierosologuiamenta, non este Timotau : E sis quantum sibi timeat , quia vaula via est adequiu Patriarchatum, Illustrissimo Orarevi remito us servine suo suo continuo continuo con to un servine continuo continuo con del multas suos contamatios. Neophitus: do multas suos contamatios.

Ille à principie syramide affat gradum ifum affendis, deinde multe plus tyranites ufue aff regimine: ut core adjuteres bederet; farmum culapatum fatellitet; aliquos nebulones Ronamos in Eccleria noftra predicantes, introduxit, multos errores doctenete, & famplicem populum fedurences; admonitari plus am fent di meneret, ami dili fuperate detriminato ferte, operam dare, ut grada privaretur, quad perfellum fuit.

At vacantem locum fibi Timotheus per

à cuité de la Prosedition & de l'oppref. fion de l'Empereur Turc. Les Patriarches d'Antioche & de Jéruslaten saint de la probité, font néamoins des Prélats fi peu confidérables, qu'à peine ont-ils de quoi pourvoir à l'eurs propres befoins. Celui d'Aléxandric eft erdinairement un pervers, qui forme de pernicieux deffeins pour déruire redombit de la Contra l'oppression de la Contra de l'eurs proredombit de la Contra l'oppression de la life parle aux aurres.

Dels vient que s'il n'avoit pas confirmé dhasafe, i lu fevoit point Partiarche d'Aléxandrie, i fi Thophane n'avoit pas det ét êla par fon futirge. Et par fon entremife, celui qui est Patriarche de Jérulae me le ferior point; s'il n'eut depuis peu fait déposér. N'esphire de fon Siège de Conflantinople l'imablée ne le feroit pas, avoit mander en quelle appréhension il et pour lui même, parce qu'il a obsenu le Patriarchat par des voies obliques. Que s'i vous deltre de (şavoit pourquoir Nephire a été déposé; je vous dirai; que - c'ell pour plusteurs malverfa.

En premier lieu, c'eft que c'eft par la Tyrannic qu'il eft parvenu àc degré, & qu'y étant parvenu, il a gouverté fon Egille encore plus Tyranniquemen. Et afin d'avoir des gens qui le foutrieller, il a introdui tana mère Egile certains fripous fatellites de fer comparez, pars précher Bonigner quasitir d'ervent; G paur féduir e le imple Penpis, je l'ai plus d'une fois averti de lon devoir, mais il n'a pas avette de lon devoir, mais il n'a pas autres pciens. En méprié mon propre dommage, de travailler à fadépolition, ce qui a été étécuté.

Mais Timothée, voiant la Place va-

numeratam Turcis pecuniam occupavit, ob boc ei parit formidinem nomen Alenandrini Patriarche, & adbuc ufque in aliqua commotione Conftantinopolis eft .

\* Electio Patriarcharum, pretermiffe Constantinopolitano, flat in iis qui funt A'eini + mainimi, (optimates Reipublicæ) qui congregati una cum Clero , post babitas orationes folitas eligunt , quem aptiorem judicarint. Ubi fuerint eletti, ut babeant poffessum, aliquam summam deponunt Turcis, qui Ministri fuerint illius Provincia, &c. Alexandrinus Turcis non folvit, nunquam cum Turcis rem aliquam gerit Ecclesiasticam, nunquam illos vult confiliaries, & focios.

Causa vero est prudentia & industria Patriarcharum preteritorum, qui providentes buic negocio, semper animos subditorum unitos confercarunt ; à que unitate bona malaque pendent, que major eft per Dei gratiam, nofiris temporibus, flatque in omnibus pro nobis mirabiliter, neque unquam finit Ecclefiam turbare Alexandrinam, prompte adversis occurrens, magis magisque quando vacans est. Quamvis pro aliis calumniis, more Turcico ab infidelitate excepitatis, detrimenta patiatur quotidiana , &c.

Ubi electi fuerint Patriarche, confeerantur tribus ad minus Metropolitanis vel Archiepiscopis in consecratione inter-

cante s'en est emparé par le moien d'une somme d'argent qu'il a comptée aux Turcs. A ces causes le nom du Patriarche d'Aléxandrie lui fait peur , & la Ville de Conftantinople est encore

aujourd'hui dans une espèce de trouble. \* L'Election des Patriarches, à la réserve de celui de Constantinople, est entre les mains des plus confidérables de la République, lesquels étant assemblez avec le Clergé, après avoir fait les priéres accoûtumées, élisent celui qu'ils ont crû être le plus propre pour remplir les devoirs de cette Charge; Après leur élection, ils donnent aux Turcs qui sont les Ministres de cette Province, certaine fomme d'argent, pour entrer en possession de leur Dignie té, &c. Il n'y a que le Patriarche d'Aléxandrie, qui ne paye rien aux Turcs qui ne traite jamais avec eux des affaires Ecclésiastiques; & qui ne les veut point pour ses Conscillers & Ajoints.

La cause de cela est la Prudence & l'Industrie des Premiers Patriarches. qui pour prévenir ces inconvéniens, ont toûjours entretenu l'union parmi les Peuples qui étoient soumis à leurs foins: car c'est de cette union que dépendent les biens & les maux, laquel. le eft d'autant plus grande en nos jours, par la Grace de Dieu, & est si fortement enracinée dans le cœur d'un chacun, ce qui est surprenant, qu'elle ne souffre point que l'Eglise d'Aléxandrie soit jamais troublée, allant au devant des maux ; mais fur tout & bien particulierement, quand le Siege est vacant: Quoi que pour d'autres calomnics forgées par l'infidélité, à la mode des Turcs, elle fasse tous les jours de grandes pertes, &c.

Quand les Patriarches ont été élûs, ils font confacrez, tout au moins par trois Metropolitains, ou Archevêgues.

venientibus.

De Eledione Carriascharum

<sup>.</sup> De l'Elellion der Patriarches.

crainalists. Curemonia principales can frectationis fout fire 3 that electron in emplis media , fupopitime calcast passems, più media , fupopitime calcast passems, in quo deglia folica eli queme sinus mundanam fignificare gieram , quafi ei alremonicia, fidemque alla voce prifictur , Symbolum recitans , G promitens le fincient fore Chrispio G Ovili Quana caremoniam faltie (equantur orationes cim invocatione Spirius Santi; la manum impositione, G Patriarchatus nominatione m: G bis fumon babet conficeratio.

Simili modo & Archiepiscopi & Episcopi consecrantur. At hoc babent plus Patriarche, quod finita confecrationis euremonia, datur eis baculus in manu, cum ampliori commendatione subditarum animarum, & aliquibus caput oleo ungisur, quod dicitur Confirmationis, ut Hierofolymitano & Alexandrino , at non aliir ; quare vero præter consuetudinem, non aliam caufam animadverto, nifi quam colligo ab iis que tune recitautur, in ipfo facto , ut fint vindelicet xeen Koeis, (un-& Domini ) ad similitudinem corum , qui in Testamento veteri : at quia indifferens est coeremonia, non utuntur alii, €20.

Unusquisque Patriarcha suos babet Archiepiscopos & Episcopos, plures babet Constantinopolitanus ceteris, & post ip-sum Antiochenus. Alexandrinus per suam Diecesim babet suos Chorrespiscops, due centis ab annis: cansar vero recensere esser prolixum, quare non habet Archiepiscope & Besicopos.

qui interviennent à la Confécration, Dont les principales Cérémonies sont ; Que celui qui cit élû , est debout au milieu de l'Eglise, soulant à ses pieds un morceau de drap fur lequel est peinte une Aigle, que l'on dit fignifier la gloire du Monde ; comme s'il renoncoit : il fait enfuite une Confession de Foi à haute voix en recitant le Symbole, & promet d'être fidéle à Christ, & au Troupeau. Après cette Cérémonie suivent les priéres accoûtumées, avec l'invocation du Saint Esprit, l'imposition des Mains, & la nomination du Patriarchat, qui fait la clôture ou la fin de la Confécration.

Les Archevêques & les Evêques sont confacrez de la même maniére. Mais ce que les Patriarches ont de plus, c'est qu'après la cérémonie de la confeeration, on leur met en main une Croffe. & on leur recommande plus amplement le foin des ames qui leur font confiées; A quelques-uns on oint la tête d'huile , que l'on dit , de Confirmation, comme à ceux de Jérusalem & d'Aléxandrie, mais non aux autres; je n'en sçaurois dire le motif, sinon que c'est une ancienne coûtume, comme on peut le voir par ce qui se recite dans ce moment, à scavoir, afin qu'ils foient les Oints du Seigneur, à la façon de ceux du vieux Testament; mais comme cette Ceremonie est indifférente , les autres ne l'obfervent pas, &c.

Chaque Patriarche a fes Archevèques & fes Evéques; Celui de Confantinople, en a plus que les autres, & après lui le Patriarche d'Antioche, celui d'Aléxandriea dans tout fon Diocéfe fes Chorévèques depuis deux ceus ans; mais de dire la railon pourquoi il n'a ni Archevêques, ni Evèques, cela nous méneroit trop loin.

T 4 Chore-

Chorepifcopi Vicarii funt, disferunt ab Episcopi, quia isli in proprio Episcopatu ordinare, constituere & disponere possunt pro libito, Chorepiscopi sine superioris sacultate non possunt. &s.

Quia vero aliquid scire peroptat de Heretiti in Oriente, meque de illit quid-quid pro tempore supri, notare megligemus. Quature adme usque suns scientes autores autores quintes Eccles mosses, Marvaiti-co, El Jacobicio, quaterma dépranti est ritus, pulque brate coremonaie: in state com quatitie, in marbius el allis cir-com quatti Eccles figlicit dicer, nil cos à belluis differe, not tecnôris inguerantie esse più con est product con des posici credant y vel puid credant su manqueque tama politarta est in propriis superstituinibus & erroribus.

At forfan tibi non displicebit, si mibi particeps sueris in quadam parte a accidit enim mibi quod quondam Bassio, ut Gregorius reservi, cum Armeno Athenis di manti, quem è latere serit Gregorius, Es Bassissi vingodona thè india mon. (Vic-

De Hareticis in Oriente.

Les Chorévéques font des Vicaires, différens des Evéques, ence que ceuxci peuvent conférer les Ordres dans leur 
propre Evéché, & dégarder, ou établir les Eccléfaftiques à leur volonté; 
au lieu que les Chorévéques ne le peuvent faire fans la permittion de leur Supérieur, &c.

 Mais comme vous defirez de feavoir quelque chose des Hérétiques de l'Orient, je tâcherai de vous écrire tout ce qui les concerne ;'Il y en a de quatre Sectes, avec lesquels nôtre Eglife n'a aucune communion. Ces Sectes font l'Arménieune , la Cophte , la Maronite, & la facobite; dont le Rite est difforme & absurde, & les Cérémonies plus que brutales. Ils sont hérétiques quant à la foi, & dans leurs mœurs, comme dans toutes les autres cinconstauces de la Religion, ils ne différent en rien des bêtes. Enfin, ils sont enveloppez de ténébres, & d'une ignorance si crasse, qu'à peine scavent-ils, s'ils croient, ou ce qu'ils croient. Cependant, chacune est opiniâtrément attachée à ses propres erreurs & fuperstitions.

+ Les Armains fuivent la Doctrine de Manitére, ils croient plufeurs chofes qui font particulières à leur Religion. Ils effiment leurs Eccléfaftiques, comme des Dieux en Terre , parce qu'ils s'abtlement de figumes pendant le Caréme. Mais ces Dieux et témoir, aufit fui-li imposible de ne pas éririter en voyant leurs manières obtécnes, fottes, & ridicules.

Mais j'espère que vous ne serez pasfaché d'en connoître avec moi quelque partie; Car il m'est arrivé la mème chose, qui, au rapport de Grégoire, arriva à Athènes à Basse diputant contre un Arménien; c'est à dire Bassetoriam

Des Hérétiques Orientaux.

toriam in alteram partem inclinare fa-

Hos mode mili ecturii quidam Armens Barfabas monine, cum effim Hievoloymis, in Templo Sontii fopuleiri, tibique nata opportuniate, quis faperciilofus Arments erat, foque dolitorem ecteris fuis Arments erat, foque dolitorem ecteris fuis profitebatre, coram opouli frequentia cum minus unquam credidiffum in tam ignoramtem bominem, incidenze, pro empore milis cifum fuit, tentare copus effet first us tamdom congretiumes, quido Dominus mifer of action experience, colloquium optivam inde dom congretiume, quad Dominus mifer of fuit constitution, qui est esta Bominiplia cit, militare del profit com Bominidus, cut passite qui actura Condubuts, cut passite qui actura cicalus addim 20 militare constitution.

Scifcitanti vero mibi , & urgenti impium effe credere, non realiter paffum Dominum, quod idem eft, ac realiter operatum salutem nostram negare, aliisque vationibus inconcustis & tellimoniis Evangelii confusu Barsabas, veritatem quidem fateri erubuit, at elegantius se mibi opponere excogitavit; cumque animadvertifset aliter se non posse meas rationes annibilare, uno verbo totam questionem conclusit, & controversiam decidit : Ego, inquit, scio Religionem Armenicam fanctiorem esse vestra, quia vos jejunio in Quadragefimali fabis reliquifque vescimini leguminibus, ex quibus multi vermes, multaque lucs fcaturit; at nos mundiciem Christiano debitam servantes, ifta ut communia diebus terminatis jejunii arbitrantes, vix tangere audemus, & hoc nobis sufficiat, &c.

le sait pancher la Victoire de l'autre cé-

De cette même maniére étant à Iérufalem dans l'Eglife du Saint fépulchre, je rencontrai un certain Armenien appellé Barfabas; là aiant trouvé l'occasion favorable, comme cet Armenien étoit orgueilleux , & qu'il se disoit plus docte & plus sçavant que tous ceux de sa Scôte, étant au milieu de l'Assemblée, n'aiant jamais pû m'imaginer que j'aurois à faire avec un perfonnage si ignorant, je trouvai à propos de faire une tentative, & de voir quelle forte d'esprit c'étoit. Enfin, nous nous joignîmes. L'entrée de nôtre discours fût, que Nôtre Seigneur Jéfus Christ n'a pas conversé parmi les hommes, & n'a pas fouffert, en apparence; Parce que la croiance des Arméniens est, que Jésus n'a fouffert qu'en apparence.

Mais comme je ne cessois d'interroger; & que je soutenois que c'étoit une chose impie de croire que le Seigneur n'eût pas fouffert réellement, & de nier qu'il cût réellement opéré nôtre falut, Barfabas confus, par des rais fons incontestables que je lui donnois, & par les témoignages de l'Evangile, cût honte de confesser la vérité; & imagina un moien pour réfuter plus élégamment mes objections. Mais quand il cut reconnu qu'il ne pouvoit autrement détruire mes raifons, d'une feule parole, il conclud la question, & décida la quérelle, en difant , Jefcai que la Religion Arménienne est plus sainte que la vôtre; car dans le Carême vous vivez de féves & d'autres légumes, qui engendrent des vers en quantité , & beaucoup de corruption ; mais nous observant la propreté & la netteté qui est le propre du Chrétien , nous n'ofons presque toucher aucune de ces choses que nous estimons être communes aux jours de jeune 🥫 & que cela nous suffise , &c.

Nonne

Nonne tibi stomachum peperi ista narrando? At crede me din obmutuisse, ambignum, quid tam craffe ignorantie refponderi poffet , nec oblitus dicti Euripidis , i deile abjert i 3 pairle igut anabyer@-(animus dolore afficietur, lingua vero dolore non tangetur) bonis iterum verbis optimum disputatorem ad aliud barathrum confusionis cogitabam. At unus ex domefficis meis alta voce responderat, merito (dicens) Domine Barfabas fanctus es, quia Pythagoræ animam gestas; at fi migraverit in Camelum, Camelusque Barfabas effet, abstineres amplius fabis? Cui fine mora simplex vir quidam , sed isa . ( festivus ) fubjunxit , non dicas Camelum; fi Barfabas Afinus effet, poffet ne in hisce regionibus vivere sine fabis?

In bifee rifus circumfamtisme coèrceri mequivit; i di ifum hobbit from moftum colloquium, abierat enim iratus optimus difpotatere Armense. Intelligai bine two prudentia, quibus fundata vationibus ifu collovies; se credit in fide Catbolica perfeverare: inperi flum areane corum Religiof propriam. El fequatium falutem edificant; 32.

• Alia Setta eft Coptarum, qui doctrinam Diofeori, & Eutychetis fequuntur, spurca natio & barbara. Copte dicuntur, quia fe circumcidebant; at modo mon fe amplius; vatia que tilos ab boc prapofito, ab ipfoque fatto femovit, eft, non quod (ut dicunt) irritum fly contrague tegem, dummodo & ipfe Chriftus Domina.

De Sella Coptica.

En vous racontant cela, n'ai-je pas irrité votre Bile ? Mais croiez que le fus long tems fans parler, doutant de ce que l'on pouvoit répondre à une ignorance si crasse; austi n'oubliaije pas ce que dit Euripide , le Cœur sera accablé de douleur, mais la Langue n'en fera point attaquée. Ainfi par de belles paroles je songeois à embarasser de nouveau un si excellent Controversifte, & à le jetter dans un autre Abîme : lors qu'un de mes Domeftiques, s'écriant à haute voix, Monsieur Barfabas , lui dit-il , vous êtes Saint & A juste titre, puisque vous étes animé de l'ame de Pythagore ; mais si elle étoit passée dans le corps d'un Chameau . Es que vous , Monsieur Barsabas , fustiez un Chamean, vous abfliendriez-vous de féves encore davantage? A quoi un certain homme fimple, mais jovial, ajoûta fur le champ. Ne dites pas un Chameau, fi Barfabas étoit un Afne, pouroit -il vivre en ce Pais sans fe-

A ces mots il n'y eut perfonne de la Compagnie qui pit s'empêche' de rire; & telle fui la fin de notre entre-tien; car l'excellent controverfitte Arménies r'en cioi allé tout en colère. De là vous pouvez juger fur quelles raisons eff tonde ce Rebut, qui fe vante de perfévérer dans la foi Carholique. C'eff fur ce fable que leura Religieux bàtifient leur propre falut, & celui de leura Sechacus.

\* La seconde Seche est celle des Cophtes, qui siuvent la Doctrine de Diositure & d'Eutysteis. Nation souillée, & barbare. On lesappelle Cophtes, parce qu'ils se circoncioient; mais ils ne se circoncisent plus. La rasson qui les a porté à s'abstenir de cette cérémonie est, non pas, comme ils disent, parce

. De la Sefte des Cophtes.

nus circumcifus est 3 sed quia ceteris Christianis, cum non se circuncidant, daretur occasio deridendi illos.

Pessem istam sustince in mea Ægypto, in magni Cairi civitate, que cum antea Archiepssepastus esser Patriarche Alexandrini, ego quass toto tempore mei Patriarchaus residensiam meam ibi posit, ob temperiem aeris, multas que alias commoditates, raro me Alexandriam conferens.

Biergo Copta fift iam multi fust, at for foract certain fill municareurs or quomodo de Gracis Gi Trojanis feribit Homerus, decies Copta numerum (uperaren Gracorum, Gembalus habit ham simple, (multær decades eguerint pincrena.) Multivist filos praceffores mei Patriarche, ille proferius Meletius ultimus Antecoffr meus, vin destifimus Genemaly fillinus, tenarunt ad viam vortaits ces roberte, at un nuyum paterunt.

Papa Clemens VIII. Romanus, multa fecit tulitque se componere cum illis, & rideret Vestra Dominatio si sciret quali usi fuerint Copta in boc negocio stratagemate, quantumque Papa ab illis delufus fuerit, quanvis Baronius novus Hifloriographus, antequam bene veritatem percepiffet , cum forfan pro more Aulæ Romana adularetur Clementi, istam ei gleriam referre properaverit, qua ob suam industriam, suis adeptam temporibus, voluitque ea de Coptarum in Ecclesia Romana conversione scribere in suis Chronicis, que tempus non multum postea falsa fuisse omnia probavit. Imo Paulus præfens Papa istam ob cansam aliques Coptas elecit Roma.

que c'est une chose vaine, & qui est contre la Loi, puisque Christ notre Seigneura cét lui-même circoncis; mais parce qu'en se circoncisant, ils donnoient occasion aux autres Chrétiens de se moquer d'eux.

Je fouffre cette Pette dans nôtre Egypte, dans la Ville du Grand Caire, laquelle aiant été autrefois un Archevéché fuffragant du Patriarche d'Aléxandrie, j'y ai établi ma réddonce préque pendant tout le tems de mon Patriarchat, à caufe de la température de l'air, & ce de plufeurs autres commoditez, & n'ai que ratrement fait mon fétour à Aléxandrie.

Les Cophtes y font en fi grand nombre, que fi Pon vouolei tes comparer aux Grees, on pouroit dire, ce qu' l'omére écrit des Grees & des Troiens, que phipuru Décades avoient hégin d'un joumeiler : Cét à dire que le nombre des Cophtes féroit dix fois plus grand que celui des Grees. Les Pariarches mes Prédécelleurs, & fur tout Moletius qui m'à devancé, perfonage très docte, & d'une vie éxemplaire, ont réché pluteurs fois de les amener au chemin de la vérité; mais jamais ils n'ont ob v rétifier.

Lc Pape Clement huitieme a fait & toléré plusieurs choses, pour s'accommoder avec eux; & vous ririez fi vous fçaviez de quel stratagê. me les Cophtes se servirent dans cette renconire, & comment ils fe moquérent, de ce Pape ; Quoi que Baronius Historiographe moderne, avant que d'avoir connu la vérité, & voulant, à la manière des Courtifans de la Cour de Rome, flatter Clément, se soit avisé de lui attribuer la gloire de la conversion des Cophtes à l'Eglise Romaine, en écrivant dans ses Chroniques, que ce Pape les avoit réunis durant son Pontificat, par un

V 2.

Ego loquax & garrulas sum, qui per me, uno per alios loqui debre existimo. Quod autem in illo bono Domino missi magis displices, bot est, quia nunquam missi facien, nsi oculos solos aperis, totam capat tellum syndome ves sursum, veste decorsum motum, facien nunquam tib dacorsum motum, facien nunquam tib dabit assistere, sed dices larvam este tragicam.

Nolo tihi ulterius esse molessus, vir prudensissime, de tam absurdis scribens; esse apad illos Coptas quidam Cassis, Petrus vocatus: Cassi interpretatur Presbyter: ille me sepsus adire folet, stateur se propria Religionis errores cognoscer, E E reprebendis sues: at ego i parum credo, quia si quod os prosers E conscientia effet de son industrie particulière. Mais peu après, le tems a fait voir que tout cela n'étoit que faussileté. Et même le Pape Paus qui vit présentement a chasse de Rome quelques Cophtes pour ce sujet.

Ils ont un Supérieur qu'ils appellent en leur Langue Jahuna, qui veut dire, Seigneur. Celui-là m'a quelque. fois rendu visite en Egypte; mais toutes les fois qu'il est venu chez moi il a paru muet, & s'en est retourné de même ; il est vrai que quelqu'un des fiens parle, mais pour lui il ne fait autre chose, que pancher ou secouer la tête pour témoigner qu'il approuve, ou qu'il desaprouve ce que dit celui qui parle en son nom. On ne lui voit jamais ouvrir la bouche, parce qu'il tient pour maxime qu'il n'est pas loisible au Jahnna , c'eft à dire au Seigneur , de parler beaucoup hors de fa maison. & même que c'est un péché; au reste il observe sa Loi avec sa derniére exace titude, & même avec excès, parce qu'elle n'est pas fort ample; maisil ne parle point du tout.

Pour moi, qui aime à parler, je cod que je dois méxpliquer moi-même, & non par la bouche d'autrui. Mais ce qui me déplait le plus en ce bon Sriguers, c'ett que de tout fon viñag in em de laifé voir que les yeux; car il a toute la tête couverte d'un voile, & ne la remué qu'en devant, ou en derrière, fans jamais laiffer voir la ce, en forte que vous drivez que c'eff.

un maque de Théatre.

Je ne veux plus , Monfieur , vous importuner de chois si abfurdes & si importuner de chois si abfurdes & si ridicules. Il y a chez ces Cophier un certain Cafér, appelle Pierre ; (Caféria veut d'ur Préver). Celui-i à a contume de m'aborder fouvent; il avoue qu'il reconnoit les erreurs de fa propre Religion, & remontre & corrige les fiena.

dictasset non amplius vellet Presbyter esse Coptarum, &c.

\* Maronitica Secta eff Semi-Romana. imo incipit effe tota Romana; quia multi Maronitæ profecti Romam litteris operam navarunt, indeque in montem Lybanum, Castellum, in Provincia Phanicie, ubi est eorum residentia principalis , migrarunt , optime à Romanis instructi , & modo tota quali gens illa Romanam fequitur Religionem. Cum maxime corum primus Episcopus se Papistam profiteatur, & quia Antiocheni Patriarche Diecesis contigua est Maronitis , timco ne incipiant & vicinos inficere, prefertim , cum à parte Patriarche , & à nobis admoniti, conveniens tamen non fit cautio; homo enim Arabs, non capax est mali quod scrpit, &c.

† Jacobitica est vilissema & spurcissema natio, neque de illa est quod aliquid scribatur, nis quod ob beresse sum Nestorianam nos latere non debeat, &c. Ilesunt pesses in Oriente, quas Deus per commune stagellum moderatur ne nobis nocant, &c.

Hec omnia magis curiose quam cum utilitate scribimus, tibi morem gerendo; maxime cum sciamus & curiositatem aliquando delectare, quando sieri potuit brevias illa notare voluinus, &c.

De Sella Marenetica. † De Sella Jacobitica;

Mais j'ai de la peine à le croire; car fi sa conscience lui avoit diété ce qu'il prosère de sa bouche, il ne voudroit plus être Prêtre des Cophies.

La Scôte des Maronites est à demi Romaine, que dis-je, elle commence d'être toute Romaine; ce qui s'est fait parce que plusieurs Maronites aiant quitté leur Patrie, s'en sont allez à Rome, où ils se sont appliquez à l'étude des belles Lettres ; & après cela ils sont retournez au Château du Mont Liban dans la Province de Phenicie. où ils font leur principale résidence, & étant parfaitement bien instruits par les Papiftes, ils suivent presque tous la Religion Romaine, & principale. ment à cause que leur premier Evêque fait profession d'être Papiste. D'ailleurs, comme le Diocése du Patriarche d'Antioche est contigu à celui des Maronites, j'apprébende qu'ils n'infellent leurs voifins ; attendu fur tout , que bien qu'ils soient admonestez de la part du Patriarche & de la nôtre, cette précaution n'est pourtant pas fuffisante ; car un Arabe n'eft pas capable d'arrêter un mal qui rampe & qui se

gliffe; Éc.

\*La Seche des Jacobiers est la plus abjeche & la plus infréché de touabjeche & la plus infréché de toutes, c'elt-pourquoi il ne vaut pas la 
peine de vous en dire autre, chole, si 
ce n'est qu'elle suit l'héréite de Néplsviau. Ce font des P. thes dans l'Omiss. Ce font des P. thes dans l'Omiss. De l'accept de l'étain de l'accept de l'accept de l'étain l'omisse parce que D'heie en arrête 
l'este par le fleau commun des Insidélès. & C.

Nous vous écrivons toutes ces clofes, plus pour fatisfaire voêtre curiofité, que dans l'attente de vous apporter du profit, en vous obcillant; vû fur tout, que nous sçavons que la cu-V 3

P De la Sette des Maconites. † De la Sette des Jacobites.

Effent alia magis uccessaria ad seribensum, pertinentia ad illas materias, que bos tempore à dottis agitantus asque cribantus, ut illa sura, que de libro arbitrio, prædestinatione, & justificatione, de quibus quid certe tenendum nondum consta mundo.

Ecclesia nostra semper idem tenuit, una eademque via ista docuit, qui habet somnium loquatur somnium, qui habet sermonem Dei, loquatur sermonem Dei vere: quid paleis ad triticum?

Debent quibus loc creditum eft, opus facce Evangelia, impireque Maniferium eum fobrietate, ut non chrius pal fonibus, quibus plena funt l'Attiarum opera, non mentiri, fed verisatem diere prefemat. Seribere med bijle aliquid non permitti angulium tempus, imo mac opus die nestriere, quia generale la la la companie de la c

Quia vera thefea freit 1, in quitous implicite continuem materies, opus moreurfine, at ego fect 3 fed ferio legi libram fum oporeurs, ut poffit de ilo dari copiofias judiciam & non tenevarium, quad mis inten poffi pro thine Chartas I effera mis intention of the position of the ber ab hos modello tituere, cita me receptium fipero fi Deo placeurii. Seribet ad me confidenter Dominatio ceftra, refpondi cere gratea viciffim accipies, moque amicum et finerum effi luculcuitis inteliget, in Christoque fraterum. riofité réjouit quelquefois; mais nous aurions voulu le faire plus succinétement, si nous avions pû, &c.

Il y auroit d'autres choses plus nécessaires à écrire touchant cette matiére, qui sont aujourd'hui l'occupation des sçavans; telles sont, par éxemple, les questions qu'on agite touchant le Franc-Arbitre, la Prédessian, la Justification, E autres semblables, dont tout le monde ne convient pas entore.

Nôtre Eglife a todijours eu les mêmes sentimens; elle a todijours marché dans cette seule & même voie; schia qui a des songes qu'il ratonte des songes, & que celui qui a la Parole de Dieu, prêche la Parole de Dieu en vérité: Pourquoi joindre la Paille avec le Froment?

Ceux à qui ce soin ett confé doivent faire le devoir d'un Evangoillé, e. & rempir leur Minitére avec sobrieté, an qu'exempt des pafient des pafient des fortes des pafients et auverages des fffittes; ils ne prefiment pas de mentir, mais de dire la vérité. Le peu de tems que j'ai ne permet pas de m'eitendre fur cette matière, & même je ne croi pas qu'il dei néceffaire, actendu que cet le fait den rectue de la comme a fait en abregé faques d'animent comme a fait en abregé faques d'animent, qui, à mon avis, doit avoir été un homme, (Equant).

Mais comme il a cerit des Thées dans lefquelles font contenués ces matiéres implicitement, il faudroit lire ect Ouvrige, non en courant, comme j'ai fait, mais avec beaucoup d'attention, afin d'en pouvoir donner un jugement plus mûr, & qui ne fût point téméarie; c eque vôtre charité pouroit m'unpofer felon fon bon plaifir, fij'étois chtz moi, éxempt de ce voiage qui m'ett fort pénible. J'efpére de revenir bien-cité, 3<sup>th</sup> plait à Dieu; cePraterea meis litteris animadvertet, quod munquam aliquid exaratur, quod mini on dilete ratio è veritas, quions semper mea siabmittenda esse volo: absti à me, à conscientia, à moribus, su veritas vel negligatur, vel non aliis omnibus prapo-

Ob excitation (20 EE cam propriis meis fraribus Ecclofaficis Coexis, controcurjos: holtis fam ignorantias, eg ma populum fimplicient effe model, citam e in populum fimplicient (20 model), citam e in vi nun malefle free, cam frism e in vi nun malefle free in the populum ter, monurantis, fed patientia, certantes, au undequampe for britist fielder probest.

Ha mihi displicet Pastores & Episcopos nostros, tenebris ignorantia obmergi: bac est, quad nostratibus exprobro, at nil proficio. Nasti islam commoditatem Jesuita in Constantinopolim fundamenta jecerunt, ad erudiendos pueros, & proficiunt quot vulpes inter gallinas.

Obruet tandem Romana doctrina mundum, dum modo bnie megoto tanatano operam impendant Curiue Romano Satellites, nifi Deus propitius fuerit, cujus dextra fola navem nefiram turpi iflo maufragio falvare poteft etiam. pendant, vous aurez la bonté de m'écrire en confidence, & de recevoir favorablement mes réponfes, en étant perfuadé que je luis vôtre très fincére ami, & Frére en Christ.

Outre cela vous remarquerez par la lecture de mes Lettres, que jamais je n'avance rien que ec que me dictent la raióna & la vérité, a uxquelles je veux toùjours foumettre la mienne. A Dieu ne plaite que je nes la préfére à toute autre chole, quand il s'agit de régler ma conditience & ma conduite.

Fe dispute mêmes avec mes propres Fe dispute mêmes avec mes propres ferencia e Ecclésidique ar fores, pour moni de l'igouvante, ecpendant cla ne me fait pas de peine de voir que le Peuple foit finippe & igonerant, car je (sai que les hommes peuvent être fauvez quoi qu'il line foient pas habiles dans les ficiences, pourvû qu'ils combattent tous les jours contre les ennemis de la Foi, non avec des armes, mais avec la patience, pour montrer qu'ils font fidèles ferviteurs de Chrift, de quelque côté qu'on les attaque.

Mais ce qui me fache beaucony , c'eff de coir que no Pofleurs É mas Evéqueca, foient plongez dans les testhres de l'igno-rance. C'eft ce que je reproche à nô-tre Nation, mais fans fruit. Les f'e-fuites aint trouvel sa commodif favo-rable de l'établir à Conflantinaple, pour jufferire la surveile 3, fount les mêmes progrès que les renards au milleu des pou-les.

A la fin, la Doctrine de l'Eglife Romaine inondera toute la terre, pourvà que les autres fatellites de la Cour deRome s'emploient à cette affaire avec autant de zéle qu'eux, à moiss que Dieu ne nous foit propice, dont la main feule peut fauver nôtre vaisfeau de ce honteux naufrage.

Una-

Unque fres nobis fue est miseriondia Es potentia, alias virus nosser tennes, fina virus nosser tennes, fina virus nosser tennes, si qui Religionis son Gracte in Polonia Es Lituanus, Ruteni, miser admodina se Lituanus, Ruteni, miseria damodina sentinat probantqua, ob vim quae eis infertur ab Ecclestaticis Romanis, opera Jesutarum, ut Ecclesta se subjectat Romanis.

Quia erro boe fe fadiuras neçuat, nil intentatum relinquum felinita, ut voti compoces fiant, i hine terrores, fugar, exilia, excedes, multaque alia, que folo tempore Antichrifti futura legimus, configura de Etchjama Greens miferi, cum jam videnat everfas illus Kegui legge, existiatum fadas de libertate fervanda, additam omnem ratimem tuema tacade pacis publica, evimus Etchfaftica autoritate mofira ad Regum, ad pratere, intercedere, regume, au liberi dimiterens-

Castifi divandrini Patriniche patracinium bei [pilopifi; au englezit feriorre ad Regem, ad unguates amen; bestrati illes, que feri point, praseflari pro jufitia, pro jure, pro legum recrentia, El tandem vegare, objectare. Al omnia vana, adibue ulque illiue certion filtus fium, print ingravifere perfecttionem El violentisma, quo plas El Mofcovismo accupare deformats.

Que certe in Polonia incepta multis aliis subminari videntur dominiis, & quid Aufil toute notre efferance est en Mifericorde & en sa Puillance; ear autrement toutes nos forces seroiens trop solibles pour résser à une se seraient peut est peut de perseauten, dont ceux entr'autres, qui tont profession de la croiance des Grecs en Pologne, en Lithuanie, en Russie, resilient est de prouvent les mistrables estets, par la violence que leur faut les Lessissaires des Tylinites, assis de les fossements et moien des Tylinites, afin de les fossements de Tylinites, afin de les fossements de Russien.

Mais parce qu'ils disent qu'ils ne le feront jamais, il n'y a rien que les Tésuites ne tentent & n'entreprennent pour parvenir à leurs fins. Delà la fraieur, la fuite, l'éxil, la mort, & plusieurs autres choses que nous lisons ne devoir arriver qu'au tems de l'Antechrist seulement. Dans ces extrémitez ces miféra. bles ont recours à l'Eglise Grecque, voiant que les Loix de ce Roiaume font renversées, que le lien qui devoit entretenir la liberté est rompu. que tout moien de maintenir la Paix publique est ôté: selon nôtre autorité Ecclesiastique, nous avons bien voulu en écrire au Roi & aux Principaux, pour prier, pour intercéder pour cux, à ce qu'ils puffent être mis en liberté

Cétoit le devoir du Patriarche d'Akrandrie d'interprendre cette défenfe ; il l'a fait ; il a écrit au Roi & à tous les Grands du Roisume ; il les a exhortez autan qu'il a été en son voir ; il a prosetté de leur droiture, & de leur respect pour les Loix ; enmin, il a prié, il a supplié; mais en vain au contraire j'apprens de ces vain fau contraire j'apprens de ces plus violente, en forre qu'ils déstipérent de pouvoir demeurer plus long tems en Mostovie.

Certes les choses qui ont été commencées en Pologne semblent menamirum mirum s & ipsam Constantinopolim aggredi aus sunt; Audio vos cavere vobismet ipsis, ne bos fermentum detrimensum aliquod populis vestris inferat; & valde mibi placuit.

Idem, prust poterimus, nor quoque, men tempore facienus, & tom magit, , fi ceftro fiprituali confilo adjuti fuerimus, ceftra charitate professuit, qua cos cuiffin à moltra fullam etci, at sua fipritu, fuem cotto, attrique programas di fiprine vocationis adimplenda mandata, fidelite certantes, & flengre certatures defiquates.

In Eclefie Catholice incrementum, in goriam queque (empiteram Dei Patris, & Filit unigeniti, & Spiritus Sandi fui, caujus benedicilo & graita tecum, mi dilectiffime, femper fit, favocaque tuis votis atque laboribus quoquot fuffines, pro exercendis pietatis officiis, in utilitatem Spiritus corum, qui tuis mellifluis frumpara fermonibus.

Ne autem amplius tædio tibi fimus, finem litteris imponimus, dextraunque dextræ jungimus, fraternoque affectu te falutamus.

Libros mibi mifos ab Illustrissimis Ordinibus, abi primum rediero, Deo dante, videbo, 13 duplici gustu legam, quia mibi ab ipsis Dominis missi sunt, quibus quidem per literas meas quam plurimas egi gratis i quod si Dominatio vesser esmus adhue plures adderet, gratams rem mibi pressantes.

cer pluseurs autres Seigneuries; Ét faut-il a'en étonner puisqu'ils ont ofé atraquer Constantinople même? J'apprens que vous prenez vos précautions pour empécher, que ce l'exis n'apporte quelque préjudice parmi vous, 8c cela m'a fait plaist.

Nous agrons todjours de même, autant que nous le pourons ; à nous le l'écon avec d'autant plus de zele le frons avec d'autant plus de zele considere de la comprehent de la contrait de la considere de la contrait d'autant par le contrait d'autant l'autant que vous mêmet étant animez de la notre, il fers julhe, qu'embrafant d'un même Efprit la Foi Orthodox de Christ, l'un & Juart perfictions à accomplir les Ordres de noites d'autant perfictions à accomplir les Ordres de noites de l'autant perfictions à accomplir les Ordres de noites de l'autant perfictions à accomplir les Ordres de noites de l'autant perfictions à accomplir les Ordres de noite de l'autant perfictions à accomplir les Ordres de noite de l'autant perfictions à accomplir les Ordres de noites de l'autant perfictions de l'autant perfictions de l'autant perfections de l'autant perfection de l'autant perfection

Le tout pour l'avancement de PEglife Catholique, & pour la Gloire de Dieu le Pére, du Fils unique, & de fon Saint Elprit, dont je fouhaite, mon cher Montieur, que la bénédiction & la grace, d'emeurent à toùjours avec vous. Qu'elles favorifent vos vœux, & toutes les peines que vous fouffrez, en éxerçant les œuvres de piécé, pour l'avantage d'affilter à vos agréables entretiens.

Mais afin de ne vous point ennuier, nous finissons cette Lettre, en joignant nos mains ensemble, G en vous saluant d'une assection fraternel-

Je verrai à mon retour, s'il plaît à Dieu, les Livres que Mris. les Ears Généraux m'ont envoiez, & je les lirai avec un double plaîfir, parce que ce font ces Mefficurs cux-mêmes qui me les ont envoiez; dont auffi je leur ai témoigné ma reconnoillance par mes Lettres ; que si vous avicz la X

#### 164 LETTRES ANECDOTES, &c.

Pro libro vero Arminii, me tibi debere futeor, rependere tamen curabo ad propria revertens aliquo manuscripto, & si quid aliud mibi est, omnia communia tue charitati erunt.

Optarem quod mibi faceret luculeutum autalogum auctorum electrum recentiorum (exceptis its quas Illufriffmi Ordines ad me, ) qui graviter atque dolle feripirant, un utriamque Scripturam, maxime in Libros Mofis, in mujores Prophetat, in Evangella Paulique Epifolas, quibu/que vos ad plus utimini.

Et alies autores; qui serspferunt tunn in Theologia, tuni philosphona, et aliis in artibus, ac etiam in Malbematicis, illumque proxima occasione ad me mitteret. Et milol adderet nomina Dolterun, qui apad vos simpomeres, quidapaid et ab sits propriet, quidapaid et ab sits propriet pictobus cord posses sie simpomere gradisquid et ali sits particobus cord posses simpomere gradisquidation.

Tue humanitati, quam optime valere enpimus.

Datæ in Valachia 10. Cal. Octobris 1613. la bonté d'y ajoûter encore quelques autres remercimens, vous me feriez un grand plaifir.

A Pegard de votre Livre d'Arminiae, j'avoue que je vous en fuis redevable, & je tachers ausfil de vous en temois gner ma gratitude par quelque manuferit, quand je ferai de retour chez moi. Et s'il y a en mon pouvoir quelque chofe de plus important, je vous proteffe, que tout vous fera commun

avec moi. Je defirrois que vous vouluffiez me fuire un bon Catalogue choif des Auturs modernes, (à la réferve de cœux que les Seigneurs Etats m'ont envoiez) qui ont écrit d'une maniére grave & fçavante, fur l'un de l'autre Teffament; mais particulièrement, fur les Livres de Moife, fur les grands Prophetes, fur les Evangüles, de les Epitres de Saint Paul, de cetts dont vous vous frevz le plus.

Comme suffi les autres Auteurs qui na freiri, tant la Théologie, que fur la Philofophie, les autres Arts, & les Mathématiques, & que vouscuffice la bonté de me l'envoier par la première occasion; & qu'il vous plut d'a sjoûter les nons des Dockeurs les plus fameux & de plus grand renom d'entre vous; & qu'en revanche, vous me donnaffice, quelque commission en ces Quartiers, touchant les chofes qui vous séroient le plus de plaissif.

Nous ferons sans cesse des vœux. pour vous, & pour vôtre santé, que nous souhaitons qui soit bonne.

> Donné en Valachie le 10. des Calendes d'Octobre 1612.

1613

XIV.

# XIV. LETTRES

# ANECDOTES, ORIGINALES, DE CYPILLE LUCAR PAPE ET PATRIARCHE

# D'ALEXANDRIE.

#### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

# A V I S.

Concernant la nouvelle découverte de ces Lettres, & l'illustre Famille de Monsieur de Wilbem, à qui on est redevable de ce précieux Monument.



onfigur DAVID LE-LEU DE WILHEM, autretion Configlier au Conficil est Princes d'Orange & à celui de Brabant, mérite d'être mis au nombre des hommes illustres du XVII. Stecle. Il étoit ifiu d'une très-noble (AV) & très-noble (AV) & très-noble (Brabantille, & il naquit à Hambourg le 15, de Mai 1588. Sa Mére qui (B) joignoit à la nobleffie du fang beaucoup de zéle pour la Religion Protectante, le fit tres bien élever,

de zêle pour la Religion Procedante, le fit tres bien élever, & l'envoia étudier à Stade des l'âge de dix ans, fous de fort bons mâtres : & aprèt qu'il eut profité à Hanaw des légons de feas-Cenge Crobius, & de Jéan-Rodalphe Laxacturs; elle le mena à l'Academie de Frincker. Il y demeur trois ans, aprèt quoi, feavoir en 1611. Il en partit pour venir à Leide, où il fit de grands progrèt, sant dans la Philofophie, & la Jurifryndence, que dans les Langues Orientales, &c. Après cela il alla en France, & s'arrêta quelque tems à l'Academie de Saumur, & enfin en 1613, il alla loger à Thousar chez le docte Audré lèves, dont il (C) fe fi effimer d'une façon tres particulière, entr'autres chotes par les connoillances qu'il avoit aquifes en Théologie.

Il fe perfectionna beaucoup dans le Levant par les voisges qu'il fit au Graud Caire, à féruillem, à Alexandrie, &c. Les annies 167, 1618. &t 619, Il cut une grande familiarité avec Cyrille Lutar, & til confera fouvent avec ce Partiar-tole lur les différens de l'Eglife Cargue, & de l'Eglife Latine. Il reçût plus ficurs Lettres de ce fameux Patriarche qui méritent de voir le jour, & que Monifeur M AU RICE LE-LEU DE WILHE M, fon fist, qui cet sujourd'hui Préfident du Confeil & Cour Feddle de Brabant à la Haye, nous a fait l'honneur de nous comammaver, & permis de publica.

Tremmer Licony

Après que Mr. DAVID LE-LEU DE WILHEM, fut de retoue de ce grand voige, il 'sarrita quelques années à Amferdam (D) avec fon frérs; mais la forre envie d'une connoiffance plus parfaite des Langues Orientes, & Pinciniarion qu'il sovio pour le Levant, l'engagerent à y faire un fecond voige l'an 1654; il eft für qu'il fit ces voiges en habile homme, c'eft à dire en fiaint de belles & de curieutés obsérvations. & en aequérant un grande connoiffance de l'Arabe, du Perfan, du Chaldaïque, & des Langues mortes des Nations féçavantes, qu'il entendoit parfaitement, & outre cela. Il pouvoit parlet ail/ment la plûpart des Langues qui font aujourd'hui en ufage dans l'Europe.

Il fit rencontre en ce Pais-là du doche Gafar , (E.) qu'on lui svoir recommande; avec qui il lia une amitié fi nitime, qu'elle a duré autra,
que leur vie. Etant de retour en Hollande environ l'an 1631. il fi fit
tant eftimer du Prince d'Orange, Frederis-Havie, qu'il obient la Charge de Confeiller au Confeil de fon Atteffe à la Haie. Il époula enfuire une fecur du célébre Mr. Zaylichem, femme de beaucoup (E) d'éprit de laquelle il cut outare

enfans, comme on le verra ci-dessous.

Les Eaus Généraux ainn fuit de belles conquêtes dans la Province de Brabant, par les armes viôtorieuse du Prince Frasérie-Henri, augmentérent le Conseil de cette Province Pan 1634. & y donnétent une Charge de Conseiller à nôtre Mr. de WILHEM. Ils le farent Surimendant du membe Pais Pan-1640. Comme i ainoit le Sciences & les beaux Arts, jamais les grandes occupations que tant de Charges lui donnoient, ne l'empéchérent d'étudier beau coup, & d'entretenir (G) un grand commerce de Lettres avec les separall se failoit un platifi de les proteger, & de les servir en toutes rencontres, & à la Cour, & ailleurs.

Il eu une très belle Bibliothéque, fournie des Livres les plus excellens en toutes fortes de Facultet. On y trouvoir un grand nombre de Manuferits très curieux. Arabes, Perfans, Chaldaïques, &c. Le préfent qu'il fit de (H) Momies, de Manuferits, & de telles autres rarette à l'Academie de Leide, y eff. confervé encore comme un précieux ornetinent. Enfini il mourut dans fa maifon

7. de Janvier 1658. aiant servi fidelement & avec beaucoup d'application trois Princes d'Orange, (çavoir Frederie, Guillaume 11. & Guillaume-Hemi), qui fut enasuite Rois d'Angletetre.

(A) Issu d'une très Noble & très ancienne Famille.

Elle a tenu rang parmi la Noblesse d'Artois & du Cambress des l'an 1096.

aiant posse de ce teme hi, entr'autres biens, les Seigneuries & terres de Banteurs, & de Bantoussel, de Wilbem, de Chantemerle, de Froidebize, d'Avelnes les Gobert, &c., comme il paroit par une Sentence donate dans le Conseil
de Brabant à Bruxelles, le r, de Juillet 1678. George LE-LE U De W ILHE M, Pére de celui upi faite l'ûigt de cette Remarque, l'orit de Tournia
au commencement des troubles de Religion, car il fur prosent ave ces cinq
Férére, parce qu'ils avoiant enterré leur Mêre, sans observer les octrémonie
de la Communion de Rome. Il paroit par un Ace authentique du 22. de Décembre 1567, qu'ils abandomérent leurs Terres à la conssicion des Magistrats qui agissionn pour établir, le Papisse en persécutant & en bannislant
les Réfornez.

(B) Sa Mère qui joignoit à la noblesse du sang beaucoup de piète, & beaucoup de zéle pour la Religion Protessante.

Cette Dame s'appelloit Gillistre van Opalfons, & étoit fille de Jean van Opalfons, fant Eucire, Ke Damoifelle Jeanne l'Emperant d'Oppyst, feut de Jann l'Emperant d'Oppyst, feut de Jann l'Emperant d'Oppyst, feut de Jann l'Emperant de Pair-Ba, par la ville de Tournais, avec les Nobles Confédérez. Madame de WILHEM étoit à Paris le jour de la Saint Barthitemi, & fru fauvrée du Maffacre comme par mincale: fon Mari étoit alors à Rouen, & fut préférvéauffi. Son Pére Jean van Opalfons avoir eu le même bonheur quelques années auparvant. On l'avoit condamné à mort pour cauté de Religion: la Sentence étoit déja prononcée; mais il s'échappa de la prifon de Tournai par la connivence du Geolier, & se fauvre n'Angleten.

(C) André Rivet dont il se fit estimer.

Pour connoître la liaifon qui fe forma entr'eux d'eux, & l'eftime fingulière que Mr. Bêter eu pour lui, il ne faut que voir l'Espire dédictiorie de fan Commentaire fur le Décalogue. Elle rend suffi un témoignage très avantageux à la vertu, à la ficience, à la pieté & aux aurres belles qualitez de Mr. David de WILHEM, La Titre porte, del Ampliffmum prefamilifmum pietate & multiplici entaitium virum D. Davidum de WILHEM.

(D) Après qu'il fut de retour de ce grand voiage il s'arrêta quelques années à Amsterdam avec son Frère.

C'eft à dire avec Paul L.E.L.EU DE WILHEM, Président des Echevins, & Receveur de la Ville d'Amsterdam, il a épousé Hillegonde can Beuningen, seur de seu Mr. Courad van Beuningen, si connu par sea Ambassales.

(E) Il fit rencontre en ce Païs-là du docte Golius qu'on lui avoit recommandé.

Nous avons entre les mains l'Original de la Lettre que Mr. River écrivit à X 3 Mon-

Monfieur de WILHEM à Alep , le 29. d'Octobre 1625. dont voici un Extrait. Servo adbuc tibi literas itineris tui Hierofolymitani , & eas quas à Patriarcha Alexandrino acceptas mibi communicasti, quas vel tibi, vel ei qui tuo nomine cas petet, restituam ciem volueris. Commendatione mea apud te non opus babet Clariffimus Golius, vir in rara éruditione rara pietate , & modeftia præditus , noftre defuncto Erpenio intimus, & mibi tam proprio nomine quam tali necessitudine charissimas, &c. Cela nous apprend que Mr. Rivet étoit alors le dépositaire des l'estres que le Patriarche Cyrille Lucar avoit écrites à Mr. de WILHEM, l'an 1618 & 1619 Elles furent confiées à Mr. Rivet depuis le 5. Novembre 1620 , comme il paroît par une Lettre de ce Ministre que nous avons aussi en Original , & dans laquelle on trouve ces paroles. Accepi fasciculum Literarum D. Patriarche, una cum libellis quos mibi mififti, cum literis tuis gratissimis, quas expectabam non fine aliquo metu ne aliquid tibi accidiffet, ex quo à nobis discessifit , quia nesciebam te mutasse confilium de profectione in turbatas illas regiones. . . . Aliquot jam Epistolas percurri, & cum primum licebit per otium, omnes & singulas legam, ut eas tibi restituam prima occasione. Interim gratias babeo pro illa tud liberali usura, & pro scriptis adjunctis. Mr. de WILHEM lui envoia ces Lettres d'Am. sterdam à Leide lors qu'il étoit sur le point de s'en aller faire un second voiage en Egypte, & il les communiqua à Mr. River pour fatisfaire fa curiofité touchant la Dostrine du Patriarche Lucar, dont il lui demandoit des nouvelles par une Lettre qu'il lui envoia à Amsterdam , & qui est datée de Leide le 24. Octobre 1620. Nous l'avons aussi entre les mains, & voici les termes dont Mr. Rivet'se sert. Audio te rursus meditari, idque brevi, secundam in Egyptum peregrinationem , quam ut tibi fecunda fit apud culestem Patrem precibus & votis procurabo. Si mihi datum fuisse técum verba conferre libenter inquisivissem de rerum statu in eo tractu, prefertim de Christianismi reliquiis. Audii ibi effe Patriarcham virum pium, doctum, & purioris doctrinæ amantem. Si digneris de his & talibus aliquande quedam mihi senificare dum ad D Heurnium ant alios amicorum literas dabis, gratissimum facies veteri amico, qui nune iterum dat tibi manum & de novo tecum contrabis bona fide. &c. Mr. Rivet a fait sçavoir au public le commerce que son Ami Mr. de WILHEM avoit eu avec le Patriarche Cyville Lucar; car nous trouvons ces paroles dans l'Epitre dédicatoire de son Commentaire sur le Décalogue tome 1. pag. 1222. Ex iis (Regionibus) etiam Egypto, que 1abernaculo Dei inservirent abstalisti non panca , aliis liberaliter communicaturus , ad communem utilitatem. Inter que non minista funt , que ex intima illa admissione cum Reveresdissimo Cyrillo tum Patriarcha Alexandeino, haufisti, cujus communicationis frustus, & sedulitatis tue in eo de rebus nostris plexius informando utilitatem, ringentibus adversariis, etiamnum colligiums & percipiums, postquam évectus eft ad summum inter Orientales Christianos dignitatem. Que argumenta funt, quanta fuerit in te propagande vere Réligionis cura, etiam inter remotissimos à nobis. Nous avons aussi mis les Originaux de ces trois Lettres de Mr. Rivet avec les 14 précédentes du Patriarche Lucar dans la Bibliothéque de l'Academie de Leide, par ordre de Monfieur le President DE WILHEM, pour servir de témoignage à la Postérité sur cette matière.

(F) Fem-

(F) Femme de beaucoup d'esprit . . . de laquelle il eut quatre enfans.

Elle s'appelloit Conflance Hingens, & avoit beaucoup de letiure. Mr. Defence, rel'teltimoit beaucoup, & lui demandiot violentiers, & même avec déférence, ce qu'elle penfoit fur les nouvelles idées de Philofophie qu'il inventoit. Elle furvécut environ dix ans à fon Mari, & mourut le 1. de Décembre 1667, foir regeretée de tout ce qu'il y avoit de gens raifonnables à la Haie. Mr. de WILL-HEM laiffà trois filles & un fils. Mr. Manier LE-LE U DE WILL-HEM laiffà trois filles & un fils. Mr. Manier LE-LE U DE WILL-HEM. Ceft un très Illustre & honnéte homme, qui a beaucoup de (parafter par expérience, care c'eft une des conomifiances que nous avons eu l'honneur de faire, en cherchant des Manuferits dans les Bibliothéques des plus Illustres Perfonnes de Holland.

Dès que Monfieur DE WILHEM cut fait fas études il voiagea en Ilnlie, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Suéde, & en beaucoup d'autres Pais, & fe fit confiderer des gens diftinguez. Il accompagna à Orange en 1665, Mr. de Zaylichem fon Oncle, Jors que cette Principauté fut remilé, avec toutes les formalitez néceffaires, fous le pouvoir de fon légitme Maitre. Il fut reçà alors Docteur en Droit avec beaucoup d'aplaudifiement, comme on le peut voir dans la Relation de Mr. Chambrans, imprime à

Orange l'an 1666.

Il à été toijours fort curieux, non feulement des antiquitez de fon Pàis, mais aufi des antiquitez Romaines. Le destir rès loussile qu'il avoit d'en aquérir une parfaite consoissance lui sit interrompre ses études de Jurisprudence practique l'an 1670, pour aller voisager une sconde fois dans un âge plus avancé, ét s'étant arrêté à Paris pendant quelques mois, il entreprit le voisage d'Italies avec Don Francis fils du Maréchal. Il s'arrêts une année entière à Rome asin de fouillet rout et qu'il y a de remraquable dans cette fanueç Ville. Etant evenu en Hollande il s'appliqua sortement à examiner le Droit Public, & l'intérêt des Princes & des Estas de l'Europe. Son génie le portrà d'ecla, s'el aconsoissince qu'il avoit de beaucoup de Langues l'ui fourmissit de grands s'eccurs dans cette étude.

Il alla en Suéde au mois de Novembre 1671, avec 6m Excellence Mr. de Harom Ambafideur des Provinces-Unies, & il fut cloif par les Etats Généraux, £lou leur réfolution prife le 26. d'Août 1672, pour avoir foin des affijiers de la République en certe Cour-là, lo na que cet Ambafideur fut fur le point de 3rn retourner. Les mêmes Etats, peu de jours après, lui conférérent la Charge de Confeiller à la Cour de Brabaut, à la place de Mr. Faget qu'il savoient fait leur Greffier; & enfuite il a été élevé, par fon grand mérite, à la Charge de Préfédeut du même Confei

Comme il avoit lié de très bonnes habitudes à la Cour de Suéde, & qu'if tetoit fort bien dans l'efprit du Chancelier de la Gardie, & des autres Sénateurs du Roiaume, les Etats de Hollande fignérent au mois de Juin 1673. une formatique de la comme de la comme

folution pour faire qu'il fût envoié en cette Cour-là en qualité de Député est travordinaire des Provinces-Unies. L'année fivient et une travolt en les Provinces Unies. L'année fivient et le uter de Hollande, premiérement de la part des Villes, & puis de la part des Nobles. Il époufs en 1683, la fille ainée de Mr. Fimmers ; Bourguemaître de Rotterdam , qui a été Directeur de la Compagnie des Indes, & C Député plutieurs fois à l'Amiraute de la Meute.

(G) Jamais les grandes occupations que taut de Charges lui donnoient ne l'empéchèrent d'étudier beaucoup & d'entretenir un grand commerce de Lettres avec les Squavee les Squave les Squ

Et fur tout avec Saumaife, Ileurnin; River, Defeartes, Heinfun, Voffuu, Junius, Manaffe Ben-Heaf qui lui dédia fon Traité de Creatiene. Cette Épire toute feule peut fevrir de preuve à cet Article, & elle mêrite d'être configiée. Les Lettres qu'il reçût de tous ces Sçavans du premier ordre, & de plufeurs autres Hommes très illuftres, font par monceux parmi les papiere de Monfieur DE WILHEM fon fils. Il y en a beaucoup dont il pourra faire un jour préfent à la République des Lettres, & outre cel de plui feurs autres Manuferits très rares & importans qui ne méritent pas moins de voir le jour.

#### (H) Le present qu'il sit . . . à l'Academie de Leide.

Voici là-dessus un témoignage public, tiré de la Preface de Mr. Rivet citée ci-devant : Id mihi filentio non est pretereundum , quod erga hanc nostram Academiam, fludiorum tuorum olim promotricem, matrem proinde tuam, liberalem admodum te præbueris ; factum eft enim id cura tua & ere tuo , ut Theatrum in ea Anatomicum, tot raris, pretiofis ampanion, exterorum omnium qui illud invifunt animos in admirationem rapiat; inter que eminent duo condita cadavera (Mumias vocant) antiquissima, que in Egypto eruta , & à te redempta , integerrima , te mittente , ad nos pervenerunt. C'est à dire que tout ce qu'il y a de plus rare & de plus précieux dans le Théatre Anatomique, & parmi les Monumens des antiquitez curicuses de l'Académie de Leide que les étrangers admirent, & sur tout deux Momies très anciennes, est dû aux soins & à la libéralité de seu Mr. David LE-LEU DE WILHEM, Pére de Monsieur le Président DE WII. HEM qui, en imitant cette généreuse libéralité, sait aussi présent aujour-d'hui, à cette même Academie, des Originaux authentiques & très importans des Lettres suivantes qui n'ont jamais vu le jour, & dont nous allons faire part aux Scavans & aux Curieux qui pourront par ce moien connoître le génie & la Religion des Grees Orientaux, & en particulier ce que le fameux Cyrille Lucar en a écrit dans le tems qu'il étoit Patriarche d'Aléxandrie, & avant qu'il eut des connoissances & des relations avec les Protestans, comme il en a eu dans la suite, quand il a été fait Patriarche de Constantinople.

Ces Lettres ont été écrites dans un tems que ce Patriarche ne pouvoit être fuspect en aucune manière aux Papilles, & on y remarque par tout une grande fincérité, une grande fincérité, une grande fincérité, une grande fincérité.

la contrainte & du déguifement qu'il ne fait pas la moindre difficulté de déclarer, fina aucun détour la mibiguité, ce qu'il penfe, & ce quui front & tout ce que fon Egilié enfeigne & pratique fur chaque Arricle de la Religion Chrétienne. On y verra combien il étoit éloigné des firmienns de 1º Egil fie Romaine, & ces Lettres que nous produifons iont fiesprefits & fi claires fuir les matières dont il parle, qu'elles n'ont pas befoin de Commentaire ni de Remarques comme les précedentes, c'elf pourquoi nous les donnons telles qu'elles font en Original, les unesen Latins de les autres en l'ailen, avec quelques termas & paffiget Grecs, nous contentant de les accompagner d'une fimple Traduction François.

Elles ont tottes été écrites depuis l'an 1618 jusques en 1619, & quoi qu'une partie de ces Lettres n'auten point de datte, ce que nous venons de dire touchant le tems auquel elles surent écrites se peut démontrer, non seulement par la date qui se trouve fur trois de ces Lettres, mais sussil par la date de celles de feu Mr. David Le-Lus de WILHEM à qui ce Patriarehe répondoit, & outre cela parce qu'il y au une infinité de preuves & de Retainons qui sont fos comme Mr. de WILHEM fit son premer voiage à Jérusálem, au Grand Caire, à Alexandric & à Alap, les amátes 1617, 1618. & 1619, comme cela paroit suifi par diverses Lettres de Mr. Rivet, & de plusfeurs autres Sçavans qui ont écrit en ce tems là dans les Pais Orientaux à Mr. de WILHEM, ou reçd de ces

nouvelles des lieux que nous venons de marquer.

Ce fut pareillement en l'année 1618, que Cyrille Lusar adreffa une Lettre au célèbre de Dominis Evêque de Spelatre en Angleterre, dans laquelle il el louoit beaucoup d'avoir abandonné la dignité qu'il avoit dans l'Eglié Romaine, pour mebraffer la Religion Chrétienne Réformée. Cette Lettre fe trouve dans la Bi-bliothéque de l'Université de Genève, & fi on veut des preuves encore plus autentiques & plus irréfragables contre le Papifine, des Articles de Foi que ce Patriarche d'Aléxandrie, & les Prélats de lon Eglié , condamnoient dans la Communion de l'Eglié Coccasion de la voir les Austhémes qu'il putante aux dépens de la Congrégation Papale de Propagnada fide, dans la mémor ville de Rome l'an 1621, des on y trouvers de quoi le convainer de la confirmité qu'il y avoit alors fur les principaux Articles de la Créance, entre les Réformet de l'Europe, & les Grés du Levant, qui vivioent fous la jurifiétien de Gyrille Lusar alors Patriarche d'Aléxandrie. Nous allons outre cela le demontres encore, par une furabondance de preuves dans les Lettres fuivantes.



# LETTRES ANECDOTES ORIGINALES.

DE CYRILLE LUCAR P. PATRIARCHE D'ALEXANDRIE.

# LETTRE QUATORZIE'ME.

Mise sous le Numero I. dans la Bibliothéque de l'Academie de Leide , & adresse.

A Mr. DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Humanissime Domine David Amice carissime post falutem.

Dilatio responsi causam habuit quia una volceam remittere Libros, Collationem & Rainoldum & simul certioem facere T. Humanitatem de moo in Alexandram diessus; quem die Lune suturum spero.

Preterea fateor me occurret non poffe modis quibu situr erga me, competenti & pari elegantia verborum. Tanta enim est insplicitas nostra, ut non largiatur illam facilitatem tractandi, qua pollent Hollandia: ingenia, unde ut simus semper inferiors oportet.

Et quia boc nunc mibi accidit, fatis ambiguo quali industria te vicissim ego pergam laudare, ut qui scribendo te bumiMonfieur David, mon très cher ami, plein d'honnéteté, après vous avoir salué.

Le retardement de ma réponfe vient de ce que j'ai voulu vous renvoier les Livres dont j'ai fait la confrontation, tous ensemble avec celui de Rainoldus , & vous donner en même tems avis de mon depart pour Alexandrie, qui fera, comme je l'espére, lune di prochain.

Outre cela, je vous avouë franchement que je ne siguntis vous écrire d'une maniére qui pusife convenir à Pélégaine de Lettres dont vous me favorilez, car nôtre fille eff simple, qu'il ne nous fournit pas le moien de qui fit trouve dans ces beaux ésprité élevez an Hélludiné, c'elt pourquoi nous ne pouvons que leur être coûjours beaucoup inférieur.

Je fuis maintenant dans ce cas & je ne fçai de quelle maniére vous louer dignement, ni de quels termes je dois liari,

liari, cui merito plura debentur vyahpun. Ef me qui merito deberem humiliari exaltas. . .

Interim miraris quia te in meam familiaritatem admiferm; attamen sire debes me virtuofos omnes Te amere, Te pro semitate mea omni ossicio prosqui est enim inter barbaros vivinus; Se cum barbaris in hác tam corrupta versemur movema, circa vero lucen, per Dei gratiam non Secutinus; neque circa radioi »sphowryma.

Hoe eft , qued fact me non folum in means familiaritatem pro ut disit taam bumanitatem admissifte, sed & intimo cordis affettu me sam semiam factum tibi benevalum: preserva una mobilitat , & liberta seneren morum mobilitat , & libertas enteren morum mobilitat , & libertas enteren morum mobilitat , & lilumque de Religionis materia.

Quod autem non expellabas ut tibi gratias agerem, non ell quod dicatur. Caufam ob quam gratias referent bominester, alteri, nullam esse aliam arbitror, nis quia gratitudo benesicii accepti tessiscettor. me servir pour faire tous les éloges que vous méritez, en vous humiliant pour m'élever, en cela même qui devroit me réduire dans un état d'abaisse.

ment. Vous êtes néanmoins étonné de ce que j'ai voulu que vous en usiez familiérement avec moi dans nos cutretiens, mais je fuis bien aise que vous fçachiez que j'aime tous ceux qui ont de la vertu, & que, nonobstant mon peu de capacité, je leur temoigne mon affection, par tous les moiens possibles; car la corruption du Politessme, la fréquentation & le mauvais éxemple des Barbares parmi lesquels nous vivons, ne nous empêchent pas de voir la lumière, parce que Dieu nous fait la grace de n'être point é. blouïs par les raions d'aucun faux-bril.

Ceft la raifon pourquei je yous as admis, non feulement au nombre do mes familiers, comme vous le dites, mais aufij prie en affection d'une manière qui me porte à vous chérir de tout mon cœur, & für tout en confidération de ces grandes vertus & de ces beaux talens, qui fe trouvent naturellement accompagnez, dans vôtre moble Perfonne, d'une très grande honnêteté, civilité & politeffe, dont vous ornez & affaisonnez devant toutes fortes de perfonnes, les difcurse que vous faites fur les maiteres de Re-

ligion.

Il n'eft pas néceffière, Monficur, que je m'arrête à vous dire pourquior je vous à list des remercinens auxquels vous ne tenble que les hommes d'interior de la comme del la comme de la comme del la comme de la com

2 Nul-

Nullum ego in statu meo majus reputo ab homine mihi collari posse henesicum, sicut me quis aliquid doceat quod nescretam.

Omnia mundi i, empan repute. Nibil amis, mish fite n nil ut senper aliquid discam. Quad fi tu tot antiberes nabis accommodali paop percurrendo tot perceperam, tot didiceram que unaquam apud nos audita faut: quid mirum fi ob ifiud gratias retail? I mo fi ques alios babes ques misi communicet, iterum mevas gratias me tió yestaturum nos difidas.

Rainoldum legi neque titulus Idololatia potuit me offendere, qui per Dei gratiam buic errori nou affentior; prout me in Catcheft, quam orientalibus meis oblaturus fum; fatis me explicaturum forto,

Quod scripseram de Remonstrantibus & Contrare monstrantibus si judicium vocari debet ut tibi placet, at non suit serium cum de utriusque non desniret sententia.

Optime tua Dominatio considerat pacis discussivatates: at mibi videtur quad possit inveniri medus E facilitas qua possita convenire, dummodo voluerini verbo Dei NON ABSCONDITO sed RE-VELATO adherere, ouni alia contentione possibilitati

Pour ce qui est de moi, je mets au rang des plus grandes faveurs qu'on puisse me faire, dans l'état où je me trouve, les éclaircissemens qu'on me donne sur les véritez que j'ignore.

Je ne considére toutes les choses temporelles du monde que comme du fumier. Ic n'ai point d'autre ambition, ni d'autre desir, que celui d'acquérir toûjours quelque nouvelle connoissance. C'est pourquoi , vous , Monfieur, qui m'avez prété tant de Livres, dans lesquels j'ai appris & dé. couvert beaucoup de choses dont nous n'avions jamais entendu parler en ce Pais, devez-vous être surpris que je vous en rémercie; Non sans doute: mais au contraire, vous pouvez être affuré que si vous avez quelques autres ouvrages à me communiquer, je ne manquerai pas de vous en faire de nouveaux remercimens.

J'ai lù Raineldus fans que le titre d'Ablatrie m'ait choqué en aucune manicre, parce que, graces à Dieu, je fuis fort éloigné de cette erreur, comme j'espére de le démontrer affez clairement, dans le Catéchisme que je dois mettre au jour, en saveur de mes Gress Orientaus.

Ce que je vous ai écrit des Remontrans & des Contre-remontrans, pour fçavoir si on en doit porter un jugement comme celui que vous approuvez, n'a pas été dit fériculement, pursque mon discours n'est pas déchif pour les uns & pour les au-

Vous éxaminez fort bien, Monfieur, les difficultez de la Parx Clarétienne; mais il me femble qu'on peut trouvez un moien facile de convenir, fi on veut s'attacher miniquement à la Parele de Dieu, nonpas CACHE'E, mais RE. VELEE, & mettre à part toutes les autres diffputes.

. . . . . . .

#### DU PATRIARCHE LUCAR.

Iffi tractatus magni momenti fant Oc.
Indee alignos grees niter alice Pfellom
GC. Ceterion die lune profesifoar. Haterum we mittet fi ei placet, relignostterum we mittet fi ei placet, relignostterum we mittet fi ei placet, relignostterus, Offero me tne Humanitati, niitrost. Offero me tne

Tue Humanitatis,

Amicifimus Frater in Domino,

CYRILLUS Patriarcha Alexandria.

Ces traitez sont de grande importance, &c. jen ai quelque-uns en Grec, & entr'autres Pfellus, &c. Au refte je partian lundi, vous me pourrez envoier Huterus, si c'est voire bon plaisir, & garder les autres auprès de vous. Vous recevrez vos Livres par le porteur de cette Lettre. Je vous offre, Monsseur, tout ce qui est en mon pouvoir, en quelque part du monde que je sois. Je vous soluhaite une bonne anté, excutez-moi de la précipita-

peu de tems qui me reste. Je suis, Monsieur,

Vôtre très intime Frére dans l'union du Seigneur,

tion avec laquelle je finis, à cause du -

CYRILLE Patriarche d'Aléxandrie.

# LETTRE QUINZIE'ME

DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE,

### A MONSIEUR LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange & à celui de Brabant. Mise en Original dans la Bibliothèque de l'Académie de Leide, sous le Numéro II.

Dottiffimo & molto magnifico Signore | David , post salutem.

I complimenti nobili fuoi , è le cortefe maniere che fi contengono nel principio della fua , jo attribuifco piu tofto all'affetto che mi porta che a miei smeriti. Ma fia com'effer fi voglia , ringratio il Signore che ni m neuca vit mene Très Doste & Magnifique Meffire David, après vons avoir salué.

TE n'attribut' pas à mon mérite; mais à l'Affection que vous avez pour moi, les grands compliments de les difctours officieux qui font contenus dans le commencement de voire Lettre. Mais quoi qu'il en foit, je rends graces au Seigneur de ce que viri excellen Morarble de vous décondris excellen Morarble de vous décondris de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la

Y 3

Laudo

Laude totam illam rationem quam delineavit, quaque posset servari pro refermatione Ecclesia.

Ego omnia illa Capita aptè credo ad tria posse reduci que si missa sierent & oppossita introducerentur facilis esset Resormatio.

Explodatur Ambitio, Avaritia & fuperstitio. Introducatur humilitas, ad exemplum Christi Domini, Contemptus temporalium & Simplicitas Evangelii & facile obiinetur cupitum.

Nella Chiefa Romana non fi ha da fperar questo, che gia multo bene fapia-mo che loro non danno Segni di Riforma, ma offinatamente defendono il loro dogma.

Ecclesiam Gracam nil tam pessundat ut superstitio. Iddio proveda come sa, e gli piace...

Quanto alla voce Arabica unitamente voi Signoria & jo fi babbiamo flargrato dal finso per non baver letto estimato Geografica y filabas, fed ex una voce duas facebamus. Sciat ergo qua do vos ista una esta ABRAXIS & il suo praceptore diteva bene che non e voce. Arabica.

Del resto &c, Con cio faccio fine è me le raccomando di cuore.

#### IL PATRIARCHA. C.

Affettionatissimo di Voi Signoria.

J'approuve, avec un entier applaudifiement, ce projet que vous avez formé, & sur lequel on pourroir se régler pour la Résormation de l'Eglise.

Je crois que tout ce qu'il contient peut fort bien être réduit en trois Articles dont le contenu étant rejetté & le contraire introduit dans l'Eglife, la Réformation feroit très facile.

Qu'on écarte l'Ambition, l'Avarice Res s'aperstitions, & qu'on fublitude en ieur place l'Hamilité, selon l'éxemple de Jétus Chritt, le mépris des chafes temporelles, & la fumplicité Exampllique, & l'on obtiendra facilement ce auvon defire.

Il n'y a pas lieu d'espérer que PEgije Romaine fasse etla, d'autant que nous sçavons fort bien que ceux qui la gouvernent ne sont aucune démareche pour la Reformation, mais au contraire s'obstinent à soûtenir leurs Dog-

Il n'y a rien qui rende plus méprifable l'Eglife Grecque & qui la deshonore tant que la superfition. Dieu yeuille y remédier selon son plaisir.

Pour ce qui est du mos drobs il eta arrivé, Monsseur, que vous & moi nous sommes également éloignez de la vériable signification pour avoir fait deux mots des syllabres dont il est composé, su lieu de les lire conjointement & sans les séparer. Vous squirez donc que ces trois syllabres ne sont qu'un étul mot ARRAXIS, c'est à dire Perfectus, et que voit raison de solutenir que ce terr, me t'est point drobs.

Je passe le reste sous silence, Monsieur, & finis, en vous baisant les maios de bon cœur: car je suis.

#### LE PATRIARCHE C.

Très affectionné de vôtre illustre perfonne.

LET

#### LETTRE SEIZIE ME

DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE.

### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM.

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange , & à celui de Brabant. Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Académie de Leide, sous le Numéro III.

Molto Magnifico Signore offervatiffimo.

Hleri in verfera , quando il latore del-le fue mi fi prefento , non hebbi tempo di subito rispondere. Hora cio faciendo gli fo intendere che quelle per il Signor Merula, ne bavero cura di farle capitare , se à iddio piacera. Ma doveva voi Signoria bavermele mandate piu prima perche nel mio plicho, che con la Galea del Sevidan bo mandato, fi farebbono accompagnate, ma gia che son restate insino vemerdi fi fara il meglio.

Quanto per li Libri che mi scrive, gli li mando con usura di infinite gratie. Lei é patrona del suo, è pur effer deve certa che ancho del mio puo à suo piacere dispo-

Sopra quello mi ha scritto bo aggionto Gomaro, & il Canone Paschale des. Argyro. Il Venatore con og9a hitani la fua dottrina é pestilentissima : non sole quella di Predestinatione ; ma molto piu quella di Ecclesia, poiche ogn'uno puoter Star nella sua propria Religione, o puoter Très magnifique , & très bonore . Monjieur.

Her au foir, quand le porteur de vôtre Lettre vint chez moi , je n'eus pas le tems de vous faire réponfe. Je vous l'envoye maintenant en vous donnant avis, que si Dicu le veut, j'aurai soin de faire tenir vos Lettres à leur adresse, par Merula. Vous auriez dû me les envoier plûtôt; car je les aurois mises sous l'enveloppe de mon paquet, que j'ai envoié par la Galére du Sevidan : mais puisqu'elles sont demeurées en arriére, je scrai du mieux qu'il me sera possible pour les donner à quelqu'un d'ici à vendre-

Pour ce qui est des Livres que vous me demandez, je vous les envoie & vous en remercie infiniment. Vous en êtes le maître puifqu'ils sont à vous; mais vous pouvez aussi être assuré qu'il ne tient qu'à vous de disposer comme il vous plaira de tout ce qui m'appare

Outre les Livres touchant lesquels vous m'avez écrit, vous recevrez Gomarus , & le Canon Pascal d'Argyrus que j'y ai ajoûté. Le Venaseur n'enseis une rien qui ne foit erroné : Sa Doc-(rinc est rès dangereuse, non seulement pour ce qui concerne la Prédestination ;

ester salvo, confirma: in questo modo, mi par che austert omnem Reformationem ab Ecclesia: imò damanat dummodo cundem finem constituit æqualemque præmium cocco & videnti: Hæretico & Orthodoxo.

Chi computasse questi & altri errori che se contenzono in questo suo scritto, truovarelibe ce questa dottrina é troppo exitiale.

La Differtatione de Idolo Hallensi é motto elegante. Jo sempre bavendo credato che Lipsio baveva il suoi giorni finito non Catholico ma Retormato. Affai dubitave di quelle qui si sérviceva, ma puoi avertito da voi Signoria bebbi gran gusto à leggere in qual modo su dall'autore di quesso servicio ristitato.

Li altri libri che sono restati appresso di me, mi fara gran savore lassiarmeli, come una altra volta gli ho scritto, che pigliando am ei loro pretio, lei piu sacilmente se ne potra provedevedi quelli istessi,

Dove che se si contenta di compnacere mi sara avistato quando gli piacera, sacendo so pensere di desconte in Alessandria doppo le suste per transferirme à Conflantinopoli: onde ne voglio esser certo della sua gratia. mais encore beaucoup davanage togic, puifqu'il foùtient que chean partici, puifqu'il foùtient que chean partici e fon faltu dans la propre Religion. Il me femble, que par ce moien, italiente entre les matigi qui partici entercende les matigi qui partici entre donner liu a la Reformation de Eggi, f. & qu'il condamne même ceut donner liu a la Reformation de Eggi, f. & qu'il condamne même ceut a brouver que tous set bommes serious cafa au même bar y. E que la stempe de de avecung qu'il de ceux qui font élaire de la trectique de de souveign d'de ceux qui font élaire des Hertisques Et des Orthodoxes néf point différents.

Celui qui feroit le Catalogue de ces erreurs, & de toutes les autres qui font contenués dans cet écrit, trouveroit qu'elles font tout à fait pernicitu-

La Differtation de l'Idole d'Hille eft très élégante. Javois tosijours nd que Lipfaut avoit fini fes jours, nor pas Catholique, mais Reformé Je doutois affez de ce qu'on écrivoitiquais j'ai là avec beaucoup de plai fir les avis qui me font venus de vis tre part, Monfieur, par lefquels j'à appris de quelle manière il fut réfué par l'Auteur de cet écrit.

Vous ne (gauriez me faire une plus grande faveur , Monfieur , que celle de me laiffer les autres Livres que j'a encore chez moi , comme je vous l'ai écrit une autre fois, en vous déclarme que j'étois prêt à vous en rembourfer la valeur , & que vous pourrez facilement trouver ailleurs , quand il vous

C'eft pourquoi, si vous avez la complaifance de m'accorder cette faveur, p fouhaite que vous m'en donniez avis in plùtot qu'il vous fera possible, d'autanq que p'ai projetté de faire un voisge vers Aléxandrie d'abord après les fêtes, pour m'en aller de là jusques à Constantinopt: Voisa pourquoi j'ai be-

plaira, les mêmes Ouvrages.

information Language

### DU PATRIARCHE LUCAR.

Per cofa al mondo che fosse, jo non la emportunarebbe, ma per libri, essendo che qui, me in tutto l'Oriente si truvvino, mi contente cosse à lei ma ognim adtro essendo santa danno molesto: maxime essendo santa la compania o con la concellendo stampati, Es puonos in ogni tempo nella sua Parria truveru.

Non mi occorre per bora altro dirgli, che pregarli dal Signore ogni felicita è contento.

Di voi Signoria Affectionatissimo.

Per Servirla.

IL PATRIARCHA C.

foin de sçavoir si je puis me tenir assuré d'obtenir de vous cette grace.

Je ne voudrois pas vous importunepour aucune chofe qui foita un monde; mais quand il s'agit de quelques Livres qu'on ne peut trouver iei, ni dans aucun endroit de l'Orient, je m'adreffle vous & à tous cœu qui me les peuvent procurer, fans que mon importunité eur caufe du prijudice, & ¿je le fais avec moins de répugnance quand ce font des Ouvages imprimes è qui fe peuvent toijours facilement trouver dans vôtre Patrie.

Je n'ai maintenant aucune autre chose à vous dire, si ce n'est que je fais des vœux au Seigneur asin qu'il vous donne toute forte de felicité &c de contentement. Je suis,

MONSIEUR,

Vôtre très affectionné ferviteur. LE PATRIARCIIE C.

# LETTRE DIX-SEPTIEME DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE, A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM.

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Academie de Leide,
fous le Numero IV.

Humanissimo & gratiosissimo Signor David observandissimo.

I Nanti che jo me ne parti ancora piu d'una volta trataro con voi Signoria. E come intendera l'urgenti caufe che mi muovano passare à Constantimopoli, non gli rincrescera se bene anco d'inverno me Très gratieux & très honoré Seigneur David.

J'Aurai lieu, Monsieur, de m'entretenir encore plus d'une fois avec yous par mes Lettres avant mon départ. Et quand vous sçaurez les raisons importantes qui m'obligent d'almette

metto in viaggio; ben che infino Genaro, che fara tempo di qui partirmene, fi aleuira anco l'exasperatione del tempo. È per gratia d'Iddio, spero di ottenire dalla superior elementia il buon salvamento come la prudenza di vos Sigmoria mi augura.

Jo dunque savo sempre pronto à servir la, & compiacerle, à ogni suo cenno.

Della dostrina del Venatore gli diso che fe Clemente Alciliadrino, Eustèbio, El Lasim malto puochi, altra altemi Hercitici, quanta a quel Artisulo de gratia erga Gentiles Idololatras, habbino coli feritto, lo fo bene: ma jo che della gratia non cosi fente, non puosfo con lui comerci e i tatto più mella dostrina della Predu litinatione, è nel Artisolo de Ecclera, uel quale abbraria tatti : è tatti deveri falcarre, fia di qualifi voglia Retigues par che coca in Christico quofice di della disconsibilità per che della controli puopo della deman di quello che famo gli altri di della controli della della controli della della controli della controli della della controli della della controli della della controli della contro

Per li Libri che si ba contentato concedermi, la ringratio infinitamente ma gia-che la discomodo è reagione che mon babbia altro donativo: percio prontamente gli osfero ogni altra satisfacione, E di questo simulgiorium. ler à Confiantinople, vous ne trouverez pas mauvais que je parte avant la fin de cet Hyver: outre que ôrie au mois de Janvier, qui fera le tens de me mettre en chemin , la rigueur du tens s'adoucira: & Jérépére que Dieu, par fà bonté, m'accordera la grace d'en haut, pour me garentir de tout dan ger, & me conduire aufil heurosiment que vous me l'augurez par vôtre fige prévoiance.

Je ferai toujours prêt à vous rendre fervice, & à vous complaire dans toutes les occasions où vous m'indiquerez ce qui vous pourra faire plaisir.

Je vous dirai que la Doctrine du Venateur, touchant la grace, dont il veut que les Gentils idolatres foient participans, ne m'est pas inconnue, non plus que ce qui se trouve dans les Ecrits de Clément d'Aléxandrie, d'Eustbe, de quelques Latins, & d'un pent nombre d'Hérétiques, qui font dans le même fentiment fur cet article; mis je suis d'autant plus éloigné de cette opinion du Venateur, qu'il soutient auffi d'autres erreurs fur le doome de la Prédestination & fur celui de l'Eglife, enseignant que tous ceux qui croient en Icfus Christ peuvent faire leur falut, dans quelque Religion qu'ils vivent Cela eft un Dogme insupportable, & qu'on ne doit point fouffrir, parce qu'il cause plus de préjudice que tous les autres articles erronez qui donnent quelque atteinte à la véritable Religion.

Pour ce qui est des Livres que vous avez bien voulum eprêter, je vousen rends mille graes; mais pusíque vous ne pouvez pas vous en priver lansin-commodité, il n'est pas raisonable que vous m'accordiez à l'avenir de parelles faveurs: e'clf pourquoi je vous offre de mon côté tout ce qui peut contrabalancer vos gratifications & tout

Di

ce que je puis avoir d'utile pour vôtre

Di San Georgio Cavaliere è Martyre, come vora intender l'Hisporia, gia mandarò Surio, che frive la fina Vila: ma perche multæ fabulæ de Georgio narrantur, ho paura che anco quesso non fia favola.

Jo puoco conto facio è pingatur, è non pingatur, è con-cio gli facio riveren-

Affectionati simo Servitore

IL PATRIARCHAC.

Al Nobilissimo Signore David de Wilhem. Quand il vous plaira d'éxaminer l'Hilfoire de Saint George, Chevalter & Martir, je vous euvoirent Savins qui a écrit fa vie: mais je crains fort que tout ce qu'il en dit ne foit une Fable, parce qu'on publie de tous côtez plufieurs fausses narrations de ce prétendu Saint George.

Pour moi je me soucie fort peu qu'il soit peint, ou qu'il ne le soit pas, & sans discourir davantage je vous fais la révérence, étant,

Vôtre très affictionné Scrviteur,

LE PATRIARCHE C.

A très Noble Seigneur David de Wilhem.

### LETTRE DIX-HUITIE ME.

DE CYRILLE LUCAR, PATRIARCHE D'ALEXANDRIE,

### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Académie de Leide,

Doctiffime Domine David Dilectiffime.

DE Cena Domini quidquid feripfirit vidi. Prima fententia est Ro. manorum, seumda Lutheranorum, tertia Orthodoxorum ssimais sententia, At tua Dominatio non varias sententias ertat pollicita recitare. sed de modo predicandi, aliquid notare, boe si mibi presstabit, pergratum faciet. Très dotte & bien aimé Monsieur David.

J'Ai vù tout ce que rous avez écrit de la Céne du Seigneur Le prenier fentiment eft celui des Papifnt, le facond eft celui des Lutheriens, & le troisfirme eft celui des Cothodosses. Je fiuis la Doctrine de ceux-ci. Vous nàviez pas promis, Monfieur, de raporter les différentes opinions des uns 2 2.

De morbo Contagii, nondum babemus quod timeamus: nibil enim tale apparet quod possit nos terrefacere.

Deus Optimus, Maximus tuam Humanitatem castodiat & conservet incolumem.

Expecto ut me certiorem faciat si discossura.

CYRILLUS.

&c des autres ; mais de faire quelques remarques touchant la maniére de parler avec toute l'éxactitude nécessaire fur cette matiére : voila pourquoi vous me ferez un très grand plaisir de m'en

dire quelque chose.

Nous n'avons pas maintenant sujet de craindre le mal contagieux; car il ne paroit encore rien de tel, qui nous.

doive épouvanter.

Le Seigneur très grand, dont la bonté est infinie, conduise & conserve toujours vôtre chére personne saine &c sauve.

J'attens, que vous me donniez avis de vôtre depart, si vous êtes resolu de faire voiage.

CYRILLE.

### LETTRE DIX-NEUVIE ME

## A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothèque de l'Académie de Leide,
sous le Numero VI.

#### Doctiffime Domine David.

Ta me fentio satisfactum ex tuo Scripto, ut loco responsi nibil amplius babeam, nist gratias quam plurimas ut tibi reddam.

Causa mibi es quod laborem obeam ut tua argumenta meis quotidianis annotatiunculis interponam, quia facilius juvent meam memoriam.

Ex iis , quæ coram te nudius tertius letta sunt , jam non dubito tuam prudentiam comprehendere & nostram esse SenTrès dolle Monsieur David.

E suis tellement satisfait de vôtre Ecrit qu'au lieu d'y répondre, je me trouve obligé de vous en faire

beaucoup de remercimens.
Vous me donnez sujet, de faire tous les jours des notes sur vos questions, pour en faciliter le souvenir dans ma memoire.

Je ne doute point que vous ne compreniez fort bien, par le moien de ce qui a été lû derniérement en vôtre pretentians

Trementy Lincoln

centiam illam que Figuram admittit, in boc Mysterio, & modum prædicandi Sacramentalem , ficut & mandacationem Spiritualem credimus : ita ut qui fide accedit ad Mensam Domini , non visibile tantum Corporis & Sanguinis Sacramentum accipit, fed SPIRITUALITER & interne participat vero Corpori & Sanguini Domini Nostri Jesu Christi.

Gaudeo ergo quod unà idemque sentimus in bac veritate. Utinam & in reliquis fi quæ funt in quibus diffentimus.

Tuam Dominationem Deus Optimus Maximus, custodiat abomni adverso, & conferves incolumen.

13 Martii 1619. Tue Humanitatis Amicismus.

CYRILLUS, &c.

sence que noire sentiment est celui qui admet la Figure dans ce Mystère, &c une manière de parler Sacramentelle (& tropologique) conforme à la Manducation Spirituelle que nous croions : de forte que celui qui s'approche de la Table du Seigneur animé de la Foi, ne reçoit pas seulement le Sacrement visible du Corps & du Sang, mais par-ticipe intérieurement & SPIRI-TÜELLEMENT au véritable Corps & au Sang de nôtre Seigneur Jésus Christ.

l'ai par conféquent bien de la joie que nous foions du même fentiment en tout ce qui concerne cette vérité. Dieu veuille que nous foions parcillement d'accord fur toutes les autres, s'il y en a quelques-unes touchant lesquelles nous ne convenions pas entiérement.

Je fouhaite, Monsieur, que le Grand Dieu, par son immense bonté, vouspreserve de tout danger & vous conferve toújours en parfaite fanté.

Le 12. de Mars 1619. Vôtre très intime & véritable ami. CTRILLE, &c.

### LETTRE VINGTIE'ME

DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE. A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM.

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothèque de l'Academie de Leide. fous le Numero VII.

Humanissime Domine David, post Salutem.

b varias occupationes, quas habuimus , non licuit ad tuam Dominationem mittere meorum aliquem , cui

Très affable Monsieur David, après vous avoir falué.

TE dois vous dire que les diverses occupations que j'ai eues, ne m'ont pas permis de vous envoier quel-Z 3 daren.

sarentur illi Libri ad me ferendi : vix potui illa bora præfentis Tabellarium deftinare,

Si quos ergo babet, per istum ad me fecurè missentur, est enim Religiojus domus mc.e.

Si tua Dominationi placuerit aliquem authorem, qui non ex occasione, sed nata webbb. de Prædestinatione tractaverit, gratiam mibi præstabit.

Solam enim, ex iis que boc tempore agitantur, istan ego Controversam arbitror distinciorem & bouveniere, maximique debebo sue Humanitati si aliquo modo in bate materia mez opitulabitur imbetilitati.

Praterea expecto Librum illum Serenissimi Regis Magna Britannia, si latinus est.

Omnes restituam summis gratiis, & pro sine, me, meaque omnia ossero.

Tuam Dominationem optime valere cupio.

Datæ Domi meæ 30. Maji Stilo Veteri 1619.

Tua Humanitatis,

Frater & Servus in Domino;
CTRILLUS, PATRIARCHA, ALEX.

qu'un de mes domestiques, à qui vous auriez pû donner les Livres qui me doivent être envoiez. Ce n'est pas même sans peine que je destine quelques momens de cette heure pour vous écrire ce petit billet.

Vous le recevrez par un Religieux qui est de chez moi, c'est pourquoi si vous avez quelques Livres à m'envoier, vous pouvez les lui remettre, & il me les apportera en toute si.

Vous me seriez un très grand plaifir, Monsieur, si vous aviez la bonide me communique l'ouvrage dequeque Auteur qui ait discute la matière de la Prédestination, non pur cas fortuit, mais expressement & d'une manière speciale.

Cette dispute me paroît la plus difficile, la plus ambigue & la plus épineuse de toutes celles qu'on agite maitenant dans les Controverses: c'et pourquoi je vous serai grandementobigé si vous pouvez fortisser en quelque manière les foibles lumières que j'u la-destus.

Outre cela, j'attens ce Livre du Sérénissime Roi de la Grande Bretagne, dont vous m'avez parlé, s'il est écrit en Latin.

Je yous les rendrai tous, avec la plus grands témoignages de reconouélance qu'il me fera possible de vous en donner; & pour finir, je me dévous entièrement à vôtre service, avec tout ce qui m'appartient.

De chez moi le 30. de Mai, vieux Stile, 1619.

Je fuis, Monsieur,

Votre Frére & serviteur au Seigneur,

CYRILLE, PATRIARCHE D'ALE-XANDRIE. LE T-

## LETTRE VINGT-UNIE'ME DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE.

### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Académie de Leide,
sous le Numéro V III.

#### Generose Domine David:

Collavi sua notata cum Bellarmini, Textu, ita se babent. Secundum notatum non est sassum. Septimum ex parte non est respuendum, quia est consorme intentioni Antiquitatis.

Reliqua una tecum & ego non probo.

Placet mibi notare que nostra Ecclesia cantat de Jejunio, ut inde conjectures quid nos de Jenunio teneamus.

Negistopum regium flutho ingrem tol nogum åhalpes nestmi il Tuman äkkeljungs (pagistom yhdritos, fypum ämsuk impopian ymgenele, natukaklim Johlu, ty imposia ymgen ihlan senia lim, äkelpe sy dues@ ilun@i.

Huic addo & alteruni:

Νετείου είτα λότιχοι βρομάτου μέτοι τελέσυββλ πλλά επιτές όλικα επιθού άλλαξιστε (στ τόμ ακό βρου τυχοιουσία στημα δυλόσαστε άξιο χούμετα, « τ τό μουά μεταλλυξού, τ το έταξο τό περου στρισχουτΦι, ξαυτίσε δεύ τό βεύ, εξι πτό μαπαιός ξαγαίMagnanime Monsieur David.

T'Ai confronté vos notes avec le Texte de Bellarmin, & elles se trouvent fort justes. La seconde Remarque

n'est point fausse. La septième ne doit pas être entièrement rejettée, parce qu'elle est en partie conforme au véritable but de l'Antiquité.

Je n'approuve pas le reste, non plusque vous.

Je veux bien vous marquer ici quelque chose de ce que nous chantons dans notre Egisse les jours de Jehne, asin que vous puisses avoir une juste idée de ce que nous observons dans ces occasions.

Nous jednons par des abfinences qui ionta gréables au Seigneur, & qu'il approuve. Le véritable Jédine conflité à s'éloigner du mal à contenir fa langue, à réprimer les desirs à dre-nonceraux convoisités, & à s'abstenir de la médifance , du mensonge & du parjure. Cela et le véritable Jédine qu'il faint & très agrable à Dieu. Celle l'aire de la metre Mora que j'ajoûte à coloi-là.

Le Jeune ne consiste pas seulement à s'abstenir des alimens, mais aussi de détourner de tous les mauvais desirs, & à dompter les passions de la chair qui se révoltent, pour ne s'y

Presente Good

erifte til da nager til eutre D alemen ist ie D.
Print , ågende de haldeinen , & ni stopf tile Fint degen bedeninnen F handenne.

Videas si ex hisce possit aliquod absurdum colligi cum omnia conformia sint verbo Dei.

Tale nos profitemur esse debere Jejunium. Interim doctrinam illam dono babeat tua bumanitas à me qui multò plura ei debeo. Bene Valcat.

Amiciflimus tuus;

laifler point aflujetir, afin de nous mettre en état de participer dignement à l'Agneau qui a sté immolé pour le falut du monde, en célébrant volontiers, comme enfans de Dieu, iprituellement, la mémoire de la Rédurrection de Sauveur d'entre les mors, & cen marchant avec joie dans la carrière des vertus, & cana les doux plaifis des bonnes œuvres, nous réjouillant en celui qui nous a simez.

Voiez, Monsieur, si on peut tirer quelque absurdité de cela, puisque tout est conforme à la Parole de Dieu.

C'eft un tel Jehne que nous faifons profeffion d'oblerver. Cependant, recevez, s'il vous plait, cette Doctrine comme un petit prefent que je vous fais, en reconnoiffant que je vous ai des obligations beaucoup plus grandes dont je ne squarois m'aquiter. Je vous souhate une parfaite fanté, étant,

Vitre très intime ami,

CTRILLUS.

CYRILLE

### LETTRE VINGT-DEUXIE'ME.

DE CYRILLE LUCAR P. PATRIARCHE D'ALEXANDRIE,

#### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Academie de Leide,

sons le Numero 1X.

Humanissime Domine David.

Très affable Monsieur David.

R Ationem Jejunii talem esse debere memo est qui contradicat, tamen & boc verum est quod tempus Jejunii distingui debeat.

IL. n'y a personne qui ne convienne que le Jeûne doit être tel que celui dont je viens de vous parler, cependant il est vrai aussi qu'il y a un certain tems qui doit être specialement des-

Cum enim ob infirmitate & corruptiome, quá natura nofira pollet, impediamur posse tota vita nostra tale Jejunium observare, sit ut convenienti assispato aliquo tempore, tam opus utile, tentemus assenti este consonum verbo Dei potesse probari en variis secis.

Jam ogo becvitir tuam Hamanitatus, cum natius teritis de Grinio coloqueremur quale fit Etilefic Grece Lejminim explicaveram, nempe cum evatione sunitum s deimie cum alitis pluribus tropendiaponitentic colium preteritorum, sewajon zephonia drug, seemon-pfilium, vini, sut profitus toto tempore Igionii sufque, utatus, ad feptimanum Faffonii sufque, in gal apfigius ad Canam Domini accedit, public in Exilefid e peccatorum profettus. Ce petit preferitorum is fungitorum Sacramenti tum deligitime apleciatis feimili liberatur.

Sed jam satis isla tue prudentie constase arbitror, ideo non esse opus ut protrabam longius boe scriptum.

Doltrinam Bellarmini falfam & bæreticam in multis locis , mitto tuæ prudentiæ. Elf å me in quibinfdam locis in margine notata , fed quia eft in lingua græca communi conferipta mefto fi tuæ bumanitati placebit. Bene valetat. Car, comme la foiblesse & la corruption dont nôtre nature se resent, nous empéchent d'observer un pareil Jedine durant tout le cours de nôtre vie, nous tachons de l'observer dans un certain tems assigné & convenable; ce qu'on peut prouver par plusseurs passages et re consorme à la Parole de Dieu.

Lorsque nous parlions derniérement ensemble, Monsieur, touchant nôtre Jeûne, je vous ai expliqué en quoi il confiftoit; & vous ai dit qu'il devoit être accompagné de priéres & de plufieurs autres éxercices de penitence pour les fautes passées, en s'abstenant de toutes fortes de mauvaises actions, ensemble de l'usage de la viande, du Poisson, & du vin, pour ne subfifter que d'alimens secs pendant tout le tems du Jeune, qui dure depuis le commencement du Carême jusqu'à la femaine de la Passion, en laquelle quiconque approche de la Céne du Seigneur, se confesse publiquement pecheur dans l'Eglife, & demande aux affiftans le fuffrage de leurs prieres. après quoi il cft admis à recevoir le Sacrement ; & alors il est delivré de l'observation & de l'austerité du jeû-

Mais il me semble que cela s'usfit pour l'éclaireissement de cette matière, sans qu'il soit besoin d'en faire un plus long discours.

Je vous envoie la doctrine du Cardinal Bellarmin, qui contient pluficurs fauficrez & diverfes herclies touchant lesquelles j'ai fait des notes à la marge de ce Livre; mais je ne seai pas fie elle sera propre à vous faire plaifr, attendu qu'else est écrite en langue

Grecque vulgaire. Portez vous bien c'est le souhait de

Il fuo Amiciffimo.

PATRIARCHA C.

Votre ami très affectionne. LE PATRIARCHE G.

### LETTRÉ VINGT-TROISIE'ME

DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE,

### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM.

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothèque de l'Académie de Leide, sous le Numero X.

olto Magnifico Signore David. Dilcctiffimo.

NOn nii poteva miglior nuova di co-fli venire, comue il buon flato di voi Signoria sentire: è ne rendo gratie al fignor. Girardi che bavendo-mi vifitato. mi certifico che gia voi costi state contento-

Ma quel che é piu la Lettera di Voi Signoria à me molto chara è grata sopra orni altra cofa , mi arecco maggior marespecias di questo. Cosi prego il Signore che sempre la conservi in quella sanita perfetta.

Certo sempre le Lettre di voi Signoria mi sono tarde, per conto che jo se ogni bora ne pigliasse dieci mai mi sacciarebbe per l'amore che gli porto; ma puoi quando anco non mi scrivesse, jo essendo certo che son equalmente dal mutuo amor vof-Bro bonorato, non ho mai da dubitare.

Tres Magnifique Monfieur David, mon bien-aimé.

TE ne pouvois recevoir en ce Paisaucunes nouvelles plus agrésbles que celles qui m'apprennent le bon état de vôtre fanté. J'en rends graces au Seigneur. Girardi m'a assuré, dans une visite qu'il m'est venu rendre, que vous vivez content en ces quartiers.

Mais j'ai été beaucoup plus assuré de cette bonne nouvelle par vôtre propre Lettre qui m'est plus agréable & plus précieuse qu'aucune autre chose. Je dois par consequent prier Dieu qu'il vous conserve toujours la parfaite santé dont vous jouissez.

Je languis tobjours, Monsieur, dans l'attente de vos Lettres, car s'il m'en venoit une dixaine toutes les heures. je fouhaiterois d'en recevoir encore davantage à cause de la grande affection que je vous porte. Cependant, quand vous ne me feriez pas le plaifir de Hora

Hora vengo al proposito della continenza delle fue.

Ho bavuto li Libri è mi dispiace non puoter all'incontro ancor jo servire Voi Signoria. Non mancaro di restituirli con-Somme gratie.

Il Libro che bo bavnto dal Illustriffimo Confole, inanti che mi foste resa la Lettera di voi Signoria duoi giorni . Ibaveva confegniato al lator della presente, per darlo al Illustrissimo , è gli bo anco scritto che gia lo restituo.

Voi Signoria dunque lo pigliara da fua Signoria Illustriffia, ma non vedera alcana cosa che gli piaceta. Se vi è qualche cofa, è tratto ex Conciliis Universalibus Tertio & Quarto: è tutto adulatio è mera ninancia ad unum finem respiciens, ad obedientiam Romano Pontifici.

Mi dice vai Signeria che gli mandi il Libro di Clemente Papa Romano, composto per li Copti. Jo ne ho, ne so che Libro sia questo.

La finta è falsa Legatione delli Copti. continetur in fexto Tomo Annalium Baronii , fub titulo Legationis Ecclefie Alexandrine : è gli mando il Libro perche Voi Signoria lo legga ; che ben comprebendera quanto ban faputo fare certi manigoldi Copti , per agattare effo Clemente, comme l'banno futto.

Ma puoi Baronio per adular il Papa

m'écrire, je ne douterois point de vôtre bonne amitié, d'autant que je suis très affuré que vous en avez autant pour moi, que j'en ai pour vous.

Je passe maintenant aux principales choics qui font contenues dans votre Lettre.

l'ai reçû vos Livres, & je fuis bien

faché de n'avoir pû encore vous rendre aucun service réciproque, je ne manquerai pas de vous les rendre avec une infinité de remercimens.

Deux jours avant que votre Lettre me fût rendue, j'avois remis, entre les mains du porteur de la presente. le Livre que j'avois reçû du très illustre Consul, & je l'ai prié d'avoir la bonté de vous le donner.

Vous le recevrez donc, s'il vous plaît, Monsieur, des mains de son Excellence; mais vous n'y trouverez pas grand chose qui vous plaise. Ce qu'il contient est tiré du troisiéme Concile Général, & du quatriéme. Ce n'est que flatterie . dont tout le but n'est que de soumettre tout le monde à l'obuiffance du Pontife Romain.

Vous souhaitez que je vous fasse tenir le Livre du Pape Clément VIII. qu'on dit avoir été compose par les Cophtes; mais je ne l'ai pas, ni ne connois en aucune manière quel peut

être cet Ouvrage. La fausse & prétendue rétinion des Cophies avec ce Pape est mise dans le fixiéme Tome des Annales de Baronius, fous le Tître d'une Légation de l'Eglise d'Alexandrie. Je vous envoie ce volume par la lecture duquel vous pourez facilement découvrir tout ce que certains fourbes de la Scête des Cophtes ont sçû mettre en usage pour tromper, comme ils ont fait, le Pape Clément.

Mais Baronius n'a pas manqué d'aha ditato quanto l'oi Signoria vedera in joûter beaucoup de choses, à cette Hif-Aa 2

questo Tomo pagina 691. Altro non bo sopra questo.

Mi domanda di piu voi Signoria il Libro del mio Antecefore, è lia non ba feritto fopra cio alcuna cofa, ne fi è fiampato alcuna cofa fua di momento, fuori che un Libretto contra Judeos, il quale come truocaro con comodita mandaro à Voi Segnosia.

Sopra cio non mi ricordo baver altre che una Catechefi in liagua Arabica, compossa da Bellarmino in latino, è tradutta da alcuni Arabi, è siampata in Roma à sine per fascinar quella gente, ma suprimenta de la companya de la companya de la suprimenta de la companya de la com

E per baver fatto la spesa il Signor Monssu Debreves, ne mando molti essemplari in mano del Illustrissimo Segnor Console, i lui me la communico.

Finalmente pertès defidera intendire fe qui fono Neltoriani, o astra gente di Heretici, fapia che qui ne fono ultra il Cop ti, e il Armeni, è Neltoriani, il qua li quando primamente qui flono evanti, delitefichest: che non fono piu di quindeci anni, ma bora evode che fi fono dilutati, in due contrade, è il Copti communicano con loro, ilea cici cum testi:

Gli banno affegnato un tempio fueri di Caero, per nome Ecclefia Santti Mene, dove fe ne vano ogni Sabbato è Dominica toire, pour flatter le Pape, comme vous le verrez à la page 691. de ce même Tome. Je n'ai pas autre choie à vous dire là-dessus.

Vous me demandez outre cela le Livre de mon Prédeceficur , il n'a rien écrit fur cette matière, & il n'a fait imprimer aucune chole de confeguence, fi ce n'eft un petit Li-vre contre les Juifs, l'equel je ne manquerai pas de vous envoire par la première commodité, d'abord que je l'auvrai trouvé.

Je ne me fouviens pas d'avoir autre chofe touchant cela, qu'un Cartchifme. en Langue Arabe ; composé en Latin par Bellarmin, 8 t tradut par quelques. Arabes; enfutte de quoi il a été imprimé à Rome 8 e envoie en Orient pour séduire & aveugler cette Nation; mais ceux qui ont formé ce desse not contrat pour tendement nuttlement leur bien & perdent reutes leurs peins.

Monfieur de Breves qui a fait imprimer ce Livre à ses dépens, en a envoié plusseurs éxemplaires à Monsieurle Consul, et c'est de son Excellence que j'en ai eu la communication.

Enfin, puisque vous défirez d'être informé s'il y a ici des Népárius & des autres Peuples Hérétiques, vous (gaurez qu'il n'y a que les Caphies, les Arménies, & les Népáries, qui fe tenoient cachez dans le tensa qu'il n'y a convior une quinzaine d'années; y a crivior une quinzaine d'années; mais à préfent je vois qu'il font répandus fort au large dans l'erende deux contrés, où les Caphies communient avec eux, à l'égavoir les aveugles avec ceux qui font pareillement aveta.

On leur a affigné hors du Caire, un Temple nommé l'Eglife de Saint Mene où ils yont tous les Samedis,

per

per far Sacro: ma de dostrina, de feientia, de moribus, fono molte inferieri alli Copti, tra li quali credo che gia babbia fentito Voi Signoria che travagli che fono, qui caufati dalla morte del loro A. buna, quod interpretatur Patriarcha.

Vanno puoveretti da mai in peggio, è non fi conjettura al fine altro che la total loro roina, per non colerfi fottoporre al governo nofiro, il qual perche banno tentato molti anni, il mici Antecessori, con danno E vanamente, jo bo deliberato, di non metermi nell'impresa.

E qui al presente un Frate Francescano il quate predica in casa del Console Venetiano, il qual sa prosessione di molte lingue: è venuto due volte à visitarmi, è bo veduto che è piu Scotista, che altro.

Alli luochi d'Elaia, & di Habacuc, è di Ictemia, gli rifpondo che damnaturin ipfis ldolatria, mi dichiararo molto bene in quelli Articuli che gia bo comminciata (sciver, ma per il cavicho molto grace che pertiamo queffi giorni di Quadragima, non finiti, in quelli fi ba anco di trattare di Predefinatione.

In tutto jo mi prévalero del giudicio di

& les Dimanches pour y célèbre leurs offices & y faire leurs dévoitons; mais à l'égard de leur doctrine, de leur cicience & de leurs mocurs, ils font heaucoup inférieurs aux Cephes: & je crois que vous aurez déja entendu parler des grands troubles & des agitations dont ceux-ci font tourmentez depuis la mort de leur Monas, c'est à dire de leur Patriarche.

Les affaires de ces pauvres malheureux vont de mal en pis, & donner lieu de conjecturer qu'ils verront bienroit leur raune totale, faure de vouloir le foûmetre à nôtre gouvernement Eccléfiafique, de la manière que mes prédecefieurs le leur ont propoé depuis long tems, fans y rétiffir, aiant au contraire prodout quel ques mauvais effets, j'ai réfolu de ne faire plus aucune tentaite pour cette rétinoire.

Il y a maiotenant ici un Religieux de l'Ordre de Saint François, qui prèche dans la maifon du Conful de Venile. C'él un Moine qui fe vante de figavoir pluficurs Langues, mais c'ant venu deux fois chex moi pour me rendre vifite, j'ai reconnu que fon plus grand figavoir confille à haire des sons grams felon la méthode des Sonsiferons par la methode des Sonsiferons par la

Pour ce qui eft des Paffages d'Efair, d'Habacue, & de Jévaire, d'ont vous m'avez parlé, je vous dirai qu'ils fera, vent à consalamer e miérement toute forte d'idolarie. Je frais volontiers une declaration bien circonflantiée de ce qu'on doit croire touchant ces àrticles dont J'ai commencé de donnet quel que explication par écrit; mas les grandes occupations dont nois fommes fatiguez durant ce Carême, qui n'eft pas encore fini, mont empéche de travail-ler à l'éclair ciffient de ce qui concerne la Précé (frianzion.

Je me prévaudrai de vos belles lu-

Voi Signoria, alla quale per fine prego da sua Divina Majesta, sanita & ogni altro faintare contento.

mières, Monsieur, dont je vous prie de me faire part en éxaminant tout cela pour en porter un jugement à la faveur duquel je me determineral. Cependant, j'adretse mes vœux au Dieu Souverain, afin qu'il vous conserve la fanté & vous donne toute forte de parfait contentement.

Di Cairo 1618. alli 20. Marzo alla Vechia.

Du Grand Caire le 20. de Mars vieux file l'an 1618.

Di Voi Signoria affectionatiffuno in Christo Fratella & Servo.

le suis, Monsieur, vôtre très affectionné Frére & Serviteur en Christ.

IL PATRIARCHA C.

LE PATRIARCHE C.

### LETTRE VINGT-QUATRIE'ME DE CYRILLE LUCAR P. PATRIARCHE D'ALEXANDRIE.

### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM.

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Misse en Original dans la Bibliothéque de l'Academie de Leide. fous le Numero XI.

Humanissime Domine David. post salutem.

Très obligeant Seigneur, Meffire David, anies vous avoir falue.

Ibelium istum , ad me Constantinopoli missum , tue Humanitati Communico. Gustabit quale genus vite boni Jesuita agant, & quali cum intentisne publicis vebus se immisceant, qualem que scopum babeant.

JE vous communique ce Livre qui me fut envoié lors que j'etois à Constantinople. Vous y verrez quel est le genre de vie que ménent les bons Jesuites, dans quelle intention ils se melent des affaires publiques, & quel oft lour but.

Impressive eft , fed at mitteretar ad

Ce Livre a été imprimé, mais n'y me, ab uno exemplari, qued mnicum fo- en aiant qu'un icul exemplaire à Con-

### DU PATRIARCHE LUCAR.

lum Conflantinopoli erat, descriptus.

Est Italicus sed élegans , neque forsan mæ prudentiæ displicabit. frantinople, on en a fait une copie manuscrite pour me l'envoier.

Il a été composé en Langue Italienne, mais très élégamment, & peutêtre ne vous deplaira-t-il pas.

Bene vale mi Amantiffime. Tue Humanitatis in Domino, Fraser & Servus, Mon très chér & hien aimé, confervezvous foigneusement, & croiez que je fuis voire Servitenr & Frére en Jéfus Christ.

CTRILLUS P.

CYRILLE P.

On trouvera à la fin de ces Lettres une Relation plus ample sur cette matière.

### LETTRE . VINGT-CINQUIE'ME

DE CYRILLE LUCAR, PATRIARCHE D'ALEXANDRIE,

A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Académie de Leide,

sous le Numero X 11.

Dotissimo Domine David, post fa-

rum oblationem.

FU inhumano quello che ha probibito à quelli suoi Gentilhuomini l'introito nel Choro. Ma alli errori dell'iguoranza, sia hem quod dehemus indulgere.

Voi Signoria fara molto puoco conto di questo, come son certo, come anco della Pittura. Très Dotte Monsieur David, après vous avoir salué & offert mes services.

Elui qui refusa derniferement l'entrée du Chœur à vos Gentilshommes, étoit un incivil & barbare. Mais vous sçavez, Monsicur, qu'on doit excuser les fautes qui viennent de l'ienorance.

Je m'assure que vous ferez aussi peu de cas de cela, que du Tableau dont vous m'avez parle.

Aa 4 Di

Di quella Pittura jo faccio conto che bo nel cuore dalla mano d'Iddio, è con la quale son sigillato. Delle altre facci chi vuole.

Jo se puotesse risormare la mia Chiesa lo sarci molto volontieri, ma Iddio sa che tractatur de impossibili.

Quanto à quello mi-serive della diverfita del Chirografo è Stampato: jo mi bo fatta portare oltra li midi Pestamenti manuscristi Arabici, altri diversi, Es tutti sono stati consonanti in quello che dicono, del Divino Redemptore.

Ma quello che ba voi Signoria, gia che dice altrimente, jo credo che fa ficità de diqualche Heretico Ariano; perche illud Caratter inter polatum credo che fa megatione, è che vogli dire che GP Deus non defeculti de Calo, per negare la Divinita di Chriflo.

Coss à me pare, nom so puoi che giudicio sara lei, ma ostra cio deve sapere che truovo antor jo gran diversta di parole è wocaboli in altri Essemplari manuscritti, è bo ricercato da questi nostri la causa, ma nom mi banno saputo dir altro, solo che tutto è une.

Ma jo fempre bo fatto questo giudicio, che tutti non sono da Orthodoxi scritti, ma anco da Heretici, è ogn'uno ha savorsto alla sua Heresi.

Oltra cio gli so dire che anco Turci

Je n'estime rien tant que l'Image que Dieu a gravée de sa propre main dans mon cœur, en y imprimant son sceau. Que chaeun falle des autres, comme il l'entendra.

il l'entendra. Si je pouvois reformer mon Eglife je le ferois très volontiers, mais Dieu sçait qu'il m'est impossible de faire réus-

fir ce deffein.

Pour ce qui eft de la divertité qui fe rencontre entre l'Exemplaire imprimé & le Manuferit dont vous me palez., je me fuis fait apporter divers Manuferits du Nouveau Tetament, outre ceux que j'avois en Arabe, & j'ai trouve qu'ils a'saccordent tous fur l'article qui concerne la Divinité du Rédempteur.

Mais puisque celui que vous avet en parle autrement, je suis persuadé qu'il a été écrit par quelque Hirétique Arién , d'autant que ce Caractère qu'on y a interposse, et une particule négative, qui signifie que Dieu n'est point désendu du Cel-j, & qui fert par conséquent à nier la Divinité de J'éjins Chris

Voila ce qui me paroît le plus vris iemblable: je ne ſɛja psa quel pugement vous en porterez ; mais je vous dini outre cela , que je trouve aufil moimême une grande diverfité ſur pluficurs articles dans les autres Exempliares manuſcrits , 8c que ʃai conſulte nos Théologiens pour ſgavoir d'où cela pouvoit venir , mais ils ne m'on ſqû dire autre chofe ſic e n'eft qu'il n'y a

point de différence essentielle.

Cependant, j'ai toûjoûrs fondé mon jugement sur cette résléxion, que tous ess Exemplaires n'ont pas été écrits par des Orthodoxes, mais aussi par des Hérétiques, &c que chacun y a mis

ce qui pouvoit favorifer ses erreurs. Je dois encore vous dire outre cela

Башко

hanno scritto molti libri nostri di loro mano propria , pigliata la mercede dalli Christiani. Scrittori mercenarii, è banno molte cose agionto conforme loro credano. Et jo ho li cinque Libri di Mose in quesso modo corotti.

Ho veduto è letto le tre Epistole. L'una non l'ho potuta esplicare, per esse litteratura molto sottile è scabrosa. Le altre due ho ben gustato.

Il giudicio delli Theologi Heidelbergenfi è molto pio è Christiano: ma di quello promette Vossio, non so che lo habbia compito.

Gli le rimando , è con cio gli prego ogni contento dal Signore.

Illustriff, il Vostro Servitor,

IL PATRIARCHA C.

qu'il va cu des Tines mercenaires à qui des Chrétiens ont donné de l'argent pour les obliger a faire des copies de nos Livres , & que ces infidèles en annt beacoup écrit de leur propre man , y ont ajoûté plusieurs choiés conformes à leurs opinons. J'ai chez moi les cinq Livres de Majfé, qui ont été corrompus de cette manière.

Jai và lès trois Lettres & j'en ai fait la l'éture. Il y en a une dont il ne m'a pas été possible de bien découvrir le sens , parce qu'elle est fort scabreus (e & remplie de beaucoup de subtilitez. Pour ce qui est des deux autres j'en ai bien goûté tout le contenu.

La décision des Théologiens d'Heidelberg est très Chrétienne, & leur fentiment très conforme à la piété: mais je ne sçai rien de ce que Vossius a fait pour s'aquiter de ce qu'il avoit promis sur cette matière.

Je vous renvoie cet Ecrit, & prie en même tems le Seigneur qu'il vous donne toute forte de contentement. Je fuis, mon très illustre M.

Votre Serviteur,

LE PATRIARCHE C.



#### LETTRE VINGT-SIXIE'ME

DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE.

### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM. Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Academie de Leide, fous le Numero XIII.

David , Amiciffime & Chariffime, post salutem.

Itteras tue Dominationis Letus admodum percepi quia incommodum & molestum fuerat iter.

Sed quid ad brevem molestiam, si alias optima corporis valetudo , & libertas à metu crudelis pestilentia, animo quieto vivere, aliaque negocia traclare permit-

Nos postquam tua Dominatio binc difcefferat , miranda vidimus. Quid potuit ira Dei variis in effectibus evidenter explor avimus , ut dies diei , fic timor timo ri & anxietas anxietati succedebat , neque quis mane erat certus, fore ut viveret vespere, neque vespere sanus ut surgeret mane.

Computantur ad bunc diem quadringenta millia objisse , & tamen vastæ istius Civitatis adbuc pleni sunt anguli , ne dieam platee, neque unum faltem defidera vi apparet.

Humanissime ac Nobilissime Domine | Très Noble Monsieur David , mon très cher & intime Ami , que je falue.

> T'Ai reçu vos Lettres , Monfieur. avec une très grande joie , parce qu'elles m'ont appris que vous étes arrivé heureusement, quoi que vôtre route fût difficile & incommode.

> Vôtre fatigue & vôtre ennui qui ont été de courte durée ne sont point à contrebalancer avec la parfaite fanté dont vous jouissez étant delivré de la crainte du mal contagieux, & pouvant travailler paisiblement à vos affai-

Depuis vôtre depart, nous avons eu des prodiges effroiables, & senti par expérience les plus terribles chatimens de la colére de Dieu, qui nous ont tous les jours donné pluficurse, nouveaux fujets de crainte & de fraieur; car il n'y avoit aucun de nous qui put espérer de vivre un jour entier, ou qui étant en bonne fanté le foir, fût certain d'être en vie le ma-

On compte qu'il est mort, jusques a ce jour, quatre cens mille hommes, cependant les Places publiques & les rues de cette grande Ville font fi pleines de monde, qu'il ne temble pas

Quanta fit de tua Perfonna Dei Opione Masimi Providentia , conjetturovi ces bos, quia te bius deripueiri ne prafens videres G andres, que nos cus donere G luttu, fed sam ferensus pofficie Dominum fore propitium, incepit cuim afperiats melliri, G placari tempefias figuaque ferenitatis in dies indicari majora.

Ego femi claufas domi, magno cum diferimine, ab alio femper dedi Chriftianis mois responda, que dare prosper depuntos, & defunctiorum ambages opus erat: & per Dei gratiam fanus ad praseus usque & incolumis sum.

Dominus Fransman, & ille clausus, cum nemine ut audio, trastat.

Ex quo Navis appulerat in Alexandriam bis ad me domo (rippit, de adventu Navis certinem fest. 16 officio ma compellavit, addideratque quod Littera ad tuam Dominationem ex Batevia missa fupra Navim alteram vebebantur, quam ad bune diem anchoram spero jecisse, pro two voto in 30pen.

Si ita se babet, tibi gratulor, nec despero quam primum iterum me posse tua dulcissma frui presentia: quod ut stat, optima tua sanitate & prosperitate, Deuna miscricordem toto corde & animo precor. qu'il y manque un scul homme. J'ai reconnu combien la Providence du Grand Dieu tout-puissant & tout bon, pourvoit à la conservation de votre Personne, en vous tirant de ce Pais, afin que vous ne vissiez pas le triste spectacle de nôtre deuil & de nos souffrances : mais nous espérons que Dieu nous fera desormais propice & favorable; car l'insection de ce mal contagieux n'est plus si grande qu'elle étoit, & la tempête commence de s'appaifer, en telle sorte que nous voions des phénoménes qui nous prélagent le calme, & l'entière diffipation de ce nuage peftilentiel.

J'ai été contraint de refler chez moi à demi enfermé, & de faire décendre par mes fenêtres, avec beaucoup de précaution, quelques billets contenant les réponfes que je devois faire à mes Chrétiens touchant les cas difficiles qu'ils me propofoient au figlet de leurs morst & de leurs agonifans, & je n'ai fenti, graces à Dieu, jusqu'à prefent, aucune atteinte de mal.

Monsieur Fransman se tient ensermé de telle sorte, à ce qu'on m'a dit, qu'il ne voit personne pour aucunes affai-

Il envoia deux fois fes Lettres chex moi, après que le Vaiffaux ett abordè à Aléxandrie, & me donna varide l'arrivée de ce Navire. Il s'expliqua là-deffus d'une manière fort obligeante, & me fifcavoir que les Lettres qu'on vous envoie de Batavia font fur l'autre Vaiffeaus, qui pourra vous trantlattre Vaiffeaus, qui pourra vous trantn'aint pas encore levé l'ancre juiqu'à préfent, comme le Vieffer.

Si vous pouvez prefiter de cette voiture je vous en felicite, & ne desespére pas d'avoir le platifir de vous voir encore une fois, & de profiter de vôtre agréable conversation. Je prie Dieu

Interim que mibi jussa reliquit, ut exequar, Amicus ille meus, non negle-

Tentavi optima dexteritate, que celat filicet abstrusa extrabere. Experius sum , mi fallor, Vistis amitum, alia simulantem, alia profitentem, forsan non ignarus quid posse, inter viros amitos Philosophicus nodus, quem non indissibilitati duntaxat esse, se de nec permittentem certum esse iminimo surbari.

Sts bono animo. Ubique regnat virtus, ubique superior est, ubique juvat possidentem.

Te tue gratie omnibus te dignum, & honore & veneratione commendant.

Cura ut valeas, nobifque ut te incolumen restituas.

Datæ Cayri 1619. 12. Maji Stylo Gregoriano.

> Tue Dominationis Nobilissima amicus & Servus in Domino.

> > CYRILLUSI

de toute l'affection de mon ame que ce bonheur me puisse arriver sans que vôtre santé reçoive la moindre altération, ni vôtre prosperité le moindre echec dans le cours de ce voigge.

Cependant, je n'ai rien negligé de tout ce que je pouvois faire pour m'aquiter de la commission que vous me donnates touchant mon ami Mr. Fran-

man.

J'ai tâché de pénétrer avec beaucoup de dextérité dans les Secrets qu'il ne révêle point J'ai reconnu, par expérience, que son génie est le même qu'é.

Tout son le contraire de ce qu'il pené, cachant peut-être fort bein que le nœud de l'amitté Philosophique n'el pené de l'amitté Philosophique n'el permet pas feulement indifibiuble parmi les amis, qui sont affidez, mass qu'il pené, permet pas même de révêler la moindre choie de ce qui pourroit altéret la véritable amité.

Aiez bon courage; la vertu régne par tout, elle triomphe par tout, & fecourt par tout celui qui la posséde.

Les Talens que vous possédez sont connoître que vous êtes digne de l'honneur & du respect de tout le Mon-

Tâchez de vous bien porter, & de vous rendre sain & sauf auprès de nous.

Donné au Caire le 12. Mai 1619. Stile Grégorien.

> De vôtre Seigneurie le bon ami & Serviteur au Seigneur,

> > CTRILLE P.

### LETTRE VINGT-SEPTIE ME

DE CYRILLE LUCAR PATRIARCHE D'ALEXANDRIE,

### A MONSIEUR DAVID LE-LEU DE WILHEM,

Consciller au Conseil des Princes d'Orange, & à celui de Brabant.

Mise en Original dans la Bibliothéque de l'Académie de Leide,
sons le Namero X IV.

Doctiffimo & Nobiliffimo Signore David offervatifimo.

HO inteso quanto mi serive per la deliberatione del Illustrissimo Signor Console.

Jo puoco doppo mezo giorno saro costi, con sua Signoria Illustrissima.

Quanto puoi per la partenza di Voi Signoria, mi piace G mi difipiace. Quello perche fi flargara aliquanto dalla fortuna del male. Quello perche jo mi bo da privar di quel bene che gadevo della fua unbilifima Ed molto à me fratuofa conversatione: ma jo verro cofti in perfona, a dirgii quello che piu n'importa.

Quanto alli Globi che si è degnata à me puoco meritevole donare, jo non intendo con parole ringratiarla, perche questo è molto puoco.

Très Docte, très noble, & honorable Mr. David.

YAi fort bien compris tout ce que vous m'écrivez au fujet de l'avis que vous a donné Monsieur le Confist.

dre chez fon Excellence après

Pour ce qui est de vôtre depart; Monsseur, pie naurai en même tems du plaisir & du deplaisir. Il me stra plaisir en ce que vous serca, par ce moien, sloigné du danger auquel vous setex exposé de contraster le mal contagieux de ce Pais. J'en sentire un grand deplaisir attendu que vôtre absence me privera de Pavantage que j'avois de pouvoir prostier de vos síquans entretiens, & de vos plus excellentes infructions: mais j'irai chez vous pour vous dire de bouche ce que j'ai de plus important.

Pour ce qui eft des Globes dont il vous a più de me gratifier, sins que je l'aie mérité, je ne me contenterai pas de vous en témoigner ma reconnoiflance par quelques paroles qui n'abouniroient qu'à des complimens inutiles.

Bb 3

Ms ben le diro che questi tenniro nella Cantera mia pia secreta per bevere sempre nemoria della persona sua, alla quale da quel giarno che bo conolitata insinbora, si ben bo vivuto suo affesionatissimo, ma tanto pia per l'avxaire.

Ilavendoni lafciato molti vestigii delle virtu sue, delle quali mai mi potro scordare. Tanto con la presente, è doppo mezo giorno saro per comparire.

Infin tanto le facio reverenza è me gli raconando, pregnado la Divina Major fa, conforme il fuo voto , che donandogli vita longa , gli doni tanta gratia di giovar per tuta la fuo vita la Chejela di Chrifto Nofiro Signore à beneficio delle unime.

Fiat , Fiat.

Di Vostra Signoria Illustrissima Affectionatissimo Servitore,

CTRILLUS P

Mais je vous protette , Monsieur, que je les tiendrai dans mon Cabinet de reserve, pour y consierve todijours pour la participa de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania de la compania del compan

Je m'y fens d'autant plus obligé qu'il me refle divers monumens de vos vertus, leíquelles ne s'effaceront jamais de ma mémoire. Je ne vous dirai pas autre cholé maintenant par cette Lettre, attendu que je me dois trouver chez vous aujourd'hui après midi.

Cependant, je vous sluë très humblement, & sprès vous avoir témoigné le grand cas que je fais de vôtre amitie, dont je vous demande la continuation, je prie Dieu qu'il prolonge beaucoup les jours de vôtre vie, & qu'il vous falle la grace de pouvoir toûjours travailler aufil utilement que vous l'avez fait, & que vous le fouhaitez, pour le bien des ames fidéles, & pour l'avancement du Régoede Jéfus Chrift. Anfi foit-il, Ainf foit-il.

Ce sont les vœux que fait pour vôtre très illustre Personne.

Votre très affectionne ferviteur.

LE PATRIARCHE CYRILLE



RELA-

### RELATION TRE'S IMPORTANTE,

Dans laquelle on découvre les noirs complots des Jésuites,

#### CONTRE LE PATRIARCHE LUCAR.

Et les preuves de ce qui a été mis en abregé dans la Differtation Préliminaire de cet Ouvrage, depuis la page 9. jusques au commencement de la 16. touchant les machinations de la Cour de Rome, & celles de ses Emissaires , qui étant découvertes, obligérent le Grand Seigneur de bannir les Jésuites de tous ses Etats, parce que le Patriarche Lucar les convainquit de plusieurs impostures.

#### NARRATIO HISTORICA.

### NARRATION HISTORIQUE,

Turbarum quas Constantinopoli moverunt fesuitæ adversus Cyrillium Patriarcham, anno Domini 1627. & 1628., & alia notatu dignissima A Chryfofculo Logothera magnæ Ecelefre viro Docto qui fuit testis occularis fideliter conferipta.

Ad illustrissimum Dominum DAVID DE WILHEM.

Des troubles que les Jésuites suscitérent à Constantinople , contre le Patriarche Cyrille, l'an de grace 1627 & 1628, & de plusieurs autres choses très dignes de remarque, fidélement rapportes par Chrysoscule Logothete, c'est à dire, Chancelier de l'Eglise Patrianchale, bomme docle ; qui en a été le téniois oculaire.

#### A très illustre Monsieur DAVID LE-LEU DE WILHEM.

Iteris tuis ( quas novissime superioris Augusti Kal. datas accepi ) mecum agere videris ut affolent , qui dulcioribus convivarum ferculis condimenta acriora admiscent : nam quod affectu & consilio juves, ac laudibus absentem ornes, mibi non potest effe non gratiffimum.

170s Lettres, Monsieur, que j'ai recûes datées du premier d'Août dernier, sont composees d'un mêlange aussi agréable que celui des mets les plus exquis, qu'on a coûtume de scrvir dans les feitins, où les douceurs sont assaifonnées de plusieurs choses qui en relévent le goût : car vous me donnez de bons conseils, & me témoignez vôtre affection en parlant avantageusement de moi dans les lieux où je ne fuis pas connu; tout cela ne scauroit me faire que du plaifir.

Longe jucundius quod valetudinem , facultates , atque debitam virtuti tue gratiam , ex animo succedere significes. Sed

Mais j'en ai beaucoup davantage quand je vois, par le contenu de votre Lettre, que vous êtes en bonne urit , quam imponis mibi provincia ; op- | fanté , que tout vous réissit à souhait, Bb 4

pido gravis, nec minus invidiosa, & obloquis obnoxia, prout varie in ejusmodi materià affecti simt lectorum animi.

Oure uibil tibi preflave non maluetion, quam haue narrationem exponere; fit, prejudicia nommila, planimorum montes adeo occupaffe, ut novum errorem inducere, quam conceptas opiniones removere, fuerit longe facilitus.

Scd cum to sperem, proprise magis satissationis, quam adtrecationis studiosim, volui tibi palam sacre, quantum apud me possis, etsi prudentia quidem repagnet, Ed alio me avocet, negotionem menorum ratio. Rem infam, ut convovi; babeto.

Decem ab binc menses, orta bic est inter Ecclesiam Gracam & Jesutas dissentio: etsi non tum primum, suerunt inter eos turba, carcer, ablegatio.

Sedes fixerant in urbe Galatà, Turcarum Imperatoris permissu, Gallicà protectione tuti, ante annos viginti quinque.

Per quod tempus, amplas Collegis ades extruxerant; Bibliothecam compa& qu'on rend justice à vôtre mérite; cependant, je suis fort embarasse de la tâche que vous me donnez. Elle est scabreule & propre à me faire hair & blàmer selon que les Lecteurs se trouveront diversement prévenus sur la matière dont il s'agit.

C'elt pourquoi, j'aimerois micux vous accorder toute eutre chole, que de mettre au jour la Relation que vous me demander, attendu , jur tout, que j'entrevois dans von Lettres, que les préjugez ont tellement offulqué l'elprit à pluficurs perfonnes dans cette rencontre, qu'il feroit beaucoup plus ficile de leur faire recevoir quelque nouvelle erreur, que de leur faire abandonner les fentimens dont ils font entêtez.

Mais aian lieu de préfumer que vous ne defirez pas rant d'avoir quelque nouvelle matière pour difputer, que des éclaireiflemes pour votre fatisfaction particulière, j'ai bien voulu vous faire connoirer combien vous avez d'af-cendant fur moi e quoi que la prudence, ni l'état de mes occupations ne me permettent pas de vous écrire tous le détail d'une affaire de cette nature. Recevez donc en bonne part le narré que je vous en fais ; felon la connoif-

sance que j'en ai.

Il s'est élevé ici depuis dix années
une dispute entre les Eccléssaftiques
de notre Eglis Greeque & les Hésites : quoi que ce ne soit pas la première sois que leurs querelles ont causée des troubles , des emprisonnemens
& des éxis.

Appuiez de la Protection de la France, il y a plus de vingtcinq ans qu'ils s'étoient établis à Galata.

Où pendant ce tems là ils y avoient bâti un ample Collége, y

COMPLOTS DES JESUITES CONTRELES GRECS. 202

raverant numerosam, & sua non parum promoverant commoda, nec non ex plebe multos (infirmieris sexus & etatis seminas, & pueros) in partes suas pellexerant.

De Grecis loquor; nom minus potevant opud Romanesse, qui autiqui Francific E Dominici familii magis addicti, verebantur freio, ne focieta see nova. E megalafa minima fibi arregande, veterum adducert. Si quidem rudia E effera Turcarum ingenia, quantamesti inmevationem, fufpicioni E odio repente zertunt.

Callegium autem box, grasis & charitis ergo, Grammatico , Aritum , Giugarum cruditionem professim , popularem auran capadas: cumque dilis partibus, nulla pateret febola libera, C vo fispographerm ponuriam , mogna esfet libera um varitis, Greci ( pri erutilis-libera pina felici patrobanter, in festivarma que y quodesi fipiliogium factre, quo impessis luis parecrea.

Event vero uxores, hominum sacundió E comitate, band dissincter allicichantur, ad peccata sna auriculatim constienda: quas illi jeiuniis pallidas, E morosfores reddere, aut tetricis panitentiis abstervere, inhumanum prossus, E avoient formé une Bibliothéque bien aflortie, & avoient fort avancé leurs affaires. De plus, ils avoient attiré dans leur parti plufieurs d'entre le Peuple, c'elt à dire, plufieurs femmes, & plufieurs enfans, que le tôxe & l'âge rendent plus fouples.

Je parle des Grees: car il étoit plus difficile d'engager dans leur Parti ceux de la Communion de Rome, parce qu'étant secodrumez à fuirre la direction des Moines Francificains & Dominicains, qui font établis depuis long tens en ce Pais, ils craignoient que ectte nouvelle Société, pleine d'intri-gues, voulant devenir trop puiffante par des ufurpations, ne fit diverfes chofes pour troubler la paix & pour donner quelque atteinte à leurs anciens priviléges: ce trouble étoit d'autant plus dangereux, que les Turcs, igno-

rans & farouches, conçoivent d'abord du foupçon & de la haine contre tous ceux qui entreprennent quelque inno-

vation:

Ce Collége étant deftiné pour enfeigner grait , & fous un précxue de
charté, la Gramiaire, les Aris libécharté, la grand plaife aux Peuples.

Outre cela , n'y siant aucune école
publique dans cette contrée , & les
Livres étant extraordinairement rares,
faute d'avoir des Imprimeurs , les Grece
qui effinent davantage la ficince qui
coûtre le moins, fouffroient velontiere,
que leurs enfant allaffent glarer dans le
ques infiructions , fams faire aucune
dépenté.

Pour leurs femmes, elles étoient facilement amorcées par l'éloquence & les doux entretiens de ces nouveaux Directeurs, qui avoient l'adreffe de les engager à venir faire chez eux quelque confession auriculaire de leurs pé-Cc foiétats

### 104 RELATION TR'ES IMPORTANTE DES

focietate sua indignissimum ducebant.

Interea viri melioris note, & paulo figaciores pra exteris (Cyrillus Patriatcha, & Provincie: eius Episcopi sanguem in berbá fubolebant, & quam inventuti fua permitirm, bit beneficii todor invebere augurabantur, inimiram inflata cuique tentationem, per Eva fua fuducte latça in fun graffantum.

Metuebant quoque ne isso artisscio Proscivias Roma educaret , qui olim totam subverterent Ecclesam. Qua propter quam peterant modestissime ne inapertam distritoucim erumperetur , se sunque his seductionis illecebris subducebant.

Hincille lachryme: nam nhi Jesuitæ se viderunt manifestos, cæpere id per vim aggredi quod dudum apud se constituerant.

Primus impetus mense Februario Anmo Domini 1621. erupii; cum Jefuite,
Galliæ Legato fulti; Patriarcham
Cathedrá movere tentarunt, & in ejus
locum Graccum quemdam fubfituere,
qui novum & inauditum obsequium
fedi Romana pollicitus, Papæ clanculum se submiserat.

Cyrillus postquam amicos consuluit,

chez, fans les mtimider. & fans les obliger de faire des penitences rigoureules, ni des jeûnes authéres, parce que le plus grand point d'honneur de cette Société conflité à témoigner beau-coup de lupport & de complaiance pour tous ceux qui vivent sous fà di-

rection.

Cependant, le Patriarche Cyrille, Cependant, le Patriarche Cyrille, les Eviques de la Proviner, de tous ceux de leur Communion, qui avoient de la fageffe & de la probité, s'apperçoirent du ferpent caché fous l'herbe, de prévirent fort bien le préjudice que coien-fait apparent cauferoit à leurs jeun nes enfans ; attendu que chacua étoit expofé à la tentation d'une femme féduite comme Eve, de tentanto auprès de chaque mari, dans toutes les familimilles, où le venin du ferpent faifoit des ravages.

Ils craignoient auffi que Rome n'emploiat ect arrifice pour le faire des Protélites qui bouleverfaffent un jour toute l'Egifie Grecque. C'eft pourquoi ils tâchoient de s'eloigner eux-mêmes, & de détourner adroitement les leurs de ces appas de la féduétion, avec toutes les précautions néceflaires, pour ne pas en venir à une difipure ouverte.

De là ioutes ces l'armes; car les-Jésuites voiant leur entreprise découverte, fe mirent à éxécuter par la force & par la violence, ce qu'ils avoient projetté depuis long tems enfecret.

Le premier effort qu'ils firent ouvertement parts au mois de Février 1622., lors qu'étant foûteuus par l'Ambaffadeur de France, ils entreprirent de chaffer le Patriarche de fon Siège, pour y faire inftaler un certain Gree, qui par une lâche compliaîance tout à fait inouie, s'étoit dévoue fecrettement au Pape & fomms à fa lurididétion.

Cyrille aiant consulte ses Amis tou-

que

### COMPLOTS DES JESUITES CONTRE LES GRECS. 205

quo modo imminentem procellam declinaret, flatust senitatem & charitatem experiri, ac primum pro authoritate Paftorali proprium gregem cum seducto Epistopo agere.

Nec mera, shotte fequente in concisme palam feit, que coatra fe concilia agisarentir . Si in quo diferimine fua veriferetur Ecclefa à l'elitarum nomine prorfissabilismes, seque festa escindicians, quam in genere, idique modefe, monorda fuas covvens this à quibusdam incendaris; et girastam ministri, quibufcum feverini agere cogrectur, nifi incepto destificera.

Deinde una cum quaturor Archiepiforpis affibentibus, Eb presentellero, sercum illum Epistopum, qui inimicis suis nomen dederai, excomunicavit; sperans sos miti exboratione, illum exemplo in seedito, compositis fore, E pacem, quam Christus reliquis Eccles suram teclam.

Eam maculam bâc eielt à induxit Gallo-Jefuitica falto ; Litem bancincidiffe, quia Patriarcha cum Lutheranis & Hereticis verfabatur, adeoque & idem fermentum & ipfe necessario sapichat.

Jefuitas itaque b.ec modessia magis exasperavit. Nam Visierum natti, qualem optabant, aliquanto audacius & apertius, Aprili sequente, Cyrillo subordina-

chairt ce qu'il devoit faire pour éviter la tempête dont il étoit menacé, réfolut de n'emploier son autorité Pastorale que par des voies de charité & de douceur, pour retenir son Peuple dans l'obéssisance, & pour ramener à son devoir l'Evéque qui avoit été séduit.

Et pour cet effet, le famedi Guivani il déclara, fina sucun déclai, dans un Sermon, les moirs complots qu'en fais foit contre lui, & Et elanger auquel fon Eglife étoit exporte, fans nomamer les jéfuites, ne s'éstant fervi que de termes fort vagues pour les indicuer d'une manière circonfogée, donnant avis à fes suditeurs, de fe donnant avis à fes suditeurs, de fe donnant evis à fes suditeurs, de fe de certains incendiaires, pertubateurs de la paix & influments quels il feroit contraint d'agie avec plus de févérité, s'ils ne fe destitoient de leur entreprife.

Après cela , le Patriarche accompagné de quatre Archevèques Officians , & de tout fon Clergé , pronors une Sentence d'Excommunication contre cet Evéque Grec , qui s'écit ligué svec fes entemis : Cytille efpérant que cet éxemple . & l'extonroit . & que por conféquent la paix de l'Eglide fe rétabliroit & se conterveroit.

La faction des Jesistes François voiant que Cyville s'éont jultifié par cette conduite modérée & regulière, sit coaris le bruit que ce différent rétoit arrivé que parce quece Patriarche conféroit fouvent avec les Luthériens & les Alfertiques, d'où l'on pou-voit inférer qu'il étoit imbu de leur Doctrine.

Tonte cette modération & cette retenue de Cyrille ne servit qu'à irriter davantage les Jésuites: Car aiant trouvé un accès aussi favorable qu'ils le

2 runt

### 206 RELATION TRE'S IMPORTANTE DES

runt accusationem; moliri eum proditionem Insulæ cujusdam in Archipelago state, in Florentinorum potestatem.

Et vijinti milke Dalkrierum promiffione obtimerunt, ut in gratiam exommunicati Episopi, Patriarcha apprebensus, diguitate delicectum, G captivus relegartur Rhodum, [ ubi quibus miserits, G quantis contumeliis vir maquus consistant st, quivis consecrit stam etiam ut, sue fattionis Gracus, in ojus locum spilicertum, ut, in ojus locum spilicertum.

At Ecclia Greca, eté presentificavi de Ciclia Greca, eté presentificavi de Controller non audebat, maluit tauem Passarem, qui per portam una intraverat a, anguler e, aut adventum et gratulari, aut Ecclipam unumenti erat 1 pocunius conferre, quibus mumenti erat 1 pocunius conferre, quibus mumenti erat 1 pocunius conferre, quibus mumenti erat 1 pocunius conferre, quibus mumentum for apuram etiam se paramenti estabulari cum Remal premissione mum Galli se latabusat; cum Remal premissione summus minime consser se cui presenti propellari pole ciudrent.

In his anguliis cum quid agerent, vic hovemera, que le cluic cum dribingi lago divinsopiliano, [homio parci petril fed magnarum apona ] ut cedente altero, ipi mumu capoferet s, cui com placeret conditio parten finoniace mercedui illico perifoti, religium, Turici altobrita puis, à migliis Gracii extantir, adeopue fibi fipetie tenus, fidem fuit fibaliverat.

defineient auprès du Vizir, le mois d'Avril luivant, ils lui donnérent fautfement à entendre que ce Patriarche médicit une trahifon pour faire revolter une certaine Ille de l'Archipel, & la foumettre au pouvoir des Florentins.

Les Jétities siant promis de donner aux Turcs vinge mille Riddles, obtinent en faveur de l'Evéque excommanié, que le Patriatené Cyrille fut privé de la Dignité & envoie pris fonnier à Rodoes, où ce Prelat d'unr fi grand mérite fouffiri les miferes & les opprobres dont chacun peut fe former l'idée, en confidérant que l'Eve que Gree fon ennemi fut instalé eu

la place.

Mais quoi que les fidéles de l'Eglife Grecque n'ofassent s'opposer à cette fureur & à cette violence , ils ne voulurent pas cependant reconnoî« tre pour leur Pasteur celui-là qui n'étoit pas entré par la porte, ni le féliciter, ni aller à l'Eglise Cathédrale, ni donner, comme ilsont de coûtume, la fomme nécessaire pour paier le droit d'investiture à l'Empereur, & cela faifoit plus de peine aux François que tout le reste, parce qu'ils s'étoient flatter en vain de cette belle espérance, & que d'autre part ils voioient bien que les affaires de Rome étoient dans une fituation qui leur faifoit perdre toute l'espérance d'en recevoir l'argent qui leur avoit été promis.

Dans cas fiach-ufes extrémitez, ne rouvant pas le moien de fe tirer de Pembarras où ils étoient, les Jéjásire convinenta vace l'Evêque d'Andrino, ple, homme de peu de mérite, mais fort riche, que le Siége Patriarchal lui feroit céde par celui qui l'occupit, à quoi il confentir, & paia d'abord une partie de la fomme que ces Simonisaques avoient promife fa

Te-

### COMPLOTS DES JESUITES CONTRE LES GRECS.207

Perum Jesuitis non erat animas, paminem sure in selec confises (cre s, selec docum tantum ad tempas implere, donce babereut à Papa suppeitas, G alium quempiam, fuit conssilis magis idoneum, quá mutatione sprabant emmes Grecos, Papalis cause, G im manus suas, perci accessors in quibus turbis, edes Parisarbales, amiguiri Manus(repits altisque Ecchassitis ernamentis, G suppellectife surrunt explate.

September prime Cyrillus amicorum, 'mulii arguni ope, libertate refliutus, Galetam rediii: quo fimul provenii, combiuso Graci omnes adeum confluerer, quod Andrianopolitasus amimadvertens, adoe mirufamis fine fui conficius (cum cerus Pafor neque refinafate manus, neque canonice effet techantoratus) fectro to finette. Cyrillum adire; ci fe lubmittere, offerre muneris conefforcem.

At Cyrillus mumus recipere absque Magistratus concesso, auto non dinodi vocatione non ausus, sais pro presenti ratus est, si vacaret Eccessa, si E expasterent tautisper, quid indes ponte omergenet.

Legatus Gallicus, factus certior de fa-

e servant de l'autorité des Turcs pour extorquer des pauvres Grecs le restant, & par ce moien il sembloit devoir être assermi sur ce Siège.

Mais nonobstant tout cela, les Jéfuites n'avoient pas dessein qu'il jouit long tems de cette Dignité, voulant seulement lui faire occuper cette place jufqu'à-ce que le Pape leur cut fourni ce qui étoit nécessaire pour y en fubstituer un autre, qui pût mieux faire réuffir leurs desseins, espérant que ce changement obligeroit les Grecs de leur donner les mains pour favorifer la cause du Pape. Il se fit cependant parmi tous ces troubles, un pillage de tous les anciens Manuscrits, de tous les ornemens Ecclesiastiques, &c de tous les ameublemens de la maifon Patriarchale.

Le ptemier du mois de Septembre; cyrille siant recouvré la liberté par le moien de fes Amis & d'une bonne de moien de fes Amis & d'une bonne di ne fut pas plutôt que tous les Grees y cocurrent pour le féliciter: mais l'Evéque d'Andrinople voiant celt fe tgechant for bien qu'il étoit intrus de tgechant for bien qu'il étoit intrus le pafacur légitime n'avoir fair succise démifion de fon Patriarchat, & n'avoit point été dégradé canoniquement, il s'en alla de fon propre mouvement, & en fecret, trouver Cyrille, pour fe founettre à lui par une démifinor vo

lontaire-Mais Gyrille n'ofant pas l'accepter fans le confentement des Magiftrats , ou fans la nouvelle voeztion d'un Synode, crût que c'étoit bien affez au premier abord que l'Eglife fût vaquante, & qu'il ctoit bon d'attendre quel froit le fuccès de tout cela , fans faire aucune démarche particulière.

L'Ambassadeur de France aiant été Cc 3 bità bità à se desectione ; Adrianopolitanum ex lefuitarum confilio in edes fuas accerfit, & ad fedem fnam tnendam bor titus , non tantum protectionem cum à Papa, tum a Rege suo : sed & quadriconta millia daller iorum ad dignitatem ejus fusientandam pollicitus eft.

Denique qua blanditiis , qua minis , infirmi bominis impotentiam expugnavit; tum continuo interpretes suos & Janiffarios mittere , qui eum in Cathedram reducerent , & Galana , Patriarcham eum proclamare, nec-non minitari, fi quis homini non obsequeretur.

Protervum facinus! & quale non aliud hominum genus auderet!

At Clerus Populusque, illegitimam banc (fine ullà consecratione , formaque debità ) irruptionem exofus , & que ruina boc exemplum ( fi obtineret ) effet fequutura , prævidens , Pastori pristino semper adhærebas.

Quod novus Patriarcha denuo apud fe, quam in ædibus Legati Gallici, maturius peusitans veritus sibi censuram ; & infamiam, fi Cyrillus jus fuum reenperaret, qua vid ante, libertatem : inconsulto Patrono suo , noctu fedem reliquit , & Cyrilli Patriarche fui clementiam , & absolutionem implorans . omni five Gallice, five Hispanice, aut Romane factions, ponitus renunciavit.

averti des demarches imprevûes que l'E. vêque d'Andrinople venoit de faire pour l'abandonner, le fit venir chez lui, par le conscil des Jesuites, & l'exhorta de le maintenir dans son Siège, en lui promettant, non sculement la protection du Pape & celle du Roi de France, mais aussi la somme de quarante mille Rifdales, pour le mettre en état de soûtenir honorablemene la dignité Patriarchale dont il étoit revêtu.

Cet Ambassadeur mit finalement en usage & des promesses & des menaces tout ensemble, pour furmonter la foiblesse de cet homme ; & après l'avoir encouragé, il envoia d'abord fes Interprêtes & ses Janislaires avec lui à Galata, pour le remettre dans son Siége, & le proclamer derechef, en faifant des menaces à tous ceux qui refuteroient de lui obeir.

Horrible attentat! que d'autres n'auroient jamais eu l'audace d'entrepren-

Mais le Clergé & le Peuple concevant de l'horreur pour cette installation fi violente, faite fans aucune confécration, ni formalité légitime, & prévoiant bien que si on la toleroit les fuites en feroient funestes & causeroient la ruine de leur Eglise, demeurérent toûjours attachez à leur ancien Pasteur.

Le nouveau Patriarche faifant de nouvelles réfléxions sur tout cela, & repaffant dans sa mémoire la reprimande que l'Ambassadeur de France venoit de lui faire, & le deshonneur qu'il recevroit, fi malgré tous ses efforts, Cyrille trouvoit le moien de se rétablir, s'étant retiré de nuit, fans confulter fon Patron, il abandonna fon Siége & renonça entiérement aux entreprises de la Faction de Rome, de France, & d'Espagne, en recourant

### COMPLOTS DES JESUITES CONTRE LES GRECS.209

Ibi tum Cyrillus animos exerit, & amicorum ac pecuniæ auxilio (vidente & indignante inimico) Imperatoriarum Literarum authoritato resitutus est.

Sed bec contentio, conflitit sexaginta mille dalleriis, quos usuris maximis ad extremam serme totius Ecclesia ruinam, Gracimutuo sumpsere.

Nec unquam ehent bane invidiam Jefuita, y fautar ipforum Gallus, quad-Trecas docuerin bije alterationibus ; poffe ingentes funmas exterqueri à Chriftianis, qui prius pauperes monachi audiebant; quod quicem munquam dedifectur, 2 aliquendo, fedem ipfam Partractalem peffundabit; ¿En Zelum Religionis & Patrum charistem!

Magna spes erat pacis, cum tempestas reseviit: Januario insequente Caloira quidam Archimandrita, Romà missus à Legato Gallico in domum suam acceptus est.

Ille vero pollicitationem attulit à Congregatione, ut ittulus De propaganda. Aide, non despondendum animum 3 ets unger cos destineris pecunia: parata unoc osse vigini mille Dalleriorum, que brevi transmitterentur, s. Evytilus possit exauborari, E. guijquam alius, ciqui obedienta filialis esset indubia 3 in ejus locum substituti. à la clémence de Cyrille son légitime Patriarche pour en obtenir l'absolution.

Dès lors Cyville prit courage, & avec le fecours de fes Amis & quelque fomme d'argent, il fut rétabli, à la vûc, & augrand déplatifr de tes ennemis, par l'autorité des Lettres Patene tes du Grand Seigneur.

Mais cette querelle coûta soixante mille Risdales, que les Grees empruntérent, en se chargeant d'en paier de gros intérêts, qui ruinent entiére-

ment cette Eglié.

Jamais les Tépintes, ni l'Ambaffadeur de France leur Protecteur, ne felaveront de ce blâme, d'avoir fait connoitre aux Turcs qu'ils pouvoient extorquer de très grandes fommes des 
Chrettens, qu'ils ne regardoientauparavant que comme des pauvers Moines, au lieu qu'à l'avenir ils n'oublieront point cette découverte, qui 
leur en peren lieu de fouler un jour
leur en peren lieu de fouler un jour
leur en peren lieu de fouler de l'action

et extrémit. Voils qu'el de l'actio
de la Religion & la charité de ces

Péres!

Il y avoit une grande espérance de paix, lors que le trouble recommença; au mois de Janvier fuivant, un certain Caloser Archimaudrite envoié de Rome, par l'Ambassadeur de France, vint loger dans son Hôrel.

Cet Émillire avoit ordre de publice de la part de la Congrégation qu'on nomme de la Propagation de la Roi, qu'il ne falloit pouit perdre courage, quoi que l'argent leur cût manqué depuis peu. Qu'on devoit leur envoier dans peu vinge mille Rifdales, qui étoient toutes prêtes s'il étoit poffible de dégrader Cyrille, & de fubliture quelqu'aurre en fa place, dont l'obeillance filiale ne fût point douteufe.

#### RELATION TRE'S IMPORTANTE DES 210

In bunc finem Pape authoritate convertenda decem mille Dalleriorum à viduå quadam Galla in usus éléemosynarum le-

Hac fiducia nove techne cule, nove accusationes consuta ; quibus opportune detectis , mature obviam itum: quod iterum paupercula Ecclefia, non parvo fump. tu fetie.

Anno sequente, persequatio, ut videbatur , defeviit. Sed aftu , & per cuniculos res gerebatur.

Rome enim decretum, Cyrillum precio aggredi, dein corruptum prodere eique famam, ac fidei existimationem apud annicos adimere.

Adeam rem, fummissi sunt Roma circa Februarium 1624. Jesuita quidam Berillus, ingenio satis versuto, qui Patriar. cham ad agendum secreto cum Caussacis, ( quod crimen erat Majestatis ) adduceret :

Et Profelyta Jesuitico: Gracanicus, in Iesuitarum Collegio, Roma educatus, cui nomen Canachio Rossi, quem secretis etiam sub signo & sigillo, Cardinalis Brandini mandatis, de Cyrillo ( fplendido pollicitationum apparatu ) ad reconciliationem pelliciendo muniverant.

Sed quis fuerit ejus negotiationis scopus; & que barum irarum origo, melius judicabis ex ipsius Mandati Apographo, quod bic parenthesis instar su-

Que le Pape avoit accordé, par ton autorité, que l'on emploiat à cet usage dix mille Risdales, qui avoient été leguées en aumône par une certaine Veuve Françoile.

Fondé sur cette espérance, on inventa de nouvelles tromperies, & on mit de fausses accusations sur le tapis, lesquelles aiant été découvertes à tems, on y remédia aufli-tôt; mais non pas fans qu'il en coûtât derechef à cette pau-

vre Eglise un somme très considérable. L'année tuivante la perfécution fembloitêtre beaucoup ralentie: mais on ne laissoit pas d'agir par finesse & sousmain.

Car on avoit projetté à Rome de faire une tentative pour gagner Cyrille à force d'argent, & de faire sçavoir après cela au Public comment il s'étoit laisse corrompre afin de le perdre de réputation auprès de ses Amis, & qu'ils n'eussient plus d'estime pour lui.

Le mois de Février de l'an 1624., on envoia de Rome, pour cet effet, un certain personnage ruté & ingénieux, nommé Bérille, qui avoit ordre d'accuser Cyrille de quelque intelligence secrette avec les Cosaques , en quoi il devoit le faire passer pour criminel de Léze Majesté

On envoia auffi en même tems un faux Grec Proselite des Jésuites, instruit dans leur Collège de Rome, qui fe nommoit Canachio Rossi. Il avoit été muni à Rome d'un Mandat figné & feelle par le Cardinal Brandini . & . rempli de plusieurs grandes promesses très spécieuses, en faveur de Cyrille, pour le porter à se réunir avec le Pape.

Mais vous jugerez beaucoup mieux de l'origine & du principal but de ces animofitez & de ces divisions, par la Copie de ce Mandat que j'insere dans

COMPLOTS DES JESUITES CONTRE LES GRECS.211

fu tuo colligere.

jicio. Meum est narrare, tuum ex sen- cette Relation, en forme de Parenthése. Je dois vous saire un narré fidéle, & c'est à vous, Monsieur, à en juger selon vôtre prudence.

### INSTRUTIONE

### INSTRUCTION

POUR

CANACCHIO

CANACCHIO

TOn vi essendo state Lettere ne del Patriarcha, ne de Prelati, non li fi puo rispondere, senon in voce conformandost alla Relatione del Messo.

I I.

La Chiesa Romana ha sempre desiderata l'unione, e pace con tutte le Chiefe, specialmente con l'Orientale, tanto per altri tempi bene merita della Chiesa Ca-

E non folo ne tempi antichi , ma ultimamente ancora nel tempo del Patriarcha Hieremia , ha fatto quel , che ha potuto per ajutarla e riunirsela; non perdonando in cio, ne a spese, ne a fatiche.

Anzi per questo istesso fine ba fondato e mantiene il Collegio de Giovani Graeci, con le sue rendite, accio che quella natione si nobile & ingegnosa ritorni à fiorire in pietà & in Lettere come altre volte ba fiorito.

Nel particolare proposto del Patriarcha presente. Nostro Signore tanto gran

N'Aiant reçû aucunes Lettres du Patriarche Lucar ni des Prélats de son Eglise, on ne peut leur répondre que de bouche & en te conformant à la Relation de Messo.

L'Eglise Romaine a toujours souhaité l'union & la paix avec toutes les Eglises, & principalement avec l'Orientale, qui a reçû autresois tant de bons scrvices de l'Eglife Catholi-

quc. Et non seulement dans les siécles passez; mais encore en dernier lieu, aiant fait tout ce qu'elle a pû pour l'aider & se la réunir, durant la vie du Patriarche Hieremie, n'aiant épargné ni les dépenses, ni les travaux, pour cela.

Mais au contraire, elle a fondé & elle entretient actuellement un Collége pour l'éducation des jeunes Grees, afin que cette Nation si noble & si induftrieuse puisse devenir aussi florisfante par la piété & par les belles Let. tres, qu'elle l'a été autrefois

I I I. Pour ce qui est des propositions particulières qui ont été faites au Pa-Fautore e Padre della Natione Graca , triarche Grec qui vit aujourd'hui , no-

### RELATION TRES IMPORTANTE DES (00

in particulare, come voi fuffa faphte Gri bavete vedute conflictori, volonticrolitfinamenne fepanerboe ogiti per fumandi denney per vinui fi mbil membra abla Chife, a Griptati in particular quella, Schiq, della quale fip-de V jimispen et dell'ofteni y ma faphfite Hechtdoni; che di Conflantinopoli fono venute; ger vengone continuanche del Partircha, non vede in che maniera fi poffa fare.

### ROSSL

a. I commo inperior III

Di hi fann awifati, de Nogal becatine de Santi, il lesto, a ventation delle Imagi, è Reliquie de Santi i, la prefenza Reud di Criphe mell Eucharifias i la Libertà dell' Arbitrio è Contenti de Santi Consoli, è Freditoni è Conterita de Santi Padris, la metefia della confifion directoria e, de legegar in affa i pertati industria una terta Confificare fatta e Dio publicamen, e conparale generali.

Che manda i, giccani a fuctiore, mila-Universita d'Inghilterra , dove s'infegna questa dottrina , per meter poi per meso lora disseminata per il Levonie.

Che'là quesso sine ba satte siampare Es gli stess dissemina, dandegià à Vescore, come Carccheli, pieni di quasti e spinisi errori condamati i glà stati anni sa, non solo dalla Rele Apottolica, e dal Concilio Tridettino; mado sine Presetossi antrono.

tre Souverain Pontife dont la protect tion paternelle cft fi grande & ft fpe ciale envers l'Eglise Grecque, comme vous le içavez, pour l'avoir vû de vos propres yeux, emploicroit trèsvaldociers) des fommes immentes L pour reunir à l'Eglife Romaine un Membre si noble, & pour donner un fecours tout particulier lau Patriarche de Constantinople, dont les démarches peuvent donner/le branle à tous les autres Chrétiens de l'Orient; maisen supposent la vérité des Relations qui sont renues de ce Pus là, & divant les nouvelles qu'on en reçoit encore tous les jours i, le Pape ne voit point de qualle manière cette rétiffor le fera. from respondere V. In ... contin-

Nous asons deserving que en Electronice ne Vientra de James de Carcille ne Vientra de James Christian Paratriel des Saints, l'Encloye des de James de Jame

On nous dit auffi qu'il envoie de jeunes disciples étudier à l'Uniturssiée de magteurre, où cette. Doctrine leur est enseignée, afin de la répandre dans tout l'Orient par Jeurentremisée.

Que, pour cet effet il va lui-même, distribuant à des Evéques une, espéce, de Caréchisme qu'il a fait imprimer, tout rempli de resierreurs & d'autres semblables , condamnées depuis long tems, non éculement par le fige. Aposto, lique, & par le Concile, de Trenne,

### COMPLOTS DES JESUITES CONTRE LES GRECS. 113

Che à contemplatione delli Ambasciadori Hugonotti, con li quali liberamente: communica, ba toito via il Synodi-00 , & ba lasciato di far riverenza alla fantistima Eucharistia.

. Che desiderarebbe sua fantità che tutte queste cose fossero faise, e che lui come Capo de si nobil Natione fosse tale quale nichiedono i bilorni prefenti e fpirituali .. e temporali de suoi sudditi, per poter con buona faccia & coscienza metter mano

ad ajutarlo.

VI. Che fe queste sono calonnie, e li pare di poter far conflare a fua fantita lafua Innocenza, ne faecia capate IAmbalciadore di Francia, o dell'Imperadore.

Che alla Relatione loro , per effer perfone di tanta autorità e virtu , fi presterà ogni fede : e per mezzo loro mandi à noftro Signore, la Confestione della sua, Fede; netta quale accetti il Concilio Fiorentino, e danni glerrori de Calvinisti, e Luterani; che non mancherà la sede Apostolica dogni ajuto : & favore per ajutare , o rimettere in piedi la Chiefa di Confrantinopoli, e tutte l'altre dipendenti dalci.

crosser as I possessual reagent, a representation to a facility of the en out and a remarke movement of V I.I. 1 S attimet In Che non è pen richiedere fua Santità, me da lui , me dagl'altri Prelati Graci. altre conditioni , fenan quelle che fi

the street with room. In the tribing

mais auffi par ses prédécesseurs. · Que les Ambaffadeurs Huguenots lui applaudifient, & qu'il ne fait aucun scrupule de communier avec eux. Qu'il a ôté le Synodicon, & qu'il ne fait plus aucune génufiéxion devant la très Sainte Euchariftie.

them the Vi the the second Que Sa Sainteté fouhaiteroit bien que tout cela ne fut pas véritable . & que ce Patriarche, comme Chef d'une Nation si noble, fût tel que les befoins spirituels & temporels de ses suiets le demandent maintenant ; pour pouvoir le regarder de bon ceil . & lui donner en bonne conscience un fecours effectif & récl.

. V I. Que si les rapports qu'on fait de lui font des calomnies & qu'il foit en

état de pouvoir faire connoître à Sa Sainteté qu'il est innocent, il doit en informer l'Ambassadeur de France, ou celui de l'Empereur, & les en convaincre par de bonnes preuves.

Que l'on ajoûtera une pleine & entiére soi à leur Relation, attendu que ce font des personnes sort distinguées par leur vertu & par leur caractère. Qu'il faffe tenir à Sa Sainteté, par le moien de ces Ambaffadeurs fa Confession de Foi par laquelle il accepte le Concile de Florence, & condarine les erreurs des Calvinistes & des Luthé. riens ; après quoi le Siége Apostolique ne manquera pas d'accorder toutes les faveurs & tous les fecours nécessaires pour assister l'Eglise de Constantinople & la remettre fur un bon pié avec toutes celles qui font de fa dépendance. the Ap I can come

we muliceV I Late that I as · Que Sa Sainteté ne demandera point, nià lui, ni aux autres Prélats Grecs, d'autres conditions que celles qui ont fono conchinse e stabilite nel sacro Con | été mises dans les Decrets du Conci-Dd 2

### 14 RELATION TRE'S IMPORTANTE DES

cilio Fiorentino; per che, come fin ad hora ha fatto la Chiefa Græca, condami & anatematizzi le bestemie des! Heretici Settentrionali; come Luterani, Calvinisti, è simili.

Igitur Canacchio Rossi sponte susce perat, in Patriarche conversione bene moreri de Ecclesia Romaná.

Oyrillus hominis miratus audaciam, Gripondere, Filere pariter timebat. Tradem, quin Cardinalis ad ipsum non scribebat, statut rem negligere, Gutrum patientia ipsum boc laqueo expediret, experiri.

At Jesuitae, quibus hee modratio minus placebat, presentem assensim, & subjective missione presentations, Essimpos aiques ad sationem Romanam industre, a ad Cyrillum Cathecha deutrobadam invitare; ossere viginti mille Dalleriorum, pientissuo operi impendenda, modo unus exillis in ejus beams sussierettur.

Hac tempeflate coastus fait Cyrillus focolere, El bater donce anniv reveale front Magifratus implerium inspiratus; letters fibe hoc registatione, El quas infaitas robus Imperaturis Turvici firmero boce (commoda Postifici Romano) rerum Gresarum distratus, quad offi ad amici rijus prefitum, tomen , (que confective de el baiyas chief sul Cyrillum expedience of fiberatum fectrust decim mille Dail, desiramus.

le de Florence; pourvû que l'Eglife Grecque condamne & anathématife, comme elle a fait jufqu'à préfent, les blassphêmes des Hérétiques du Nord, tels que sont les Luthériens, les Calvinistes, & leurs semblables.

Voila quelles furent les inftructions données à Canaccibie Roffi, qui se charge voloniters de travailler à la réunion du Patriarche Lucar, pour se faire un mérite & rendre service à l'Esglife Romaine.

Cyville failant réfléxion avec étonmenat fur l'audace de cet Emifiaire, trouva qu'il étoit égel-ment dangereux pour lui, de rèpondre & de garder le filence. Mais enfin, aiant connédéré que le Cardinal ( Braudini ) ne lui avoit pas écrit. il réfolut de laiffer puffer tout cela lassa dire mo & d'ef. làier fi la patience ne pouroit pas le déliver de ce piége.

Mais les Jéjuites à qui cette modés ration déplaioit, firent des inflances pour avoir la Confeffion & la fignature du Patriarte, & incirétent quel ques Evéques, corrompus par la fiction de Samains, à travailler pour la dégradation & le bannifement de Cyrille neluer offisiant vinig mille Rissales pour cela , à condition que l'un d'eux feroit mis en fa place.

Cette tempéte obliga. Cyrille de freires à l'écar, & de fe tenir caché jusqu'à-ce que fes Amis cullent découvert aux Magifrats le mûtre d'iniquité qu'on tramoit fourdement par ectte négotiation, & les embuches qu'on tendont pour bouleverfer le Gouvernement de l'Empire Ture; c'es troubles & les défordres qui arrivent parmi les Grees, écant vantageux au Pontife de Rome; ) mais qu'es partiel de l'est de la Amis de la control de l'aux d'une par les Amis de l'aux d'aux d'une par les de l'aux d'aux d'une par les des l'aux d'aux d'une par les des l'aux d'une par

Tandem aliquando sperabat pacem Patriarcha: sed ecce novum consilium in Gellegio Rome initum.

Imprimis feifyst altius accinques, & G munre, andergam mamm cin inmiciti confererut, mitteadam Astipatrius cham, qui à Papaa hildatum baberte pastpaturus, felt titule tautum Suffraganei Applaticis, Guna Sughirom Exclipaliticum, neone enim anjus fujfet fastissa Petrus Gallito Legato munmos cerdere: isfina mamen iti jungadum, propher ejus zelum, & astheritatem & Jellutias proper confiliam.

Hisic Triumvirarui data facultas edificandi, eruendi, evellendi, nibil mon agendi quod cause Romane conduceret.

Preteres ad firmins stabilimentum statutum, Romanenset Epistopos, cartificio Tridenti faits noto ) Smyrae, Naxi, statumupus lusularum ittulo creare, qui Gracii antistureut, cospue erusticosis, suigere prostringerent: Et tandem suppiantarent: que Misso magnum suftimebate expectationerm.

Circa Decembrem, anno Domini 1626. Nasum venit suffraganeus, quò Legatus Gallicus Episcopum loci mist, cum duobus sessitis, qui illi adventum gratularentur. Cyrille, il ne laissa pas, selon la coûtume de cette Cour, de leur en coûter dix mille Risales.

Le Patriarche espéroit enfin de vivre en paix: mais il se sit d'abord un nouveau complot dans la Congrégation de Rome contre lui

Ses Ennemis prirent de nouvelles mesures , & travaillérent à se sortifier plus que jamais, avant que d'attaquer derechef le Parti de Cyrille. Ils envoiérent de Rome à Constantinople un Antipatriarche, qui ne prenoit que le tître de Suffragant Apostolique ; mais qui cependant étoit muni d'un Plein-pouvoir du Pape. Il fut accompagné d'un Treforier Ecclésiastique : car ce prétendu faint Pierre n'ofoit pas confier fon argent à l'Ambassadeur de France ; il voulut pourtant le faire agir avec ces deux Emissaires, à cause de fon ardeur & de fon autorité, faifant aussi entrer les Jésuites dans cette Ligue, qui étoit faite & qui devoit fe conduire par leur confeil.

Ce Triumvirat fut muni du pouvoir d'édifier, de détruire, de planter; d'arracher, & de faire tout ce qui pourroit servir au but de l'Eglise Romaine.

Outre cela , pour faire un établifisment plus folide, on leur donna fe pouvoir, par un certain artifice du voir par un certain artifice du créer des Evêques Romann, four le tirte de Saywa, de Náere, & des autres Illes, pour s'oppofer aux Grees, & pour les fupplanter par le grand bruit de leur Science. Cette Million donnoit de grands efférance.

Vers le mois de Décembre de l'an-1626, un Suffragant vint de Naxe envers lequel l'Ambaffadeur de France envoia auffi - tot l'Evéque du lieu, accompagné de deux Jéfuites , pour-Dd 2 Ab

## RELATION TRE'S IMPORTANTETES. MOD

An illis Chium usque dedutius, ibique apparatus splendide exceptus est : A que quam par erat asperius & properantius ossicime exercere capit. Experitasse participit participit

Plurimos offendit bec innovatio: timebant laisi, ne de suo jure, & ( quem vocant) Ecclestarum Patronatu, aliquid decederet.

Augurabantur prudentiores, Christiane libertatis periculum, ¿ Bre Patriarche latus omuse Ecclesas peti. Quod si qua bine oriretur ossensio, suicam sontes & insontes, junta habiturum, utpote omnes Frances appellatos.

Quin & iph Religiof Romanenses, tam vicine potestatis impatientes, Suffraganeum in conventibus suis Hospitio recipere nolucrunt.

Grecus Clerus, & sutboritati sue, & side i antique, subcersionem luculenter prospicies ant : solt triumphabant Jesuita, & Orientem spe jam regebant.

In his difficultations, ahis desperatio, aliis charitat, aminos addidit, ad ararum & fotorum desensionem. Igitar potentium amicorum boriatus, opera & insercessione, exitadis & imminent issus, o
ccupatus est, il indicati Fisero doli, g
quiet & fine scandato rivit cesses.

to a service a face or

to Zone to the second street of the con-

and States, and at automorphic

are of sources to this age

The first the second dist

Ceux-ci le conduifirent jufques à Chio, où il fut reçà en grande pompe & magnificence. Mais celui-ci commença à faire les fonditons de la Charve ge avec plus de hauseur, & plinòs qu'il n'auroit fallu. S'il cut atrenda le faire connoître qu'il cut été fous

la Protection de la France, il fe ferois tabli infentiblement & par degrez. Cette innovation choqua pluficura perfonnes; les Laics craignoiens qu'on ne leur fis perdre quedque chole de leurs Droits, & qu'on ne leur ôist ce qu'on appelle le Patronat des Eglifes.

Les plus éclairez augurérent que la liberté Chrétienne étoit en danger , &c qu'on en vouloir à toutes les Eglifes, en attaquant le Patriarche ; que fi de là il arrivior du feandale, les Turcs s'en vengeroient fur les innocens & fur les coupables également , c'eft à dire fur tous les Francs.

Bien plus, les Religieux Romains ne pouvant fouffrir une Puissance si voifine, refuserent de recevoir chez eux le Suffragant.

Le Clergé Grec voioit sans s'émonvoir le renversement de son Autorité, & de l'ancienne Foi. Les Yésuites seuls triomphoient, & gouvernoient déja P'Orient en espérance.

Dans un fi grand embaras, d'un còte le declepior, de l'autre la Charité, anima le courage du Peuple à la defeufe des Autres Se d'eux-mèmes. C'est pourquoi, fuivant le conteil & l'exhorition des puillans Amis, par leur moien & par leur intercetion, ce coup fundie, & qui écoit pet à frapper, au tendre de la part du Vin avoit à autendre de la part du Vin rout à autendre de la part du Vin rout à des le part de l'air persidement et doucement, & faiss feandale, réduits en funde.

Suffra-

COMPLOTS DES/ TESLITIES CONTRELES GRECS. 217:

Sufragagent, clanculom fa fubdustic. Epicop Attiface Rama could be su que le cocco coputir le Pesquesque un terra actual en propiente sucque comme fron trana, pra declarac E. Clientum formato informato, attima har repulso, estrado proceso desta fue de informato, attima har repulso, estrado carás.

Adopt Junio, "moul Domini (627, appult may Britante well). Nicookemus Metara Calioina, genera Cephalemus, Metara Calioina, genera Cephalenings, feina Green (pps, afficera), filojampin film 1-25 julien warian Londinia orașia, ad line, mationia bomolema, parne, surcelițiii, igeorgadu fipul e. ph. imapum omnium ae erudiinom administrates "2000, partiring foi-mid trime aces." Ann. partiring foi-mid trime aces.

al july an every street per complete y contrain. Persenchane ... rique Lehem faum per l'estanchane ... rique Lehem faum fair ... l'estanchane ... L'estanchane ... des dach , per Corrathoseum Archivestopen Alegan, des monden ... Legan commendant fair ... l'estance ... l'estance des des l'estance ... l'estance des l'estance des l'estance ... l'estance ... l'estance des des l'estance ... l'es

Quad eth prevident Legatu , datarum mu nibi mulalia Et turbis accafumen ; tamen thoates in fe fulepsi; ariin tamen cum Cyrllo , E Gelatio , discandria Partiareba (gui tune ob denellica peguia in Porta forte adorat; ) nec una cum factoraturum Previnciarum Legata ardinario , es da re egit.

31 1 cm C. - 71 3 Vos

Existimahat autem-in ejus paturæ negotio , per se bonesto , & qued rettè dessendi possi: agendum aperte , & cum publica venia , quam à Visiero adeptus , libras & typos domum recepit : atque

Moiant, cela., le Suffragant fo retira l'exprécument, & les Evéques titulaires envojes de Rome furent mis en Prifon leurs. Lettres de Privilège leur furent occess, maigrécleur, grand Patron, à fa honce, & au malheur de fes Clients. Ce mauvais fuccès les porta jufques à la rage; mais l'occasion leur manqua.

An's mois de Juin 1639." Noodhas Meirasa Caloyer de l'Illée de Céphalonie, arriva dans un Vailleut Anglois . & apport des Caractères Gree, qu'il avoit fait fondre a fos dépens , avec plutieurs Livres impinne à Londres, pour le bien de ceux de la Nation , cuiffe, se increibble ignorment , cuirefe par la difette de tous ce qui peut fevrir à l'infraction.

Auff-tó qu'il fut mis à terre, il fe rendit che le Patriarche, è lui déclara le zele qu'il avoit de rendre ferace à l'Égile de audit de la granda de Bretagne, par l'Arche-égule de Co-rinhe, à ce qu'il lui prétit les mains qu'il file de commanda à l'Ambaffakeur de la granda, à ce qu'il lui prétit les mains que granda que granda, paffafent par la Douase par la commanda de la granda, paffafent par la Douase fans bruix de fans prout. Se fans protre de tens.

Et quoi que l'Ambaffakeur prévite bien que cela donnerois quelque occasion de flacherie & de troubles, co-pendant il s'en charges voloniers « mais avant que de rien enreprendre il confluta l'actiful se l'entre Cyrille », & Celufe, Patriarche d'Alexandrie, de compara la Porte pour quel partie de l'entre de l

Cependant, dans une affaire de cette nature qui étoit honnête en foi, & que l'on pouvoit foûtenir avec juftice, il crut qu'il falloit agir fans diffimulation; ainfi aiant obtenu une permifion Dd 4

Tremunity (Social

difficultatem omnem, quead Turcas superatam autumans, neque 'quicquam osseme à Cotrissianis veritus; ob rem innoxiam, & nemini damnosam, Metaxæ labori & industrie sum prebuit Patrocinium.

Cupiebat Patriarcha in Domo Anglica, Tipographicas operas exerceri: fed Legatus non affenfis ob privatas caufas; id autem fieri in aliqua domo, quam ipfe precis conduceres; & nomine suo protegeres; confluit.

Ea quam primum parata est, non procul ab Anglo, sed vicinior Gallo: à quo minimi timendum videbatur, s (cum Ecclesianum unionem pratenderet) ne Christianum opus impediret, aut quicquam patraret; quo carum tranquillitas & concordia labefastaretur; quod tamen lonse aliter.

Vix bene operas sinas Metaxa in ordinem digesseras , Gallus & Jesuitae indiguari quast libros contra Romanam Ecclessam de industria parares imprimere , aut saltem Catecissimi alicujus editione , corum emblumenta imminuere que ex Juzentusis institutione , & seductione captabaux.

Initio Metaxam ad suas partes allicere conati sunt, eum in Monasserium suum blande invitantes: tum monente, s se iis adjungeret; brevi sinistram samam posse elui, qua laboravet propter studia in Anglia acta.

publique du Vifir, il reçut chez lui de les-Livres de les Caractères, de croiant avoir furmonté toutes les difficultes, n'appréhendant rien de la part des Chrétiens, pour une chofe qui ne pouvoit nuire à personne, il prit fous de Protection Metans, don travail de son induftrie.

Le Patriarche foubaicoit que l'Imprimerie fut dans l'Hôcle d'Angleterre; mais pour des raifons particulières l'Ambassadeur n'y voulut pas confentir, & conseilla qu'on la mit dans une maison que lui-même loueroit à los dépens, & dont il se déclareroit le Protecteur.

La maision fut bien-tôt préparée, non loin de l'Hôtel de l'Ambaffadeur Anglois; mais plus près de celui de France, duquel, attendu que l'on n'avoit en vûe que l'union de l'Eglife, il fembloir que l'on ne devoit pas craindre qu'il empéchat cer ouvrage fortetien; ou qu'il fit quelque chofe concorde mais il en arrivas tout auvement.

A peine Metassa avoit commence à mettre les affaires en ordre, que l'Ammettre (sa ffaires en ordre, que l'Ammetre (sa ffaires en ordre per la voit entrepris d'imprimer des Livres contre l'Egilië Romaine, ou tout au moins de diminuer, par la publication de quelque Caréchilme, les profits qu'ils troient de l'infrudètion & de la fédución de la leunefile.

Ils tachérent au commencement de gagner Métaea & de l'attirer dans leur Parti, en l'invitant civilement à venir dans leur Convent; tantôt en l'avertifiant, que s'il fe joignoit à eux, il pouroit, en peu de tems, faire cefer le mauvais bruit qui couroit de lui, pour avoir fait fes études en Angleterre.

Sed cum phalratis verbis non poffer duci; sum illum Luthernam G Herritum appellare; quad daylerum utertur parceinio: inusfare quad tripielfont Regis daylie futto percuffis adeeque Infinia qui in capite aut fine cinique libri; mali effe auguri; G berefin faper e; quid-min aliud expelhandum ab bereitio fonte, aut ab es qui cum beretitis verfacute.

Param commoverunt Anglie Legatum bee obloquia; notal enim unde het indiguatio, nempe à livro contra Pantificit Romani Juprematum à Milcito diver de furor ille proceffit; qui fabmonitus furrit Metaxa, fore, ni fibi caveret; ut in lette confederetur, aut in via, dum notile air Anglie Legato ad fi remarcut.

Quod quidem distrimen, & obnine Mciaxee preces, Legatum permoverunt ut ei [stilicet eiu rantum personen Cameram in domo sua commodaret : quo sallo, interdiu continuabar oput suum, vosperi ad Legatum cum Cussodia redibat.

Neque vero adhuc fatis bonestam nocendi occasionem inimici nancifebantur. Cum Patriarcho Trastatulum de compositum prelo commisti 3 nempe Fidei & sententiarum Gracarum Ecclesarum Expositionem, nulla-quidem Controcersiarum mentione, aut diversarum opinionum censura babili.

Scriptus enim erat tantum ut satisfaceret Orbi Christiano, apud quem caMais voiant qu'ils ne pouvoient gegagner par de belles proles, ils commencérent à le traiter de Luthérien & d'Hérézique, de s'être mis fous la Protection des Anglois ; l'accufernt que les Caractères avoient été fondus aux Armes du Roi d'Angleterre; & qu'aintices Armes milés à la tête, ou à la queuë d'un Ouvrage, étoient d'un mauvis auguer, & que cela fentoit fort l'Hérélie ; ear qu'y a-t-il à attende autre choé d'une fontaine d'hérélie, on d'un homme qui converse avec les Hérétiques?

Tous ces beaux difeours émbrens fort peu l'Ambafidaeur d'Angleerre; car il reconnut bien-tôt d'où venoit cette indignation, à façavir d'un Lisvre écrit par Milépus Archevéque d'A. Resander. Coorne la Suprématie du Seander. Loronne la Suprématie du Seria per point par de l'oi, il froit poignardé dans fon lit, ou dans la rué, il e resir ne prenoit garde à foi, il froit poignardé dans fon lit, ou dans la rué, il e resir ant de nuit de l'Hôtei de

l'Ambassiadeur d'Angleterre.
Ce danger, austi-bien que les inftantes prières de Mesasa, obligérent l'Ambassiadeur à lui donner une chambre dans son Hôtel, à Cavoir pour la personne seule; moiennant ques il continuoit de jour son travail, & retournoit le soir bien accompagné chez l'Ambassiadeur.

Jufques ici fes Ennemis n'avoient per accore trouvé une occasion favorable pour faire du mai, cora que les Patriarches fix imprimer un petit. Traité qu'il avoit compoié, qui était une exposition de la Fois & de Sentimens des Eglifes Grecques; car il n'y étoit at une mention de Controverfes, ni d'aucune censure des différentes Deninosa.

Car il n'avoit été composé que pour la fatisfaction du monde Chrétien, au-E e lomniis

220 RELATION TRES

lomniis laborabat: cum sparsum esset in
vulgus novas eum opiniones in Ecclesiam
invexisse, cum magno Gregis sui, scanda-

Libellum hunc, Regi Magnæ Britanmiæ dedicare constituerat; ejusque excudendi opportunitatem nastus, quam præmitteret, epistolam adaptabat.

Istud vero Jeluitas [Orientalis Ecclesee ad illum Monarcham applicationem spieri nullo modo serentes, 3 ita inecedit, ut se se dintins continere non valuevint, quin cum Gallie Legato, in vuinam & Authoris, & operis, & opiscium conjuvarent.

Natti igitur alium Libellum, à Parotanta feriptum, adverfus Jadeos, in Anglia exculpum, & inde allatum à Metaxa, quedam loca ejus deprebenderunt, inquibus Aulbor modefle carpit Turcarum opiniones:

He ill commadom ad mecadom rati luborantum (chram quendom, [ olim Vaivodam Galate, verlutia justa agratia apad Viferum politentum) qui Viferum indepentum (chram bune, effi armerum belique peritia infigeme, miffom, ad feditionem citadam, eum præteut libelles insprimenti, in alim paererum uti; at alies adverfus Altoranum fragretert libro, se Anglia afportatos.

Sub Anglie Legati auspiciis, omnia hec agitari: Libellos à Patriarcha com-

près duquel il étoit opprimé de calominies; depuis qu'on avoit fait courir le bruit parmi le Peuple, qu'il avoit introduit de nouvelles opinions dans l'Eglife, au grand feandale de fon Troupeau.

Il avoit résolu de dédier ce Livre au Roi de la grande Bretagne, & en attendant qu'il su imprimé il travailloit à composer une Lettre pour y mettre à la tête.

Mais les Jétuites qui ne pouvoient fouffir en aucune maniére que l'Eglife d'Orient eût quelques égards pour 
ce Monarque, s'en trouvérent fi fort 
offenfez, qu'ils ne pitrent fe contenir 
plus long tens; ni s'empécher de conjurer avec l'Ambatifadeur de France, 
la ruine de l'Auteur, de fon Ouvrage, 
& de fes Ouvriers.

Ainfi, aiant recouvré un autre Livre composé par le Patriarche, contre les Juifs, lequel avoit été imprimé en Angleterre, & de là apporté à Constantinople par Métaxa, ils en firent quelques extraits des endroits où l'Auteur reprend doucement les opinions

des Turcs. Aiant trouvé ici le moien de faire valoir leur mauvais desfein, ils subornérent un certain Bouffon, qui avoit été autrefois Vayvode de Galata, lequel étoit bien venu auprès du grand Visir à cause de ses bons mots, & de ses maniéres bouffonnes ; auquel ils dirent d'infinuer au Vifir , que Metaxa étoit cet infigne Personnage habile au fait de la Guerre & des Armes ; lequel avoit été envoié pour exciter une fédition, que fous le prétexte d'imprimer des Livres pour l'usage de la jeunesse, il s'en servoit pour en répandre d'autres contre l'Alcoran, lesquels il avoit

apportez d'Angleterre.

Que toutes ces choses se faisoient
sous les auspices de l'Ambassadeur
possion
possions

postos, quo Grecos ad rebelliomem excitaret: multos eorum ad Causacos transmisfos, ut eos ad bellum provocet, Imperatore in Asam profetto, cujus expeditionis erat expectatio.

Que fane Capitales accusationes Cyrillo & Mctanze, Legato in super Anglico authoritatem & exstilinationem minuere valuissent; forsitan & ipsum & megotia perdere, propter que apud Turcas resideba.

His permotus Viferus, extemplo-damum Mexaxe adorii flatni; eumque in jipa allu deprehendere, adverfus Mahometis Legem aliquid extudentem : quod un fieret; mandavii illico Centurioni G Coborti Janiffariorum; exemplo quidem sigolite, G imprudenti; militius habenas folvere, qui vix unquam legious continentur; qui vix unquam legious continentur; qui méripiant ommia.

Patrandum fuerat du Veneris, Jamarii 4. preclarum falimus: Jad Legatus Gallie, cum forte audiciffet, Amglicum vocasse convivas in diem Epiphaniae, Patriarcham & Venerandum Baylium, rem in duos dies distuiti, ut inquichat) condimentum corum eputis adderet.

Ea igitur die, (ipso meridie) centum quinquoginta Janissarii armati Metaxæ domum obsedere, & omnes ad Anglum aditus interclusere.

Ubique pavor & rumor, cujus causa ignorabatur. In boc tumultu Anglici Legati Secretarius & Metana, redeund'Angleterre; que des Livres compofez par le Patriarche pour porter les Grecsa la révolte, il en avoit envoié une grande partie aux Cofaques, pour les exciter à prendre les armes, après que le Grand Seigneur feroit partipour l'expédition d'Afle.

Lesquelles accusations capitales auroient pù faire perdre à Cyrille, à Metaxa, & à l'Ambassadeur d'Angleterre même, leur autorité & leur respect, & peut-être sa propre personne, & les affaires pour lesquelles il

réfidoit en Turquie.

Animé par cci faux rapports le V<sub>i</sub>fir réfolut de furprendre fur l'heure Metawa dans fa Maifon, & de l'attraper fur le fait, imprimant quelque chofe contre la Loi de Mahomet; Et pour en venir à bout il commanda fur le champ un Capitaine & une Compagine de Janiffarcia, par un éxemple inulité & imprudent, en laichant la bride à des Soldats, que les Loix ont de la peine à contenir dans le devoir, & à empécher de tout rui-

Cette belle action devoit être ére, cutée le vendredi 4, de Janvier; mais l'Ambesfacieur de Françe aint appria pazard que celui d'Anglectre avoit invité plusfeurs personnes et lui pour le jour de l'Epiphanie, ce entr'autres le Patriarche & le Véné. Pable Bayle, il la diffira de deux jours, afin, ditoit, l'ajoùter la fausse aux ragoùts.

Ce même jour donc, à l'heure de midi, cent cinquante Janiflaires armez, inveftirent la maifon de Metasa, & bouchérent toutes les avenués de l'Hôtel de l'Ambassadeur d'Angleterre.

La crainte & la fraieur étoient par tout, sans qu'on en sçût la cause. Dans ce tumulte, le Sécrétaire de Ee 2

L Inda Coca

te: à temple Galata, prateribunt, comitati fervit: quibufdum, qui reporte Dominum funum (ut fijsh affererent) Metaxam indicarunt: fed cum pilos G vofitiu ab daglis non difiguaretur, Anglios Secretario creditum, cum ad Dowinam fuum periturer afferenti, its at falvus è militum manibus in Legati domum elaberetur.

Janistriorum Centurio, cum eum defideraret, quem præsertim quærebat, o omnes servas vinuet, areas confresti, fupellettilem, Tabulas, Typos, Chartas, Libros, argentea cassa, nuumnos, ceste, E quecumque tolli poterani (ut rei Maigstatis bona) ad precium quatuur mille Dalletinemu arcsiit.

Inde cum predd gyrffut, E à quodam Drogamana (Interprete) Gallo, (qui fe fe tumultui immifenerat) monitus, figiffe reum ad Anglicum Legatum, refpondit (delaterem charitate fuperans) jubi mon effe in mandatis eum itluc fequi.

Legatus Anglicus eth pro rei merits, graviter offenity, militamium ee indeperturbari videretur, bilarem (ut eccpert) egi diem. Interim rumore evageri, eum adverfus Imperium Ottemannium ennfpirare o Jour Typeraphicum
exceptiatum, ad fimulandas Imperatoris
literas, aut Monetam adulerinum percutiendam; Ef fimilia, quilbui ignaram,
id, aut irviduo vulgo falet imponere,

l'Ambefiadeur d'Angleterre, & Métasa revenoient de l'Eglife de Galata, accompagnez de quelques domelfiques, qui pour le fauver cux-mêmes, indiquérent Métasas; mais comme il n'évois d'ilingué des Anglois, ni par le chapeau, ni par l'habit, ils crûrent le Sécrétaire d'Angleterre qui les aflura qu'il appartenoit à fom Maitry; tellenent qu'étant par ce moien échappé des mains des Soldats, il entra fan & faut d'an l'Hôret de l'Ambaffactur.

Le Capitaine des Janiflaires qui le vouloit avoir, pauce que c'étort lui qu'îl cherchoit particulièrement, fit rougne les Armoires, & emporta les Meubles, les Tablettes, le Préf. les Meubles, les Tablettes, le Préf. les Meubles, les Tablettes, le Préf. fes d'argent, l'argent montoyé, les habits & tout ce qui fe pui temporter, comme des Biens du Fife, pour la valeur de quatre mille Rifdaleur de quatre mille Rifdaleur

De là fortant avec fon butin, & aiant été averti par un certain Droga. man, ou Interpréte François, qui s'éc toit mélé dans la foule, que Metaxa s'étoit retiré chez l'Ambafadeur d'Angleteure, ce Capitaine montrant en ceci une plus grande charité que le Délateur, il n'est pas écrit dans mon

ordre, dit-il, de l'y aller chercher.

L'Ambalfadeur d'Angleterre, qui
avoit cie griévement offenfe par ce
violent attentas, fed úverit néammoins
le refle dit jour, comme il avoit commencé, pour faire voir que cela ne lui
caufoit aucun trouble. Cependant on
fe courir le bruit aguil tramoit quelfactourir le bruit aguil tramoit quelthoman; qu'il s'étoit avife, étie ditthoman; qu'il s'étoit avife, étie ditthe de la faufié Monnoie, ét relles autres chofes qui, par l'ignorance & l'envie, font proper à féduire le Public.

Die sequente, Libri per duos Græculos (sprimtes Renegados) exommati sucrunt. Tractatus Patriarche, per Jesuitas blasphemiæ notatus, in medium affertur.

Locus (quem argebant maxime) coram Visero, E diquot Mulassi interpretatus: mili inventum, qued cet authorem, vel Typegraphum, ex legious, r reum capitis faceret. Patriarche tamen coram Magifiratu citato, multe criminationes intentates, fed omni probatione pariter ac probabilista minores.

Neque ramen adhue Viferus supiciomem exuerat, quod Metaxam armorum bellique expertunu cum Caussaic comflia commutare, El Anglie patrocimio se dedisse autiverat; cum epistem Insigma Regia, fronti Libri præsixa igst ostentarentur.

Sed hee dubia brevi vemata funt; fudicio ad Mafini delato , funtunia lata of , Dogmata contra Mahometis Intiituta, non effe continuo blafiphemiis, aut criminibus annumeranda. Cumque permiffilet Imperator Chriftianis doctrinam fuam profiteri , ipfos non magis reos effe Typis mandando, quam pro concione prædicando publice, quid crederent: neque diverfitatem opinionum; fed fcandalum legibus pexnifique obnoxios facere.

Postquam prima illa & palmaria objectio eversa fuit, facile quidem catera codem nixa fundamento conciderunt, Le jour fuivant, les Livres en queftion furent éxaminez par deux Grecs, pauvres & Renégats. Le Traité du Patriarche, où les Pépities difoient avoir trouvé des blasphémes, fat pro-

duit. L'endroit fur lequel ils infiftoient principalement, siant été expliqué devant le Vifit & quelques Mallachs ou Jeges des Provinces, on n'y trouva rien, qui, felon les Lajas, pût rendre coupable de mort, ni l'Auteur, ni l'Imprimeur. Il y cût néamoins pluficurs accufations intenées contre le Patriarche, cité par devant le Magifitat: mais elles furent également defituées de preuve & de probabilité.

Il refloit pourant encore quelque foupçon dans l'efprit du Vifr contre Metawa, fur ce qu'il avoit entendu dire qu'étant hable dans les sflaires de la guerre, il s'entendoit avec les cofaques, s'equ'il travailloit fous les auspices de l'Ambassadeur d'Angletere, dont ils publicient que les Armes Roiales devoient être mises à la tête de ce Livre du Patriarche.

Mais tous ces soupons douteux surent bien-to' dissipez. Le jugement en aiant été remis au Mossi, il déchar par une Sentence, que les Degmes contraires aux Préceptes de Mahomet, ne doiven pas tolijours tre mis au rang det blassphémes ou des crimes. Que le Plempereur aiann permis aux Certisons de prossipes de la faire imprimer, que de prêcher ouvertement ce qu'ils crients: El que en vels pas la diversité de luxt opinions, mais le scandale qui duit tre poui selon le Lois.

Après que cette prémiére objection, à la faveur de laquelle on ferpromettoit la victoire, fur renversée, toutes les autres qui n'avoient que ce même appui, tombérent aussi très-facilement. Ec 3. Tér-

Tersia die Legatus Anglicus aperte se produceus Viserum adir, & ipsi libere produstatus edibus suis emergise, quibus prassisto esset, adversus mittem & nomicorum impetum, & ejus inaccontinua it turetur.

Præterea Visiero in mentem revocavit, ipsum & bominem & negotium nosfe. Ilium esse Caloyram, nobilem, Senatis Veneti subditum, ab ejustem Baylio sibi commendatum.

Dein datum illi ab iph Vifter oxnium, Typas Universid, Se Generadi: polirenum nibil datum iph seunent, aut innosilite, ideopu mirari le, qui fa tenerè amicos l'uni El fulpretia boliere, C esrum achte bolili more alvarri, El bena diviper aggreffis effet, ut obsequeterir ii, quorum dolar, El inimicitiam probe orgaliceri, qui el accidationi fe ciqui et a giodatur ) milita mitteret, qui ciun inferrent, cujus feu nimis foret ponitentia.

Visterus whi & bominem (quem meat) & tircumslantis somme revolvit, & injuriam ei fattam, eni maxime spedebat, Legato Angilio pigere fatti, desperare se nibit moquam de oo dissim, ant contumitam devessus cums meditam. Min eil e evum impudentium, qui tist bune dolum & mendacium abtrus evan.

Le troiféme jour l'Ambaffadeur d'Angletere, fortant publiquement, alla trouver le Grand Vifir, & lui déclara franchement qu'il avoit retiré dans fon Hotel Metawa, comme dans un lieu de füreté pour le mettre à couvert de la violence des Soldats, & pour défendre fon innocence contre la fureur de fes ennemis.

Il fit ressourcir pour cet effet le Visir qu'il avoit connoissance de la personne & des affaires de Metaxe. Il lui représenta que c'étoit un noble Caloyer, Sujet des Etats de Venise, & qui lui étoit recommandé par le

Bayle de cette République.

Qu'outre cela, il avoit obtenu la permittion du même Visir, pour faire dreffer à Constantinople l'Imprimerie dont il s'agifloit : qu'on n'avoit rien fait contre ion gré, ni même fans le consulter, & que par conséquent il étoit fort étonne qu'il eût de si mauvais foupçons contre fes Amis, qu'il les cut fait affaillir avec tant de précipitation dans leurs maifons, & enlevé fi témérairement leur bien, pour faire plaifir à ceux dont il connoissoit la fourberie & l'animofité; que tout cela lui devoit faire connoître qu'il s'étoit laisse trop facilement emporter au premier vent des fausses accusations, lors qu'il avoit envoié des Soldats (à fon iniçû & touchant les chofes qui le concernoient) pour commettre des violences dont il n'étoit plus tems de fe repentir.

Le Grand Vifir aiant rappellé dans fa mémoire l'idée de Measse qu'il comnoisseit, & réstéchi sur toutes les circonstances de l'injure qui venoir de lui être faite, témoigna à l'Ambassadeur d'Angleterre, pour lequel il avoit de tres-grands égards, qu'il ne s'étoir jamais désié de lui, & protesta qu'il n'avoit pas eu la moindre pen-

eni-

Denique profiteri nou onte se velle baberi bac noxa exolutum, quam Metaxxe salva bona G' integram exissimationem ressitutifes G sclevis authores suo irretitos saqueo, imó G severo exemplo punitos; sune sane rogore, us amicus (quemadmodum antea) baberetur.

Hâc Legati opera & intercesse, Patriarcha cum Visierio in gratiam rediti: 16ssus, Musti (quem continuo Angli adière) ut illorum fraudem, borum imocentiam, ei exponerent, savorem adeptus est.

Proxima ab bot impetu die, convenerat Patriartham, Cannachio Rossi (Cardinalia Brandini Emissaria) ut imfultaret & illuderet assistict and the negatite, quo usque tendem suma patientiam essent tentaturi fattionibus improbis? & quo esse perciti sue vite seceriat insidias?

Respondit se duobus eriminibus ei successer; primum quod soveret Metaxam, eumque subert contonari Haretiann & apid hareticos degentem. Secundo quia Libum bergibus reservat, pedicatum Reji Magne Britannie, Hereticorum Capiti; sed si Librum vedket vetraslare, & Metaxa remunciare,

fée de l'offenser, & qu'il étoit surpris de voir l'effronterie de ceux qui avoient eu l'impudence de lui mentir, pour le tromper.

pour le tromper.
L'Ambaifacuer edoubla finalement fes proteflations, en déclarant qu'il pour l'un reconstitutions, en déclarant qu'il pour l'un reconstitution de craminels les auteurs de ces attentars, judques à ce que Meissen fait réabilidans la poficifion de tous fes biens, et de l'un four de l'ambair d

Le Patriarche rentra en grace auprès du Vifir par cette entremife, &c ce bon office de l'Ambaffadeur, & acquit la faveur du Mufri, qui fut convaincu de la tromperie de ceux-là, &c de l'innocence de ceux-ci, par les informations que lui en donnéern les Anglois qui le voioient continuelle-

Le jour qui fuivit immédiatement ce tumulte, Cananton kég, Émillàire du Cardinal Brandini, vint chez le Patriarche pour l'infulter dans fon affiction. Ce Patria lui aiant demandé avec douceur jusques à quel point lis mettroient fa patrence à Peruvev des malignes entreprifes de preuve des malignes entreprifes de foit à lui tendre des embléches pour le profie le perdre?

Il répondit qu'on étoit animé contre lui pour deux crimes, que le pramier confidict en ce qu'il fobt noir les intérêts de Metasa , & permettoir qu'étant Héréque, & riquié chez des Héréques, il précha publiquement. Que le frond venoit de ce qu'il avoit fait imprimer un Livre Ee 4

fore ut Legatus Gallicus pro eo deprecaretur.

Proximus post has turbas Tabellarius Roma attulit Acta Confistorii , in edibus Cardinalis Brandini coatti , Super negotiis Constantinopolitanis, ubi inter alia decretum eft , Patriarcham animi inquieti & meditatæ contra Imperium Ottomannicum in furrectionis accufare, quod Calvinistarum commercio uteretur, asque juvenes in corum Scholis instruendos mitteret.

Hujus autem confilii cura demandaretur Legatis Principum in ea Aula cause Catholice faventium : quod cum novissimo conatu collatum, satis liquido probavit , alterum ab altero dependere , 3 utrumque ex eadem officina prodiiffe.

Quod apud se pensisans Patriarcha, & nullam inveniens in patientia falutem , ne deeffe fibi & Ecclefia fua penitus videretur, de binc statuit experiri, an amicorum ope eos posset expellere . qui ipsum expellere tantopere satagerunt.

Et fama est Legatum Anglicum, ( eravistime Cannachii Rossi infolentia in Regis fui nomen offensum) & ejus amicum quendam (virum rerum prudentia . & favore non minus potentem )

tout rempli d'Hérésies, dédié au Roi de la Grande Bretagne, Chef des Hérétiques : mais que s'il vouloit faire une rétractation de ce qu'il avoit mis dans fon Livre, & n'avoir plus de commerce avec Metaxa, l'Ambassadeur de France intercéderoit pour

Le premier Courier qui vint de Rome après ces troubles, apporta les délibérations d'un Confistoire tenu chez le Cardinal Brandini pour les affaires de Constantinople, touchant lesquelles on résolut, entrautres choses, d'accuser le Patriarche d'être un elprit inquiet. & occupé à exciter des soulévemens contre l'Empire Otthoman; qu'il entretenoit un commerce dangereux avec les Calvinistes, & envoioit de jeunes Grecs étudier dans leurs Ecoles.

Qu'il falloit donner la commission. pour éxécuter ce projet, aux Ambasfadeurs des Princes qui favorisoient les entreprises du Papilme, à la Cour du Grand Seigneur. Ce nouveau dessein étant comparé avec le dernier effort qu'on venoit de faire, servit à découvrir affez clairement que l'un dépendoit de l'autre, & qu'ils venoient tous deux du même Arfenal.

Le Patriarche aiant bien réfléchi fur tout cela, & ne trouvant point de sureté dans l'éxercice de sa patience. résolut alors, [pour ne pas négliger entiérement la confervation & ce qui pouvoit être utile à son Eglise, ] d'é. prouver s'il lui scroit possible de chasfer, par le secours de ses Amis, ceux qui avoient si fortement travaillé à le

bannir lui-même. On dit que l'Ambassadeur d'Angleter. re, voiant que son Roi étoit griévement offense en sa Personne, par l'insolence de Cannacchio Roffi , joignit fcs forces avec celles d'un Ami qu'il avoit, aussi puissant

juncto umbone cum Patriarcha in Jesuitarum ejectionem, ut Magno eorum Patrono ostendereus, shi voluntatem & maistiam, non potestatem osfendendi prius desuiste.

Notavimus Legatum Anglicum, plarimum ire pra le tuilsse, gratia (qua valeka maxima) assam, G sepius selito foras ititasse: mopue solus ambulabat: Patriarcha enim (vir imprimis sapiens atque guarus, non esse sisse sibilitation teria sel de vita certamen) ei comes adberebat.

Jesuivæ justam ultionem formidantes omnes in Gallici Legati edes se se recepère, unde (possquam duas septimanas datitassent) omnia in tuto (quia in silentio) arbitrantes redierunt ad sua.

Existimabant quoque Patriarcham, & Legaum Anglicum, id tantum ferio ni. 11, & vin tandem assequentos ut se accusationibus purgarent, & que direpta comat, retiperen: Adeo quas in retranquilla & propemodum consecta, bom Patres o diabantur.

Sed ecce inter bec oila negotimu: ad eos venit, qui nuntiabat Grecas qualdam muiters, Confifentis ergo adelf; e ofque in borto Societatis expediare. Deficuent dunt duo qui flatim à Viferi illèroibus concepti & continuo alius apprebensus: dum Officiarii corum edes perserutabau-ber.

par son crédit que par sa prudence, qui s'unit aussi avec le Patriarche, pour chasser et peut grand Patron, que ce n'étoit pas faute de puissance qu'ils avoient toléré jusqu'alors les Jéjuiet, mais parce qu'ils n'avoient eu ni la volonté, ni la malice de les offenser.

Noss avons remarqué ci-devant que l'Ambaifladeur d'Angleterre fut beaucoup irrité, qu'il le prévalut de tout le grand crédit qu'il avoir, & qu'il fortit beaucoup plus fouvent qu'il fordintère, ne machant jamais feul, mais todjours accompagné du Patriarche, qu' étant un homme fage & très-exqui étant un homme fage & très-exne s'agifloir pas de remporter quelne s'agifloir pas de remporter quelque vétôoire par cette diflute, mais

Les Hilliage craignant la jufte punition qu'ils méritoient, le retirérent dans le Palais de l'Ambaffadeur de France, d'où ils fortirent, après y avoir demucié canche pendant deux femaines, & retournérent chez eux, croiant d'y être en füreté, parce qu'ils n'entendoient plus aucun bruit.

de fauver sa propre vie.

Ils s'imaginoient auffi que le Pariarche & l'Ambafisdeur d'Angleterre ae penfoient uniquement qu'à le décharger des accusiatons intentées contr'eux, & à recouver ce qu'on leur avoit enlevé, & qu'il leur froit méme difficile de l'obtenir: c'eft pourquoi ces bons Péres vivoient dans un très-grand repos, en fe figurant que tout étoit appaile, & que cette affais-

re étoit presque finie.

Mais voici un événement qui troud bla leur tranquillité. Un certain perfonnage vint les avertir qu'il y avoit quesques semmes Grecques dans le Jardin de la Société, qui les y attendoient pour se confesse. Deux Jé. Jaites fortirent pour y aller, & n'y Ff.

Il atlum fine tumultu & finandalo: mm & eurum Ecclefa claufa & obfiguata fuit: Alturia & vafa argentaconfervata: quecusues ad ecs pertinebant inviolata: Libri tantum, per Legem Talionis; apportati; & Vifiero traditi, quò & ipfi dedulli in ferroti compedibus; circite muclem affervati funt.

Libri quoque inspetti, in quibus multò plura inventa, que eos ex Turcarum Legibus reos facerent, quam vel in Codicibus, vel Attionibus Patriarche.

Eodem tempore Canacchio Rossi & Libri ejus apprebensi, superioribus suerunt tristi consortio additi.

Iti Gallicus Legatus alloquium ab Imperatore flagitare: fed cum non impetraret; Nobiles & Magnates omnes; frequens ambire; prefertim Muttum: à quo baud alter exceptus (à, quam admonitione, ut moderatius boueflius/que fe fe in posferum gorret; & ca tantum curaret que fibi mandata.

Alle vero nibil ad diligentiam omittere; sed nibil prosecre: quandome Euderis suptienes interminari, fidem accajore; commercium prohibere; sed paraverant Turce responsum: atturos se de ea re cum ipsus Domino Rege Gallie; S suraturos ei satisfactum. furent pas plûtôt arrivez que les Sergens du Viir les failirent, & en méme tems un autre fut arrêté, pendant que les Officiers fouilloient leur Convent.

vent.

Tout cela fi fi fam bruit & fasfandale; car leur Eglife fut renée & fielle: leurs Austh &
lea bruit en leur Austh &
lea bruit en leur apparten de leur en leur apparten et leur et leur en leur et leur et

On éxamina auffi leurs Livres dans lesquels il se trouva beaucoup plus de choses qui les rendoient coupables, selon la Loi des Turcs, qu'il n'y en avoit dans les Cayers & dans les Acations du Patriarche.

Canacchio Roff aiant été arrêté en même tems, & ses Livres pris, surent mis dans la triéte compagnie des

Les chofes érant en cet état; P.Ambaffadeur de France demanda Aduience de l'Empereur: mais ne pouvant l'Obtenir, il di borna à follioiter continuellement tous les Grands, de méne que les autres perfonnes de qualité, & principalement le Moffis, quipour toute reception, lei donna feunetement à l'avenir. & d'avoir la retenue de ne fe meller que des fafires, pour ledquelles il auroit des ordres particulies.

Cet Ambaffadeur vit bien par là que toutes ses démarches étoient inuties: cependant il n'oublia rien de 
tout ce qui pouvoit féchir les Tures, 
Quelquecios il les menaçoit d'une rupture de Paix, & les accusoit de viopere de la companyation de la companyation de 
pere de 
pere de la companyation de 
per

Postremo Jesuita turbarum lass, & de vita periclitantes, criminum cum satis esserti sunt minime malevolos, quorum inimiciam merito suo maxime formidabant.

Hi enim ut vitavetur scandalum, & Christiano sanguini paverettur, intercesferunt, & vitam illis impetrarunt.

Tandem post multas deliberationes, eo inclinavit Sententia, ut exitio multarventur, G omnibus Imperatoris Tarcici Provinciis G ditionibus illis interdiscratur, Libri redderentur G omnis suppellex.

Gratias corum precibus agant, à quibus ut sic benigne secum ageretur, non erant promerits.

Hoc patto manifestum, non suisse animum predandi, aut bena corum expilandi, qui sub Regis Gallie patrocinio wivebant.

Missa Chion, Smyrnam, Aleppum at que Opprum, mandata , ut Scietatis bujus saltiones, probiberentur: que eo ambitionis & avaritie ascuederant, ut Sepulchrum Hierosolymitanum, exclusis Frauciscanis aucuparentur, & tantum

ler leurs Alliances; d'autres fois il les menaçoit de l'interdiction du commerce; mais les Turcs qui avoient leur réponse toute prête, lui dirent qu'ils en écriroient au Roi de France son Maitre, & qu'ils auroient soin de lui donner faisfaction

A la fin, les Jéfnites réduits à la dernière extrémité, en danger de perdre la vie, la mefure de leurs crimes étant comble, reconnurent par expérience, que ceux dont ils redoutoient avec raison la vengeance, n'étoient pas leurs plus grands ennemie

Car, pour éviter le scandale, & empêcher l'esfusion du sang des Chrétiens, ceux-là même intercédérent en leur saveur, & leur sauvérent la

vie. Enfin, après pluficurs délibérations, la Sentence qui fut rendué par les Tures contre les Yffaires, portoit qu'ils étoient bannis de toutes les Provinces & Donaines de l'Empire du Grand Seigneur: que les Livres & tous les meubles confifquez à leur requisition dans la Maison de Metaxa devoient lui étre rendus.

Qu'ils rendent graces à leurs Intercesseurs, qui ont eu la charité de leur rendre ce bon office, dont ils étojent indignes.

La debonnaireté de cette conduite fait bien voir qu'on n'a pas eu deffein, de piller, ni de ravir le bien de ceux qui vivoient fous la protection du Roi de France.

Les Tures envoiérent des commiffions à Chio, à Smyrme, à Alep & à Chypre, pour y détruire & interdire absolument toutes les factions de cette Société Jéplisique, dont l'ambition & l'avarice étoient montées jusques au numerous de la commentation de l'avarice étoient montées jusques au

non aperta vi extorquerent: quæ controversia Romæ probe nota est.

Denique cum custodia & compedibus Naviculae impossis & chium missis, in this proxime Navi, que in Provincias Christianas esset abitura, omnes committerentur, interim, co loci, carceribus inclus permanerent.

Usi ad Castella Hellesponti ventum, enprafestus in Gallici Legati gratiam, eujus animum prius intellecerat, eos ulterius progredi non passius est, quia litteras Basse non attulerant: unde Constantinopalin surrunt revestis, sed-eadem cuflodia semper detenti.

Hi continuo rumor in valgus emanavit Jesuitas revocatos & brevi restizuendos.

At Vifierus suam authoritatem spretam, jussa elusa, & bane, shi consumetiam oblatam whi sens, tanum concepit surorem, ut quin eos extemplo morte preteret, vin shi temperavit: sed ubi egre deserbuit ina, Chium demou ablegati, & Navi Christiame impositi, in Italiam mavigarunt.

Equidem eorum exilio mminem vidi affilictum, preter unum Gallie Legatum, cujus familia non videbatur tota ejusdem affectus, au point de vouloir se rendre maîtres du Sépulchre de Jérusalem, au préjudice des Franciscains, qu'ils en vouloient chasser par sorce, comme celaest sort bien connu à Rome.

Ces Hylites furent enfin mis dans une petite Tartane, liez par les pieds, & envoiez avec une bonne ofeorte à Chio, pour y être embarquez fur lo premier Vaifeau qui front voile vers les Terres de la Chrétienté, & en actendant l'occasion de ce dépar , ils devoient y être renfermez dans une Prison.

Quand ils furent arrivez aux Châteaux de l'Hellépont, celui qui en étoit le Gouverneur voulant faire plais fri a l'Ambaliadour de France, qui lui avoit donné avis de fon intention, lex empécha d'aller plus avant, fous prétexte qu'ils n'avoient point de Plafetexte qu'ils n'avoient point de Plafetext envoiez d'Conflament de l'avoir pur tent renvoiez d'Conflament de l'avoir pur todjours prifonniers d'accompagnez de leurs mémes Gardes.

D'abord qu'ils y arrivérent, on fit courir le bruit parmi le Peuple que les fésuites étoient rappellez, & qu'ils devoient être bien-tot rétablis.

Mais cela ne fin transplités venu aux orilles de Grand Viñe, qu'ilentra dans une fi grande fureur de voir fon autorité méprifée, fes ordres élusdez , & l'outrage dont on le coordres fusdez , & l'outrage dont on le coordres desfaire mourir dans le même inflans; mai le premier feu de fa colère étant paffé, & fa plus grande émotion appaffée, il de renvoia de même qu'aupan Navire des du siant été mes fur partice de la colection à la furent conduit en fasile.

Je puis dire, avec toute certitude, que je n'ai vû qui que ce soit affligé de leur éxil, à la réserve de l'Ambassadeur de France qui a été le seul à

Catho-

Catholici cateri, præ omnibus Religiofi, & Franciscani Hierofolymitani, immensum quantum letabantur, se bujusmodi, peste levatos, & factiosi Oxdinis formidine liberatos.

Quin etiam audio ipsos Jesuitas, ingenue se sateri, Legato Anglico devinetas spurimum, G. Rome cum publica erebus suis reservent, culpam omnem in Gallici Legati temeritatem G incogitantiam rejectif.

Miss quoque Smyrnam, qui apprebenderent duos Jesuitas, qui Gallici Consulis patrocinio se suebantur: sed cauti opportune se se abdiderunt, aut suga sibi consulure.

Restabat dicendum, toto tempore, quo Legatus Anglicus postbæc in regionibus sletit; Gallicum cessasse; & nibit movisse per quinque menses.

Sed tandem considerans susm in Gollian pendere, ubi ampissimam à Romà pendere, ubi ampissimam còm zell sui, in Causam Catbolicam, timo ad com tacadam, potessati sue samam excitaverat: persuaferat enim Collegio Cardinalium, se Gixetam Ecclesiam, Romane subjestimum, se susma successima per susmata superiori de la companya de la companya successiva de la companya successiva de la companya successiva de la companya successiva de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya del company

Qua in re judicarunt prudentiores, male eum & de Causa & de suo Do.

en témoigner du chagrin; car tous ceux de la famille n'ont pas été touchez de la même façon.

Les autres Catholiques, & fur tout les Religieux Franciscains de Jérusalem, ont cu une joie extréme de évoir délivrez de cette Peste, & de la crainte qu'ils avoient des fastions de cette redoutable Société.

J'ai même apris que les J'éjaire avouent, fans détour, qu'ils ont de trè-grandes obligations à l'Amballa-deur d'Angleterre, & qu'en faiaine à Rome, la déduction de toute cette affaire en public, ils ont jetté la fue te de tout ce qu'il y a cu d'irégulier, fur la témérité & l'étourdiffement de l'Ambalfadeur de France.

On avoit aussi envoié des gens à Smyrne pour y arrêter deux Jésuites qui se prévaloient trop de la protection du Consul de France: mais ils ont eu la précaution de se cacher, ou de se mettre en surette par la sui-

Il me reste à vous dire que pendant tout le tems que l'Ambassiadeur d'Angleterre a demeuré en ce Païs, depuis cette révolution, celui de France s'est tenu en repos, & n'a rien entrepris durant cinq mois.

Mais faifan erfdexion fur l'appui fuvorable qu'il avoir à la Cour de France, & fur la grande confiance qu'on témoignoit avoir pour lui à Rome, où il s'étoit aguis une grafafoit purofitre pour la Carbolicafafoit purofitre pour la Carbolicamoiens qu'il emploiti pour en défendre & foûtenir les intérêts, il avoir enfin perfudé le Collège des Cardi-

BAUX, qu'il foûmettroit l'Eglife Grecque à celle de Rome. Sur quoi les mieux avifez jugérent que fon entreprise ne réuffiroit point Ff ?

232 RELATION INCS
mino merci: nulla enim tertior aut expeditior via ad rerum Catbolicarum inter
Turcas ecorfionem, quam qui di verrum Catbolicorum regula, moribus &
priciligiis, quibus juxta cum conficuitis
libre fruebantur, innovara.

Gallicus igitur, ut qui se funditus perditum existimares, nis samam, sidemange que sam behautem septiulirest, aliqua sistem specie Jesuitarum restitutionis; is silud bae commento esfectum iri non desperavit.

Habebat duos domi Jesuitas, qui secreto ad eum consugerant; nec inde quam post unum mensem ab Anglici Legati discessu prorepere aus sunt.

In borum gratiam ab Imperatore petiit, ut Sacellanis suis liceret mostuos suos sepelire, E alias Officii sui partes exercere. Quad cum obtimusses, divulgatum mox suit, eum sesuntas resituisse.

At refitutio bec quo modo conflet, ni pernoris, En cerifimum Mandati Imperatorii Apographum. Tu judica natrum vulneris bujus labra, ita prifede coulterint, ut palfin pradicatur. Sanh mulaum differunt, vulnus fantire & cutem obducere.

à l'avantage de la Religion Chrétienne, ni à celtu de fon Maitre: parce qu'il n'y a rien qui foit. plus propre, ni qui contribue d'avantage à renverfer les établificmens des Catholiques parmi les Turcs, que de changer quelque chofe dans les Régles, dans la Discipline de dans les riviléges dont les anciens Chrétiens ont joui librement & en bonne conficience.

L'Ambassadeur de France s'imaginant d'être entiérement perdu 'il ac réparoit la bréche qui venoit d'être faite à sa réputation & à son crédit, ne descipéra pas d'obtenir en quelque façon le rétablissement des Jéjuites par l'expédient qu'il inventa de la manière suivante.

Il avoit chez lui deux Jéfaites qui s'étoient venus jetter secrétement entre se bras, & qui n'osérent paroître dehors qu'un mois après le départ de l'Ambassadeur d'Angleterre.

Il demanda au Grand Seigneur, pour les favorifer, qu'il fur permis à fes Chapelains d'enlévelir ceux qui mourroient dans fon Hôtel. Et cela lui aiant été accordé, le bruit fe répandit aufli-tôt qu'il avoit rétabli les féluites.

Mais afin que vous aiez une parfaite connoilfance de la nature & des conditions de ce rétubilifement, je vous donne ici une Copie authentique du Manda! Impérial. Vous jugreze, par là, fi la plaie dont nous vous avons fait voir l'ouverture, eft aufis bien refermée qu'on le publie de tous côtez. Certes il y a bien de la difference, entre guérir une plaie, ou faire croître la peau par deflus.

## COMANDAMENTO

Del Gran Signore indrizzato ad

## ASSAN BASSA

Gapitaneo del Mare, & al Cadidi Galata.

L giungere del Eccelsssimo Segno Imperiale, vi fara nato come l'Ambafciadore di Francia per Ars mandato alla mia Felice Porta m'ha fatto intendere, che non essendo la loro Lege & Religione fimile à quelle degli altri Christiani, che fono nel mio custodito Imperio, fecero però nel passato, con l'Imperial mis Licenza, venire dagli paesi di Francia, li Religiosi, nominati Giefuiti, i quali da vinti-cinque auni in quà, stando in Galata nella Chicsa nominata San Benedetto, à loro destinata , per sinistre informationi date , furono effi mandati agli loro paefi; & dall' bora in quà, ritrovandosi la detta Chiesa ferrata, ne essendovi Religiosi che possino assistere alle cose necessarie delle per-Sone loro che venzono à movire.

Per tanto fisplicando che fi fia dato wie nobil Commandamento perche Eccettuati i Religiofi fopradetti mandati via, & altri de pacii aliemil poffuso perre in detta Checla quelle perfuse de Religiofi Francefi; è della medefima Religione, che fi trevanso al prefente qui dettri, è deffinati da lora, fenza che huomo babbia ad inferirli malefia.

## MANDAT

Du Grand Seigneur, adresse au

## BACHA ASSAN

Capitaine de la Mer, & au Cadi de Galata.

E la part du très-Haut Empereur, dont your connoîtrez ici la volonté: qu'il vous foit notoire que l'Ambassadeur de France nous a fait sçavoir par une Requête présentée à notre Heureuse Porte, que la Loi & la Religion des gens de son Païs, n'étant pas conformes à celle des autres Chrétiens qui sont dans nôtre Empire, sagement gardé, ils firent venir autre-fois, des Terres de France, par nôtre Permission Impériale, les Religieux ap. pellez JESUITES, qui aiant demeuré vingt-cinq ans à Galata, dans l'Eglife de Saint Benoit , qui leur fut affignée, ont été renvoiez dans leur Pais, à cause des plaintes qui ent été faites à leur desavantage; & que cette Eglise aiant toûjours été fermée depuis ce tems-là, ils n'ont pû avoir de Religieux qui puissent subvenir aux\*. besoins des personnes de leur Nation qui viennent à mourir.

Cela leur a donné lieur de nous demander, par leur fupplique, nôtre Noble Mandats, par lequel il leur foir permis d'introduire dans ette Eglife les Religieux François de la meme Religion, qui font maintenant dans ce quartier-là, chossis 8 destinez pour ectte sondion, sins que personne les pusses molecter, bien entendu que les Resigieux qui ont tel éxilez. Se ceux des autres Pais étrangers, ferom exceptez de le privilége.

Ff 4.

E però in conformita uscito il mio Commandamento, onde Commando che al pervenirvi dell' Imperial mio Commandamento, dobbiate quello esseguire.

Rolle grebe, fi come di fopra, non hanno le fudette Perfone Religiofe. Lo peffine far le Funtioni mecfinera gli con petro far le Funtioni mecfinera gli colori con per canani, è quelli de pasí menici poffine pere parer in detta Chicía quelle perfine per perri meta Chicía quelle perfine per Religiofi, che finno quelle perfine per la menta perine che mon facciono alcun mancamente nel carico le re, è che non operino cefe de finno santrarie all' Imperial mia Volunta, non finno molefati d'alcuno.

Post has literas isti duo Jesuitæ, post para Gallicum Legaum latitasse dixi, solemniter & cum magna ostenia-sione, è domo ejuschem deducti sunt, ad Santii Benediti Ecclesiam: ibique locati ut Legati Sacellan:

Hec illa est totius Ordinis restitutio, quam Rome increbuisse ex tuis perspicio.

Neque vero putabat Legatus Gallicus Mandati bujus Copiam unquam prodituram foras, aut criticis & captiofis ingeniis, tot inquirendi ansas præbituram, quominus eset quietus ab hoc negotio.

Querunt enim que tandem sit ista Gallorum Religio, ab aliis Christia-

C'est pourquoi je vous envoie ce Mandat, par lequel je vous ordonne d'éxécuter tout ce que je vous y commande, aussi-tôt que vous aurez vu fon conceptu.

fon contenu. Et parce que, suivant l'exposition faite ci-deffus, les Religieux dont il s'agit, n'ont pas la liberté d'éxercer les fonctions nécessaires pour leurs morts, nous leur permettons [en exceptant les Religieux chaffez autrefois, & ceux des pais ennemis ] de mettre dans cette Eglise les Religieux François, qui sont présentement à Galata, choisis par ceux de la même Nation, & ceux dont ils feront l'élection pour leur succéder: à condition qu'ils ne feront rien contre le devoir de leur Charge, & qu'ils n'entreprendront aucune chose qui soit contraire à nôtre volonté Impériale, moiennant quoi, ils ne seront molestez de personne.

Après l'expédition de ces Patente; les deux Jéjuites , que j'ai dit avoit été cachez dans l'Hôtel de l'Ambassiadeur de France, surent conduits avoc beaucoup de folemaité & d'oftentation, depuis son Appartement jusques dans PEglis de Sant Benost , ou ils prirent la place des Chapplains de l'Ambassiadeur.

Voila quel a été le rétablissement de tout l'Ordre Jésuitque, dont on a tant sait de bruit, comme je l'apprens par vos Lettres.

Il y a lieu de croire que l'Ambaffadeur de France ne prévoiot pas que la Copie de ce Mandat füt jamais mife en lumière, ni qu'elle donnât tant de prife aux Critiques & aux Cenfeurs, pour rechercher & pour découvrir tout ce qu'il fit pour affoupir cette affiire.

Car ceux qui ont de la pénétration demandent quelle est cette Religion nis.

March Land Color

nis, qui Turcico Imperio continentur diversa?

Siquidem Galatæ sunt quinque Romanistarum Templa, & Monasteria, in quibus Galli Capucini, Dominicani & Franciscani commorantur?

Secundo que fint ille res, aut ceremonie, bomini Gallo necessarie, in mortis periculo, aut post mortem, quas nullus horum Religiosorum Ordinum queat perficere?

Rogant quoque quinam per bas Litteras Imperatoris restituantur, si Religiosi supra nominati & Peregrini (ut videri possit) excipiantur?

Ad qua responsam audio: Primo navam bane Gallorum Religionem esse natum Jesuiteam & Gallico-Legatinam, quam Christianissima Majestas, Parlamenta, Sorbona, Viri in Gallia, quibus Ecclesse Gallicance libertates cordi sunt mondum approbant.

Secundo, hominem morientem, cui falutis sue cura est, à Jesuita debere absolvi; aut mortuum ejusdem veste sepeliri.

Denique nullam Restitutionem esse in Saltico-Legatina , (modo dista ) Religionis , se corum (qui tunc Galata) duorum nempe Sacellanorum, qui in mortis negotio adesseut, non autem Jesuitea Societatis. des François toute différente de celle des autres Chrétiens, qui sont dans l'Empire des Turcs?

Puisqu'il y a cinq Eglises & cinq Monasteres à Galata, où ceux de la Communion de Rome font leurs exercices, & où il y a continuellement des Moines François Dominicains, Capucius & Franciscains, qui y font leur résidence?

Secondement, quelles sont ces chofes, ou ces Cérémonies nécessaires un bomme Français à l'article de la mort, ou après la mort, qui ne peuvent pas être faites par aucun des Religieux qui me sont pas de l'Ordre des Féluites?

Jejuite!

On demande aussi qui sont ceux que l'Empereur rétablit par son Mandat, si les Religiéux qu'il y nomme sont exceptez & tous les étrangers, comme il paroit dans ce Rescrit?

A quoi îl me femble qu'on ne peut répondre qu'en difant : En premier lieu, que cette movelle Religion de Français, n'elt que la prétaude Religion de certains Tylipites dévouvez au ferveix de l'Ambafideur de França, laquelle n'a point encore eu l'Approbation de Sa hàpighe Ref-celtaines ni con de Sa hàpighe Ref-celtaines ni non de Sa hàpighe Ref-celtaines ni pui maintiennent courageufement les priviléges & les Libertez de l'Eglife Gallicane.

Secondement, que les Agonisans, qui ont soin de leur salut, doivent recevoir l'Absolution de quelque Hsuite, ou être revêtus de son habit après la mort.

En troisséme lieu, qu'il n'y a point eu d'autre Rétabissément que celui de cette mouetie Religion, dont on vient de parler, qui n'étoit connue que chez l'Ambassadeur de France, & qui ne concernoit pas toute la Société Jéssiti-

Gg Postra

Postremà, apud vires bonos & gradentes, istà re penitus perspettà, firmum
mantes, Legatum Gallicum, non tantim bonores & beneficii Jesuitia attuisse
fe, quantim dedecarit & ludierii, shò
sucque genti, Religionem ejus ad Jefuitas corecendo, & Clerum faum ab
omnibus altis Ordinibus sporando.

Que autem ut tegantur incommoda, colorem aliquem inducendum veritati.

Sed non of animus mibi Commentari, multo minus comminifei: G jam ulum sibi obsequor, longius roagatus sum extra Provinciam meam: quod condones, ora.

Mustriffime Dominationis Tue,

Omni fide & conflantiá fludiofifimus. CHRYSOCULUS, Logotheta Ma-

Conflantinopoli, die 9. Novembris 1628.

gnæ Ecclesiæ..

que, mais sculement deux Chapelains; qui étoient alors à Galata, destinez pour assister à la mort des François domestiques de cet Ambassadeur.

Au reke, a près avoir éxaminé la choée, tout honnéte homme bien, avilé fera fortement perluiadé, que l'Ambsfiduleur de France a plus cuité de deshonneur & de préjudice aux Jéjuites qu'il ne leur a fait d'honneur & de bien, en donnant à entendre qu'ils one une Religius particulière que lui & ceux de la Nation doivent fuivre, & en diffinguant le Clergé Jéjuitique, de tous les autres Ordres Écclésaftiques du Christianisme.

Ces inconvéniens étant si visibles; on en a pallié la vérité, en les cougrant de quelques couleurs propres à les sarder.

Mais je n'ai pas dessein de faire ich un Commentaire, & encore moins de vous écrire mes sentimens particuliers, car je m'apperçois qu'en vous obésillant, j'ai déja passe les bornes de mon sujet, ce que je vous prie de me pardonner.

Très-illustre Seigneur, je serai toujours, Vôtre très-fidéle Serviteur.

CHRYSOCULE, Chancelier de l'Eglife Patriarchale des Grecs.

A Constantinople, le 9. Novembre 1628.



CON.

# CONFESSION DE FOI

DES

## EGLISES GRECQUES ORIENTALES.

Tirbe d'un Manuscrit Grec Original

DU PATRIARCHE DE CONSTANTINOPLE, C Y R I L L E L U C A R.

Ce Manuscrit, dont on a parlé ci-devant, a été mis dans la Bibliostéque de l'Académie de Leide, avec les Originaux des Lettres du même Patriarche, par le Sienr J. AYMON, afin que ceux qui voudront ca énaminer l'Autenticité, puissent le faire quand il leur plaira.

## ANATOAIKH CONFESSION

DE LA FOI

## OMOAOTIA CHRETIENNE

2 Tpittanung Mittag.

Ric of Jopes & muchit if Fie if F after

K jahlo-meştige, sanşarınınlaş, niş jahlo-meştige, çi artijanşişini idel di nişası hi şarasının ili yendi. Çin idel di nişası hi şarasının ili yendi. Çin ili kirili ili şarasının çin kirili yenişası çınış, in iliyan madı; nişasının çin kirili meştişini nişasının çin kirili yenişasın meştişini yenişasın meştişini yenişasın meştişini yenişasın meştişini yenişasının meştişini yenişasının kirili meştişini kirili meştişini kirili meştişini kirili meştişini kirili meştişini kirili yenişasının kirili meştişini kirili kiri

ORIENTALE.

Au Nom du Pére, & du Fils, & du Saint Esprit.

Y RILLE Patririche de Confiantinople, fait l'Expofition (leccite de cette Confosse, au nom de tous les Chrétiens en général, pour fairfaire aux demandes de ceux qui veulent (çavoir ce que nous croions, & quels fom nos fentimens touchantle tartiste de la Fié Orthodox. Nous les dirons donc pour rendre témosgage devant Dieu & à toure l'Eglife, sans sucune diffimulation & en bonne conficient.

Gg 2

Kion-

Kipahuser de

CHAPITRE L

I terisip im his dahi, marragingi, ja digara, eternicam, maiga, tan

€ dasa ratina generica diference, in finani ch haman och aldar i pulan mirli
milja ham ch 8 martis il jä detgeli
pa, marji ig til innicam, mirra mir gin
trevillas de pal tile mangia medda demysteide, tan mirra tanna di tilayaplika, hamiliah i derme direkti.

Schrig. 3. 24; Schrig. c. 8; deal. pr. 2; c. cuiric pr. 5; d. app. 3; c. 3; c. 3, xma. 3; c. 3, xma.

#### Kionhauer B.

I tenigh shi nigi yezhi han fulli-Zarra, i et malen ai han pariparipi lin, aj en 2009, cates shipilar maripi lin, aj en 2009, cates shipilar Gairan è aptempi hipi yi ashi mal. Gairan è aptempi hipi yi ashi mal. na quisipari si hipi yashi mamban in mipungi nigi, aim shi e jingi yashi mamban i dansala si jin lin mi wi e mamban dansala si jin lin mi wi e sama mipulla qiat hibiani an, aj wi shi para ya pi shime ni gina mi milari, jingi yan, aj immin, aj mimban, aj wi yashi ya manipullar shi wi yashi manipullar shi wi yashi manipullar shi wi manipullar shi manipullar shi wi manipullar shi manipullar shi wi manipullar shi min shi milari shi wi manipullar shi yashi shi milari shi

β npol. γ. er. β ningu. a. η, iman. er. ey. ματέ. ε. α. περξ. ει. nη. γαλαα, α. εα. α. πρός θεσταλ. β. ey. iper. 6. n. α neger. γ. ε. ειριμ. πγ. πη. iman. γ. λα. ψαλμ. ξα. Β.

Nos croions un vrai Dieu Toutpuiffant & Infini, en trois Perfonnes, Pfer, Fils & Saint Elprit. Le Pére qui n'elt point engendré le Fils en, gendré du Pere avant les Siécles, & contoblantiel au Pére, le Saint Elprit pratélant du Pére par le Fils, & aiant la méme Eflence que le Pére & le Fils nots appellons ces trois Perfonnes en une Effience la Trè-s'aint Frinité qui doit toûjours être bénite, glorifiée & adorée par toute créature.

Deut. 4, 35, & 6, 4, Efini. 40, 4, 6, & 46, 9; 1, Cor. 8, 4, 6, Luc 1, 37, Math. 19, 26, Apo. 1, 20, Jer. 23, 24, 3, Rois 8, 27, Rom. 11, 33, 1, Tim. 1, 17, Gen. 1, 26, & 3, 13, 1, Jean. 7, Math. 28, 19, 1, Cor. 12, 4, Ephef. 4, 4, 5, 6, Jean 15, 26, Galat. 4, 6, 2, Cor. 13.

### CHAPITRE IL

NOus croions que l'Ecriture Sainte a été donnée de Dieu : qu'elle a le Saint Efprit pour Auteur, & non un autre: que nous devons y ajoûter une foi indubitable; car il est écrit, nous avons la parole des Prophétes plus ferme, à laquelle vous faites bien d'entendre comme à une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. C'est pourquoi fon Autorité est supérieure à celle de l'Eglise, car il y a beaucoup de différence entre les paroles du Saint Esprit & le langage des hommes . puisque ceux-ci peuvent errer , tromper, & être trompez par ignorance, & que l'Ecriture Divine ne peut errer, ni se tromper, mais qu'elle est toûjours infaillible & certaine.

2. Tim. 3. 16. 2. Pierre 1. 8. 19. Jean 16. 13. Math. 10. 20. A&. 15. 28. Gal. 1. 11. 1. Theff. 2. 13. Eph. 2. 20. 1. Cor. 3. 10. Jerem. 23. 28. Jean 3. 31. Pfeaum. 60. 9. Pfeaum. 115. Rom. January 115. Rom.

ψαλμ. με. [μμ. γ. δ. ψης ε. α. θ. αλοαπ. β. α. ματό θ. ε. [εξεα. α. εε. μαλ. α. τ. περεμε. λ. ε. (Δλλ. α. ζ. ψλ. α. εε. ψαλ. α. τ. περεμε. β. μιλ. [εξεα. δ. εβ. μμα. ε. εξ. εξ. ε. δ. ίσαν. α. λα. ίσαν. ε. λε. ματό. ε. ε. εξ. αλ. λε. ψακ, μ. ζ. α. μότη α. α. δ.

#### Kidahaun V.

Traight is there to be the me is the model, where is because in his beam where the beam was the model of the mean of the mean of the mean of the medium, as the mean of the position of the po

For a,  $d_1$ ,  $d_2$ ,  $m_1m_2$ ,  $m_2$ ,  $d_3$ ,  $d_4$ 

#### Kidalaur i.

I terinsk ? regenstræm him, ? musigen ? tin, g ni spen retigen me. tid eing ? igiling ? degiene nægeimen. E itgem gif mis skylkonde handener, iggan ? \* iggin gi ni ti skylkonde handener, iggan ? \* iggin gi ni tir skylkonde handener, iggan ? \* iggin gi ni tir skylkonde handen im fer iggin ? \* iggin gi ni tir skylkonde made mirm im handen. 121 Diram manar musiq iling, il li n nami fan de ve fjeleg, celle ! \$ 3. 4. Ac. 5. 29. Coloff. 2. 8. Math. 15. 9, Exech. 20. 18. Gal. 1. 8. Proverb. 30. 5. Pf. 11. 7. & 18. 8. & 118. 86. & 104. 142. Hebr. 4. 12. Rom. 1. 17. & 15. 4. Jean 20. 31. & 10. 35. Math. 5. 18. & 24. 35. Efai. 40. 7. 1. Pierre 1. 24.

#### CHAPITRE III.

Nos croions que Dieu tour Grand & Tourk-Puillan a prédeitiré fat Elis à la gloire, devant le commencement du monde, fans aucun égard à leurs ceuvres, & qu'il n'y a point d'autre cauté impulifie de cette Eléction que fon bon plainf & fa divine miféricorde; qu'il a sulfir éc de cette Eléction que fon bon plainf & fa divine miféricorde; qu'il a sulfir de Dieu el la cauté de cette Réprobation, fi on confidére le Droit abfoil de Dieu ell la cauté de cette Réprobation, fi on confidére le Droit ordonné ou Deu, & que cet un effet de juilice, glé, parce que Dieu ell miféricordieux fu juic que pleu el miféricordieux fu juic que Dieu el miféricordieux fu juic que pleu el miféricordie

## CHAPITRE IV.

N Ous croions que Dieu en trois Pereft le Grésteur de toutes les choies viribles & invisibles. Par les invisibles nous
folicités à l'arges, & par les invisibles nous
folicités de Arges, & par les visibles à
Giel et les des les consecuents de la conciel et parce que le Crésteur eft naturellement bon, tout ce qu'il a créé eft
bon, & il ne peut jamais rien faire de
gg 3

## N DE FOI DES GRECS.

240 CONFESSION Brailing i Statisty i Statisty i Annie 1940 jeur Analysi og Addieller De , manie Pritis predagate strag Ligerapie, piere pala Anaig Niesy V Nei merekydylify Sof man.

mauvais ; c'eft pourquoi, s'il y a quelque chofe de mauvais, cela vient du Démon, & de l'Homme. Car nous devons tenir pour régle certaine que Dicu n'eft pas Auteur du mal, & que la coulpe ne peut lui en être imputée par aucune juste raison.

Anor, a. a. lines, a. a. nahoor, a. er. Jaha, h., r. wing, i. al. Anor, a. al. caaha, J. h. Jaha, s. d. land. a. a. y. loara, al. derec. h. a land. a. er. Gen. 1. 1. Jean 1. 1. Coloff. 1. 16. Pfeaum. 32. 6. A&. 17. 24. Gen. 1. 27. Eccl. 7. 30. Pfeaum. 5. 4. Jaq. 1. 13. Jean 8. 44. Deut. 32. 4. 1. 1 de S. Jean 2. 16.

#### Κιφάλαισ έ.

#### CHAPITRE V.

Τη εκόμβο οι σούσ του ο Ε Γού σε προύδος ατρούσει ε ένταν ελλιώς ξεν, αλλί του Ευρίδο (φελιολός του) σου φελιός δεν καθέλου, με διούζου ελλιώς με το με το του του με το του με το του με το του με με του με του

Nous croions que toutes chofes sont gouvernées par la Providence de Dieu, que nous devons l'adorer, s'ans rechercher témérairement se voies, pusiqu'elles surpassient nôtre portée & que nous ne pouvons pas les comprendre de nous-mémers fur quoi nous reconnoissons que nous devons plûts garder le silence en humilité, que de dire plusseurs choses qui n'édifient point.

Pfeaum. 113. 11. Ephef. 1. 11. Hebr. 1. 3. Math. 1. 39. Étod. 7. 3., 3. Rois 12. 11. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. Job. 1. 12. & 21. Efai. 10. 5. Jean 19. 11. Aét. 2. 3. & 4. 27. Rom. 1. 24. & 11. 33. Jerem. 32. 19. Deut. 29. 39.

#### Kidálmo ť.

#### CHAPITRE VI

I tringh ? agon ülyamı ülnülin 255 yülü örzildiği relasiliy, ör maşılın dir. İsin örnöl i i i i i ümməği myünği irliyiqin, adresilin isin ölim yülü oromayasi iyaşılar i ilgili, 25. ün petlin il alga yörnöl, is vi quin on ingişi vin, i viş napın adağı çin alibirini il vişin aliyadı.

Nous croions que le premier Homme a été créé de Dieu, qu'il est tombé dans le Paradis , parce qu'en négligeant le Precepte divin, il a obét au conseil frauduleux du Serpent, & que le péché Originel est fort de là & s'est répandu fur in Postérité, de forte que personne nasit felon la chair qui ne foit chargé de ce poids, & qui ne goâte ses fruits en cette vie.

enador. C. d. jupage a. et. 11. ede фадра. 2. v. 166, id. 2. eg a. ed. ivan p. v. iper. Ecclef. 7. 30. Rom. 5. 12. 15. 19. Pfeaum-50. 6. Job 14. 4. & 5. 14. Jean. 3 6. Eph. 2.

3, γ, \$\frac{\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi\_1\psi

#### Kidálaur Z.

### CHAPITRE. VII.

Τη (κράμβο κόι δεν Ελά κόι κόρου έμαδο κατό χραθο είναθο κάνεθος γιατός και για τη Ελάς κάνεθος γιατός και κατο το Ελάς κάνεθος το Αλάς Ελάς και αστοκλαβίσες κόι κατέρει αλλαβέσει, κά τη ματρά δεί αναβέρει αλλαβέσει, καθρώτο δείκοθησεικώνου , βάκηθένου, καθρώτου, καθρώτου, κάνεθος κόμβο αλλαβέσεις δείναθος το Ελάς κάνεθος το Ελάς κάνεθος το Ελάς καθρώτου, Ενή αφορτο δείκηθο δελάκθουν αρδικά ξέστου, η ενεφέρο δείκηθο δελάκθουν αρδικά ξέστου, η ενεφέρο δείκηθο δελάκθουν αρδικά ξέστου, η ενεφέρο Notre Seigneur Jétos Chrift , s'est Notre Seigneur Jétos Chrift , s'est Nature Humaine en l'unite de fon Hypostale, qu'il a été conçú du Saint Edprit, & fais Homme dans le fainde Marie coijours Vierge, qu'il est de, qu'il a fousier, qu'il a été entevel: & glorisé a fousier, qu'il a été entevel: & glorisé esquis de la control de grande de sequis Saint & La Glore à tous les Fédéles, c'est lui que nous attendons derechef & qui doit juger les vivans & les morts.

hiders: G. e. mart. a. 116. don. a. de. yad. d. d. fam. a. y. dons. a. d. Conc. G. B. a nopo. a. y. fam. d. ac. a upat. y. ac. Tupat. d. a. Philip. 2. 6. Math. 1. 22. Luc. 1. 35. Galat. 4. 4. Rom. 1. 3. Jean 1. 14. Hebr. 2. 14., 1. Corinth. 15. 3. Rom. 4. 25., 1. Timoth. 3. 16., 2. Timoth. 41.

#### Κιφάλαιου ή.

#### CHAPITRE. VIII.

I fendig vir nigen spin bert gegete, de Afrif F surcht aufschlieben, das priester time, E wie je pin einsternigeite, pian igen wegistern decktie is genein digegen E perior. The E pinds address H iden, E auginung if deckniste, instill of H about mendelen & anguli whenverige historischiften.

Ous croions que Nôtre Seigneur Jéus Dérit et affis à la droite de Dieu le Pére, & que lail prie de intercéde pour nous, faifant faul l'Office de vrai & légitime Ponife & Médiateur, & que de la il prend fait tout le foin des fiens, & prélide fur fon Eglite en l'ornant & rendant fertile par divertes bénédictions.

1. Jean. 2. 1. Rom. 8. 34., 1. Timoth. 3. 5. Jean. 14. 6. Jean. 10. 9. Math. 11. 28. & 18. 19. Jean 16. 23. & 14. 12. Act. 4. 12. Rom. 5. 1. & 5. 9. Ephel. 2. 18. & 3. 12. Hebr. 4. 15. & 5. 4. & 12. 24. & 7. 24. & 9. 24. & 10. 12. 13.

**BR BR** 

**ES** 23

Gg 4

Kiệá-

Kigabater S'.

I tribiphe publica miljouru ünse mirans, miran 5 niega, miran 5 niega, miran 5 niega miran in zonegi iera die naciona. La live Lab C 3 nieda B nacionali india iera niega zonegiana indiana nacionali, C li niedo voj Ingi vingenta dibima.

#### Kidálaus i.

I tricigh, tall segszáfal meditatei ármennen vei, ás gené mei meditate,
mei mennen vei, ás gené mei meile
meile gen, ém mennenágán é ün ér mengila
dintegen, ém mennenágán é ün ér mengila
dintegen, ém meile mennenágán fermen,
segszáfa mennenágán fermen,
segszáfa mennenágán fermen,
meile meile meile integenégán penden
de el meile tek integenégán fermen,
de el mennenágán fermen segszáfan meile el mennenágán
meile el mennenágán og meile meile meile
meile el mennenágán meile meile
meile el meile meile meile
meile el meile meile meile
meile el meile meile
meile el meile meile
meile el meile
meile el meile
meile el meile
meile el meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
meile
mei

 $y_0 h_0 \pi^*$ ,  $\bar{g}_0$ ,  $m_1$ ,  $\bar{g}_{00}$ ,  $g_{00}$ ,

#### CHAPITRE IX.

Ous croions que personne ne peut tère sauvé sans la Foi, & nous entendons par ectte Foi, celle qui juitifie en Jélus Christ, eelle qui tire son origine de la vie & de la mort de Jésus Christ, celle qui est annoncée dans Plevangile & sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu.

Hebr. 11. 6. Rom. 14. 23. Hebr. 11. 1. Rom. 10. 17. Jean 5. 24. & 20. 31. Luc. 8. 11. Galat. 5. 6. Jaq. 2. 14. & 17. & 22. Ephef. 2. 8. Philip. 1. 29. Rom. 5. 2. Ephef. 3. 12. & 1. 32. Rom. 20. 16., 1 Jean 4. 13. & 3. 19. Hebr. 10. 22. Rom. 14. 5. Jaq. 1. 6. Jean 3. 18.

## CHAPITRE X.

Ous croions que l'Eglise qui est appellée Catholique, contient tous les Fidéles en Jésus Christ, qui étant morts font dans leur véritable Patrie, ou qui sont encore en pélerinage dans le chemin de ce monde, & que Jesus Christ notre Seigneur est lui-même tout seul le Chef de cette Eglise, & tient en sa main le Timon pour la gouverner en toutes choses, parce qu'un homme mortel ne peut en aucune manière en être le Chef. Mais les Eglises particulières qui sont visibles sur la Terre, aiant chacune quelqu'un qui est le premier en ordre, celui sà ne doit pas être appellé en termes propres le Chef de cette Église particulière, mais seulement par une façon de parler impropre, attendu qu'il est le principal Membre de cette Eglise.

Galat. 4, 26. Hebr. 12, 23. Ephef. 2, 14. Ephef. 1, 10. & 4, 4. Coloff. 3, 11. Galat. 3, 26, 1. Corinth. 12, 12. A&, 4, 32. & 2, 42. Hebr. 10. 24. Math. 18, 20. & 28. 20. Jean 10. 14. Ephef. 4, 5, Jaq. 4, 12. Hebr. 5, 4, Jean 3, 27. Ephef. 5, 23, 1. Corinth. 11. 3. Colof. 1 18. Ephef.

a. 12. έφον, α. 12. δ. 2. δ. 2. μαν 3. 15. 10. α τόσρι β. τ. ψαλμι μζ. ται στοξ. β. 10. δ. α 13,000. γ. 10. μαν 12. ται πόσξι 10. α. δ. α 10. α. α τιμού γ. α. α πόσχι 11. α. α 13,000. δ. α. α τιμού γ. α. α πόσχι 11. α. α 13,000. δ. α. β. αχορι. α. αλ. εξερί 3. β. α. αχορι. δ. α. β. αχορι. ε. α. τὸ εξερί 3. βαλας. β. τ. α.

#### Kedahater ta.

Περιομέρ το μελο τ' προκουές είπεληπίσε διας του έχδια του εί το πίσειος Γρώο ἐπελληγορίου διο Β πλέρα τὸ τ μετοχές δυπελεύδην τὸν είπερονούς, εί & προκομεριώνει δια του το το προκομεριώνει το προκομεριώνει το προκομεριώνει το προκομεριών το π

#### Kidaham if.

I triciph de 17 mentit (nº 8 menjen ein destrein, mit jed en fallen,

par ein destrein, mit jed im i destje
megisterde in algent mit fe mentit
bit of the history of the mitted
bit of 8 mentit history of mitted
bit of 8 mentit haben ein de history
mitter ein landerien e de hist of haben
bit of history
bit of history
bit of dest faith mitted ein despit
bit of history
bi

u nager. y. ec. & v. ea. B Jeorah. G. ey. Iwae. C. C. & v. pe. éraj. id. ey. ispen. ha. hG. Isca. ea. et. épec. a. ey. iwae. ed. er.

1. 2a. 64, 415, 62. 2. 19, Math. 16, 18, 1, Pier.
2a. 6. Pf. 117, 21. A67 4, 11, 12, 1. Corinth,
2a. 11. Math. 2a. 2b. Math. 23, 82. Lue. 2a. 2c.
2b. Timoth 3, 1., 1. Pier 5, 2., 1. Corinth,
14, 32., 2. Corinth, 1. 24. Hebr. 13, 17, 2.
Corinth, 4. 1., 2. Corinth, 5, 20. 62, 12, 11,
631, 2. 6.

#### CHAPITRE XI.

Dous croions que les Membres de l'Eglife Catholique font les Saints Elbs pour la Vie éternelle, & que les Hypocrites font exclús des biens de cette Communion, quoi qu'il fe trouve divers fêtus mêlca avec le bon grain, dans les Eglifes particulières.

#### CHAPITRE XIL

Ous croions que l'Eglise est sanctifiée & instruite sur la terre par le Saint Esprit, car c'est lui qui est le vrai Paraclet ou Confolateur envoié du Pére par Jésus Chrift, afin qu'il enseigne la vérité & dissipe les ténébres de l'esprit des Fidéles. Car il est certain que l'Eglise peut errer sur la terre en prenant le mensonge pour la vérité. &c que ce n'est que par la lumiére & par la seule Doctrine du Saint Esprit que nous fommes délivrez de ce mauvais choix, & non pas par les lumiéres propies de l'homme mortel, quoi que cela se puisse faire par l'entremise de ceux qui sont destincz à éxercer leur Ministère pour le fervice de l'Eglife.

1. Corinth. 3. 16. & 6. 11. 2, Theff. 2. 13. Jean 17. 17. & 6. 45. Efti. 54. 13. Jorem, 31. 32. Exech. 11, 19. Ephel. 1. 13. Hh

imar, ir. er, inià 3. E mat. B. ir. mat. 1, µ\$. € 17. B. 115 E. 10. x4. 11 mees. B. 1. a imar. B. xC. jupt. u. b. a noger. ift. C ipre. 2. 2. A work, 11. y. xerwin, A. il. у Вапа, 19. г. В жизай. кв. т. іщи. на. s. Junia, 9, in. irag. a. nx, ispape. in. in. ielexi. L. up. inpu. ay. ia, un B. u. a mµ10. 8. a. B nµ10. 8. y. ataş. a. A. a inar. В. н. В Этогий. В. у. ринци, на. и.З. и пина д. и. жин. В. В. рини, у. д. отад. с. и.Э. isten, n. in. want. B. B. junts. C. ii. a Jer-sell, t. i3. artak. it. iii. part9. nl. n3. iwar. t. ls. jular. a. n. B iwar. 9. iwar. ψ. λs,

16. Act. 10, 44. & 13, 2. Act. 15, 28. I Co-rinth. 2, 10. I Jean 2, 27. Rom. 8, 9. I Corinth. 12, 7. Ephef. 4, 4. 2 Paralip. 15, 3. Juges 2, 12. 3 Rois 19, 10. 2 Paralip. 29, 6. Jerem, 11, 10, Daniel 9, 11, Efai, 1, 21. Jerem, 18, 18. Ezech. 7, 26 Jerem, 23, 11. & 2, 8. 1 Timoth. 4, 1. 2 Timoth. 4, 3. Act. 20, 30. 1 Jean 2, 18. 2 Theff, 2, 3. Rom. 11, 22. I Jean 4, I. Apoc. 2, 2. Rom 3, 4. Act. 5, 29. Ezech. 2, 18 Hofée. 2, 2. Math. 7, 15. I Theff. 5, 19. Act. 17, 11. Math. 22, 29. Jean 5, 39. Galat. 1, 8: 2 Jean 9: Jean 8,

Jean 14. 16. Jean 16, 13, Joel 2, & Act. a.

#### Kadahasa iy.

CHAPITRE XIII

teriorde miet danuelber ? acteume, orn if beyon, wine of truce higgings vi wie nierus venieur doudegange, ente icis i duamerin të zgreë, ie i nice, zoris Toge menteren e detailon : merer eiere eig mercias apprenanci, imp ini organi, and con ini Louis V'iggo dimparijus)m. inti naj mi Tora un deie aucheichar, us piene com denypala ini marmeia rec nique a mie Bienimor res indo adione, Adioni inas avri \* anifera, una 3 if immis pedaguit beneric eine de rei & meren Bejenn mejennen,. und lemiften nimmenden vor demperbier, und miras & umenidas rud' unus igen papropii i di Junion adiena. i 3 8 perci dinamerin ий интойн афтуван кај афтукац Rien nier dunner und will & meir.

N TOus croions que l'homme est justifié par la Foi & non par les œuvres. Mais quand nous difons par la Foi, nous entendons aussi l'objet de la Foi, à sçavoir la Justice de Christ, que la Foi embrasse & nous applique pour le Salut: Et nous reconnoissons que cela se peut faire sans qu'il en arrive aucun inconvénient, & fans préjudice des bonnes œuvres : car l'Auteur de la Vérité nous enscigne lui-même que les bonnes œuvics ne doivent pas être négligées, qu'elles font un moien nécessaire pour démontrer la vérité de nôtre Foi , & pour affermir nôtre Vocation. D'autre part, la fragilité humaine témoigne affez qu'il est faux que les bonnes œuvres foient par elles mêmes fuffisantes pour sauver les hommes, & qu'elles puissent être presentées devant le Tribunal de Chrift, comme si elles méritoient le Salut: mais la Justice de Christ étant appliquée aux repentans , justifie toute seule & fauve le Fidéle.

радат. В. н. зинач. у. н. пај корад. д. Galat. 2, 16. Rom. 3, 20, & 4, 2. г Со-в. н. невет. н. д. нај с. гл. в невет. в. на. rinth. 1, 30, & 6, 11, 2 Corinth. 5, 21 Efai, graf. 17. d. t. t. a niren f. ut. imar. a. 23. mart. in. at. imar. e. in. iConi 9. if. stal. I. if. ifoni. ny. r. a lunr. a. C. iper. а. С. јаран. с. в. јаран. г. в. захат. у. г. inner. B. t. gadar. y. ey. naj nfl. naj nfl.

53, 4, 5, 6, 1 Pier. 2, 24, Jean 1, 29, Math. 20, 29, Jean 6, 11, Hebr. 9, 12, Act, 4, 12, Hebr. 23, 6, 1 Jean 1, 7, Ephel 1, 7, Rom. 5, 9, Rom. 10, 4, Galat. 3, 10, Jacq. 2, 10, Galat. 3, 13, & 22, & 24, Act. 13, 38, Rom.

στάξ, 19, λα, βαμασ, δ. λα, τό, 19 στός τότ. 9. ε. βαμας, τας τ, όρας, δ. ε. στός τότ. β. ιακ. διακός, δ. τό, ε. δια με βαμας, τι 19, τός το τός γ. λα, τα παρμε, δ. φιλικτ, γ. τι ψαλμι, τος γ. τός β. τ. διακόλ, β. τα, ματές τι τ. λατ., τι πα, βαμασ, τι τε. λατ. εξει, διακ. ε. βαμασ, τι πα, βαμασ, τι τε. λατ. εξει, διακ. ε. βαμασ, τι πά, βαμασ, τι τε. λατ. εξει, διακ. ε. βαμασ, τι πά, ε. τός τος

#### Kida'am il.

In tericife is mit can insplication is inmations ratio and problem in inmations ratio and publish of a publish of
the control of the control of the conpublish of the control of the control of
the control of the control of the control
that is the control of the control
that beather is the copied to it deposits about
the beather is the copied to it deposits about
the control of the control
that the control of the control
that the control
that is the control

part I, to signify in his ion, a t is present if a roy of the service of an individual to by of the property is the service of 
#### Kidalaier if.

Τητίορθη τὰ εδαγβλικά μυτάρια ἐε τῆ ἐκκλητία εδοας, ἄπις ὁ κύριθο παςί-Μπιο ἐε τῷ τὸαγβλία κὰκτῶα δὸε τὸας, το-

9, 31, & 10, 3, Th. 3, 5, Rom. 11, 6, Ephel.
2, 8, Th. 2, 1, Iacq. 2, 14, 17, & 20, Rom.
11, 10, 13, 14, Contact 1, Filips 3, 14, Contact 1, Filips 3, 16, English 4, Filips 3, 16, English 6, English 7, 10, English 7, 10, English 7, 10, English 7, 11, English 8, S. Luc 15, 21, English 8, 18, Luc 15, 21, English 8, English 8, English 9, Rom. 5, 20, & 6, Luc 15, 10, & 6, English 1, Eng

#### CHAPITRE XIV.

Nous croions que le Franc-arbitre est mort dans les irrégénérez, parce qu'ils ne peuvent rien faire de 
bon , & que tout ce qu'ils font est péché ; mais que dans les régénérez le 
Franc-arbitre est excité par la grace du 
Saint Esprit & qu'il opére, mais non 
pas sans le fecours de la grace. C'est 
pourquoi la grace porte l'homme à faire 
le bien, en prévenant le Franc-arbitre, 
qui sans la grace est bleffe, comme celui-là qui sin meurrit par les Volcurs en 
décleculant de Jérnislem , de telle fortqu'il ne peur collem, de telle fortqu'il ne peur collem, de telle fortqu'il ne peur collem.

### CHAPITRE XV.

Ous croions qu'il y a des Sacremens dans l'Eglise Chrétienne, que Dieu en a été l'Instituteur dans Hh 2 246 CONFESSION

வர்க்க நீழ்க் வந்திரு 6 ம் நடிக்கும். மில் மேறிக்க நிருக்க நிருக்கும் மிறிக்கும். இது மேறிக்க நிருக்கு குறிக்கு கண்டுக்கும். கோறிக்கு நிருக்கு கூறிக்கு கண்டுக்கும். கோறிக்கு நிருக்கும் கூறிக்கு கண்டுக்கும். கூறுக்கிக்கும் நிருக்கு நிருக்கும். கண்டுக்கும் கூறிக்கு நிருக்கும். கண்டுக்கும் கூறிக்கு நிருக்கும். இது கண்டித்திருக்கும். இது கண்டித்திருக்கும். கோறிக்கும். கண்டிக்கும். கிடிக்கும். கண்டிக்கும். கிடிக்கும். கண்டிக்கும். கிடிக்கும். கண்டிக்கும். கிடிக்கும். கண்டிக்கும். கிடிக்கும். கண்டிக்கும். கிடிக்கும்.

#### Kidúlaus ic.

Through to particus stony persons S T regis mensfenglier ime ti på ne dale ummine den igel per F gerräund en & furaru, mis more, & nie celi. gu diagnierus dia Dieff mien i diragus, naj coiema & Canlirnard. die nie um Ban. ndilm is cirinal) co re siayfilie, cire audilaneile abriden mit aungnet, rad m gymengiais, and iras aleas is magazic i Saundig, üge rie Athending co erigan & aureie un' & if un' & ajen meinard. dragesforeshing tions, unafuguing, and butsampling, con j & ca blonge Barlitebal ne conti on in pop walentaled of Bar. nepa. Ad En deigen iftilande bie & mie-TH ATTRIBUTE.

μαςκ. α. δ. Ισακ. α. τ. χας λγ. Ισακ. γ. κ... ματό. κι. ε. μαςκ. ετ. ετ. έσμ. τ. γ.

### DE FOI DES GRECS.

l'Evangile, qu'il y en a deux, & que nous nea avons pau up lug grand nombre, parce que le Seigneur n'en a pas influtué davantage. Que ces Sacremens conflitent dans la parole & les élémens, qu'ils font des fecaux des proméfies de Dieu, & nous ne doutons point qu'ils ne confiérent la grace: mass ain que le Sacrement foit ennier, il fiutr que la chos et entre la faction extérieure conocui-rent avec l'ufige de l'élément corporal entitue par Jéries Chrift & journ al la véditue de l'élément corporal entitue par Jéries Chrift & journ al la véditue de l'élément de l'élément de l'élément corporal entitue par Jéries Chrift & journ al la véditue de l'élément de Sacrement.

Mait: 18, 19, 20, Luc 22, 19, 1 Corinti: 11, 13, & 10, 12 Corinti: 11, 13, & 10, 12, & 12, 13, Galat. 3, 15, Ephel. 5, 25, Marc 1, 4, 1 Corinti. 11, 23, Rom. 4, 11, Exod. 12, 11, & 13, 9, 1 Pier. 3, 11, Coloil. 2, 11, Rom. 2, 28, 29, A&, 36, 15 Lean 3, 5, Marc 16, 16, Hebr. 10, 22, 1 Corinti. 11, 27.

## CHAPITRE XVI

TOus croions que le Baptême est un Sacrement inftitué par le Seigneur, que celui qui ne le reçoit pas, n'a point de Communionavec Jelus Chrift, & que c'est de sa Mort, de sa Sépulture et de sa gloricuse Résurrection, que procéde toute la vertu & l'efficace du Baptême; c'est pourquoi nous sommes assurez que le péché originel, & les péchez actuels font remis par la forme qui a été prescrite dans l'Evangile pour l'administration du Baptême ; de sorte que tous ceux qui sont lavez au Nom du Pére , & du Fils & du Saint Efprit. font purifiez & justifiez. Pour ce qui est de la réitération du Baptème nous n'en avons point de Commandement . c'est pourquoi nous croions qu'il faut s'abstenir de cet inconvénient.

Marc 1, 4, Jean 1, 6, & 33, Jean 3, 22, Math. 28, 19, Marc 16, 16, Rom. 6, 3, Co-

ushdor. C. G. 30λ. γ. nr. λυπ. γ. γ. στοξ. loff 2, 12, Galat. 3, 26, Luc 3, 3, Λθ. 2, β. λτ. na. ι. μζ, απὶ απ. στ. στὶς είτ. γ. ι. 38, δε 10, 47, δε 22, 16, Tit.3, 5, Hebr. 6, 4: έρφ. π. εί.

#### Kigabaur ig.

לא מין מעשיבון מוקודו די שלקיון F augle resopofernafer , cative tiray , ime tizacetias Airelle. Ti man of, i mu-Pellin immis e nigedry hater agres nat tehecoffat, ibere wie birgibere, buern, duren. Turn in ri raus pur xai dafar ri mrigur ebounce at iking , niem if miru mirme Ten in vi alua un vi timbe inais cuyunis Ber. rum muin tie ? ipai maunffe. ant, angenfrem i muide. i ming ab idiem ? agres rame sai re nominer ram minen ? 36sam ru nufis nampfinere. aum ift i ambar adaftic nai genein tu Imparu pocesiu tutu mojihne, & mo ci të ingneiel sai alsueria vir abaffe une Becaine mugueine en aupin inus teru gere speadaysiffe ant menteplp. whir it i wing ipile megigen nat acordiet. iz ir i idderfrien eine fibient urrurium, mgriede & rug mgug unmaufimmme co ra dinne ri mine ra norie inar inru geru idine, de aideni, rait iffm reigerms and anadisoms sie permitades and arreging ri f dogis aidiel muniforms, ri & mijen THE MARGIN COME FOR STORE OF THE MUSICIPAL THE обрадней собре ть кай данбанти . «Ж one wedpannie i wing habien buis mesguid re unt sugite). Dur abufie im echien e pile naiperixon nas nomeres rivacias mericoste. ini i merinde muric inac raponela zielac abiquit, ambitar ri mrigia vince ci ve pogegig tient ri nigen miren abefüg all ungin न्या देव हैं देव हैं है है महिला है की रहे की का 20 din). i & nuefine ie aft te minalde τε ίδικ, έτα τὰ αθεὶ τα ίδια αίματ⊕ εκθεί-Aure. La corado à dei E et dones inneu nomaintenfenne inte Janger ware and , Joudes

#### CHAPITRE XVII.

Ous croions que l'autre Sacrement que le Seigneur a institué cst celui que nous appellons l'Eucharia flie. Car sa nuit en laquelle il se livra soi-même, prenant le Pain, & le bénisfant, il dit aux Apôtres, prenez, mangez, ccci est mon Corps; & prenant le Calice, il rendit graces, & dit, Bûvezen tous, ceci est mon Sang qui est répandu pour vous. Faites ceci en commémoration de moi. Et Saint Paul ajoûte, Toutes les fois que vous mangerez de ce Pain & que vous boirez de ce Calice, vous annoncerez la Mort du Seigneur. C'est là la simple, la vraie & la légitime tradition de cet admirable Sacrement, dans l'administration & dans l'intelligence duquel nous confessions & croions la vraie & certaine préfence de Notre Seigneur Jesus Christ, scavoir, celle que la Foi nous offre & nous donne, & non pas celle que la Transsubstantiation, témérairement inventée, enfeigne. Car nous croions que les Fidéles mangent le Corps de Christ dans la Céne du Seigneur, non pas en le broiant avec les dents matérielles, mais en le recevant par les facultez de l'Ame, attendu que le Corps de Christ n'est pas celui qui se présente aux veux dans le Sacrement . mais celui que la Foi embraffe spirituellement & nous applique, ce qui fait qu'il est vrai de dire que si nous crojons. nous mangeons & participons, mais que fi nous ne croions pas nous fommes privez de tout fruit: & que par conséquent boire le Calice dans le Sacrement, c'est participer au vrai Sang de Nôtre Seigneur Jésus Christ, de la même manière que nous l'avons affuré de son Corps; parce que l'Instituteur a commandé la Hh 3

modifi (a. trus de άξους μεβίρουβο & thurkéμε, αιταιτέσουβο, το τος μετοξέο & σύμαθοκό αιμάθο & αυχών έντα χρονιά, είναι κίναι δλο έμειλεγοθής δικλογοβός τη αυτοκή είναι η δικοβόρει & συστάμειο, μεβ διδιών (λυάθοκό συγκλιμείνως διαθές όν εξ διαπλείος.

мятё яг. яг. маги. г. яг. дян. яч. яв. м мерет. гя. му. яд. г. сег сегаў. м. 9- яд. уг. яп. якічест. уг. м. іфре. уг. аў. задят. В. яг. м. перет. 18. гу. С. перет. з. ў. ібумт. ас. м. імме. г. да. яд. уу. ўг. яд. гў. яд. яз. яд. ў.

Kednikam if.

I teriride mie ? neurennichter Grane dem à ce paragiren , à ce ramagiri, was in inne D. inguger, calbustrat & bir T engentur Bontan . i acie zeicie, i aços namines (or cintupiir. oi@- pae ne rieionerne diederfenne, mupspener diedenfend re reidenter, mi vers po Juinter nermaine, unepie 30 geiger & mugin ain. als von is comifu didnumidien. udunde id mim imnierry samegiet, im 3 miles on ibrain Serme majur Horne , die dieber Direnbyefferme namingson. if il labor & wei nahurmin ut-Der, un der gung worden and de analy a Siedminist die innere de Torie parmereir. agent angenat , 24 & nogin inen geten Empris, of our hing Indicate, of raine the

réception de fon Sang, de même que cel.

cé fon Corps; voils pourquoi ce Précepte ne dout pas être divife, ni mutié,
ffon la volonir abritaire des hommes,
mais au contraire cette Inflitution doit
étre obfervée de la maniére qu'elle nous
a été preferite. Quand nous avons done
participé dignement & communié entiérement au Corps & au Sang de Jéius
Chrift dans le Sacrement, nous tenons
que nous fommes alors uns , réconciliez, & faits un même Corpsavec nôtre
Chef, animez de Pelpérance très-ceraine d'être Coldéritiers dans fon Roiaume.

Math. 26, 26, Mate 14, 22, Luc 22, 19, 1. Corinth. 11, 23, & 10, 16, Act. 1, 9, & 3, 21, Coloff. 3, 1. Liphef. 3.17, Galat. 2, 20, 1. Corinth. 12, 13, 2. Corinth. 5, 7, Hebr. 11, 1. Jean 6, 35, & 53, & 56, & 57, & 58, & 60.

#### CHAPITRE XVIII.

TOus croions que les ames des morts ont dans le sejour des Bienheureux, ou dans celui des damnez, sclon que chacun a vêcu: car en fortant des corpselles s'en vont d'abord à Jésus Christ, ou dans l'Enfer, parce que chacun est jugé dans l'état où il se trouve en mourant . attendu qu'il n'y a point de lieu à la repentance après la mort, & que le tems de grace ne le trouve que durant le cours de cette vie, c'est pourquoi ceux qui sont justifiez sur la terre ne subiront plus aucune peine dans l'autre monde, & ceux qui meurent sans être justifiez sont deftincz aux peines éternelles. D'où il eft évident qu'on ne doit point admettre le Dogme controuvé du Purgatoire ; mais tenir pour une vérité bien établie, que chacun doit se repentir en cette vie s'il veut être fauvé & obtenir la rémission de scs péchez, par Jésus Christ nôtre Scigneur. Et c'est ici que nous finissons l'Exposition de nôtre Foi.

The animper reside justicijae just in propins region into, in propins regionjeste na specifica regionjeste na specifica statistica juda Africa juda Africa, in Priminger annocholifica, ind into Inspirer in Priminger george planjuste, in a majelene vic illus inf into in a majelene vic illus information, in materia infection in the infection Primingelieften in it subject the interior.

inei, 9, al den er. uft. ciende. en, y. Since, id. 17. 454. 17. 10. 11 900. 8. 17. 14им. if. n. β кода, t. и. фідат. и. ки. к.й. \$ nuel. d. r. hun. B. ne. 19 ny. we. trai. н. г. фари. да. С. В хода. г. имп. Э. В. € 12. 9. 1. € 13. 25. µure. ut. a. chuner. 9; т. мятв. п. в. С кв. мб. ібері, у. ζ піф. 8. H. HID. L. Mr. JANET. T. L. B ROGEL, L. T. µатв. иг. иг. ізбя. и. В. фадр. ре. с. и пі-NN a. 19. inivan, β. 3. a imar. a. ζ. € β. a. ingui; a. y. € Ç. mt, € S. at, € x3, € xe. & s, s. with tir. B. sy. a neger. v. in. impen. y, ne. ider, t. nt. dinn, n. t. a utger, a. d. iwar. 11. y. 17x €. 11. 9. 4. λμ. λα. € ps. 18. фені, му. кі. ііўн. м. ка. С де. кі. коднат. G. 17. jung. t. a. € n. a. € λ. λη. iam.y. ır. € Ar. € t. zd.

The hardy entropies having after many speciment, sign in it sid injury object proposed in the latest of the proposed in the proposed in the same of experiments of the morning from the same of experiments are not assumed in the same of 
Nous prévoions bien que cette Confeilion abrégée fera comme une bue de contradiction pour tous ceux qui prennent plaifir à nous calomnier. & qui s'attashent à nous perfectuer injuffement. Mais nous metrons toute nôtre confiance en Jétis Christ nottre Seigneur, en eférant qu'il n'abandonnera point la caufe de fes nédeles Servieurs, & qu'il ni laiffera pas la verge des méchans fur l'héritage des juites.

Nous avons maintenant donné cette Confession en nôtre Langue Grecque en exprimant mot à mot le contenu de tout ce que nous avions écrit ci-devant dans l'Exemplaire Latin, en abrégeant les matiéres, sans en faire un Traité aussi ample qu'il auroit été nécessaire dans une parcille conjoncture : mais aiant renvoie de le faire dans la fuite, nous aurons foin de mettre au jour ce qui pourra convaincre tout le monde que norre Foi est la même que celle qui a été donnée par Jésus Christ , annoncée par les Apôtres , &c enseignée par l'Eglise Orthodoxe. C'est pourquoi des Chretien's qui ont de bons fentimens, nous aiant fait de nouveau certaines questions, & demandé nôtre avis Hh 4

fur quelques Articles, nous joignons à l'expolition précédente ce qui suit , comme yous le voiez.

#### Liévent á.

Si l'Eniture Sainte doit être lue de tons les Li bil slut legge zeudie nurüs 200 mire Chrétiens sans exception? Tut T vergrafin diagnification.

#### A'mings (ist

Фидили में जानो जारंगा द्वारामाने जो ने रिपूर्वेद प्रत्मित , से मारे जारेगा , सेरेरेसे yer mi drayania oin dyrent, and meritor, uni inodoviir, nal impolidated m mi co mirii. alli of annoter & whit of isper mades perguireply , & mirthi disaperdemorres , if rei co miri alle mein einenen amprenturime animure, at & ri anim mi f iteffe gender üdten ? gemmis ümgelederne, ürun übt nb dramiener, infis & mirge in re japa, nat es ro cipan nai re nagd'a, dà rure è mois Beimnite, co o mig fo migu adunftin attdaras empielu De nai nu dverde De, i 7 augeamus + heat yeading i + mingineur, less sait ten berpite mat anlied xubben etrafe medepaneis this a me foris.

Blong. v. v. nalit, in invisiona, u. n. &d. 115. Au. en. 1154. 1. 7. Ivat. 1. A.J. Ivat. 1. uC. uni v. du. dun, ie. u.d. uni d. ie. ment. oy. n.c. nai is. na. nai v. nu. nai i.c. in. \$ 11pert. y. et. jupay. it. 8. nodecer. 8. ic. u 9irσελ, ε. εζ. α iwas, α, δ. επί β. βι, εσεί, ε. ey. lipp. n. f. deni. d. c. inne. Ç. u.S. den. en. oft. pearle ny. sy. nai et. id. a loan. d. a. м Этогий, г. гв. п. гомп. г.С. у. ин па. да. Фидра реп. 9. паг п. п. В. Фидра, геп. п. Apre. 14, 24. AMER. 4, 7.

## PREMIE'RE DEMANDE.

REPONSE.

Ous les Fidelles Chrétiens doivent fçavoir, je ne dirai pas toute l'E. criture Sainte, mais du moins tout ce qu'on doit nécessairement connoître, professer & croire, pour être sauvé: car on ne le peut apprendre que par le moien des Divines Ecritures, foit en les lifant, foit en retenant ce que nous en entendons lire aux Fidéles, & les explications de ceux qui les interprétent fincérement; parce qu'étant permis à tous les Chrétiens d'entendre la Prédication de la Parole de Dicu, on n'en doit aussi par consequent défendre la lecture à personne . car cette Parole est pres d'eux, en leur bouche & en leur cœur C'est pourquoi fi on prive un Chrétien de la lecture de l'Ecriture Sainte, & fi on la lui défend de quelle condition ou qualité qu'il foit, on lui fait une injure criante & un tort manifeste; car c'est la même chose de priver une ame de sa nourriture spirituelle dans son plus grand besoin, ou de lui défendre d'y toucher & d'en goûter.

Deuter. 6. 6. & 17. 18. Jofué. 1. 8. Deuter. 31. 11. Nehem. 8. 31. Jean 5. 39. & 10. 27. & 8. 31. Luc. 16. 29. & 4. 16. Act. 13. 27. 8. 5. 2. & 8. 28. & 17. 11. 2. Timoth. 3. 15. Rom. 15. 4. Coloff. 4. 16. 1. Theff. 5. 27. 1. Jenn. 1. 4. & 2. 12. Efair, 13. Jerem. 8. 9. Hof. 4. 6. Jenn. 7. 49. Luc 11. 52. Math. 23. 13. & 15. 14. 1. Jenn. 4. 11. Theff. 5. 19. 20. Jean. 17. 3. & 21. 31. Pleaum. 118. 9. & 1. 1. 2. Pfcaum. 118. 1. Luc 11. 28. Apoc. 1. 3.

Essi.

Esim Cis B'.

SECONDE DEMANDE.

Ei madie im i penti mie anguiumus. Si l'Ecriture est claire, on si elle peut être Scinmonis?

facilement entendue des Chrétiens qui la lisent?

A'mingame

He isogie youthis ingesig pli igue nomuzű mis domedine, és rő yegippun, ng mis digen, Bismis in. ni 3 ce norg ? mister dipugeme danumpai ni onoti rais abachemillen if dundenn im' & agin migear .. If I have & dragericework birack plp would nie sie domeniar bis ma in innerio, and wi F narazin meinal De zaigen dunderm nur miter of reading analogue mis likes if in yearing ovynegions this is dies and applicares , og omi mirji sighti rlin Alginias. die og Aino is ous i year , outilion the alspuar ? migie. if amdaireau ri mir ...

B niege y. t. Jahn. 14. u. n. ut. t. ioni. ry. c. item. As. Ay. inus. v. mt. mart. in. πε. πιφ. εγ. επ. υζ ες. εζ. λυπ. πδ. με. α ίνων. Ε. πζ. α υροει α. ευ. υζ Ε. ζ. υζ εβ. γ. β υρear. a. iy. ig y. 1. ig iy. uip. 8. y. ipir. a. il. xio. y. ir. if. B nires a if. jujung. 18.5.

Egina Cic v.

Itegis yegephi mia firikia makiir?

A'mingame.

I દુર્ભું જુણાવેલે જાહેરમાં મહે સારકાલને કાર્યકાલ કે. જુણીક, લેવાદુ નેદ મુકારેલ વર્ષેદ મોદરાકદ દેણાઈ છે те ситерние жинановоро, и приторо, ма-Aid' en himoign quir amenmen rie de

#### R E' P O N S E.

L est certain qu'il y a plusieurs diffi-cultez dans beaucoup de passages de l'Ecriture, tant fur le fens littéral que fur les termes & les expressions, mais cela n'empêche pas qu'elle n'ait affez de lu. miére pour découvrir aux Fidéles régénérez & éclairez par le Saint Esprit, les Dogmes de la Foi, qui y sont contenus. D'où il resulte que le Lecteur peut souvent y rencontrer des difficultez ; mais étant éclairé par le Saint Esprit , il peut aussi en trouver la résolution par le moien de la même Ecriture, en éxaminant l'analogie & la signification propre des termes, comparez les uns avec les autres, puisque cette Ecriture est une lumiére qui éclaire l'esprit des Fidéles & un flambeau qui en diffipe les ténébres.

2. Pier. 3. 5. Pieaum. 18. 8; 5 118. 104.& 24. 5. Efai. 53 10. Jerem. 31. 35. Jenit 6.45. Math. 11. 25. & 13. 11. & 16. 17. Luc 24. 45, 1. Jean 2. 27., 1. Corinth. 1. 18. & 2. 7. & 12. 3., 2. Corinth. 1. 13. & 3. 9. 13. & 4. 3. Ephel. 1. 17. & 3. 16. 19., 2. Pier. 1. 19. Rom. 12. 6.

#### TROISIE'ME DEMANDE.

Quels font les Livres compris sons le nom de l'Ecriture Sainte?

RE'PONSE.

NOus appellons Ecriture Sainte, tous les Livres Canoniques qui nous ont été donnez pour nous servir de Régle dans les matiéres de la Foi & du Salut, Li

ванкаліве, ві вененці пакатубот, фином ві स्त्राम्बन्य को वह सील क्लाहरूं केना, साम्य है को अवस्थानम् हिन्दैशेष काराविक को बहुतीयोग बीजा meniciplo, eine i de bueftung eineb 3. unt. piran, i i T zeni mitraud i iefilit. candicin im's & maragin meigal 3- cundiam. pixes & meifile imagent. ane 3 dinktoon digulu. Als rum er insimuerume Trume, in is any so which I maragin meiman De den Tentas de mi nochus na donnatie Coduc nameningi Bishia, co oic & F purfine minira-30, nj ni apripaja nj si acepiти, йтел йелет йзаргистав і со хноджих evindo., bird of mudnille Alabiune Billain ei-19 ( lie. bie ) rie eine muruide rie viera-कार १९वर/विश्वाद : मोर वहबंहिनर : मोर रेमाना रेसे pennagiu mashu, og mis valedenis, ais onuánleghe ng rad direndarder T sparrydie. E कार्रेण्य होते बीन्यु कां प्रवत्यापने हिन्दीरांव प्रमुपारीहरू & mirm iteje yendêr diped, epedayinde.

B made, in try, a minge at, the at made, by

a mr. al, inger, you a b, orget, you b,

a mr. al, orgat, by the anger, in you

be mr. al, orgat, by the anger, in you

be mr. al, orgat, al, orgat, anger,

comp, my, report, al, orgat, you

faire, b, m. an my, you much at myn, any

men, you have mynge b, m. mangen, have

men, you have mynge b, m. mangen, mynge

men, mynge b, m. mynge

men, mynge b, mynge b, mynge b, mynge

men, mynge b, mynge

& nous les recevons principalement à caute qu'ils nous enscignent une Doctrine divinement inspirée, qui suffit pour instruire, pour diriger, & pour perfectionner celui qui embrasse la Foi. Nous croions que le nombre des Livres Canoniques est celui dont le Catalogue a été mis dans le Concile de Laodicée & reçû jufqu'à présent dans l'Eglise Catholique & Orthodoxe de lésus Christ, éclairée par le Saint Esprit. Mais les Livres que nous appellons Apocriphes portent ce nom . parce qu'ils n'ont pas reçû la même autorité & la même approbation du Saint Efprit, que ceux qu'on tient proprement & incontestablement pour Canoniques; à scavoir le Pentateuque, les Hagiographes, & les Prophetes, qui sont les vingtdeux Livres de l'Ancien Testament, que le Concile de Laodicée a ordonné de li-Ceux dont le Canon du Nouveau

re. Can dont is canon di Nouveau. Tethament eft compolé, font les quatre Evangcliftes, les Actes des Apôtres, les Epitres de Saint Paul , & les Epitres Catholiques, auxquelles nous ajoitons l'Apocalipfe du bien-aimé Difciple du Seigneur, & nous foûtenons que ces Livres la iont ceux qu'on itent pour Canoniques, & nous confeiions qu'on les appelle tous eniemble l'Etriutre Sainte.

2. Timoth. 15. 16. 3. 1. Pier. 1. 21. 1. Tim. 4. 10. 1. Jean 5. 5. Rom. 3. 1. 2. Ad. 3. 24. & 26. 22. & 1. Corinth. 15. 3. 4. Ad. 17. 11. Deut. 4. 2. & 5. 1. Jof. 1. 7. & 23. 6. Math. 22. 29. Mare 7. 27. Ephel. 2. 20. 5. Corinth. 3. 10. 11. 12. Jerem. 23. 28. Jean 3. 30. 1. Fier. 4. 11. Prov. 30. 5. Eccled. 12. 10. Galatt. 1. 8. & 6. 16. & 3. 15., 1. Cor. 4. 6. Deut. 12. 32. Apoc. 24. 18. 19.

**BE BE** 

**ES** 23

EpiraCis &.

QUATRIEME DEMANDE.

Maed F eingener mur ionidagele denter?

Quel doit être notre sentiment toucbant les Images?

#### Kriston

E mig of frint & itege yendes dienesimila . Atyang staris , a minus mure dileter, vill muric interne, ion co Tũ dous aru, & ion co vi ya záru, s' agenmiens minit, bit ut hartibent minit, identielur tum & rf anri , and mire re unen C maren & ugun C o' per duntrien ; nanim pion agrami. it in lin in the impine inimum vigola dem con binecianply, and & singine igns & Specie, & T apier to Budophia majopulp. The 3 dargoing & Increiar ainis is impedialita atis Sagin meinal . ce eg iga yenda itofreply. ira på daguely arn es nicu & miere seinam & riplu, & nienam agermin. & T and Confirm aller frauffu, as inris igene enir Ge ce rais deini, E nemen-Biles the xacilar. & his in xectors to his corede imeniartel, f atfinner mifret nafeie-Aspiner. one de dies hie & ajabi emerlied canfintfu. ei & gun rie dogi nenare & nat inag aray inexercide, i'm de infrieur mic teurine (o inac dinagonalina impiraplo, & mis dinnejens vi émpire émployée emidagle. din j e nige mie mien ce mimiebie Ogmer, & emilifa einnens.

#### RE'PONSE

TOus devons nous en tenir à ce que I'Ecriture Sainte nous enseigne, puilqu'elle dit expressement, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune figure . de tout ce qui est en haut dans le Ciel, & en bas fur la Terre, ni de tout ce qui est dans les eaux, & sous la terre; tu ne les adoreras point & ne leur rendras aucun Culte, puisque nous ne devons pas servir religieusement les Créatures, mais le seul Createur, qui a fait le Ciel & la Terre. D'où il est évident que nous n'improuvons pas les peintures faites par un Art qui est noble & illustre, puisque nous permettons à ceux qui le veulent, de conserver les Images de Jésus Christ & des Saints; mais nous déteftons l'adoration & tout le Culte qu'on leur rend : attendu qu'il est condamné par le Saint Esprit dans l'Ecriture Sainte, pour empêcher que nous n'adorions, par ignorance, les couleurs, les créatures, ou leurs ouvrages, au lieu du Créateur, qui nous a donné l'être & la forme que nous avons. Ceux qui ont des sentimens contraires sont des milérables, que nous tenons pour des gens qui ont l'esprit aveuglé & le cœur entiérement endurci. On feroit bien mieux de suivre les Commandemens de Dieu, que de se conformer aux vaines traditions des hommes. Nous faisons cette Déclaration étant appuiez sur les bons témoignages de nôtre propre conscience; quoi que d'autre part nous foions contraints d'avouer que nous n'avons pas de forces suffisantes pour arrêter le cours impétueux de ce grand abus. Voila tout ce que nous avions à dire par écrit tou-

chant les demandes qui nous ont été faite; & les réponles que nous avons crû devoir ajoûter à notre Confession de Foi & par lesquelles nous finisions. Dieu veuille par la grace donner à tous les hommes des sentimens Orthodoxes, & les moiens nécessaires pour agir en toutes choses filon la fincérité d'une bonne conscience.

Erod. 20 4. Levit. 26. 1. Deut. 4. 15. & 5. 8. 42. 15. 161. 49. 13. & 44. 12. & 62. 65. 27. 65. 64. 17. 29. Rom. 5. 22. 1. Jean 5. 21. Jerem. 10. 8. Habec. 21. 8. Persum 11. 21. Jean 4. 21. Deut. 6. 12. 1. Rois 7. 2. Idi. 6. 24. 6. 3. 80. 8. 39. F. 4. 9. 15. 8. 75. 17. Math. 4. 10. Rom. 1. 21. & 10. 12. 8. 10. 13. Galat. 4. 8. 1. Corinin. 7. 23. Ad. 10. 25. Col. 21. 18. Adopt. 19. 10. 6. 23. Ad. 10. 25. Col. 21. 11. 15. 38. 49. 12. 22. 8. 9. Math. 6. 9. Luc 11. 1. 538. 14. 13. 23. 64. 10. 25. Col. 21. 11. 15. 38. 14. 13.

ΕΝή, εδ κατρεπικτάλη μένα Γανκερίη αχλα,

Donné à Constantinople le mois de Janvier 1621.

Kiesh D. murejagyas nangurungunikas.

CYRILLE Patriarche de Constantinople.

Sonserivant de ma propre main:

INDICE ALPHABETIQUE

DESPERES

ET

#### DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

Dont les Témoignages servent à confirmer la Doctrine contenue dans la Confession de Foi de Cyrille Lucar Patriarche de Constantinople, & à résuter les
Canons du Concile de Jérusalem de l'an 1672, qui sont contraires aux véritables sentimens des Greca indépendans de l'Eglise Romaine.

Les Vennigunges de ces Peres & Dollews Grees & Latins, dont on troncreal et Citations & divers Paffoger dans ledit Coucile, font tirez des Ouvrages dont et Indice marque la forme particulière, avec le lieu & le teux de lorr Edition, ofin que chaun puisse facilment trouver les pages dont on a fait des extraits, & qu'on a marquete dans le Corps de cet Ouvrage.

Ambrofius, ex editione Frobenii, an-

A Lphonsus de Castro, ex editiono 1538. in folio.
no Ascensiana, anno 1543. in Amphilochius, Iconii Episcopus. Locus

INDICE ALPHABETIQUE DES PERES, &c.

cus editionis non constat. Arethas, in Apocalypsin, Græcè, Veronæ, anno 1532. in folio. Athanasius, Græco-Latinus, Parisiis,

anno 1627. in folio.

Augustinus, ex editionibus Froben

Augustinus, ex editionibus Frobenii de anno 1528. & 1541. in folio. B.

BAlfamon Patriarcha.
Baronii Cardinalis, Annales Ecclefiaftici.

Basilius Magnus, Graccè, Basilea ex officina Frobeniana, 1551. in solio. Basilius Seleuciensis, Gracco-Latinus, Parissis anno 1622. in solio.

CAnones Apoftolorum, cum Conciliis, ex editione Tigurina Gefineri, anno 1550 in folio. Chryfoftomi opera, Græćè, ex editione Etoniensi, opera Henrici Sa-

vilii, anno 1612. in folio. Clemens Alexandrinus, Gracco-Latinus, Parifiis, anno 1641. in folio. Clementis Romani Constitutiones.

Cyprianus Martyr, Bafilcæ, anno 1519. in folio.

Cyrillus Alexandrimus.
Cyrillus Hierofolymitanus, GracoLatinus, anno 1640. in folio.

D. Amascenus, Græcè & Latinè, ex officina Henrici Petri, Basileæ, anno 1548. in folio.

Dionysius Arcopagita Martyr, Græcè, Basilcæ, anno 1539. in Octavo.

Phræm Syrus.
Epiphanius Cyprius, Græcè, Bafileæ ex officina Joh. Hervagii, anno 1544. in folio

Euschii Casariensis Demonstrationes & Praparationes Evangelicae, Parisis apud Robertum Stephanum, Grace, anno 1544. in solio.

GElatius Papa.
Gregorius Magnus, Epitcopus.
Romanus.

Romanus. Gregorius Nazianzenus, Graccè & Latinè, Parifiis, anno 1630, in folio. Gregorius Nyssenus, Graccè & Lati-

ne, Parisiis, anno 1638. in folio. Gregorius Nco-Cæsariensis, cognomento Taumaturgus, Grace & Latine, Parisiis, anno 1622. in folio.

H. Hieronymus, ex editione Frobenii, anno 1537. in folio.

Hilarius, ex officina Frobenii, anno

Historiæ Ecclesiasticæ Scriptores, Græcè & Latinè, Genevæ, anno 1612. in folio.

I Gnatii Martyris Epistolæ, Græcè & Latinè, cum notis Vedelii, Genevæ, anno 1623. in quarto.
Johannes Chrysostomus. Vide, Chrysostomus.

fostomus. Johannes Damascenus. Vide suprà.,

Damascenus. Irenæus Martyr, Basileæ, anno 1534. in folio.

Isidorus Pelusiota, Græcè & Latinè, Parissis, anno 1638 in folio.

Justinus Martyr, Græcè, Parisisapud Robertum Stephanum, anno 1551. in folio.

Lentii Byzantini Sectarum Historia, Graccè & Latinè, Basileæ ex officina Petri Pernæ, anno 1578. in Octavo.

M Acarius Ægyptius, Grace & Latine, Parifiis anno 1622, in folio. Marcus Monachus. Maximus Scholiastes.

Meletius Alexandrinus. Na. Na.

#### 256 INDICE ALPHABETIQUE DES PERES, &c.

in folio.

Azianzenus. Vide, Gregorius Nazianzenus. Nicolaus Lyranus, Basileæ, anno 1536.

in folio. Vide fuprà, Gregorius Nyffenus.

Nyffenus.

Ecumenius in Acta & Epiftolas, Græcè, Veronæ, anno 1532. in folio.

Origenes Adamantius.

Hotii Bibliotheca, Græcè, Auguflæ anno 1601, in folio.

Procopius.

Ynefius Cyrenenfis Epifcopus, Gra. O cè & Latine , Parifiis, anno 1640.

Ertullianus, Parisiis, anno 1608. in folio. Theodoretus, Cyri Episcopus, Græcè

& Latine, Parifiis, anno 1642. in Theophylactus in quatuor Evangelia, Græce. Romæ, anno 1542. in fo-

# TABLE

# ALPHABETIQUE ET ETIMOLOGIQUE

De vingt différens Noms que les Péres Grecs ont donné au Sacrement de la Sainte Céne.

A ticules saintes ou rompues. Voiez ce qu'en a dit Saint Chryfostome dans fes Explications du 24. Chapitre de l'Evangile selon Saint Luc, sur le verfet 20.

2. Aziárnam. Les choses sanctifices. Voicz Photius fur ce mot. Saint Chryfosto. me fur le mot asam. Saint Bafile & Saint Ican Damascene sur les Canons du Concile d'Ancire touchant ces Mystéres sanctifiez.

3. Agrod iminod. Pain Super-fubstantiel. Voiez Cafaubon écrivant contre le Cardinal Baronius, & les Auteurs qu'il cite à la page 520.

4. Aunn uppanis. La Cene du Seigneur. Voiez la prémière Epitre de Saint Paul aux Corinthiens, Chap. 11. erf. 20. & l'explication des Pères là-deffus.

1. Δ l'ine meilne, ou nanemen. Les par- 5. Δωρο, & δώσο ώμα. Les oblations faintes. Voicz ce que les Péres ont dit touchant les Oblations des Fidéles dans les Assemblées de la Primitive Eglife.

6. Einopia, & nabileums. Benediction . Ed . Consécration. Voiez les observations de Cafaubon contre Baronius, page 521. & ce qu'a écrit Saint Cyrille dans fon Livre 12. Chapitre 39. fur l'Evangile de Saint Jean.

7. Eizegine. Actions de Graces. Voiez ce que Saint Chryfostome a écrit sur l'E. timologie de ce nom, dans le Chapitre 26. de son Homélie, touchant l'Evangile de Saint Matthieu . & conférez ce qu'a dit là-deflus Saint Justin Martir à la page 97. avec la page 105. de Saint Epiphane, & les Stromates de Saint Clement Alexandrin.

8. Ecifier.

8. É: John Viatique. Lifez ce qu'a écrit fur l'étimologie du Viatique Saint Bafile le Grand. & voice les Ouvrages de Pafihafe Rathert, & principalement fes 12. Livres de Commentaires fur Saint Matthieu. Son fameux Traité du Corps É du Sang de Jefus Chrift, & fon Epître fur le même fuire.

meme toyet.

9 onia. Sierifite. Parce que ce Sacrement elt établi pour celébrer, la
memoire du Corps & du Sing de
Jéüs Chrifl, qui s'elt offire luimême une feule fois en Sacrifice
fur la Croix. Voiez ce qu'à dit fur
ce mot de Sacrifice le Sequant Padzymer de Conflantinople, que nous
citerons encore ci-après dans (on
Commentaire du pretendu Deuis
Pariopagie fur cette matier fur de la presentation de la p

10. Kair Aiaman. Nouveau Testament. Selon la manière de parler dont Homére s'est scrvi quand il a ditque les Victimes qu'on immoloit pour confirmer une Alliance, ou un Accord étoient ieum, un Serment. Téfus Christ lui-même n'a pas fait difficulté d'emploier cette figure lors qu'il a voulu confirmer la Nouvelle Alliance par le Sacrement de l'Eucharistie, en difant run mimmien, i navi dafina co vo amari pei. ce Calice est le Nouveau Testament en mon Sang. Voiez l'Evangile de Saint Luc Chap. 22. vers. 20. Et les Commentaires des Péres Grecs là-deffus.

11. Krám úrra. Fratlino du Pain. Cette façon de parler fe trouve dans les plus anciens Péres qui ont expliqué les Cérimonies facrées qui s'obfervoient dans les Affemblees des Fidéles où l'on céléboris la Cène du Seigneur de la même maniére qu'elle fit inflituée par Jéfus Chrift. Voiez ce qui eft dit de la Fratlino du Pain dans les Commen42. & Chapitre 20. veríct 6.

12. Kusvia. Communion. Voicz le 3.
Chapitre de la Hiérarchie Eccléfactique de Denis l'Aréopagite, & le
Commentaire qu' en a fait George Pachymere, Prêtre de Conflantinople,
& fameux Hillorien qui vivoit dans

le XIII. Siécle.
13. Antegio. Office public du Minifére
Sacré. Voice ce qu'à écrit fur cela
Casfaubon contre Baroniui, en réfutant ce que ce Cardinal & les autres Difenseurs du Papime ont
écrit, pour établir le prétendu Sacrifice de la Melle, sur une fausse
interpretation de la Liturgie dont il

est parlé dans les Actes des Apôtres,

au Chapitre 13 verfet 2.

½ Muséna é amique. Myflére, ou Myfléres. Voiez ce qu'a dit fur ce Myfléres. Voiez ce qu'a dit fur ce Myflére fact de l'Eglife Chrétienne Saint Chryfollowe dans fon primeir Tome page 448 & dans fon from hie 44 fur Saint Matthiew. Voie dans les Oberrages de Saint Juftin Martyr, de Saint Bafile, & dans ceux d'Occamental.

nodement ester. Aliment spirituel.
Ce sont les propres termes dont le Pape Leon le Grand se sert en parlant de la Sainte Céne. On trouve ces mêmes expressions en Latin dans les Traitez Dogmatiques de Saint Amensien, & de Saint America.

16. Xundste morsin. Alfimblée ou Actord & Conrecuiron. Les premiers Chrétiens qui se sont les Assemblées des Fisdeles pour les éxerciecs de piété, les ont aussi mis dans leurs Ecripour designer la Sainte Céne d'une manifer Métaphorique & Punion spisli 4 rituelle des Fidéles avec Jélis Chrift dans la participation de ce Sacrement. Les Ouvrages qui portent le nom de Saint Denis ont donné lieu la Paulimere de faire de très belles oblérvations là deflis que les Sçavans peuvent voir dans le Texte Gree de cet Auteur.

17. Nême Kurê. Gerpj de Chriff. Cette fiçon de parler eft Marabarique & doit être prife dans un fons figuré, comme on le peut voir dans la 13. Homelie d'Origene fur l'Exode, & dans l'Hilbioire du Sgavant Théodurer Precepteur de l'Empereur Tibere, & fiu tout dans le 18. Canon du célèbre Coucile de Nicétcontre les Ariess.

18. Timore, & riberation, Perfection ou chofes Excellentes & Saintes. Les Péres Grecs se sont servis de ces termes pour dénoter l'Euchariftie en faifant allufion à ce qui se pratiquoitdans les Hecatombes où les Paiens faisoient des Sacrifices qu'ils nommoient mas, la Fin ou le Tribut; s'imaginant que les Ames retournoient par la mort dans le premier état où elles étoient auparavant, & que le Dieu des Manes ou des Efprits leur étoit rendu favorable par le Tribut de ces Sacrifices de Perfection. Voiez ce qu'a cerit le Philosophe Apulée touchant le Dieu de Socrate & les Dogmes de Platon.

 Teśnića zweśw. Table du Seigneur.
 Voiez ce qu'a dit là dessus Optat Evêque de Mileve en Afrique dans ses 7. Livres contre le Schisme des Donatiftes, & ce que les Commentateurs Grecs ont écrit fur la première Epitre de Saint Paul aux Coriphiers. Chapitre 10 perfet a-

mitte Epitre de Saint Painaux Corinthian Chapitre 10. verfe 21.

20. xear Gract. On trouve cette expression dans les Auteurs Grees quand ils expliquent la Nature Series de les effets du Sacrement de la Sainte Céne. Il n'y a point de Per Gree qui ait emploie plus souvent ce terme dans un sens Métonimique ou figuré, que Saint Cruille Evêque de Jerufalem. Voice les Catheches Mythagogiques qui portent son nom & les Auteurs qui en ont fait la Critique.

Il y a beaucoup d'autres Péres & Théo. logiens Grees, dont nous ne ferons pas ici le Catalogue, qui ont expliqué, dans un sens de figure, tous les termes dont nous venons de parler, & qui ont établi dans leurs Ouvrages les mêmes Dogmes & les mêmes sentimens qui se trouvent maintenant dans la Confession de Foi des Eglifes Protestantes & Réformées: comme on le pourra voir dans les Patlages des Auteurs Grees que nous citerons dans tous les Articles & les Canons du Concile de Jérusalem, tenu sous le Patriarche Dosithée l'an 1672., & mis ci-après tel qu'il est dans le Manuscrit Original & Authentique configné dans la Bibliothéque de l'Académie de Leyde, où les Scavans & les Curieux pourront le voir & le collationner avec l'Imprimé fuivant, que nous mettons au jour en saveur du Public.



#### SOUS LES AUSPICES

DE

JESUS CHRIST,

# B O U C L I E R

LA FOI ORTHODOXE.

# APOLOGIE

Et réfutation faite par

# LE CONCILE DE JERUSALEM,

Tenu fous DOSITHE'E Patriarche de cette Ville,

CONTRE

#### LES CALVINISTES HERETIQUES,

Qui disent faussement que l'Eglise Orientale a des sentimens conformes à ce qu'ils enseignent de Dieu & des choses Divines.

R' dindersta of thatige- opie rose standardung inaderina nigemyde doesne is எட்ட எட்ட பெட்டி எயிரியாக, in வழைக்குமான ச்சா எச்சி வி Kadaius dodsoin எணவியாக அந்தி சி ந் நெருக்கும் சாரார் என்பதே நாக்கும் பொருக்கும் நெருக்கும்

# A V<sub>E</sub> I S

# REMARQUES,

Sur le Tître de ce prétendu Bouclier de la Foi des Grecs.

Le Tirre de ce Concile pent servir à détruire le grand & sameux Ouverage de la Perpétuité de la Foi de l'Égisse Caribolique, mis au jour par les Dosteurs de Port-Roial, & publié en François, ovec cinquants-sept Approbations derssies en some authonique, & signifes par vingt-sept Archevleques ou Eviques, & gar

trente Doffeurs de Sorbonne ou Prélats de l'Eglise Gallicane.

Il of virs écident que ces plus babiles Contreversifies du Chrys de Frime ant poussifieur manais fei angli in qu'elle pouvait ailer , quand its on spis ce Cancile au range der vériables Confoffinas de Fei des Grees non Latinifez. Car on ne pous jetter les yous fur les dernieres paroles du Tire de cette préchait à policie de l'Egifié Greeque, fais découvrir , auffi-de, qu'elle a vie furgée par des implemes autres, punfquis décharent d'abord, el fous hur faue priège, que les calvinifes fout des Hértiques ; G qui inferent de la, par ma seventement étrange U par la plus noire de toutes les Calamines, qu'il n'y a autres conformité entre les featimess de ces mêmes Calvinifes G eux de l'Egifié Orientale, voudeant l'I-feace de Deux G fe surtribus 1, su auff pour ce qu'i concerne les volges Dreuns ? el plus dure, les pour les prises de Deux G fe surtribus 1, su auff pour ce qu'i concerne les qu'en pour les faits de convenir dans le Conson même de « Consité, gles Payfié que sur tout fair de consoné dans le Conson même de « Consité, gles Payfié que sur tout fair qu'en préfet auren Théologie ou Contreversifie de l'Egifié Remoine qui ait gé moi-tre ca avout à l'et coure mois autrepris le foiteur; que les Népis mez, ce a gir les les les les les les Christies de l'Egifié Greeque, fui le Payfié quant con fair de les les les Christies de l'Egifié Greeque, fui le Payfié ghadameraux de la Religio .

Valla paurquai ious cux qui ant composs et tens tense qui ont produit les Decretts de ce Conciliable de streutien contre les Réfermez , pour démonare quelle est la céance des Gress, aus sournitrés improdemment, contre eux-mêmes, spinount-distèmiquages, dont les Protossams poercon le fervire pour démontres que Parinache Dostible, que six Archecèques et soisont-trois Carez, ou autres Ecclesiossiques de l'Egiss de ferusialem, out été affice uni actifez pour operaver, you tens segueteurs, les s'agustez est les commits dont leur Joseps opposable de l'an 1672, est

-remplie.

Cala paroltra clairement dans tons les Articles que mous en produirons Ed dout mous tirrens plafours canchipons Ed devefte preview irréfragable courte les Presis, de France Ed les Desteurs de Sorbonne, qui ont mis les Artes de ce Conciliabale au rang des Pièces qu'ils aut vouls dires poffre pour authonitiques Ed propert à d'immatere la vérité E la perpérité de leur Foi y mais tout le monde fera convainces du

### 262 AVISET REMARQUES.

contraire par la seule lesture de ces sausses Attéstations & sur tout en voiant les contradistions manisestes, les noires calomnies, & les borribles impostures qui sont ça-

chées sous ce prétendu Bouclier de la Foi Orthodoxe.

Il y a mheu phiferri de cei impofluere qui font fi grofitere & fi abfurdes qu'il ne faut qu'in peu de bon fens, G quédque grain de raifon, pour reconnoître que la succeafie foi des geus fans (stifton) fanc Conficue. C fans bometur, n'a jamis rion forgé qui foit plus contraire à la vérsit G plus infoûtemable que ce qui est contenu danc c Coniil.

Le Titre qu'il porte sussi. pour faire voir qu'il s'a pas êté assemblé sous les Auspices de Jésus Christ, mais à l'instigation de l'Antechris, pour combatres de Vérité, & pour dresser une Consession de soi, non seulement Ethérodoxe, ou erronte, mais aussi entirement contraire & incompatible aux tout ce qu'il y a de

plus certain & de plus évident dans le monde.

Nº flee pas un fais très affaré, très manifelle G tout à fais incontfable, que les Grees orientaux on higheurs atricites dons teur Confesso de Foi très conjemmes à ceux des Eglifs Reformère touchant le Myster de la Trinité, ecloi de 
l'Incarnation, d' Coute ca qui fe castenu dans le Symbole des Apriers, G dans 
le Décalque? Yous les Chrétiens équiables en convienceux ji n'y a point de Papils rassjonable qui l'oft mère, expendant les attenus de ce Continshult éclorent 
bardinent qu'il n'y a aucme conformité touchant les chôfes Divines, ou la Divinité mème, dans les sessionaires des Grees G de Reformex.

Cette impossure, qui n'a pas bosoin d'autre preuve que celle qui se trouve dans la déclaration expresse des trois dernières lignes du Titre de ce Concilé, sussit pour ausueller entièrement les autres Articles qui sont contenus dans ses Decrets, & pour détruire juridiquement tous les témoignages par lesquels ceux de la Communion de

Rome ont prétendu que leur Foi étoit bien établie.

Pour les en défabliff. Et pour conjunére maintenant ich let Prelat de France G.

Les Dolleurs de Surbanous fiere et reiche perliminative, comme nous le frour dans la fuite
für tout let autres, il ne faut qu'ajoilere, à ce que nous vonous de dire, les désiones du
Drait qui fout à la fin de ce Poisse. Eff for tout ceux qui concernant les trens;
jurseux, let calomnies, les impofiures E les fauffetez qui reudent les Atles nuls Et
et Temistre Sechables.

Le Litter traverse et Asimut confirme, par un tris grand nombre de provers juridiques, (G-epiquez par les plus fammes Turifondhiet dont nous vous citte les Overget dans une containe d'Articles. On doit voir les trois premiers Asimone 16 les trois dermiers qui feroux de haft 6 de fondement à tous les autres, (G-par ce qui fet de ceux dons on peut fairs une application particulière à la matière de ce Titre, on les travecra fau les numeras 44, 48, 25, 68, 88, 4, 6 parte cale le Letteur doit concevoir les Asimute 33. É 43-pour tiver enfuite la conclupion générale qu'il trouvera dans le 32.



TOIZ APANTAXOY FHE

33 Judianes, iefthic finengines, iefthiquis & ordentregini stude on also motione
m. is widen indule roll eteration, is ieftlifest Remainly risses drawn red times, in
ungle papers.

# LES EVÉQUES

ORTHODOXES

Qui font sur la face de la Terre, &

de la Mer.
A TOUS NOS FRERES ET

COADJUTEURS

Unis par le Saint Esprit, & généralement à tous les Fidéles Chrétiens, nos Ensans bien-aimez en Dieu. Salut.

LE SAGE ECCLESIASTE donne Lavis qu'il y a un tems de se taire & un tems de parler. Il nous fait connoître par ces paroles qu'il y a de certains tems convenables pour faire chaque chose dans sa propre saison: comme s'il difoit, il faut se taire quand il n'est pas absolument nécessaire de parler ; mais quand la nécessité le demande, parlez. Il est en esset très évident qu'on peut se taire quand on n'est interrogé de personne, & qu'on fait très mal de ne pas répondre fur les choses dont on est bien informé, quand il y a des gens qui font là dessus quelques demandes utiles & nécessaires. Mais si ces demandes concernent Dieu même & ce qui a du rapport à ses Attributs & à la Religion, comment pouroit se disculper ce-lui qui par une impiété maniseste, aimeroit mieux garder le filence que de répondre selon son devoir dans un tems si convenable?

Kaj ajulis respansir, ūres vē and tjuās s āuspressam rūrem, etyja naj kiņu spais, klas, retai jungsfiegija timu, KJ it timirau, cityspušel vits kiņus atrā ča uziete, junātsus 3 marai. Sai invaidints. māras juts, spans, naj ānas i Legukh. (à Ļušem hakatīs pāda)

Nous avons toújours fuivi ces deux maximes, autant qu'il nous a été postible, lors que nous avons gardé le fitence & quand nous avons parié, en fuivant les infructions de celui qui a dit, il réglera se paroles avec jugement. Notre rennué doit être d'autant plus grande que tenué doit être d'autant plus grande que

Li 3

Luceup Goode

Leaf, and half of gradings designed any consequence of any and allow a southern the second and allowed the second and allowed any allowed and allowed any allowed and allowed any allowed any allowed and allowed any allowed and allowed any allowed any allowed and allowed any allowed and allowed any allowed and allowed any allowed and allowed any allowed any allowed and allowed any allowed and allowed and allowed any allowed and allowed and allowed any allowed and allowed and allowed and allowed any allowed and allowed and allowed any allowed and allowed any allowed and allowed any allowed and allowed any allowed

Rich 5 ni staist amtiljammit linguis innestikum 5 Mg i syntema Emplitus san, neptie, 190 E ji dieler vi stan ne, 20 nythilin m 2 pisst katimi vi stan ne, 2 nythilin m 2 pisst katimi vi net die Eni visster gestopt in Belgie ni sindi. C ipsti vinigher, nepie katimi marquister. Lepiples 5 di ips nichten 6 Si dien ne il negis ammitjert. O dieler ginne, vi vi die vi net en met die ginn und die entre et metadien mit ettoppien die etwest et metadien mit ettoppien die jen stantigeld,

And in a distribute of designation flavors with twostages, may friendly an edge of the single stages, and an all time personnel contractions of solid to stage in an edge in many fine, and S algority with  $\Delta t$ lates, when N = 1 that is absolution, S personnel S through the size of the size of S and S is S through an in the size of S (S), and is S through an in the size of S(S), and is S through an in the size of S(S), and is S through an in the size of S(S), and is a size of S(S), and S(S) and is a size of S(S) and S(S(S) and S(S) and S(S(S) and S(S(S) and S(S(S) and S(S(S) and S(S(S) and S(S(S(S) and S(S(S(S) and S(S(S(S) and S(S(

Diett fikt connoitre qu'il elt bon de gatde qu'elquelòs le filence; ar il dit; E. te Ifriai lè me dit mat. Il ne preferit pas feulement le filence; mais il veux suffi qu'on ácouste ceux qui parlent de chofes utiles, & en même tenni il ordonne qu'on ne feziale pas tobjous & qu'on faite entre dit voux e ar nous lifons faite entre de voux e ar nous lifons fait de la constant de voux est par l'article de la constant de voux est par l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de par l'article de l'article de l'article de l'article de par l'article de l'article de l'article de l'article de par l'article de par l'article de l'article de par l'article de l'article de par l'article de par l'article de par l'article de l'

Nous lifons que Moife craignant d'être envoié vers Pharas à cause de la difficulté qu'il avoit de parler, n'aiant pas la langue libre , Dieu lui dit , ws & wei i'ouvrirai ta bouche & t'apprendrai ce que tu auras à dire. Ces éxemples que nous fuwons & beaucoup d'autres semblables qui font dans l'Ecriture, nous font conneitre que c'est le tems de nous taire quand if n'v a personne qui sous interroge , ou qui nous oblige de parler ; mais lors que nous y sommes contraints par quelques demandes, ou provoquez en de certaines occasions, nous répondons incontinent, & fur tout quand il s'agit de la Foi, parce que nous faifons consister notre devoir à travailler de toutes nos forces pour donner fatisfaction à eeux qui nous demandent l'expolitiondes Articles de nôtre créance.

Mais quand il y a det Hérétiques comime ceux qui travillent à établi leurréputation en déruifant celle d'autrui par eurs médifances, & en nous atribuant quelques impiétez on quelque Dogmeerroné; ceft alors que nous entreprenonsde leur répondre avec plus de courage, réuivant l'exemple dusprant délodont. Éléfut animé dans une pareille «eccifion. D'est alors que nous formes touchexpardes fentimens suffi vifs que ceux de Jeresuir ét, que nous difonts comme l'ui, mus entreilles font émités de percets de dommes.

o namby krongle

mile of ageint daubinen, & maipu bond Baginga Squeries và l'enfige din l'amine id-Phone agie eines ( de pai betebe den elem met init) uluinam, ei & ce casirate sie escridos Kadeires Paderil nangyarris dans ofic smoother's & agine inde canderine, this mondanie bank, penin in mit dei Otis & T Julan, air aured cinerren nangedemufen. a policer 3 diegers, dettie & ovligelepenson al elegamet den, in dafa) megi mi Kandig ipa-34th wie de Ragreroia Radoline, Intrigerous த்தம் காழுந்திர், சே டு முக்கரும் வி வி விகவ். plan leger mails magergiet, pet abbires In n Aiyum, En ali no Alaitemirm. cite albiglier i'm ufe wie arbeiten, de cienта такта фийвай потиодной.

beur , mon cour oft faifi de trouble au dedans de moi ; je ne puis demeurer dans le filones parce que j'ai entendu le son de la trompetse, & le eri de la mélée. Car un bruit venant de France, plus grand & plus étrange que celui des Trompettes , s'est maintenant répandu jufqu'en ces contrées. pour nous effraier, & plût à Dieu que nous ne l'euffions jamais entendu, puifque les Calvinifies de ce païs-là se sont malicieusement avisez d'imputer , fans aucune raison, à nôtre Sainte Eglise Apostolique: c'est à dire, aux Grecs Orientaux, leurs Herefies touchant les choses Divines & Dieu même. Tous ceux qui ont lû les Ouvrages de Monsieur Claude Ministre de Charenton, Kamil's idepen mis is Lagurnia, Scavent fort bien que ces Calviniftes ne se contentent pas de nous attribuer leurs sentimens erronez, par leurs discours, mais qu'ils pous les imputent aufli dans leurs Ecrits. C'est pourquoi nous avons entrepris cette Apologie avec d'autant plus d'ardeur. qu'outre cela nous voions auffi qu'ils ne scavent pas ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment, & qu'ils n'ont pas même des égards pour ceux en présence de qui ils

# REMARQUE.

ofent étaler ecs menteries.

E Laffeur doit appliquer à ce dernier Article les Axiomes Juridiques marquez à la fin de l'avis qui suit immédiatement le Titre de ce Concile & oni fe trouvent avec toutes leurs explications & leurs preuves à la fin de ce Volume fous les Numeros 43. 45. 48. 52. 68. 84. Ces Axiomes servent non senlement à refuter les injures, les calomnies & les fausscrez qui sont contenuës dans ce dernier Paragraphe, mais auffi à les rétorquer avantagensement contre les Grecs, ignorans imposseurs , & austi contre les Prelats de l'Eglise Gallicane què ont suborné & trompé ces Ecclésiastiques Orientaun, par leurs faun avis on leurs domandes capsieuses, fondées sur les impossures dont il a été suffisamment parlé dans l'avis précédent, c'est pourquoi nous finissons cette Remarque qui B'a pas besoin d'être plus étendue; si ce n'est pour faire sçavoir en deux mots au Lelleur, qu'il doit bien poser tout ce qui est contenu dans l'Axiome 68. pour en faire une application toute particulière à ce qui concerne le Ministre Claude d'une façon spéciale dans cet Article, & tous ceux de la Communion Reformée par rap-Kk 4 port

port à la consequence générale qu'on peut tirer de toutes les régles Juridiques sur

lesquelles cet Axiome est fondé.

Voici maintenant la suite de l'Article précédent , & la première période par laquelle les Docteurs de Port-Roial ont commencé l'Extrait qu'ils ont produit en François de quelques Articles de ce Concile de Jérusalem , en aiant retranché la Préface que nous venons de donner , parce qu'ils ont bien prévû que les noires impostures & les grandes absurditez qu'elle contient , étant si groffières , f visibles & fi palpables, tons ceux qui les verroient ne manqueroient pas de reconnoître que les personnes qui ont forgé ce Concile étoient des gens sans lumière & sans conscience , Ef que ceux qui l'ont produit comme une preuve certaine & authentique de la véritable Religion des Grecs non Latinifez, ont fait voir non feulement leur peu de fincérité & leur mauvaise foi, mais aussi combien les peuples de la Communion de Rome, qu'ils trompent de la forte, ont sujet de revoquer en doute & de rejetter les preuves que leurs plus scavans Docteurs veulent faire paffer pour des témoignages wrefragables, de l'antiquité, de la bonte & de la Catholicité de leur Religion. On verra dans la suite beaucoup d'autres Articles que ces Messieurs ont austi tronquez dans leur Ouvrage, parce qu'ils contenoient des faussetez trop manifestes & des véritez & des faits dont les Reformez auroient pu tirer de quoi les combattre & les confondre avec leurs propres armes , comme nous le ferons en produisant ces Articles chacun dans leur propre lieu. Voici donc celui qui suit immédiatement dans le Manuscrit Original du Concile dont il s'agit.

Time de imes leiemes, inich guenn Keres omistroff zager isugine & Juniou ras of co Bulding of Cuena Rouseus & Curie De ihuf Meren, if Gie. ir i nige . mirryib. underen co mit murdbirent rumen umgent & Anvani, nei santaline ninamunicipier trie was record the presions riseres of meladiatic circ ndurius nudinum. eigemerfiere pet ipaie, n var bie var negirar 4 gie imleptirme mommerar ligier, nangenar, if demar Minneier, girfriche der de empiter the ale ar i niebe imar birerbini cunburia narereestru , bigar aintir, fra und di quar, i muephilien mig & nogiu , un unengition and rai dingitar , & dutar barm and gur agine muriger, mine tper dange f co in the right , of to bride tur constitut dueufir, (uni vo: nichuenfluor actio ni nat Baurt , mis egugedupers erduffer , naf im's Min rar net binar) antonia de cinis Anne

Nous étant donc assemblez, par la grace de Dieu, pour la Dédicace de la Sainte Eglife de Bethléem, lieu de la Naiffance, selon la chair, de Jésus Christ nôtre Sauveur & nôtre Dieu , que le Seigneur a permis qu'on rebâtit dans cestems miférables de perfécution, & qu'il fût embelli de nouveau & donné aux véritables Enfans de l'Eglise Catholique répandus par toute la terre; s'étant trouvé avec nous plufieurs Prêtres . Rella gieux & autres Chrétiens venus en dévotion des extrémitez de la Terre, nous avons crû que nous devions dire en abregé nôtre fentiment fur les chofes donz on accuse l'Eglise Apostolique, nôtre Mére nourrice, afin de rendre manifeste à tout le monde la Foi que nôtre Seis gneur a laissée par tradition, que les Apôs tres ont prêchée, que les Saints Péres one gardée; & afin que l'imposture des ade verfaires foit reconnue d'une maniére convaincante.

atimers

αφύσης» όλου λάματουπ γροφολής. Εί Ν΄ πο ποὶ φασά φής ταθτολογόντες, Ε πολότες λόνφοριβήρει αθό Τ΄ αθτό, άλλό το αθς κασά. λύθοι πλέδον τῶν λόγρήδον του πό βιμόταθρεπ το συζαίρματο ποφιλικτύστου,

### REMARQUE.

I. y a dans l'Original », d'une maniére plus claire que le Soleil, comme îl », et convenable, quoi qu'un très grand nombre de nos Prédéceffeurs a seint déja reconnu, & qui'l loit manifelte par foi-même, que ces Adversian res prennent la forme monitrueufe de Boue & de Cerf tout enfemble, » Quoi qu'il femble donc que nous répétions fouvent la même chôte, & que nous faffions rouler notre difcours pluticurs fois fur le même fuier, nous me mous propolons point d'autre but que celui de donner par ce moin » une parfaite connoillance de tout ce que nous difons à ceux qui s'appliquent à cette fecture.

n quent à cette lecture.

Ces deux Phrases ont été retranchées dans l'Edition Françoise des Dosteurs de

Cet auns Pringies on etc retrainères dans l'action pranque des Docteurs de Port-Roial, El il n'ell pas difficile de reconsolire le moit par lequel ils ont éte portez à cacher au Public ce qui est contens dans ce peu de inpues. Car se que les Grecs déland dans la primiera période el véritable, ce qu'il a voit dit dans l'Article précédant el fraux, à (gavoir, , qu'il s'étoit nouvellement répandu un pruir venant de France, par leque li sa prenoient avec éconnement. Et pring que les Calvimités loditmoient, de bouche & par écrit, que les sennitmens des Réformez vioient conformes en plujeurs subjes avec cettus de l'Es-

, glise Orientale touchant la Divinité & les Choses Divines.

Ce bruit me devoit pas les étonner, ni les effraier, ni leur faire dire que c'étoit une nouvelle Héréfie forgée par le Ministre Claude, Docteur de Charenton, puis que plusieurs de leurs Prédécesseurs, & même un très grand nombre, avoient deja reconnu long tems auparavant les Réformez & leurs Dogmes, outre que ces Grecs disent aussi dans le même lieu & tout de suite, que cela est manifeste par soi-même. Il n'étoit pas donc nécessaire qu'ils le répétassent si souvent dans ce Concile, ni qu'ils y répondissent comme s'il s'agissoit de faire connoitre & de résuter de nouvelles Héréfies. C'est pourtant le but principal qu'ils disent s'être proposez, fi on les en veut croire; mais cette protestation qu'ils font dans la seconde période, que les Docteurs de Port-Roial ont austi retranchée, se détruit par la contradiction de ce qu'elle contient avec ce qui la précéde & ce qui suit. Outre cela, ces Meffieurs ont fort bien reconnu que les fréquentes répétitions des mêmes choses, qui so trouvent expliquées en différens termes dans plusieurs Articles de ce Conciliabule, sont entiérement opposées & incompatibles, à cause de l'inéxactitude & de la grande ignorance de ceux qui ont fait cette compilation de Phrases obscures, ambigues, équivoques & contradictoires, dont ce prétendu Bouclier de l'Eglife Grecque est rempli. Voila pourquoi ces babiles Controversistes de l'Eglise Gallicane ont supprime cette dernière période, & les antres Articles du même Synode où ils out rencontré ces répétitions exprimées par des termes incompatibles,

Ll

Le Letter doit se savenir de cette Remarque dant la suite. Il suive se l'application de l'Asime juridique mis sons le Namere 11. Il etua qui soit de la commerté acce cette Nasime du Droit, qu'on trouvert de sait le catair des precesses qui sons à la sin de cet Ouvrage. Nous passons à la suite de mètre Comille Orizinat.

Tein de Tin al opingeres vie signmin viewe, che dyspieme vide vie l'accessive dimetrie de liber, come mich im ceitem opinione de vie qu'il des lié qu'il pour, sin l'épiritable vie qu'il des lié qu'il pour, sin l'épiritable de margie en sei en mich places de sons sincrété homes l'ép bang dévenuées briglapiere, l'éteme mine anché de la politique, l'accessive homes l'ép les playéphes, al calculate homes algir les liégliques de pour le régiment in le départe de pour le régiment in le départe de pour le régiment le point sont se plus les présent le find bour sen prible plates hoppieme (il his bour sen prible alors sen pour le plus viers le des la lière de la la l'accession primipum qu'il puis allé l'accession primipum qu'il su mêthe set constant primipum qu'il su mêthe set constant primipum qu'il su mêthe set constant primipum qu'il su mêthe set constant, se rigime.

Il faut donc sçavoir que les principaux de ces Hérétiques attribuent leurs erreurs à l'Eglise Orientale, sur ce qui concerne Dicu & les choics divines, quoi qu'ils n'ignorent point la Doctrine de cette Eglise's. mais ils l'accusent exprès pour tromper les ignorans. Car étant séparez ou arrachez de la Communion des Occidentaux : & aiant ensuite renoncé à toute l'Eglife Catholique, & s'étant élevez contrelle, ils doivent être tenus pour Hérétiques mis au rang des principaux Héréfiarques; attendu que par un excès d'amour propre, ils ont non sculement introduit des dogmes nouveaux & ridicules, (fi on peut néanmoins appeller dogmes es Fables) mais aussi parce qu'ils n'ont aucune Communion avec l'Eglife Catholi-

# REMARQUE TRE'S IMPORTANTE,

Qui influé fur tout ce Concile, 8c qui fert à confindre les Dockeurs de Sorbonne & de Port-Roial, avec les vingt-fept Evêques & Frélats qui ont approuvé leur Ouvrage de la Perpétuité de la Foi, renverife & détruit par les fauffetez qu'on y découvre, comme on le fait voir ici, & dans la fuite de ce Volume.

Pour démontrer d'une façon incontéhable la mauvaise foi & les impossures, de tous ces Prélats '\$ Doctours de l'Egisti Galicione , qui ous publié leur grand Owange de la Perpécuité de la Foi de l'Essilie Romaine, exec tant d'êtage d' d'Approbations, il ne sant que mattre isi un Article de leur Traduction du Concile de prévalem dont il rajeit, set qu'ils l'eur sin simpliment à Paris don teur troisséme Volume in Quarto des Preuves authentiques (de l'Union des Egisties d'Orient avec l'Egistie Romaine, Cyrl ains qu'ils appellent ces Preaves; contenuis dans une grande Compilation de Confision de Fai & de Détrets Symodous, dont ils our rappil leur VIII. L'avre de la Perfectivit.

Voici mot à mot cet Article falfifié, qu'els ont mis à la page 500, du 15. Chapitre de ce VIII. Livre.

, II

"Il faut donc (quoir que ces Héréques, N a s'a ca ann y donn y principul de l'Eglife Orientale far Dien is les choire décines, l'accusion extensions de l'Eglife Orientale far Dien is les choire décines, l'accusion extensions de l'Eglife de l'Annancé de

n 81.85; mas n'anta accune Communion avec Logi, mas n'anta accune Communion avec Logi, mas n'antance me metant en parallele avec cetti que nous vous traduit en Françai; E mis devout ectte Remayeu, evoc le Gree du Manujerio Projend, fur lequel morte Frodaction a êté faite litteralement. Tous les endroits qui font crist en caractère Comfé en Italique dans viter Verfons, fi rovecum faliphes dans celle des Dolturs de Perra Raids, E pour les découvrir d'abord, en n'a qu'à pitter les youx fur les mots que mous avous mis en Lettres Capitales dans lem Franchistien.

Ils y font dire aux Grees dans leur Concile de Jérusalem, que les Calvinisses ne squeen pas les copinions de l'Egisie Orientale; mais ce Concile dis précisement tout le contraire, car il y a dans l'Original Gree, en termes formels, qu'ils n'i-

gnorent point la Doctrine de cette Eglife.

Si on vous fixurir paraquai est Dolleurs Ed Prelott aut mit une proposition segative, au lieu de l'affirmative, qui ef dans l'Original, on ain qu'à cuir les Prologue de ce Couville, que nous avous mit es Crec Ef en Françai et-devant, et E un primerer que let destine de ce mine Couville y aut infinale à la page 265, que let Calvinifles ne fixerent pas leur croisance touchant Dieu Ef let choire divingue let Calvinifles ne fixerent pas leur croisance touchant Dieu Ef let choire divirent, en ausi ils fe quartelleur manifelleurent par le couteur de ca demire Artiste.

Les Docteurs' de Port-Roial s'étant bien apperçus de cette contradiction, & voutemploier et Concile parmi leurs prétendais piéces Authontiques, en ont retranché Et changé tout ce qui ne les accommodoit point, on qui pouvoit en quelque façon

découvrir l'ignorance & la mauvaise foi des Anteurs de ce Conciliabule.

Mais er n'est pas la tout e qu'il y a de plus confurable dans le procedé de ces Méssènes et pour Roial, con its ne se son sontente de nie dans lum Ourage et que les Grees assignment. Se adjusture ce qu'ils mient, en s'abstinat leur Traduction pour faire entendre aux simples U aux enguerus, de la Communion de l'Estifs Romaine, tout le contraire de ce que ces Orienteux enfrigents d'éditereur des ines Cevelle, il y a une autre sauffet, et la cles entroit de Cen vionne. Le délibère par ces Prelais d'Dodeurs Franquis, dans ces séries pour l'aire ment par les Crees, un failment d'être béréréques, mais audit les principaux Chéts des Hérétiques pour s'être s'éparez des Occidentaux, & pour avoir renoncé à tout l'Estific.

Les Auteurs du Cancile de Jerufalem se difeit point cela, moit au contraire ils delicerate fromellement que se in 69 que par force que euxe qu'il sapellent Herécia ques, le font diagnez de la Communion des Occidentatus, car il y a dans l'Original Gree en terme esprès, qu'estant Geparce à extrache, de la Communion des Occidentatus, ils fe font enfuite élevez contre l'Egifié Catholique, & ont enfeigné de Dogmen nouveaux, par un excé d'amour propre. Sur quoi il

Digitally See

faut romesper la difference qu'il y a d'être siparé & arraché par force de la Communion de quelque Egille, ou de vên sièparer volonationent. Le premier de cet cas post arriver, sans que ceux qui sont clossée on séparez de quelque Societé Euclossèques sième cuapable d'étrése, avaite se fecunde cas de sième différence, pair que ceux qui se s'éparent volontairement des véritables s'édétes ne peuvent le faire sins crime.

Las Réfermez font dans le premier cas, E non pas dans le dernier, car PEşlife Romaine let a ectula de fl. Communion, par fle Anabinet lascez canvir au dans le Consil de Trente, sous prétexte qu'ils avoient des fentimens Etherodoxes, mais ils s'en en pas dit économicas. E par sociéquem, c'ett une quéltion indécife s'ils font Hérétiques ou non. Sur tout, pus qu'ils ont donné tant de preuves figures E prieties fau tau les drittes de luva réance, pour faire voir qu'on a tort de les Anabémaisses, El qu'en Destrine est confermé à celle du Christianière massifiant, de la pareté de l'Eglife Christiane Primitive.

Copendant Int Dolliurs de Petr-Roin finat diré aux Gress de Jévulaine, par une faussife tradultion de leur Cousilée, que les Répunses font EV 10 8 MS SIN CONVAIN CUS d'être Héchiques. Il 197, éts jamuis de plus noire impositure, ni de plus graude franterie que célle-la. Pais que les Gress ne difou par un met de estre présendair Conviction d'Héréjes, donn l'Artisté de leur Cavailée dons il 24gst, El 1996, et le convenient de la 18 marça d

Il y a resis autres PAALIFICATIONS dans te mêma Article. L'une canofile en ce que ces fréaditeurs de mauvails feis on Inpepriné dues fisit tenus de Cas TMOLIQUE, dans les endroits de cet Article, es les Grecs parlent de l'Egiffe Remaine d' de l'Egiffe Circque le tirre de Catholique, parce qu'ils présendent qu'il n'y a que la scule Egiffe Circque le tirre de Catholique, parce qu'ils présendent qu'il n'y a que la scule Egiffe Romaine, qu'il piú Catholique, parce qu'ils présendent qu'il n'y a que le truit Romaine, qu'il piú Catholique, et qu'il q'il que le Carlo de Catholique, voit pourquois, ces destinant de l'Egiff Romaine, out lipprime ces deux mois qu'il revioent à leur condamnation.

Vaisi les deux aures falsseainen du même Article. Les Geres de Jényaleus me diene point que les Rélormes vétant dés figherar des Ocidentaux, ils sieme ensuire resource à toute l'Egiste, mais selament à l'Egiste Romaine, & ils me l'ens saint que per se ven figurant cux-mêmes de leur propre mouvement, ainsi cette particule consolière (après) n'a par-le même sile tout propre mouvement, ainsi cette particule consolière (après) n'a par-le même sile vatant l'Original Gree, que celui par lequel Messeur de Part Raist out vaulu faire entendre que les Résouvez out commis un deuble crime en abandonnum l'Egiste Romaine. L'un et de s'en être téparce cux-mêmes, d' Fautre est d'avoir enstitut, ou après cela, renouci à teute l'Egiste. Ces deux luppositions sont ciglement sulles, d' de la pare invention de cet Dosteurs ou Prélats de France, d' non pas des Grees de Jénus-siden.

Ces mêmes Grees n'ont pas non plus dis que les Dogmes des Réformez sient de pures Fables. Les termes de l'Original peuvent être traduits par celui de Dogmes.

Dogmes vrai-semblables, car l'adjectif que ces Messeurs de Port-Roial out mis avec le terme de Fables, en disant de PURES Fables, n'est point dans le Manuscrit de ce Concile, dont ils sont entendre qu'ils donnent la véritable traduction.

La dernière falfification, sur laquelle nous devons aust faire une courte réstéxion, confifte en ce que la particule conjonctive exprimée par ce terme, FNSUI-TE. dont nous avons parlé, ne tombe pas seulement sur le verbe qui suit immédiatement cette particule, mais aust sur un participe qui lui est ajouté, par la conjonction ET, suivie de cette Proposition, s'étant élevez contr'elle, c'est à dire. les Protestans s'étant élevez contre l'Eglise Catholique, ils doivent être tenus pour Hérétiques. Cela est bien différent du sens que Messieurs de Port-Roial donnent à tout cet Article, puis qu'ils en ont supprimé cette Phrase toute entière pour donner le change au Lecteur en attribuant le crime d'Héréfie à ceux qui se sont éle-VCZ. PAR CONTRAINTE ET RAR UNE TRE'S URGENTE NECESSITE'. contre l'Eglise Romaine pour lui faire abandonner ses Erreurs & ses Idola. trics, comme fi ceux qui se sont elevez de la forte & pour ces bons motifs, s'e. toient révoltez de sens froid , volontairement, sans raison & sans aucun légitime fondement, contre toute l'Eglise Chrétienne généralement, & sans exception d'aucune Eglise particulière faisant partie de ce qu'on appelle la Clirétienté, on l'Eglise Catholique, c'est à dire, l'Eglise Universelle,

Volts (pp du hui falfification & impollures de très grande confequence, dans un foul Article de cisquo pa fineses, de la realisation net plus criticire Destant 30 Prélats; je ne dirai pas de l'Eglife Gallicane, mais de teure l'Eglife Romaine. Nous paurious faire voir qu'il y on a hien devoutage, 6 que cel Contreverfifier Françai es out auffi retrainché es qui él attribué aux Reference par un excès d'amour propre, car sez Corraptorai de Couchi de férialiem nous fait di acume moution de cela dans leur traduction, quai qu'il fui experfiment dans l'Original, comme on le partie de des dans l'article mone dont il 2-gir. Must mout ret dans la finite nous de contra de la fire de la comme de contra de la comme de

Communion, & faire passer les Réformez pour des Hérétiques.

Nous awars fufficiament de quis antiques en se se faix Dictory for les principars d'itéle de c. Condie, 8, 6 pourque moi est faix Dictory for les principars d'itéle de c. Condie, 8, 6 pourque moi pur les despus qui pui pas de grande conféquence. Le Létteur poursuffereur pas fur les deplies sa par particuliers que ce que unus visidanceurs que peu pour pour les des pufficies, au par quelque poit rerevei : 6 pourques mais si intervanyants pas en peu pui par les pourques que celle-1. Il most foffi de veur faitmemire de démantré incontéfablement par est échantilleu, ce que unus pourrain faire for tout le santer Article et apres d'Occasion de ces hécheurs ; puis çu'il vy en a prépue autum dans lequel il n'y ait autant de falification & de monfançes que dans telui que nous veuns d'éconsimer préfetcheur.

Nous finissons eatre Remarque en remoniant le Lecteur à noire 48. Axiome Juridique & au 37., par lesqueis il apprendra l'usage que les Résormez penvent faire de cet sourberies & de cet Impossimers que nous avons démontrées. Comme aussil les conséquence

1 3 en'er

who are part irrer pour recussir jurissipament tout let Timisjanget & toutelet Attessitation de est Desiration en Frâtat de l'Estific Gallione, sufficient per l'autriment de la Desiration de Frâtat de l'Estific Gallione, sufficient per l'autriment de l'autriment de l'autriment de la sautre Régie de Dreit qui fant à la sin de l'alterne, suffit pour consimére entièrement est Destouri. N'annonai voici encore pur survei est de Dreit, de nouvelles prouves de leur marcasif sig da mu la sinte du même Caucile, mis en parallele avoi leur sunsse l'autriment qu'on reconnostra en la comperant à la mêtre.

On 3 si nadii štvi šidzu sidam tliš šp-Sidzio 4 šiarakante ekskreim tlipo (ši moj timogim) pi tilimi, panzio, netiro šia ni fizika gadži nadii, liš štvi pakaju pagadzinipovini tilimi) naj kili 7 ajam fi nazkante ekskreim Smijor.

Il est très-évident que ces gens-là (à savoir les Calvinifles) sont instruits de tout ce que l'Eglis Orientale enleigne, quoi qu'ils fassent en premier leu, par le moien des Ecritures [Divinits] qu'ils se giorisent d'entendre mieux que tous les autres, & en second lieu, par la lecture des Théologiens de l'Eglis Catholique.

Nous dilons que ces Calomniateurs Scavent fort bien l'Ecriture Sainte, & la Doctrine des Péres, austi-bien que celle de tous leurs Successeurs, & nôtre Créance Orthodoxe. Car l'Eglise d'Orient n'a point d'autre sentiment & d'autre Doctrine que la Parole de Dien, crise de la manière qu'il faut, & pieusement expliquée par les Saints Péres, & les Traditions que les Apôtres ont laissées de bouche, & que les mêmes Péres ont gardées jusqu'à nous. Mais ceux-là se tenant fortement attachez à ce qu'ils croient, sont sourds comme les Hérétiques, & ne changent point de sentiment. Pour nous, craignant que le tems ne nous manque, fi nous rapportions les passages de l'Ecriture & des anciens Peres fur ce sujet, nous irons à nôtre but en déclarant ce qui s'est passe parmi nous touchant ces disputes.

# REMARQUE.

Es deux Articles nons donnent lieu de faire trois réfléxions très importantes. La première fervira pour confirmer sont ce que nons avons dit au sujet des contradictions manisclics, qui se trouvent dans plusieurs Chapitres & Paragra-

CONCILE DE JERUSALEM. 273
ples de ce Concile. En voici deux qui se suivent de fort près. Il ne faut que spavoir lire & entendre le sens littéral de ce qu'on lit, pour les découvrir.

" Il est très évideut [disent les Auteurs de ce Concile, dans le premier des deux Articles dont nous venons de publier de texte Grec & la Traduction Françoise que les Calvinittes font instruits de Tour ce que l'Eglise Orientale enscin gne : Et dans le second Article qui suit immédiatement, ils répétent la même , chose en disant, que ces mêmes Calvinistes sçavent la Créance Orthodoxe

, des Grees. " Ils ne disent pas cela sans preuve, ni sans un très bon fondement, puts qu'ils , déclarent en même tems, dans le premier Article, que les Réformez scavent

" cette Doctrine des Grees par le moien des Ecritures divines, & par la lec-

, ture des Théologiens de l'Eglise Catholique. " Ils répétent encore la même chose en des termes plus forts & plus énergiques n dans le second Article. Nous disons [ajoutent ces Grees dans un sens plus éten-" du] que les Calviniftes sçavent FORT BIEN l'Ecriture Sainte, la Doctri-

" ne des Péres, celle de tous leurs Successeurs, & nôtre Créance Ortho-

,, doxe.

Voila un très bel éloge de la science & des lumiéres des Résormez, qui leur est d'autant plus avantageux & plus bonorable qu'il fort de la bouche de leurs Ada versaires, & de ceux qui ne cherchent que des prétextes pour les calomnier; mais comment peut-on accorder cette parfaite connoissance de l'Ecriture Sainte, celle de tous les Péres de l'Eglife, celle de tous leurs Successeurs, & celle des Grees, avec l'ignorance que ces mêmes Grees attribuent aux mêmes Réformez, dans un autre Article de leur Concile, puis qu'ils affirment dans celui-ci, qu'ils ont tant de lecture & tant de belles connoissances?

Pourquoi ces mêmes Grecs disent-ils, dans le Prologue de ce même Concile, que les Calvinistes ne sçavent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment quand ils parlent des Dogmes de l'Église Grecque, & que c'est pour donner la connoisfance de leurs véritables sentimens à ces Calvinistes, & à tout le monde qu'ils se trouvent obligez de faire l'Apologie de la véritable Dostrine des Grecs Orien-

taux Orthodoxes?

Ces reproches d'ignorance, faits contre les Réformez, d'une manière fi outragean. te, par cos mêmes Grecs, se trouvent à la page 265, de ce Volume, sur la fin des deux colomnes du Texte de ce Concile, trois lignes avant la première remarque. Il n'y a rien de plus incompatible, ni de plus contradictoire que ce que les Grecs de Jérusalem imputent aux Résormez dans cet Article, & ce qu'ils seur attribuent dans les deux autres, sur lesquels nous venons de faire cette Résléxion. pour démontrer la mauvaile foi des Auteurs de ce Conciliabule, & celle des Docteurs de Sorbonne & de Port-Roial qui en ont osé produire quelques extraits , & qui les ont mis au rang des preuves les plus authentiques qui foient dans la grande compilation des témoignages par lesquels ils ont prétendu démontrer que leur Religion eft conforme à celle des Grecs Orientaux.

On peut bien dire, après ce que nous venons de démontrer, que la plus grande conformité qui se trouve entre les Ecclésiastiques de Jérusalem & le Clergé de France, confifte en ce que les uns & les autres font également menteurs, & en ce qu'ils s'accordent à donner leur Approbation aux impostures les plus noires, & aux

contradictions les plus manifestes, comme il paroit dans les trois Articles de leur

Conciliabule, mis en parallele dans cette Remarque.

La seconde Restexion que nous devons faire, sur ces mêmes Articles, sera fort courte, car elle n'aboutit qu'à donner avis au Lecteur, qu'il ne doit pas manquer de prendre garde que les Grecs de Jérufalem, après avoir dit des injures aux Réformez, en ajoitant au nom de Calvinistes, l'Epithete d'Hérétiques, leur font amende-honorable & se rétractent de ce faux préjugé, qui leur avoit été mis dans la tête par les Docteurs de Port-Roial & de Sorbonne; car ils déclarent onvertement dans le dernier Article ci-dessus, que l'Eglisc d'Orient n'a point d'autre sentiment, ni d'autre Doctrine, que sa Parole de Dieu, crûe de la manière qu'il faut. Tous ceux qui connoissent bien la Religion Reformée, sont persuadez qu'elle n'a point aufli d'autre fondement, que la Parole de Dieu, crue de la manière qu'il faut, & par consequent sa Doctrine n'est pas Ethérodoxe, & les Reformez, qui l'enseignent, ne sont pas des Herétiques, ni des Calomniateurs, comme les Prélats du Clergé de France l'ont voulu fontenir, par la production de ce Concile de Jérusalem. D'où il résulte que ce sont ces Prélats eux-mêmes & les Docteurs de leur Communion, qui sont convaincus par cette déclaration des Grecs Orientaux, d'être conpables des erreurs & des calomnies qu'ils ont faussement ofe imputer aux Réformez, pour soûtenir les Hèresies & les abus de l'Eglise

La trossième & dernière Réstèxion, que nous devons faire sur cet Article, servira pour l'instruction de ceux qui ne sont pas bien versez dans la connossifance des matières qui concernent les disputes que les Réformez ont coure ceux de la Com-

munion de Rome, touchant les Traditions Ecclésiastiques.

II y a cu plufeurs Controversfett Prateflant iris cilibres, qui ont favorut de-ciar aux Doliveus du Papifine, qu'ils ne refigioint pas de fe foimettres, pour l'explication des points fondamentant de la viritable Religion Chrétienne, aux Ecrits Dogmandiques qui font innontflablement recumus des Sycaris, pour des occusses approvers de tous les Saints Péres, qui ont vêux pendant les trois premièrs Siccide du Chriftiansfine. Et c'est aufi fens qu'on peut donner à ces paroles, par losquelles les Grees de Jéruglatom déclarent dans l'Article du Concile dont il s'egit, par l'Eglic Orientale n'à point d'autre fichimence, ni d'autre Doctrines, que la Parole de Dieu, crité de la manière qu'il faut, & pièu senent est des les Traditions que les Apròtes en California de les Saints Péres de les Traditions que les Apròtes en California de la concile de la manière qu'il faut, & pièu de se la principal de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la production de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de pièu de la concile de la manière qu'il faut, de la concile de la concile de la manière qu'il faut, de la concile de la concile de la manière qu'il faut, de la concile d

On trouve dans le même Article, que les Grecis de Jérofalem, en parlant de ces Péreis, trois ou quarte lignes pas bus les leur douvant mon feulement la qualité de Saints & de Picux, mais aufic celle D'ANCIENS PERES. Ce qui fait vair qu'ils parlant de ceux qui out voic dans les premiers Siccles, & pendant que le Chriffian/fine n'était pas encore corrompus, comme il l'a cit par les fausses duisons des Deleux qu'un du fide es innovations depuis le quatrième Siccle.

Si les Papifles, voulsai combatire cette Théss, à exissient de demander quelles font ces Traditions que les Apotres ont laisses de bouche, sans les inscret dans les Ecrits Sacrez & Canoniques du Nouveau Testanient ? On pourrait seur répondre & leur démontrer que ces Traditions sont celles que les Résormez

Ì

Eles autres Chrétiens reçoivent également; comme, par éxemple, l'ancienne colitime de se reposer de tout travail le premier jour de la Semaine, qu'on appelle le Dimanche, & de le consacrer entièrement aux exercices de piété, au lieu du Sabat: l'ancienne coûtume de manger du fang, & la chair des animaux suffoquez: l'administration du Baptême par aspersion ou infusion, au lieu de la triple immersion qui étoit en usage dans le Christianisme naissant, & plusieurs autres choses à peu près de la même nature, qui se pratiquent aujourd'hui d'une manière différente de leur premier établissement, parce que les Anciens Chrétiens, instruits de bouche par les Apôtres, ou par leurs Disciples, ont adopté ces usages avec Papprobation de toute l'Eglife Chrétienne, avant qu'il y eut des Schifmes comme ceux qui sont survenus dans la suite. Voila pourquoi cet Article du Concile de Jérusalem, bien loin d'être opposé aux sentimens des Réformez, est au contraire très propre à confirmer leur Doctrine, car il est d'ailleurs très manifeste que pour leur instruction, ils ajoutent à la Parole de Dieu, crue de la manière qu'il faut, non seulement les pieuses interprétations des Anciens Pères, mais aussi les explications qu'en font tous les jours les Ministres du Saint Evangile, &c les Palteurs des Eglises Réformées, dans leurs Sermons publics, dans leurs instructions particulières & dans leurs Commentaires, approsevez par les Synodes Ecclésiastiques & par les Théologicas de leur Communion.

De tout cela on peut conclurre qu'il y a une grande différence entre les Traditions Apostoliques des Grecs & les Traditions humaines des Latins, parce que les Chrétiens Orientaux n'établissent pas de nouveaux Articles de Foi sur ces Traditions, comme font ceux de l'Eglise Romaine, qui reçoivent ce qu'ils trouvent dans les Ecrits des Pères de l'Eglife, tant Anciens, que Modernes, avec la même déférence, & avec la même soumission, que ce qui est contenu dans les Livres Sacrez & Canoniques de la Parole de Dieu, suivant le premier Decret de la quatrième Session du Concile de Trente, signé par les Prélats de l'Eglise Romaine le 8. Avril 1546. Il paroît, au contraire, que les Grecs de Jérusalem, ne recoivent dans cet Article dont il s'agit, que les Traditions des Anciens Péres comme des Explications dont on peut se servir utilement pour découvrir le véritable sens que les premiers Chrétiens donnsient à certains passages de l'Ecriture dont on ne peut, quelque fois, donner aucune interprétation certaine sans connoître les maximes des Auciens auxquelles ces passages sont allusion : comme lors que l'Apôtre Saint Paul parle dans sa première Epitre aux Corinthiens, Chap. 15. vers. 29. de ceux qui sont baptilez pour morts. On peut fort bien, en ces occasions là, se servir des plus anciennes & des meilleures Traditions, pour interpréter les passages de cette nature, mais non pas pour en tirer quelques nouveaux Articles de Foi qui aillent du pair avec ceux qui sont clairement révêlez dans l'Ecriture El reçus depuis la naissance du Christianisme jusqu'à présent de tons les fidèles

Chrétieus.

Le Lesteur trouvers l'usque qu'il peut faire de cette Remarque coutre cenx de l'Egisse Romaines, dans nos Axiomes Juvissiques mis sans les numeres 3, 6, 7, 8, 10, 19, 21, 25, 44, Et pour e que mous avoit di su sigiet des Articles currenditures. El incompatibles on doit y appliquer les Axiomes 11, 45, 48. És sur tout le compatibles on doit y appliquer les Axiomes 11, 45, 48. És sur tout les

Voici la continuation du même Concile de Jérufalem & la traduction littérale Mm des

des Articles qui suivent immédiatement ceux qui am donné lieu à ces trais Remarques.

Moni of moviment in & Arfrice paries, i him Toliviac & Plenarine Muenis B. Lewmo. per ni alter erdiene if neutreplac Aubigu , ( abaga dime coni Aufig@ Kabelen , el m le nor Alapieje don'en , Exemples mi nedichen of electron entries of quescina mediaturgion ni mession nic co Korsurmunites amendiane canderine, it sidion il. ovuduran të lite tës dearedinës candeeine, (ie cintiter thigge) o 3 deidin . cinti-, or offic orbe lusious, of mal lusious owner genture doyer, eirer oraymening dinnerone, muene phi Judoponie if ighidafor ibife. gur abrür affente, manne 3 gentum iehibber йноўн інпераціоння ті йнагоднії інадреія dilineur mirig. el ni si apieron amures ru einfin zagar anirne

Cinquanto ans après Luther , Martin Crufius, & quelques autres fçavans Luthériens de Tubinge en Allemagne. envoiérent des articles de leur créance à ceux qui gouvernoient alors l'Eglife de Constantinople, afin de voir, comme ils disoient, s'ils étoient dans les mêmessentimens que l'Eglise d'Orient. Ce célébre Prélat leur écrivit trois fois ainnt composé des Discours contr'ena , ouplutôt des Traitez Dogmatiques, où il réfutoit toutes leurs Héréfics, d'une manière orthodoxe & théologique, & leur enseignoit toutes les opinions qui ont été confervées dans l'Eglife d'Orient depuis un tems immémorial; à quoi néanmoins ils n'eurent aucun égard , aiant renoncé à la piété.

#### REMAROUE.

El Traitez Dogmatiques du Patriarche Méthinic aut tet imprimez en Gre & en Latin à Wittendury l'en 1854, c'il proque al Littleur (1) poir de cour et Ouvrage, & il il y trouvera infrante le castraire de c que let Dolten; de Sorbome & de Porr-Roial on Infait octardra sus Grest qui aut fingt; et Cochilabule de Hrigidum. Case qui n'aurem pas le maine de confaiter et Livre pourvait en travere de Estratist dans la Répond que le Minifre Claude fi aux deux. Traitez de la Perpétuité de la Foi de Féglife Romaine. La feptime Edition, qui fix publié à Chartenon chez Antaine Collier Pous 1668, est augmente à la marge des paffages Grest qui faut citez dans le teste du Livre. Coax qui ont cette délition parvores voir de quelle manière le Patriarche Jérémic s'ell expliend for les demandes qui lui fuvrant faites par les Lutbriens de Tabinge, éj il vy stravoverant de qui se courant par les Discours de ce Collève Petal Grec en foat pai; contraires aux fentimens des Réformez, éj que par conféquent les Gress de pais positoritaires aux fentimens des Réformez, éj que par conféquent les Gress de principal de la répoit de la Refigien Romain. Un fixe plange par des prevezes incantifables de la crétit de la Refigien Romain. Un fixe plagge et the la Refigien Romain.

CONCILE DE JERUSALEM. 277
première Réponse de ce Patriarche, suffit pour consondre taus ces Dosteurs si cellebres de l'Egisse Gallicane. Otte Réponse qui concrne la grande & importante Controverse de la Présence réelle & de la Transsubstantiation, soutenue par tous les Théologiens de l'Eglise Romaine, porte très expressement, que Jesus Christ ne donna pas à manger à ses Disciples la Chair qu'il portoit, ni son Sang à boire. Les propres termes Grecs dont le Patriarche Jérémie s'eft fervi dans toute cette Réponse, sont imprimez dans l'Ouvrage du Ministre Claude sur la fin de la page 453. És dans celle qui suit, où nous renvoions le Lesteur pour abreper cette Remarque, & pour passer aux autres qui sont remplis de pareilles faussetez, suggérées aux Grecs par les Dosteurs de l'Eglise Romaine, comme il paroitra très évidemment par la fimple narration des faits ci-après tirez de l'Original de ce même Concile.

Hed rormer & nie leptquis ; Imames itgebe d Nafarail & eingeind Kurmermunitaug, de of leifers and vic igniferial vic legic harve piac. if All rume rie nie lepticiar, Cangaga Lifie i bie Ilidemeier, partembing mie configur abithaur, is of emigrals and & item inla vis uplodures canderine mogegier curreypaner , agelidas rie vis anereducis currence New meiores.

Oi pine 3 gree, and E aner much affi T mismo impinuo eurgavaro nua. Se andusered on says itin.

Li ar marme marme et courties lemen . C тир сингии и табщи Т вібан плітити. Trum sampefine ipae, biter in cia in-வள்ளா எய் கர்வ ர்டியர், க்கி காவுஜனால்கார், & orie anirlu ? amunique efpragie suis einas immo impiesas.

Alla nalas ligeraj mm. , a me & ala-His im, amter bradi dem ni ateffie, me Augustic 3 mi deille. ihn ai nadei den de-June, et mmaricin minis rui biils. amigermir regfeißgen ginnen Pogem im arti adde ideligeinem, & idee gienipem капафайумия імуністра, ща абстрация \$

Devant ce Patriarche Jeremie, Jean Nathanael, Prêtre & Occonome de Conftantinople, dans fon Exposition de la Liturgie, & après lui Gabriel Sévére, Archevêque des Grecs de Venife, dans son petit Traité des sept Sacremens de l'Eglife, ont rapporté fort clairement les tentimens de l'Eglise d'Orient.

Et non seulement ceux là, mais ene core plusieurs autres ont écrit sur le même sujet depuis peu de tems; comme nous le rapporterons quand il fera à pro-

Puisque nos Adversaires scavent donc toutes ces choses, & que la plupart de ces Livres font imprimez chez eux: venant après à nous accuser, il est clair, que ce n'est pas qu'ils ignorent nôtre foi, mais que c'est par une grande impudence qu'ils tâchent, pour furprendre les plus fimples, de nous attribuer des choies, qui ne nous conviennent point,

Mais on leur peut bien dire ce qui est certain, que la vérité est simple, au lieu que le mensonge est tout au contraire. C'est pourquoi ces gens se doutant bien que ce qu'ils avoient inventé à plaifir, n'étoit appuié que sur un mauvais fondement, ils ont cu recours à une autre entreprise très pernicieuse & aussi mal Mm 2

278 CONCILE D

F pi 'tin' mirror V de vi Euler's imerie
gennali hiliget, & 'tin' V de vi jide nemonicality & 'tin' V de vijide nemonicality airei in sophenia sambolinpier, spoilitairum V and vrasefyarm
ini de Kenpamenialy mengegjarm u Kigiltan eçine A Kangar, ei hiligia mgir ipanipia Vefunfalih de suparaine visamste, & lyeimen miraque, vi- ei decarte ilipi vi airmanti kansteria pian der
silanen del airmanti kansteria pian depesilanen del airmanti kansteria pian depetifi, vi- inimi apaine, kant virgeren &
vi- vi- vi- pian virgeren paramologian, kant
kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virgeren &
virgeren kant virge

Πρώτος, τη Κόρελλο εδθένοτη υπώτο έγιαgett ή αδατελική lankpela, είται δική φαιτ οί αδτόλορες ώτα όπειο πώτατα τέδε πό πεφάλαμα συβραφίου.

Δεύντρον, ön si ng nad imößene intim lid, and miern dadzofus intim itisbur, podris, silit. T abnordenar, på önga f naftedenar, inadnoise.

Teiro, in i Kreike ipedezia ciu in f siaredunis innducese ipedezia.

Τέταρτος, δα δυόι βάταρος, δ άλλιστοι εί-Μους των όμολογίου ταύτω τώς αύστολικώς, δ είδισες, άλλιστοι όλος εδιος χρισμούς.

Πίμεδα, επι ένας ετ πένεκλουλ λίπερέφωτης το παφάλους τοιπός, ένες μελι τολλάεις λύτθορητέβουν Τ΄ Κέρμανν, τζι επι ότο πληνείου τ' constitute τους ποφαλούνες δελέποιτας, μένου δείτι τέ τουσίχευδη καθι άνταν, μέξο δεί πληνετικών το κουέδου αδαθήρηση τζι άθης εργο πρόγουπολούν.

Lem 3, im isfent is idiget afti E mi,

fondée. Car, afin de n'être point convaincus par tout ce qu'il y a de Chrétiens en Europe, & pour n'être pas condamnez comme des Imposteurs publics par ceux d'Orient, ils opposent Cyrille Lucar, natif de Créte, Patriarche de Constantinople, il y a quarante ans, comme aiant donné une espéce de Confession en XVIII. Chapitres & IV. Interrogations, au nom de l'Eglise d'Orient. qui montre que cette Eglise est dans les mêmes sentimens qu'eux. Mais cette invention est aussi facile à détruire. & auffi insoutenable que les autres . quoi que ce foit la plus grande dont ils fe foient avifez. Car on montrera avec l'aide de Dicu.

Prémiérement, que jamais l'Eglife d'Oirient n'a comm Cyrille pour tel que nos Adverfaires disent qu'il étoit, ET n'A jamais connu ces Chapitres

COMME SON OUVRAGE.

Secondement, que supposé même qu'ils fussent de lui, il les a donnez sons à fait

en cachette, SANS QU'AUCUN DES ORIENTAUX, & bien moins de l'Eglife Catholique en els connoissance. Troissémement, que la Confession de Cyrille n'est point la Confession de l'E-

glise d'Orient.

Quatriémement, qu'il est impossiBLE que les Orientanx aient en connoissance
de cette Confession, ou que le sçachant il

est absolument impossible qu'ils fussent Chrétiens.

Ginquiémement, que les Grientaux ont toijours out and ihorarcu de ces Chapitres, qu'on a souvent v û Cy-figher le contraire dans l'Eglijf; & que se sellement de contraire dans l'Eglijf; & que se sellement à cauße qu'is, h'à voit t pas Ecrit contraire ces Chapitres, il douis die frepsé d'éxommunication & d'Anabéme dans Daux Concultes fort nombreux.

Sixiémement, on exposera enfin en

pro:

фенії с мінтельне інклачія сті сті сті сті сті сті сті сті сп abregé les sentimens de l'Eglise Orienнаральніца стільний тип.

dans les Chapitres ci-dessus, à scavoir ceux de la Consession de Foi du Patriarche Cyrille Lucar.

### REMARQUE.

Tout ce qui est contenu dans les six Articles qui précédent immédiatement cette Remarque, se trouve détruit par les vingt-sept Lettres Originales du Patriarche Lucas, & par les Remarques dont elles ont été accompagnées, dans la premitre partie de cet Ouvrage.

Le Lecteur doit y avoir recours, & les mettre en parallele avec les six Arts-

cles, ou Sections, de ce Concile de Jerufalem.

Ou trease dant est Lettres un très grand sombre de prevert de fait inconsesse, all frevent à demontre aux plus incredibles, qui l'ercurie e violuere, que les dis-buit Chapitres El les quatre Réponses de la Confission de Fai de ce fameux Partiarbe Cyttle, ent part dant tout l'Orient, El que este Confission y a tier rendue publique El y a caussé beaucap de dispute. El même sufficit une très longue El reit cruelle expelient ou cert en Partiarbe. Il a dé toit plossers fuit, paus précete qu'il était Calvinisse, El qu'un flavoussé la Communion de Rome pour et ètre conceinne. Les Allatius, Billuthéchaire de Pape, Monsé. Morett dans grand Distance qu'un out official poliques (divers adreus et la Communion de Rome pour et tres conceinnes. Les Allatius, Billuthéchaire de Pape, Monsé. Morett dans grand Distance qu'un et deutres Partisses du Papis Crisque de part Avege, de la Vie de ce Partiarche, fournisses au Papis (mais Crisque de part Avege, de la Vie de ce Partiarche, fournisses de Ausse de protection de Papis (mais et et publicus). El Desteurs de Surboune, qui le produissin comme une Pièce Authentique, d'être des Importeurs.

Cett qui su coucous par l'édouver la peine de verifier et que nout stiffont et l'entre l'étant les propers (Octrogges de ses founces l'éfont les propers (Octrogges de ses founces l'éfont) et le convainne de la vérifié des faits que mont follonnes (err inventafiables, en settant les yous fra létoude les fois que mont follonnes (err inventafiables, en settant les yous fra létoude lettre Originale de Patriartèle Lucar, adreffe au clière Roufe. Doctait, qui était Proféser à Convex dans le tens que ce Patriarte le la lui fit nine en Suiffe, pour lai déclare qu'il confentait que sa Confésion de Fui fit imprimée, G qu'ille avoit diju itéren-dui publique dans l'Orient par la grande quantité de Copis Municipiets qu'il voirie figuées de sa propre main . G qui surent dounciet aux Ambassilodeurs d'Allemagne, de France, de Prainée, et Prais, ce de Rouges, G à plusieurs Archévolques, Metropolitains, Abbez G autres Ecclégaliques Grets G Latins, qui en envoiérent des Exempaires dans les Provinces de l'Empire Ottomann, G mème injente à Rome, comme cela est explique foit au long dans cette Lettre qu'on trauvera dans ce Voloure, depuis la page 2-1 psiquée à la 37.

Mais ceux qui ne voudront pas se fier à la Relation du Patriarche Lucar, n'ont qu'à voir ce qu'ont dit Messicuts de Port-Roial à la page 166. de leur Mm 2.

troisième Livre de la Perpétuité, dont nous avons fait un petit Extrait à la page 28. & 29. de ce Volume. Ils y tronveront que Monfr. de Nointel, Ambassadeur de Sa Majeste Très Chrétienne auprès du Grand Seigneur, affirme sur le témoignage du Patriarche de Constantinople, nommé Parthenius, & sur celui de douze Metropolitains Grecs, & de plusieurs Officiers Ecclesiastiques de ces mines Prélats, que le Patriarche Cyrille a témoigné par des Confessions de l'oi qu'il a faites (du vivant de Parthenius) qu'il avoit des fentimens contraires à ceux qui font contenus dans la Confession de Foi, qui porte son nom.

On doit remarquer là dessus, que, si le témoignage du Patriarche Parthenius, confirme par celui de douze Metropolitains, & legalise par Monfr. de Nointel, Ambasadeur de France, & enfin produit dans l'Ouvrage de la Perpétuité de Mes. fieurs de Port-Roial, comme une preuve très Authentique de plufieurs témoins irréprochables, est véritable, le Concile de Jerusalem est une fausse Pièce, supposée par les Docteurs de Sorbonne, & par le Clergé de France, puis que le cinquieme Article de ce Concile dit , selon le texte mis ci-deffus , que, le Patriarche Cyrille Lucar, n'a été frappé d'excommunication & d'anathème dans deux Synodes fort nombreux, que PARCE QU'IL N'AVOIT PAS ECRIT CON-TRE LES CHAPITRES DE LA CONFESSION QUI PAROISSOIT EN

ORIENT, SOUS SON NOM.

Nous disons encore une fois, que si cet Article du Concile de Jerusalem est conforme à la vérité, il est évident, par une consequence necessaire & incontessable, que ce même Patriarche Cyrille, n'a pas fait plusieurs Confessions de Foi pour combattre celle là qui portoit son Nom, & pour laquelle il fut anathematisé deux fois, seulement à cause qu'il n'avoit pas voulu écrire contre. D'où il résulte, que, le Patriarche Parthénius, que douze Metropolitains, ou Archevêques Grecs, que les principaux Officiers Ecclesiastiques de l'Eglise Patriarchale de Constantinople, que Monfr. de Nointel, Ambassadeur de France à la Porte Otthomane, que Messieurs de Port-Roial, les Docteurs de Sorbonne, & les Prélats de l'Eglise Gallicane, qui solitiennent cette dernière These opposée & contraire à la première, font des FAUSSAIRES ET DES IMPOSTEURS, ou bien, que fi leur Thele eft véritable, les Auteurs du Concile de Jerufalem, à scavoir , le Patriarche Dositbée, six Metropolitains ou Archevêques, & soixante-trois autres Ecclesiastiques Grecs qui ont signé cette Piéce, en forme Authentique, sont tous DE FAUX TEMOINS. Cela eft incontestable, & nous en produirons encore de nouvelles preuves, & en plus grand nombre dans la suite: Cependant, Messieurs de Port-Roial & les Dosteurs de Sorbonne, quelque parti qu'ils prennent, n'éviteront jamais de passer en ceci pour des FAUSSAI-RES. Soit qu'ils aient forgé clandestinement le Concile de Jerusalem, & contresait les Signatures des Grecs Orientaux, soit qu'ils aient fabriqué les Attestations & les Lettres qui contiement des faits entièrement contraires & incompatibles: soit enfin qu'ils disent, pour se disculper, qu'ils ne sont pas les Auteurs, ni de ce Concile, ni des Pièces qui lui font opposées & qui le détruisent, parce que ce dernier parti ne leur est pas plus favorable que les deux précédens, attendu que ces Messieurs aiant fait imprimer divers Extraits de ce Concile & de toutes ces autres Pièces contradictoires & incompatibles dans leur grand Ouvrage de la Perpésuité, & en aiant fait la publication, en soûtenant avec les principaux Prélats

de France, que tous ces Eurisits no continuent rien qui ne sait très conforme la vérité, ils se sant rendus garant & responsables de toutes les faussietez. E de toutes les impostures qu'on y trouve, puisqu'elles sont munies de leur ténusquace. É confirmés par cinquanto-spe deprodutions authentiques, des plus charges.

Prélats & Docteurs de l'Eglise Gallicane.

L'ulage qu'on pout faire de cette Renneyne, influê nont feulement fur tout le rette de ce Concile de Ieuridiaem, mais anfi für tous les Synodes des Grees. Et ur toutes les Confeilions de Foi des Orienaux, dont nous parlevous dans la faite de cet Overage; c'ét pouvoire les Aniones Juridiques qui convernent les faux Témoins, G let Aftes au Attefanions contraditeurs qui convernent les faux Témoins, G let Aftes au Attefanions contraditeurs qui convernent les faux Témoins, G let Aftes au Attefanions contraditeurs qui ét détrafiel elle-nêmes, foi entre clus popliquer aufit let Anionnes G let Maximes dont let Jurifonfaltes fe fervent très avantaguejement G ret équitablement, pour retrevaure contre le adurcfe par citée les Pieces que leurs Anagonifies produient, lors qu'il y a des claufes G det faits doar on le peut prévaleir centre enue-da même qui en pout a Produition quand ils font affers met ovijez pour les mettre au rang des Pièces Authentiques, comme on faits en cette occasion les Deleturs de Sorboum G les Prelates de France. Ces Avionnes Paintiépout font expliquez font les Nameros 11. 19. 25. 37: 83, 40, 75. voice authi les Asimones 2 3, 10, 3, 13, 64.

#### KE O A MALGN A.

TI ple de dell'erre de Kademigger de ri denrodini innagria igrado è ni-AND - warrier Bier ru und Jedern nammeyen, Adefandsias of minnus of Mediner элэгия, п фіфр мунф В со Киняшнинийх nhien ( cailen fen Agrecort Kogina), eie mir mie Kuremenmidang. Jeier nemmitte . Ers de emisen, urt de dennagen urte de eine tefte-केंह्रेंस मानेदाको गांबद लीकर्ता, ब्रान म्हणबंद, स्रान बसी देशेतक den , à ididatio a imerio it in cation acre-Cools of Comprise Carrie, so & no nall ichar met. i in marine mulitie m simile tie Kingster of commin ham'r, cin eiden i digum, ibn "S mirue, time pagreclas diete ifihuer, ne iğ inumür, el ni de denyiplipes meg' üpsür ön припрости , я от бучети Клейки , от igen ri mais, an' it in gilun & Kigener, & rie Kreithu mberries (ap is siein if sie progies dess de reis (deis siere) de reines, diget is nie pagneine, an' inine pli 4 egeforus abrar ngerurie eine dingreiler), ei

#### CHAPITRE PREMIER.

L n'y a que ceux qui veulent calom-nier, qui ignorent que Cyrille n'a jamais été connu dans l'Eglise d'Orient comme fauteur des sentimens des Calvinistes. Car aiant été Patriarche d'Aléxandrie après Mélèce & tout le Clergé de Constantinople Paiant ensuite elle par les suffrages Que CHACUN LUIDONNA D'UN CONSEN-TIMENT UNANIME, il fut élevé fur le Siège Patriarchal de cette Ville, où il fe trouvoit alors, fans avoir enfeigne dans. aucun Concile, ni dans l'Eglise, ni dans la maifon d'aucun Orthodoxe & en un mot SANS AVOIR DITLA MOINDRE CHO. SE. NI EN PUBLIC, NI EN FARTICU-LIER, de ce que les adversaires ini attribuent. S'ils disent que Cyrille a dit quelque chose de cette nature A QUELQU'UN EN PARTICULIER, ou à plusieurs , ils me scavent ce qu'ils disent. Il falloit , s'ilsvouloient porter témoignage, ne le pasfaire d'eux-mêmes ; parce qu'ainsi nous les convainquons, qu'ils le calomnient', &c que n'aiant point connu Cyrille , ils ne Mm 4

publisher, tilberg advis given  $\hat{g}$  sig dissertion most  $\hat{g}_{ij}$  significant,  $\hat{g}_{ij}$  significant,  $\hat{g}_{ij}$  significant,  $\hat{g}_{ij}$  significant,  $\hat{g}_{ij}$  significant,  $\hat{g}_{ij}$  significant in  $\hat{g}_{ij}$  significant,  $\hat{g}_{ij}$  significant in  $\hat{g}_{ij}$  significant in  $\hat{g}_{ij}$  significant in  $\hat{g}_{ij}$  significant in  $\hat{g}_{ij}$  significant significant significant significant  $\hat{g}_{ij}$  significant  $\hat{g}_{ij}$  significant  $\hat{g}_{ij}$  significant significan

பெர்பதா, கோ நடிப்புட்ட விர்காகிடு காழிருக்கும், மீ நி பிக்குமுளு பெய்ய குழியான ச்பயோன நடிப்புடை காழக்கும், வின நகைகாற்கள் வின்றிக்கும்.

Tylens in i pinn págnag negla við spilland í tillands Kejliða þriðaðsjárað. E pilla spillands Kejliða þriðaðsjárað, e pilla spillands Kejliða þriðaðsjárað í þriðaðsjárað skillands í þriðaðsjárað skillands í þriðaðsjárað skillands í þriðaðsjárað skillands á hafar sennarskil á hafar skillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskillandskilland

font point dignes de foi : mais ils devoient se servir du témoignage de ceux qui ont connu Cyrille dont il y en a encore plus de dix mille en vie. Mais le fait est tel, que, ceux qui ne connoissent point Cyrille, soutiennent qu'il étoit dans leurs sentimens, qu'on regarde comme des héréfies, & ceux qui ont demeuré plusieurs années avec lui, dans ses propres appartemens, &c qui étant dans sa confidence très intime, scavoient tout ce qu'il faisoit & tout ce qu'il difoit , assurent qu'il n'avoit point les opinions qu'on lui attribue. C'est peurquoi, on peut tirer de là cette conclufion, que Cyrille n'a jamais rien dit, parmi aucun des Orientaux, de ce qu'on publie de lui, & on peut sussifiamment démontrer par le témoignage de ceux qui ont vêcu familiérement avec lui qu'il n'a jamais été reconnu dans l'Eglise Orientale pour un homme, tel que les Adversaires ont la vanité de le vouloir foûtenir.

En (ccond licu, [on démontre que leur prétention est mal fondée] parce qu'il n'y a Aucun Écrit de la propre main de la Parriarche, contenant quest que contenant quest que contenant que te de contenant que contena

Troitémement, parce que nous avons, mos fuelment plus de millt rémise seatsirez de la Pietra a reconnua de Gyridle, qui ne fui ont jamas i reine netradu dire qui ne fut orthodoxe; mais entre nous avons un grand Livre in folio écrit de la propre main de Cyrille, dans lequel out trouve les Homeites qu'il a préchèce à Conflantinople les Dimanches & jours de Féet, & qui conteinnent dez choies oppofes à ces Chapitres (upporte de la propriet de la propriet de la propriet pour le cett pourquoi nous joindrons sci pour de la presentat et de la presentation confirmer entreis de ces Homeiles pour pour le ces de la cesta de la cesta de la cesta pour la

RE.

# CONCILE DE JERUSALEM. REMARQUE.

I L n'y a pas un mot, dans ce premier Chapitre du Concile de Jérusalem, qui ne ferve à prouver d'une manière très solide & très évidente, que ceux qui l'ont composé & figné, ceux qui l'ont fait forger & qui ont sse le produire, comme une Confession de Foi sincère des Grecs, sont également coupables d'ignorance, d'effronterie & d'imposture. Nous avons démontré cela d'une manière irrefragable dans nos Remarques précédentes, & ceux qui voudront prendre la peine de jetter les veux fur les MANUSCRITS ORIGINAUX des VINGT-SEPT LETTRES du Patriarche Cyrille, & fur celui de sa Confession de Foi, que nous avons mis dans les Bibliothéques publiques de Leyde & de Geneve, seront parfaitement convaincus que jamais on n'a vu dans l'Eglise Chrétienne un si grand nombre de faux témoins, qui ajent en l'impudence de nier, comme font Meffieurs de Port-Roial. E les Auteurs du Concile de Jerufalem, des faits aussi incontoftables, que le font ceux dont ces Lettres Originales du Patriarche Lucar font remplies, de enême que les autres Manuscrits, & les autres Pièces authentiques que nous produisons dans cet Ouvrage.

Mais puis que les Docteurs de Sorbonne & les Prélats de France veulent soûtenir ces noires impostures, qui servent de fondement aux erreurs & aux idolatries de l'Eglise Romaine, nous avons de quoi confondre maintenant ici tous ces sameux Controversifies, en les combattant avec leurs propres armes, & en produifant contr'eux les déclarations & les Attestations de ces mêmes témoins qu'ils ont voulu faire paffer pour des Grees Orthodoxes, irréprochables, & non sufpects, quand ils ont mis leurs Ecrits au jour, contre les Protestans & les Ré-

formez.

Voici donc ces mêmes Grecs irréprochables, qui rendent témoignage, dans les mêmes Ecrits, en faveur du Patriarche Lucar, & de tous les Réformez. Ils déclarent, dans ce premier Chapitre de leur Concile de Jerusalem, que ce Patriar-che n'a quitté le Siége d'Alexandrie, que parce qu'il fut élu pour occuper celui de Constantinople, par le Consentement unanime, & PAR LES SUFFRAGES DE TOUT LE CLERGE' de ce Patriarchat. Ce ne sút pas done par les brigues & les cabales des Hérétiques : ce ne fiit pas donc en faisant empoisonner le Patriarche Timothée son Prédécesseur dans un Festin chez l'Ambassadeur de Hollande: ce ne fût pas donc par des voies simoniaques, ni en donnant de grofses sommes d'argent, prises à usure des Hollandois, ni en donnant plusieurs bourses pleines d'or au Grand Vizir, & aux Officiers de la Porte Otthomane, ni aussi en extorquant tout ce qu'il pouvoit des uns & des autres, ni enfin par des moiens obliques & par un excès d'ambition, comme l'ont publié les Historiens Papistes, qui ont écrit la Vie de ce Patriarche, & les Docteurs de Sorbonne & de Port-Roial, qui ont soutenu ces Calomnies, &c qui en ont rempli leur Ouvrage de la Perpétuité de la Foi, comme on le peut voir dans les Extraits que nous en avons mis dans la Differtation Préliminaire de ce Volume, depuis la page 8. jufqu'à la 16. & en plusieurs autres endroits de ce même Livre. Νn

Il est aussi très évident que tout ce que ces Docteurs & Prélats de la Communion de Rome ont publié de mauvais contre ce Patriarche, font de pures Calomnies de leur invention, puisque tous les Grecs qui l'ont bien connu, & tous ceux qui ont converté familiérement avec lui, plusieurs années, en ont parlé très avantageusement. By a bies plus, c'est que ses propres ennemis, c'est que les Auteurs du Concile de Jerusalem, & ceux-là même qui l'ont anathematife aurès fa mort, pour faire plaifer au Clergé de France & à la Cour de Rome, fe trouvant forcez par les remords de leur conscience de dire la vérité, déclarent sans aucun détour, ni ambiguité, dans le premier Chapitre de leur Concile dont il s'agit, qu'ils ont PLUS DE MILLE TEMOINS VIVANS qui dépotent en faveur de la PIETE' RECONNUE de Cyrille: & quelques lignes anparavant. ces mêmes Grecs affirment fans besiter, qu'il y avoit alors parmi eux encore PLUS DE DIX MILLE TEMOINS EN VIE qui avoient parfaitement bien connu Cyrille, & qui le tenoient pour un Prélat très Orthodoxe. Vails ONZE MILLE TEMOINS de l'Eglife Grecque, dont les Réformez persons bien le préculoir pour démontrer la Piété & l'Orthodoxie de Cyrille, puis que ceux de l'Eglise Romaine se prévalent du nombre chimérique d'on zu MILLE VIERGES prétendues, pour donner une belle idée d'une certaine Piété & fainteté qui ne fut jamais dans leur Communion. Mais pour en revenir à l'Orthodonie du Patriarche Cyrille, les Grecs de Jerusalem, pour tonfirmer ce qu'ils en difent, ont ajoute aux onze mille Témoignages, dont nous venons de parler, certains Extraits des Hamélies de ce Patriarche qu'ils ont crû être très propres à faire voir que fa Doctrine était Orthodoxe, mais nous allons démontrer que fa ces Homelies contiennent des Dogmes que les Grees tiennent pour Oethodoxes. il ell très évident, par cela même, que leur créance est conforme à celle des Eglises Réformées, puis que ces Dogmes ne font pas différens de ceux que les. Ministres du Saint Evangile préchent tous les jours dans les Eglises Protestantes . excepté colui dans loquol ils enseignent que le Saint Esprit ne procède que du Père, comme on le verra. en lisant ces Extraits tirez de l'Original du même Concile des Grecs de Jérusalem.

EXTRAITS

Des Homélies que Oyrille a prononcées.

Ladogal mer sindradision on F Kogiste ignodiad, de imi of group of Loceannamidour, chience S adaps & Tadi miric Kiginod of idio chian lady. Romi & opinio adpadais.

lui-même publiquement à Constantie nople devant le Clergé & le Peuple, Contre le premier Chaoitre.

Bu wie als who Laure House special.

EXTRAIT

Es wil all the Libers places epitode.

De l'Homblie de la Nativité de Christ.

 Λ. & λέρα του όρου λέρα ὁ κῖ Θοὸς ἐκ περικατίκετὰν , ἡ λέρα ὁ αποῦς , αποῖς ὁ ἡὸς , ἡὸς ἐν α μοῦρω, ανόρω, ἡ απὸ ὁ παντη ροίαθο ἀκρίθο, ὁ ἡὸς κὴπανὰ τὸ βρίτο και τόλμο απορές ροία ἐν αποῦρω ἐκπερόςκὸς ἐν απορές ροία ἔ αποῦρο.

ET je ne vous dirai pas maintenant pourquoi il y a trois Personnes en un seul Dieu; & pourquoi le Père ett Père; & le Fils est Fils; & le Saint Esprit est Sain

#### CONCILE DE JERUSALEM. 285 duit du Pére seul par la génération, & le Saint Esprit procédant du Pére seul.

# EXTRAIT De l'Houelie de la Pentocôte.

Es vie sie viel Hermanysis speedies.

E Pére n'est point le Fils, ni le Saint Lefprit: mais il engendre le Fils, & produit le Saint Esprit. Le Fils est envoié par le Pére & par le S. Esprit : car le Seigneur dit: Et fon Esprit m'a envoié. Le Saint Esprit est envoié par le Pére & par le Fils, pour la fanctification des Créatures; il procéde néanmoins du Père feul. Pourquoi donc procéde-t-il Mh Pére feul, puis qu'il est envoié par le Fils: de même que par le Pére? C'est parce que l'envei le fait pour la fanctification, mais la Procession se fait substantiellement. Car tout de même que l'Esprit envoie le Fils, fans qu'on puisse dire pour cela qu'il l'engendre : de même suffi le Fils envoie l'Esprit . & cependant il ne le produit pas. Mais le Pére seul produit substansiellement le Fils, qui est envoié de sa part.

# REMARQUE.

E 1 Desteur de Port-Roial & de Serbouse ou supprimé ce deux Extrait de 1 Homilies du Partiache Cyville, dans leur Yudadition Françaige misse au rauge des Preuvest austhemisques dans le VIII. Liver de leur Perspétuiré de la Vois, parce que la Destrine de ce Partiache dans ces dues Homilies et Googlema à Celle de tous les Grecs non Latinifics, qui solitaineur que le Saint Esprit ne precéde que du Pers fail par le Fills. Et qui repordent cet Article de leur Orstane comme lu nois principaux qui let solite de n'avoir point de Communion avec l'Egisfe Romaine. Les Pratisfaux de les Réfereux expendent et Depun des Grecs comme une opioin Carlo de le le Communion avec l'Egisfe Romaine. Les Pratisfaux de les Réfereux expendent et Depun des Grecs comme une opioin Carlo de Tersfallem El Contre c. grand nombre de Destroy de Subanus El de Prestat de l'Egisfe Gallicane, qui l'ent produit contre les Réfereux, pour la condemnation de la Destrine du Patriarche Cyrille Lucar. Et voici comment on le part réstrayer contreux.

Nous dissus, on promier lieu, que ces deux Artichs des Homelies du Patriarche Lucar inserve dans l'Original Gree du Consile de Strussalem, servent à condemner le Patriarche Dossiblee & tous se grand numbre de Metropolitain, d'Evéques, d'Abbrez, de Maines & d'autres Ecclossissiques Grees qui ont sped e Ma-

Mansfiri Syndad, paisse e le par lura propre timajante qu'un praver juridiquement qu'il suit dei impliquere, cai il vi, a presson qu'un quisse maintant tripfère en saux coutre la Caussisse de la de Patriarche Cytille, ni coutre cet-it grande quantité de Letters, bauet scritte de speopre main Globan mont sousse les Originaux comme il a cit démontré ci-devant y or cette Conssisse (les Originaux comme il a cit démontré ci-devant y or cette Conssisse de le Get-Lettre constituement plasteurs déclarations très expersées que ce Patriarche à assignation de la chatte de la coule de grévalleme accessées et Patriarche de douver ensigné et contraire dans le prenier Chapitre de sa Conssisse de la Consisse de la consiste de la con

qu'ils sçavoient, pour faire plaisir au Clergé de France:

Nous disons, en second lieu, que ces mêmes Prélats du Clergé de France, sont coupables de la même imposture que les Grecs de Jérusalem, É d'une autre qui est encore plus contraire à l'équité & à la bonne soi. Car il parois dans le Prologue du Concile figné par ces Grecs, & dans la Legalization, qui en a été faite par M. de Nointel, Ambassadeur de France à la Porte Otthomane, qu'il a été dressé sur les Mémoires venus de Paris, avec la Relation de ce que le Ministre Claude & les Réformez de l'Eglise de Charenton enseignoient. Or ce Ministre avoit produit quelques Articles de la Confession de Foi du Patriarche Cyrille Lucar contre Mesfieurs de Pott-Roial, tels qu'ils avoient été extraits de l'Original même de cette Confession, qui sut imprimée à Geneve, & rendue publique en France, & parmi tous les Protestans & les Papilles, de sorte que ces Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France sçavoient fort bien que le Patriarche Lucar n'enseignoit point une Doctrine contraire à celle des Grecs de Jérusalem dans le premier Chapitre de sa Confession touchant la Personne du Saint Esprit, & par confequent ces Controversistes de France lui ont imputé des sentimens qu'il n'avoit point & out falsifie ce premier Chapitie de sa Consession, pour le rendre odieux aux Grecs dans tout l'Orient, afin qu'ils l'anathématisaffent comme ils ont fait, sur ces fausses accusations des principaux Ecclesiastiques & Prélats de France; c'est pourquoi nous avons raison de dire qu'ils se sont rendus coupables en cela, d'une très noire im-possure; Et nous soutenons sur le même sondement qu'ils demeurent convaincus d'une autre qui n'est pas moins grande, puis qu'après avoir fait sorger le Concile de Jérusalem sur cette fausseté, dont ils étoient les Auteurs, ils ont pousse leur manvaile foi encore plus loin, en le produifant contre les Réformez, & en leur soutenant que c'étoit une Pièce très authentique, faite par des Grecs non suspects, qui s'étoient portez de leur propre mouvement à rédiger par écrit leur véritable Croiane ce dans tous les Articles de ce Concile.

Nous pourrious faire voir que ces deux inségnes impoflures des Prélats de France. font accompagnés de plafoires outers fauffices, mais comme mous aurons ocafion de de les mettre encor misus en évoldence, dans un autre endouit de ce même Cancile, É que les bornes dans légaulles nous devous neus tenir pour évête la profisiée, no nous permettent pas de faire cette Remarque plus longue, nous allous continuer nous permettent pas de faire cette Remarque plus longue, nous allous continuer l'Estratie

P. Eutrait des autres Homélies du Patrianche Cyville, en jaivant mat à mot l'Original du même Cancile, dans levale les Gress de Frenfalme les ut injerées. On giqual du même Cancile, dans levales fers et de Frenfalme les est injerées. On graduiffe de Homélies de le Patriarche qui fervair à casfirmer la Dottrine cancional dans cette même Confisson de Fai qu'ils prétendent de condammer G de détruire, en auragenant à la tiet de chaque Article qui les Extraits qu'ils produiffent faut courre les Chapitres de cette Confisson, qu'ils dégiquest par leur mumors parteniter, mais on fera fupris de voir qu'ils édiquest eq uils au vouss détruire G que cet Extraits qu'ils reconneilles pour céritables, jout par confiquent très audoctatieux G fries sittés pour leur propre condammation.

#### EXTRAIT.

Ba të sit this nogenzhi T Linzyly dézu Koginu: Du Sermon de Cyrille pour le Dimanche fans Viande: c'est à dire un Dimanche pendant lequel les Grees ne mangent point de Viande.

Kami & idinipu nedadaiu.

Contre le second Chapitre.

 $\begin{aligned} & \mathbf{P}^{N} \quad \| \mathbf{p} \|_{1}^{2} \text{ with } i \triangleq \lambda_{1} \mathbf{p}_{1} \mathbf{p}_{2} \mathbf{p}_{1}^{2} + \dots \text{ in } \mathbf{p}_{1}^{2} \mathbf{p}_{2}^{2} \\ & \text{with } \mathbf{p}_{1} \triangleq \lambda_{1}^{2} \mathbf{p}_{1}^{2} \mathbf{p}_{2}^{2} \mathbf{p$ 

A lant mis à part les raisonnemens qui ont du poids quand il s'agit des chofes naturelles, venons maintenant aux matiéres de la Foi qui ne sont pas établics par le raisonnement mais par l'authorité. Car c'est la Foi seule qui leur donne toute la certitude qu'elles ont: comme par éxemple nous croions que l'homme a été formé de Dieu. Mais comment est-ce que cela est venu à nôtre connoissance, si ce n'est par le témoignage de Moife que nous içavons n'avoir pu mentir, parce qu'il a écrit par le mouvement & l'inspiration du Saint Esprit ? Nous croions de même que le monde doit finir. D'où l'avons nous appris, fi ce n'est des Evancelistes qui nous l'ont enseigné?

#### EXTRAIT.

En wis in this Near's Higher airs implied.

De l'Homelie du même Cyrille sur la Nativité de Christ.

Ο εμώς ε ε για χαφε λέπ έχε πάμα ε χάμμα, άμφίπες άγειο λίχετα. "Ecriture est appellée le Ciel, parce qu'elle contient la Lettre & l'Esprit Nn 3

ichte inna hib) abe noche nie ordnie zu na nageriese inna inche inche ha dens i nadi. i conie 8 abent ni nache, kwo nia cherkai inna 6 archard phos inn i nachen e kilore nie murgien, hi dem. chi eiter yring ni projete. qui portent le nom de Ciel. Le Seigneur en a donné une grande intelligence autres en ont une moindre. C'est pourquoi l'Ecriture dit le Ciel du Colapparitest as Seigneur auctoul qu'il n'y a que le Seigneur Tour sauz, qui ait l'intelligence parfaite du fens fiprituel ( de cette Ecriture ) dont il a fait participant les Péres, felonc equ'il dit dans l'Ecriture. Il vous of donné de comostre les Les Misses.

## REMARQUE.

CEs deux derniers Extraits des Homelies de Cyville produits par les Grees du Concile de Jérusalem, & supprimez dans l'Ouvrage de la Perpétuité des Docteurs de Port-Roial, prouvent tout le contraire de ce que ces Controversistes du Clergé de France ont fait entendre, en ne faifant imprimer en François que les Artieles qu'ils ont trouvé les plus favorables pour eux dans ce Concile. Il eft done très important que le public soit maintenant instruit par notre Ouvrage & par cette production, de la mauvaise foi & de la supercherie des principaux Docteurs & Prélats de France. Tout le monde pourra auffi voir en même tems & par le moien de ces Homelies du Patriarche Cyrille, en les comparant avec le second Arsicle de sa Confession de Foi , que les Grecs de Jérusalem n'en avoient que quelque Exemplaire falsifié par le Clergé de France, ou bien qu'ils n'entendoient point les matières dont il étoit question dans cette fameuse Dispute, puis qu'ils ont mis dans le titre de ces Extraits des Sermons de Cyrille qu'ils étoient contraires au second Article de sa Confession. On trouvers cet Article à la page 228. de ce Volume, & on y pourra facilement remarquer la grande conformité qu'il y a entre la Doctrine de ce Patriarche & celle des Réformez touchant la Divinité & la Souveraine authorité de l'Ecriture sur les matières de la Foi & sa certitude, sans le secours de la Tradition que ceux de la Communion de Rome sont aller de pair avec l'Ecriture dans leur Confession de Foi , & que les Grees excluent ensière. ment de la leur, ou mettent beaucoup au dessous de la véritable intelligence du fens spirituel qu'ils attribuent à Dieu seul, ou à son Saint Esprit, dont il fait part non seulement aux sages & aux Docteurs, mais aussi à tous les fidéles, comme chacun le peut voir dans les Extraits ci-deffus. C'eft pourquoi nous pouvons dire pour conclusion de cette Remarque, que ces Homelies de Cyrille, approuvées par le Concile de Jérusalem, prouvent d'un: manière très authentique la conformité de la Créance des Grees Orientaux avec celle des Réformez & des Protestans. Nous le prouverons encore dens la fuite de cet Ouvrage, par quantité d'autres Articles de ce Concile dont voici la continuation. Voicz l'usage que les Réformez peuvent faire de cet Article dans nos Axiomes Juridiques , 11. 27. 38. 48. 49. 55. 63. 64. 67. 75.

#### EXTRAIT

Kani & reira sapalajas

Contre le Chapitre troisième

Ex of eig vi. insiger dann pipes, opublet.

De l'Homelie sur ces Paroles de l'Evangile : il fit un grand souper.

I 2 di nahar; im B Demoré vie empine I 3 Get italement raim, orizone, orizoneta, datam, diname, diame, discorre modam, of pie dilada algorismo algorismo diame, of pie dilada, algorismo algorismo diame, of pie dilada, die ins inso dien di moda, diame in juga die dien inso dien diame, di pie di die di diame, di pie di diame, di dien di diame, di diame, di diame, di dien di diame, di diame, di diame, di dien di diame, di diame, di diame, di diamento di diamento di diamento. DE quelle maniére est-ce qu'il appelle? Cela fe trouve dans le Tréfor de la Sagesse de Dieur la Prescience, a Prédestinación, la Vecation, la Justification, la Gloire. Aucun de ceux qui rivout pas à Deu par ces moiens, quelque Saint ou Juste qu'il foit, ou quelques sources qualitez qu'il puisse avoir, il nopeut être sauve de na ucune manière. Celui que Dieu veut sauver il veut aussi qu'il ait sa Grace Divine & le sécours de sa Parole.

#### EXTRAIT

Ex 7 pt the ofwer species.

De l'Homelie après l'Exaltation de la Sainte Croix.

Kami ru, & medadajn.

Contre le quatricme Chapitre.

The Solden is the physical of the highly with the Solden (in the Solden ). Sind a highly with the Solden in the Solden with th

Out ce que la Souveraine Bonté crée : Lelle le crée non feulement bon , mais auffi elle l'aime & le dirige au bien: autrement ce ne feroit pas sculement un défaut de la Créature, mais auffi du Créateur. C'est pourquoi il veut que l'homme qu'il a créé bon , n'ait point d'autre but que celui d'être bon. Et pour cet effet, il defire d'etre loué de nous, comme nous voulant du bien, & fouhaitant, par cette même raison, que tous les hommes foient fauvez. Néanmoins on void que l'homme a un penchant tout contraire à ce but. Dieu difant au 8. Chap. de la Genese, l'esprit de l'homme demeure attaché au mal des sa jeunesse. Il regarde comme naturel, ce qui est contre la nature, parce que cela Nn 4

tend au mal, quoi que l'homme n'ait jamais reçû de Dieu ( qui est bon comme nous l'avons dit ) cette inclination au mal, attendu qu'elle lui est venue du péché, par la transgression de la Loi Divine.

Kaj per' škiza.

Et un peu après.

ூர்கிரு கும் நிகிறது விகியை விர்வாயுவர் வாவுவரி நிகிற விறும்ற வின்னது. இரம் கிறுவரிரி நிகிற கிறுவரி, குரி, விறுவரும் நிகிறுவது நமன்ன சைவகும், கோ இக்கு விறுவறு மின்ன கடிக்கு நிறுவருக்கு கூறி விறுவறு மின்ன கடிக்கு கிறுவரி குறுவருக்கு கிறுவர்களுக்கு கார் தெருவர் மீழ்வான்று.

Tu desires de seavoir ce que c'est que porter la Croix è Le voici en peu de mots: c'est hair le mal & aimer Dieu, (comme il est dit au Picaume 6) Nous qui aimez Dieu, hoisse amd. Car le mal qui est dans le monde n'y a pas été introduit par Dieu le Créateur, mais par le mauvais usage de l'homme perverti.

## REMARQUE.

Ous ceux qui se donneront la peine de lire le troisième & le quatrième Chapitre de la Confession de Foi du Patriarche Cyrille Lucar, contenus dans les pages 249. & 250. ci-dessus, reconnostront facilement que les deux derniers Extraits de ses Homelies, que nous venons de donner au public, & qui sont approuvez par tous les Grecs qui ont figné le Concile de Jérusalem, servent à confirmer les Articles de cette Confession de Foi de Cyrille, contre lesquels les Auteurs de ce même Concile ont prétendu qu'ils pouvoient servir : mais ces Grecs de Jérusalem aiaut été trompez par les principaux Dosteurs & Prélats de France qui leur ont envoié une fausse Confession du Patriarche dans laquelle ils lui imputoient des sentimens qu'il n'avoit point en effet, il est arrivé que les Grecs de Jérusalem ont fourni divers Extraits des Homelies de Cyrille qui servent à faire voir que la Confession de Foi de ce Patriarche , dont les Réformez ont vouln se prévaloir , parce qu'elle est conforme à leur créance, n'est pas contraire à celle des Grecs non Latinisez, puisque Cyrille a préché publiquement cette Doctrine devant le Clergé & le Peuple Grec de Constantinople, & que bien loin d'en être censuré, on voit qu'après sa mort le Patriarche Dosithée de Jérusalem, avec tous les Metropolitains, les Evêques & le Clergé de sa dépendance, produisent les Homelies dans lesquelles cette Doctrine est contenue, pour démontrer qu'elle est très conforme à ce qu'ils croient & à ce qu'ils enseignent dans toutes les Églises Orientales des véritables Grecs.

Voila par conséquent, Messieurs les Docteurs de Sorboune & de Port-Roial convaincus d'erreur & de sourberie par tous les Auteurs Grees de ce Concile & par leur propre témoignage, puisqu'ils out mis cette Pièce au rang de leurs preuves authentiques.

Les Chapitres 5. & 7. de la Confession de Foi du Patriarche Cyrille ne contiequent

tiement pas des matières qui sont contestés entre les Grest & la Latins, ni entre les Réferenze & les autres Crétiens, est pourquis les Advents du Concile de Yeryalism d'un donné aux les Extres de Concile de La Réference toubout le Deryalism d'un donné aux les conciles de la Mentalism de la Concile de Yeryalism d'un de la Concile de Concile de La Mentalism de la Latins de la Mentalism de Latins de la Mentalism de Latins de la Mentalism de Latins de

Le Lecœur doir fe fouvenir de cet avis dans la fuite & n'oublier pas auffi que tous les Extraits de cet Homelies que nous venons dedonner, & ceux que nous donnerons ci-après, comme faifant une partie très effentielle du même Concile de Jéruldiem, en ont été ertarnchez, excepté celui de l'Eucharifite fur le Chapitre 17. dans l'Édition Françoife du grand Ouvrage de la Perpétuié de la Foi de Mefficues de Port-Roial, parce qu'ils ont vi que pluieurs de ces Extraits étant conformes aux fentimens des Reformez, fervoient à la condamation de l'Églifit Grecque fervoient aufii en même tems à découvrir que les Auteurs du Concile de Jéruldiem étoient de faux témoirs, fubornez par les Agens du Clergé de France, dont nous allons encore découvrir due les des pour dures de l'explicues de l'Explication de l'Esplication de l'Explication étoient de faux témoirs, fubornez par les Agens du Clergé de France, dont nous allons encore découvrir beaucoup d'autres impoffures dans le Texte qui fuit.

Rami T iydei nipadaju.

Contre le Chapitre huitiéme.

Tiel of F axino agerdias.

De l'Intercession des Saints.

EXTRAIT

Εκ τὰ એς τὰ ἄχει βισφάνια λόγω αὐτῦ.

Du Sermon fait par le même Cyrille touchant Sainte Theophanie.

Επιγαζόβο β πουχάς διείτμος, & κίναι δείτερο κότμο τὰς ἀγίολος, & συμπηρίως, δη πόντα λέβ τὰ ἄιλευπος, Φεδ.

ΔΙ mins i ktimythe Ald vid Algegrine, Δλίπουν βλ är ele ασμουρωγοίο έμως έχης, εί με δλ αύνες, ότι ε tropic το Μαύνες είς cha ktimus λαί είνης, το με Ald Marines είνης αριες εί διασμέλης οι με δλί διαγίλουνς είς είς αριες εί διασμέλης οι με δλί διαγίλουνς είς είς αριες κλίπου είς ασφικόχειο. E-N confidérant attentivement combien de fignifications il y a dars le Nom dat Monde, & crista que Deus colon Monde de qu'il dir que toutes chofes ontéries pour l'homme, on en peut conclure que cet autre Monde et pour lui, à favoir pour fon fervice. De forreque s'il nous manque nous ne pouvons pas avoir accès auprès de Dieu ; parce que de même qu'il nétoit pas permis aux l'infenies de parier à Depurons passanfie par le present de même qu'il nétoit pas permis aux l'infenies de parier à De parono passanfie lui faire nos demandes, ni nos priétes, que par le moien des Anges.

Oo RE.

## REMARQUE.

I. n'y a jamais eu aucum Confiffion de Fo ides Grees, mi des Papifles, dans laquelle on air exclus Jétus Chritt de l'Office de Medisteur; E dédeat qu'on ne peut adreller des Prières à Dieu que par l'entremité des Anges comme les Anteurs du Coucile de Fépulaleus fond dire au Parairabé Lucar dans Extrait de l'Homelie ci-edfies. Veila paurquoi il est rei teches que ceux qui ont fond ec Concile ne feçureur pas la vériable croiance de l'Egifle Orientale, ni celle de l'Egifle Latina, non plus que celle des Réponnez, puisque tous les Christins de ces tresi différents communions d'antégrés à Dieu par l'Orajion Dominicale, fami le Affigliere des Anges, que ceux de la Communion de Rome & ceux de l'Egifle. Principle de Rome & Ceux de l'Egifle. Principle de Anges, comme l'Egifle. Principle de Saints le celle des Anges, comme l'Anges de 
Cela ètant un fait incuntifiable, qui est comm E occust de tous les Chréines fain exception, cumment che-ce que les Grees de l'érafaleure until esse; inquênes e différent avait de les Chréines des les comments de qu'et produire contre les Réforacz, une Ductrim que tous les Chrétiens déséglent égaleurent, E qui est mêments Grees, qui e cela facem et rétaifem farmellement, E se condine de Jérujaleur desfle par les memes Grees, qui e cela fa fecun et verya é arpèrit, quant nous produirens ce bustime Deter, par lequet en le verya é arpèrit, quant nous produirens ce bustime Deter, par lequet en mêmes Grees étabilifient la Médiation de Jélu Chris full, après l'avoir confirement détruite par Exercit de l'Homelle dont il est maintenant quellon.

Cette même Homelie fert auffi à démontre clairement, 5° d'aux maniter inconréflabés, que les Docteurs de Surboune, ceux de Port Rain El et Perlat de Franc, » vou pas feulement fais pareitre leur marvaife foi en fipprimant cet Eurait
dant leur Tradution Françafe de conciliabile de l'érafelam , mais auffi en produifant les témoignages de caux qui l'eus forgé à leur follicitation comme des preuvois irriferagable de la Fio Orthodox de l'Égeffi  orthodox de l'égeffi orthodox de l'égeffi orthodox de l'égeffic d'égeffi orthodox de l'égeffi orthodox

Voila par conséquent ces fameux Docteurs & tous ces Prélats, si célébres, du Cergé de France, consondus par leurs plus authentiques témoignages & par les conséquences de tout ce qu'on en peut inférer se retorquer contreux, éton les maximes du Drait contenués dans les Axiomes que nous avons mis à la fach de la fact.

à la fin de ce Livre sous les Numeres 11. 32. 43. 48. 64. 75. 97.

Kani T Anary ushahais.

Contre le Chapitre dixiéme.

#### EXTRAIT

T E Pasteur étant un homme ne peut

\_pas veiller de ses propres yeux sur

En + di + maisles , & pagerajes ipialine.

De l'Homelie du Publicain & du Pharifien.

Ti & a mugen angen b g bir igt rion spinana sa Jeugi mirm ? etaon, nines mindel this omirens, in tile. ra mie Dudalen, pupuijde . vor meiden if ifgemuglien vir nadir vir Rospie emar turur Leach Airmu, mine de diebune per, ioi-Aufa.

Kumi & Anaru inru nicaniu.

tout le Troupeau. Car il n'a pas d'autre moien de secourir ses brebis que par la voix qui lui fert à les garder selon l'éxemple du bon Pafteur, & du PRIN-CEDES PASTEURS Jésus Christ nôtre Scigneur, qui dit, Pere, j'ai garde ceux que tu m'as donnez.

Contre le Chapitre seiziéme.

EXTRAIT De l'Homelie du Baptême.

Ex me eie ro aver famlerum opubine.

TO βάπθιτμα τζιχώς, απιάδες, τομικών, siny filagis, middle, if somigis, o mi-Li F actions, is address time to page ed. bai sue, dens Bunlige oune de bonn, cased & Benfill is minen ana & week. A) Hand or ment if, onider Bunligent, & Dirto more no. errerein, & Banklide iner@ inas de rel inigen & rogie tere. Men ume; ana i in cano atmegandesgreje lu, thay Things to & augist, & & apmyparm i connigui aparia.

L y a trois fortes de Baptême, à iça. l'ombre de la Nuce, le Legal & l'E. vangelique. Le Legal & celui de la Nuée font mis dans l'Ecriture comme des Types & des Figures. Le Baptême Préparatoire tel qu'étoit celui du Précurfeur, a tenu le milieu entre la Loi & la Grace. Car il dit: Pour moi je vous baptise dans l'eau, mais celui là baptise du Saint Efprit & de Feu. C'eft pourquoi Saint Paul au 19. des Actes a commande qu'on soit baptise. Et Saint Pierre au Chapitre premier dit, amendez vous, & que chacun de vous soit baptisé au Nom du Seigneur JESUS. Pourquoi cela ? Si ce n'est parce que le Baptême de Jean étoit seulement Préparatoire : mais celui du Seigneurest l'Evangélique par lequel le péché Originel est effacé.

Kaj μιτ' όλίχα.

Et un peu après,

Καὶ ἀμείε ἐπά γενέμεστ άμας-τυλεί δα τημλίας μετιτέ, μιας, τὸ στὸ ὁ γοὰναι άμαρτίας, ἐνηδὸ πατιτέλλησηκος Αξά τὰιδ ακο-ταντικοι κλοὶ ἀμαρτίας, λίπὶ τὸιδ ἐποίαν τὸ βάνθισμά και ἐλάθισηκοι.

Il est certain que nous naissons pécheurs du sein de nôtre Mére, & que nous sommes justement condamnez par la Senteace qui nous déclare coupables du péché Originel avant que nous aions connu le péché; mais nous sommes absous de cette condamnation par le Baptême.

## REMARQUE.

Es deux Extraits des Homelies inserées dans le Concile de Jérusalem servent Cà confirmer de plus en plus la vérité de la Confession de Foi du Patriarche Cyrille , &c fur tout le contenu des Chapitres 10. & 16. quoi que ces Extraits aient été produits contre la Doctrine de ces mêmes Chapitres, par les Auteurs de ce Conciliabule. Leur ignorance paroit ici derechef, & meme beaucoup plus grande & plus crasse que dans les autres Articles précédens, attendu que ces misévables avengles subornez par les Agens du Clergé de France, ont signé tout ce qu'on leur a présenté de plus absurde & de plus contraire à la vérité, sans se donner la peine de l'éxaminer. En voici une preuve démonstrative; c'est qu'en parlant du Baptême ils disent qu'on trouve dans le premier Chapitre de Saint Pierre, amendez vous, & que chacun de vous soit baptise au nom du Seigneur Jesus. Or tous ceux qui ont quelque légére connoissance de l'Ecriture Sainte n'ignorent pas que ces paroles se trouvent dans le 38 verset du Chapitre second des Actes des Apôtres, & non pas dans le premier Chapitre de Saint Pierre. Car cet Apôtre n'a écrit que deux Epitres Catholiques ou ce paffage ne fut jamais, outre que les Théologiens ne les citent pas de la manière qu'ont fait ces Grecs ignorans du Concile de Jérufalem.

Il ne fant pas s'étamer fi les Doëleurs de Port-Roial E de Sorbome, voiant de fi grande beviet dans les Fartuis de Port e Ed dan les Paffeges de l'Écriture, rapportez à Jaux par les Compiliateurs de ce Conciliabile, n'ont pas off les produire, Uf fost traverz contraints de les trouper, pour en derbor la considience tant au peuple de l'Égiffe Romaine, qui aux siliaifres Réformez, courre légions in le fost notaineix de metrie au jour l'extrait d'un Sormon de Cyrille, légions in le fost notaineix de metrie au jour l'extrait d'un Sormon de Cyrille, pour les toutes de la contraint de les contraints de l'égiffe au l'égiffe de l'

Kani të Anëtu ishipu mpadaju.

Contre le Chapitre dixfeptiéme.

#### EXTRAIT

Lu Filis vi. reteiler Lu Burner Copler ce peira

O TAN pembaptione, ni iştiri iştin ê min si alşandığı a şammını iştir in βuşçi iş elme, a indişçi nel enderi töğünde, ti iştir a indişçi nel enderi şir si si şammını iştir, ti di indişir si şammını iştir, ti şir iştir, şir iştir iştirili. İn şir iştir, şir iştir iştirili. İn şir iştir, şir iştir iştir. İn şir iştir. Şir aliştir iştir. İn şir iştir. Şir aliştir iştir. İn şir iştir. De l'Homelie fur ces paroles. Le Vaisseau étoit agné au milieu des flots.

Qual tu reçois la Communion, que vois-tu? Du Pain & du Vin. No dittingues-tu pas? Si un er regarder que cela tu vois un Phantôme; mais fi tu ouvres les yeux de l'entendement tu vois util le Seigneur. Tu y apperçois auffi la Chair du Seigneur. Regarde comme les Difciples ne e jour. Il svient comme un Phantôme & en vérité. Quand lis virent comme un Phantôme, ils fuient troublez: mais quand ils reconnurent ou vérité, ils fuent alors confolez, parce qu'étant délivrez de la tempête, le Navire fut fuvel & cus avec le Navire.

#### EXTRAIT

En Tu tie to बहा का i बहुका ह्या .

Telt tulum ริ นักราง 6 มบักษา สุดิกรา, co กรี มบกมน์ อีกรรม , Aux. มห์ , อักกุ มุ่มลับ อักเก นนกนในนี้กับ กรีม นักกฤษา อีกรนุมม กรียุ รูกบักราชา อัง กรี มุภายกลักร์ ชี นักรษ.

Du Sermon sur l'Evangile des Cinq Pains.

E Seigneur rompit du Pain trois fois. Premiérement, dans la Cene Myfiti-que Luc 22. où il ordonna que nous recuffions la Verru infinite de la Divinité, dans la Transfubstantiation du Pain.

#### REMARQUE.

E le draire Extrait cantient l'explication du vériable fau que les Orcc doumest en terme provieurs, que les Latins traduiten par celui d' Tradibilitantait tion, G que coux de la Communion de Rome expliquent, cu difiant qu'il figuificle changement total de la fishibane du Pain G di N' un cu elle du Corp G' du Sough de Tefis Chrift. Mais si farest ici, que les véritables Gress une Latinificz, n'ere-friguent pas ce changement tubel danteil du Pain G du Vin dans le Sacrement de Pienbarifite, quei qu'ils fri frivent quelquefait du mos usuvellement inventé paur figuirer la Tradifichilitations.

Il ne faut que voir l'endroit de cette Homelie que le Patriarche Cyville a prononcée

aunte publiquement deux la première de toute les Eglifes Cathèdrales de l'Orient, en préfice au Clergé Gree de Conflantimople, pour être convainen que la créance de tous ces Ecclifailiques Grees & étile de tous les Peuples de leur Communius; est entre contraire à celle de l'Eglife Romaine, G'aprelle est res conforme à celle de consequiement la Tranglishautission, écel à dur l'ancantillement la transfer formation de l'Ellènce Matérielle du Pain & du Vin, en celle d'un autre Corps: B'é-el aussi es que les Grees ne crivient pas.

Cala parah tric evidenment par cet termet doit le Patriarché Lucar r'eft fervie et difinit ( pour expliquer la Tandhúbhanistano) que ffini Corift frompit du Pain, dans in Cene Myftique, & qu'il ordonna de recevoir la ventu infinic de la Divinitré dans la Transassusatantation du Pain: Il ne dit pas la propre Eubetance du Corns de Jeliu Christ in de fain Hungari, mass la Ventu de la Divinitré, c'eft à dire fon Elicace, fair Force, fom Merite, & c'eft à précifiement la Dotrine des Riformez.

L'occ, y du socrite, y my su président de l'occident de la constitue de la companie de l'Ectrain, qui una foilement il d'oculeme à la creame de Référent E à la Dottrine du 17. Chapitre de la Coujégion de Fai du Patriarde Lucar, que héférent de Porr-Roial de le Dottrine de la Coujégion de Fai du Patriarde Lucar, que héférent la ce même Extrait G le Dognes qu'il castient a c'et approuvé par tous les Eccléfatiques Greca affembles à fertalem. Extrait G le Dognes qu'il castient a c'et approuvé par tous les Eccléfatiques Greca affembles à fertalem. Ex qu'il cel trite s'orthodoxe, du vis lont intéré dans leur Concile, en foûtenant que le Patriarche Lucar a toûjours enfeigné publiquement cere Doctrine, qu'il cel trite Sorthodoxe, de tres conforme on feullement à la crame des Grece du Patriarcha de Confinantinople de de Jéruillem; mais suffi à l'orthodoxe de consiste su unes dreco Orientes de Confinantinople de de Jéruillem; mais suffi à l'entre d'orient de Confinantinople de de Jéruillem; mois suffi à l'entre d'orient de Confinantinople de de Jéruillem; mois suffi à l'entre d'orient de Confinantinople de de Jéruillem; mois suffi à l'entre d'orient de Confinantinople de le Jéruillem; mois suffi à l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient d'orient d'orient de Confinantinople de l'entre d'orient d'orient d'orient d'orient d'orient d'orient d'orient d'orient d'orient d'orient

Voila par consequent le Dogme de la Transsubstantiation de l'Eglise Romaine condamné, par les Grecs de sérusalem & par tous les autres Chrétiens Orien-

taux de leur Communion.

Tous ex Dollows & Prilatis, fi elibres, du Clergé de France, font aufili confondus par les moders Témoignages de tous ces Grees de l'Orient qu'ils se fausaient rejetter comme faux, mi comme fuifeits, fans patier cux-mêmes pour les plus grands fausfiares du monde, paignéil tous produit est mêmes Témois contre les Reformes, en joitenant que leurs dispositions étoient conformes à la vol-rité. ¿G que le Camiel dans lequel elles font concence étois une Étée Originale trib. ¿Le volia donc condannes; juridiquement & fans appel; voila leur Dogne ella Perfectué de la Poi, sachain de l'angilhabilantiane, remerciale de la Poi, sachain de l'angilhabilantiane, remerciale de la plus noire & de la plus horrible de toutes les impollutes qui aient ja mais prus dans le Chrittantiane.

On doit appliquer ics les Axiomes Juridiques dont nous avons marqué les Nume-

ros fur la fin de la Remarque précédente,

Voici maintenant la Conclusion que les Grecs de Jerusalem ont mise pour faire la cloture du premier Chapitre de leur Coucile.

Tallin de valvenach de legis Kajiwa ijanda, diama (B. Ajimeten addaeren vite anadajim diama (B. Ajimeten addaeren vite anadajim diama (B. Ajimeten al-ajimeten al-ajimeten al-ajimeten al-ajimeten diama (B. Ajimeten diama) diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama diama d

Ces Extraits qui ont été tirez de plufieurs Homélies que nous avons de Cyrille fuffiront pour faire voir que les Chapitres de la Confession de Foi y sont diamétralement opposez, comme chacun pourra facilement le reconnoître , foit en comparant ces Extraits separément, avec les Chapitres qui contiennent les mêmes questions en particulier, ou bien en les mettant dans un seul parallele général . tous ensemble. C'est par ce moien que la Tour de Chalane construite par la rufe d'un méchant confeil, tombera par terre, & que tous les discours de ceux qui ont parlé contre l'Eglife Orientale s'évanouiront sans aucun effet. parce que non sculement les Catholiques. mais auffi tous ceux qui portent le nom de Chrétiens, reconnoîtront si bien les pernicieuses machinations des Hérétiques, qu'il n'y aura personne qui ne les condamne comme des menteurs sans équité, par une censure qui durera éternel. lement.

## REMARQUE.

NOus prions les Letteurs de voir nôtre dernière Remarque, & ils feront parfai-tement convaincus que tout ce qui est contenu dans cetté Conclusion si sulminanto, peut & doit être appliqué, selon toutes les plus équitables Régles du Droit, à ceux qui ont forgé le Conciliabule de Jérufalem, puisque nous avons demontré par les Extraits des Homélies dont il s'agit, & même par leurs propres témoignages, qu'ils font coupables de toutes ces noires impostures, qu'ils voudroient faire retomber sur les Réformez, s'il leur étoit possible: mais tous leurs grands discours s'évanouissent par nos Remarques, & ils se sont tellement confondus eux-mêmes en tout ce qu'ils ont dit & allegné, qu'il n'y a personne qui ne puisse fort bien reconnoître par l'éxamen des faits ci-dessus, que nous avons entiérement renverjé cette grande Tour de Chalanc, que les Auteurs de ce Concile avoient entrepris de batir selon le pernicieux conseil des Docteurs & des Prélats de France. C'est pourquoi il est très évident que les mêmes reproches de menterie & d'impossure doivent aussi tomber sur tous ces fameux Controversistes de l'Eglise Gallicane, puis qu'ils ont porté les Grecs de Jérusalem à mettre par écrit & à produire, sous le masque de la vérité, toutes les fauffetez qui font dans le premier Chapitre de ce Concile, dont nous venons de faire l'Analise.

Il est tems que nous passions à l'éxamen du second, qui nous sournira des griefs encore plus considérables & plus évidens, pour convaintre tous ceux qui liront ce QO 4.

que nous allous metre su jour, que les Ecclefatiques Gress de Jéruslaim, & les Pélaus de l'Egjile Callieure, font coupsbles des memes fourbreites & les Pélaus de l'Egjile Callieure, font coupsbles des memes fourbreites de les plutieurs machinations très pernicieures qui ne méritent pas moins la cenfure de cous les Pélade & la maldéction de Dive, que cette triuriaire 65 fundie martirepife de la Confision de les Tour de Babel, dont les Gress de Jéruslaim par-less dans les confisions des Confisions des Confisions de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Confision de la Conf

#### KEPAAALON B.

#### CHAPITRE SECOND.

O 713 ii e aaf in Ipen Kejan Ge lai mim lijden, publik ilden meng, dad geste mim lijden, publik ilden alendamir dengis in V 181 tipulika de rij netre sa dadaj nij ainstitus. Ta 35 ain nij de sa dam mir ainstitus publik ii fi dij sa tieti, bestin lijden voja ma pidaja aidalai tipulipen sa.

Διότιςου, του μεταχραφώσου ου τοῖς απόδξι τοῖς μεράλης δακλητέσες, & μεταχραφίστα αυθης

Le de évident & induitable, par tout ce qui a été dit dans le premier Chapitre, que s'il étoit vrai que Cyville füi Patureur des Articles de la Confussion dont on a parlé ci-devant, il saufroit quille cut fint la publication sans qu'elle sit venue à la connoissance d'aux un des Orienaux. Cette même consequence peut encore être trirée dequaters appanens inconnellables que nous produirons sei. Car si ce Parturette de le direz il s'en feroi necessitation produiron sei. Car si ce de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence

Premièrement, qu'ils cuffen été fignez par les fisins Prélats & autres Eccléfishiques très sgavant, qui étoient alors avec lui, & qui demeuret continuellement avec le Patriarche pour lui sider en toutes choses: [Yanciene Rome les appelle Cardinaux.] Más les accuséeurs ne le peuvent monter en aucune manière. Car il n'y a pau un de est Eviques, in même aume Eccliquique qui ait tomus, ou signé ces Chapitres, niereului que Critile en ait quidapeis partie.

Secondement, ils eussent été transcrits dans le Livre de la grande Eglise, &c

our morious in carindagenir car fair Rabuer, mit ih eiles mierar, i amne meie innageneut; drayrajas rimficus blishes murgiasanis grauma, conditio ting Budi), e omedan mill nedinber, & omednäs Bemegijder, if imgenbijder, is 3 militer co wit nieffe brunblichtum, bergere 3 can Li ni degicha Kreine urbadan, info i pine the co the nichter permageapie beigerm . an' all imen morne ine rie munger, whi, Shipiper, bire Sepungeis & ubngangie mit inge के मुकारेद में प्रवेशनीयांत्रद अवर्त्त, मुद्रे गर्वेगर एंक्सरे में अपने, Are mir commine Algenderierus, ir ampijdes, тива патуя, мінту під тім пі деод. asielen nedalaun, in weir rie ennanien marthings ion onnies densit nun rate naswast ri ce angi elentore, (il muiorum S rure nomines abyte) in behabi anumin res in whosipus.

Thin y In it of shirt yepfin (set me) - via serguin, & pri the its me mit, and an arguin, & pri the its me mit, and an arguin, which we set the me that the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of th

cette Copie eût été fignée par les mêmes qui avoient figné l'Original. Car TOUT ECRIT CONCERNANT LA Fo1, ou quelques affaires Ecclésiaftiques, MIS AU JOUR PAR LE PATRIAR-CHE, DOIT ESTRE SYNODAL, c'eft à dire, PAIT & SIGNE' PAR UNE DE-LIBERATION STNODALE, Après UN BXAMEN PUBLIC, & enfin INSBRE DANS LES REGISTRES DE L'EGLI-SE PATRIARCHALE. Mais les Chapitres qu'on dit être de Cyrille, bien loin d'être écrits dans ces Cayers, ne sont pas même connus des Evêques, ni des Ecclésiastiques, & encore moins des Fidéles parmi le commun Peuple, si vous en exceptez quelques-uns. Encore peuton dire, que ceux-ci n'en ont eu connoissance que par le grand soin que nos Adversaires ont pris de faire sçavoir au Peuple, & de se vanter de toutes parts, que ces Chapitres, si fameux, contenoient une Exposition de la Créance de l'Eglise Orientale, & ils ont publié cela pour féduire les ignorans & les faire tomber dans l'erreur, comme il a été dit au commencement, & je ne cesse-RAI point de le répéter plusieurs fois.

Troisiémement, il faudroit que ces Chapitres de Cyrille eussent été transcrits dans le Livre (du Registre) par quelqu'un des Ecclésiastiques, & non pas indifféremment par quelque Sécrétaire Laï. que. Mais il n'y a rien moins que cela; car aucun des Eccléfiastiques, ni aucune autre personne, ne les a transcrits dans aucun Livre de la grande Eglife, comme on y voit la Copie des Décreis qui ont été faits par les Synodes, touchant ce qui concerne la Foi, ou la Difcipline Ecclésiastique, & principalement ce que le Seigneur Jérémie a publié contre les Luthériens, qui est contenu dans le grand Cayer: & celui qui l'a écrit & figné est très connu sous le nom de Théodose Zugomale, originaire de Napoli

Kej dentitis 3 fielde bils bles deigenen skil junning bildjum, a fij å vir tegning med bildjum, a fij å vir tegning med gregor og til vir krigering bedre vir bild skilpjun å emallesing bilder vir bild skilpjun å emallesing bilder. State det produce format og til skilpjun å emallesing bilder og til skilpjun å emallesing skilpjun skilpjun skilpjun fra skilpjun å på skilpjun å emallesing bilder skilpjun å emallesing bilder skilpjun å emallesing skilpjun å emallesing bilder skilpjun å emallesing bilder skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun skilpjun ski

La vérité de ce que nous disons pai roit, de là, claire comme le Soleil. Carfi Térémie écrivant tout seul aux Luthé. riens. & non synodalement, mais de son chef particulier, voulut en mettre une Copie dans ce Livre, & la faire figner par le Grand Recteur, afin de rendre ce qu'il écrivoit digne de foi, & hors de toute répréhension; comment Cyrille faifant une Confession des Points de la Foi, au nom de l'Eglise Orientale, n'at-il pas eu foin de la faire transcrire & figner, dans ce Livre, par les Evêques, ou par les autres Eccléliaftiques? Il eft donc évident que ces Chapitres n'ont jamais été écrits par Cyrille, ou qu'il les a faits en cachette & publié frauduleufement , puifqu'au lieu d'avoir observé

ces trois formalitez dont nous venonsde parler, il ne s'y en trouve pas mê-

# REMARQUE.

Ou avont truit référious à faire foir et second Coopiere, qui sont de trètde quade imperance, von sentement paur ce qui concierne la gualitation des
dis-bernates que les Grees de Jérégliem donneur en cette renouver foir les formals
sez qui duivent tre nécéssifierement observels par sons les Partiarches & averes Ece
désinssiques Grees de Eglisse Orientates, quand it agis de danner qualques Conféssions de Foi par écrit, on des Attestations sur les autres matières qui concernent
la Relition.

On void on premier lieu que les Antiers de ce Consili de l'Irefuleur redoubleut mours pour la tréfiéme fiss ette même prediglaien, just laquelle nous avous dementré ci-devous, qu'ils lésient convainnus d'une très grande impoffure ; attendu qu'après avoir éclant d'un recomme, homme il le fast eurer ci-après, que le Patriarche Cyrille Lucar a été anathématifé plufeurs fois pour n'avoir pos voulus publier quelleux Ectits contre cette Confffém de Fig mif su confirer par la Faction des Grees Latinifics, on ennemis de ce Patriarche, qui fe déclouirerent enterte his sa munies avous fa ment d'qui le perfectuentes publiquement à casife dectre Conffém, en Paccufant de Pavoir publie dans tout l'Orient, cet mêmes Grees de l'etufagin oper avoir avoir de l'étufagin out cela par écrit, dans le premier Chaptire de ce Consilé, foitiement maintenant dans (chiu-ci qu'il n'y a junais et aucun Evéque, na aucun Ecclédifique, en même aucune autre personne

de l'Eglife Greeque qui nit eu connoiffance de ces Chapitres, ou qui nit entendu que Gyrille en ait quelqui-fois parlé. Voila fanta doute une faulticé qui funpafié tout ce que les plus effrontez menteurs & les plus grands impofetteur ont jamnis ofé publier de plus contraire à la vérité, lur une matière fi grave & fi importante, à la fact de ceux qui on mille prevers du contraire, trices des propres Ecrits de ces métres impofiteurs. Poiste la confirmation de tout ecla dans la Remarque ci-feffir à la page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279, 62. 82 page 279

Secondement, il paroit aussi par les Extraits des Homélies du Patriarche Cyrile le, inférez dans l'Original de ce même Concile, par les Grees dont nous parlons, & imprimez sur la fin du premier Chapitre ci-dessus, que fi la Doctrine du Patriarche leremie est adoptée dans toute l'Eglise Orientale, & que fi ce Patriarshe y est reconnu pour Orthodoxe, parce qu'il a fait transcrire dans un Livre de la grande Eglise de Constantinople les Réponses qu'il fit aux Luthériens d'Allemagne; les Dosmes du Patriarche Lucar, ont été enregistrez & reçus d'une manière beaucoup plus authentique de tous les Grees Orientaux, puisqu'après les avoir prêchez publiquement devant tout le Clergé & le Peuple, comme les Grecs de Jérusalem le déclarent expressement dans leur Concile, ces mêmes Dogmes ont été rédigez par écrit de la propre main de ce Patriarche dans un grand Volume in folia, qui est conservé dans les Archives de l'Eglise Patriarchale de Jérusalem, selon le témoignage de ces mêmes Grees. Or puis qu'il paroit, par les Extraits des Homélies qu'il contient, que la Dostrine de la Confession de Foi de Cyrille, n'est pas différente de celle qui est écrite dans ce Livre, les dix-huit Chapitres de cette Confession, sont bien plus authentiques que les Réponses du Patriarche Jérémie, puisqu'ils sont non seulement enregistrez d'une maniére beaucoup plus étendue dans une grande quantité de Sermons, mais qu'outre cela ils font approuvez par tous les Prélats & par tous les Eccléfiaftiques Grecs qui ont signé le Concile de Jérusalem.

En troisième lieu, on doit remarquer ici. & ne pas oublier dans la suite, que les Auteurs du Concile de Jérusalem ont sourni aux Protestans, dans ce Chapitre, SOIXANTE-DIX TEMOIGNAGES irréfragables pour détruire toutes les Confessions de Foi, dont les Docteurs de Serbonne & les Prélats de France ont fait une grande Compilation, dans le huitième Livre du troisième Volume de leurs Preuves & Attestations, qu'ils appellent Authentiques. Voici la plus authentique de tontes ces Attestations, qui sert à démontrer qu'il n'y en a pas une qui soit digne de foi dans tout ce même Volume. Car il n'y a aucune de ces Attestations, ou Confessions de Foi, qui soit approuvée synodalement & fignée" par foixante-dix Eccléfiastiques Grees, comme l'est le Concile de lérusalem. Or ce Concile, qui est approuvé non seulement par ces soixantedix Evêques ou autres Ecclesiaftiques Grecs, mais aufft par einquante-fept Docteurs ou Prélats de France, déclare que c'est une Maxime fondamentale de l'Eglife Grecque Orientale, que Tout ECRIT CONCERNANT LA FOI, DOIT ESTRE FAIT ET SIGNE PAR UNE DELISERATION SY-NODALE APRE'S UN EXAMEN PUBLIC, ET QU'IL DOIT ESTRE EN-REGISTRE' DANS LES CAYERS DE L'EGLISE PATRIARCHALE. Voila donc un Decret Synodal approuvé par cent vingt-fept Prélats ou Eccléfiastiques Grees & Latins, qui témoignent authentiquement en faveur des Réfor-

one, que les Archetions & les Confessions des Grecs, produites dans l'Ouperson des Designer de Sorbenne d' de Pert-Raisi authenta les priestes d'especiales de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'es

On travera immediatement aprèt et Caucile, une vingtaine de ces Confecfons de Foi des Grees, qui "ont jamait et figuét par auxem délibération des pondide, ni peif par auxem Enamen Pablic, ni ête emergiérées dans let Cayrer d'unteme Egilé Patriarchait des Grees Orientaux. C'est pourquoi les Docteurs & Prélats de France ne peuvent en aucune manière s'en prévaloir costre les Réjemese, attendu qu'outre taus ces dépasts de formátife , elles ont chacune en particulties divers autres caradières de jusqu'es, que nous mettrons au jour dans la fuire. Cependant on doit appliquer au fétand Chapitre qui fait le liget de cente. Remarque, let Axiomes Juridiques, mis à la fin de ce le folime, faist les fueres vis 2 s, 5 d. 7, 8 g. 10 11. 15, 18, 24, 25, 28, 38, 41, 44, 50, 53, 54, 58, 62, 65, 67, 47, 57, 68, 48, 68, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 90,

#### KEGAAAION T.

#### CHAPITRE TROISIE'ME.

Et i kamijime iyeam, nh indermani, sa kamani, sa kamani kamani, sa kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kamani kaman

CI, après ce qu'on vient de dire, il Daroit hors de toute Controverse, que la Confession de Cyrille ne peut être celle du Patriarche de Constantinople, mais que c'est peut-être la Consession de quelqu'autre Cyrille, qui a voulu se divertir fecrettement, puilqu'elle n'a point ce qui est essentiel aux Ecrits des Patriarches Grees: Il est encore moins possible, ou plûtôt il est absolument impossible, que ce soit la Confession de l'Église Orientale, ni qu'elle puisse porter ce tître : parce qu'il ne lui manque pas seulement les trois formalitez qui font nécessaires pour la validité des Patentes Synodales des Patriarches, mais aussi les approbations formelles, & les fignatures desautres Saints Patriarches, qui doivent intervenir dans une Confession de cette nature: & de plus il faut auffi qu'elle foit dressée par le commun suffrage de tout le Clergé, & de tous ceux d'entre les Fidéles qui surpassent les autres en piété & en sçavoir, de telle sorte qu'il

dise aux Articles de cette Confession.

Ernit i dearedies canteria a con'ni, Ern Jugiel ini nor f duete f & mbelom bigge piece igum, & pi mafin, it um detina? de lutien ilituere innie mor' as der, nas fre-Acquairmers Anabi roygainer irre, nar aya. mn Madisaro, ap e nupafancar; ut inye ditagres, ni bitiere & tabpmar pegentigen med de leis ded greet togetenne namem housered-क्य, बंक के जारित काह लेहन है जा का का मां angus enjehmillen. Em B ditageften ablie-READ STUBICE TO THE PROPERTY STORES, & This TOPEquias ils patitus of beig japan , i mis immainis, if mustinggennis megidieren arn-MINTHEW.

Parce que l'Eglife Orientale ne se confie pas à un, ou à deux, ni même à plusieurs, d'autant que ce ne sont que des membres particuliers qui n'influent pas fur tout fon corps & qui ne peuvent pas l'obliger à les suivre par tout où ils voudroient la conduire : de quelque caractére qu'ils soient, non pas même quand ils seroient les plus habiles Théologiens du monde, ou des Saints d'une vertu si éminente qu'ils pussent ressusciter les morts; & fi ce sont des ambitieux, ou des fourbes, qui lui tendent des piéges, & qui ourdiffent fecrettement des toiles, comme les Araignées, pour les tendre dans un faux jour, où ils puissent attraper ceux dont ils veulent fe jouer , elle est d'autant moins obligée de les suivre: car elle ne reçoit que les Confesfions qui ont tous les Caractéres & toutes les conditions dont on vient de parler. L'Eglise Orientale se conduisant de cette manière ne reconnost que le Saint Esprit pour son Précepteur, & n'a point de sentimens qui ne soient entierement conformes à la Parole de Dien. & aux enseignemens des Apôtres & des Patriarches.

## MARQU

LES Dolleurs de Port-Roial & de Sorbonne reconnoissant fort bien que les dé-clarations saites par les Grees de Jérusalem, dans ce dernier Chapitre & & dans le précédent, serviroient à faire voir la nullité de toutes ces Attestations mandiées, qu'il ont produites contre les Réformez, n'ont pas manqué de faire ici la même supercherie dont ils se sont servis dans toutes les autres occasions, où ils ont rencontré, dans ce Concile ou ailleurs, des Decrets Synodaux & des témoignages qui ne leur étoient pas favorables. Ils ont éteint ces raions de lumière par le moien desquels on pouvoit découvrir leurs erreurs & leurs impiétez. Ils ont retranché dans leur Edition Françoise de ce Concile de Jérusalem les deux tiers du troisième Chapitre qui fait le sujet de cette Remarque. S'ils n'avoient pas tronqué de la forte cette matière si importante, chacun auroit pu reconnoltre par la lecture de cet Article , qu'il n'y a aucune Patente, ni Attestation, signée par quelque Patriarche Gree, ou par quelques

30-celéfiaftiques, ou autres personnes recommandables par leur Piété & par leur (çavoir, dans les Eglises Orientales, qui sait digne de fui, ou qui puisse ètre mile au rang des Pieces Authentiques, si le consentement unanime de tout le Cleres Gree & de tous les Patriarches de l'Orient ne s'y trouve pas claire-

ment expliqué par quelque délibération Synodale.

Sur ce Principe la que tet Gress de Jesufialem établiffunt dans leur Caucile, & qu'ils recojorent tous d'un confectement unamine, comme me massimi soissoilehde dans leur Egifie, & qui doit abbloument être gardée par tous ceux qui ne veulent pas étentred uch entine de la vérité, in liuvre les létentimens de ceux qui pourroient abufer de leur credit & de leur grand (sevoir pour temper les outrest il elt très évident que touste les Artificiaises qui fount dans le grand Ouerrage de la Perplisité de la Fui des Dolleurs de Part-Roial, tont una futtenna déficeturgles, mais qu'elles déveut terre rejetates comme des Piécesentierement nulles, attenda qu'elles deveut terre rejetates comme des Piécesentierement nulles, attenda qu'elles deveut terre violettes (un mont des Piécesentierement nulles abbloument nocchaires pour la validité du Erist de cette naute.)

On deit auss rennrager, dans cette même declaration Synodale du Clergé de Jéruslaem, que taus let Gress mu Latinife, faut profisson dem croire que qui est contenu dans les Livres Canoniques de la Parole de Dieu, & de medouure aucum autre seu autre seu autre seu autre seu autre seu autre seu de che chief eur. A prôtres par le Saint Espirit, dont ils suivent le direction comme cettle de leur véralable Précepteure de de l'unique Maître qui peur les infigures.

parfaitement de tout ce qui eft néceffaire pour leur falut.

Il refulte naturellement de tout ce que nous venons de dire fur ce troisième Chapitre du Concile de Jérusalem, que les Reformez en peuvent tirer deux preuves irréfragables pour confondre les Docteurs de Sorbonne & les Prélats de France sur les deux principaux Articles de Controverse qui ont donné lieu à la fameule dispute de la Prétendue Perpétuité de la Foi de l'Eglise Romaine. Le premier de ces Articles roule tur une question de Droit à scavoir s'il y a quelque Pape, quelque Patriarche, ou quelqu'autre Prélat dans l'Eglise Chrétienne, qui soit un Docteur infaillible, ou bien si cette Prérogative est reservée au Saint Esprit, à l'exclusion de tous les hommes qui sont maintenant fur la Terre, quelle que soit leur Science & leur Sainteté. Les Reformez fantiennent cette derniére Thefe, & les Grecs de Jérusalem font du même lentiment qu'eux, mais les Docteurs du Papisme qui enseignent le contraire, fe trouvent condamnez par tous ces Grees Orientaux, dont ils ont produit les témoignages, & par consequent ils sont terrassez par leurs propres armes. Le second Article ne leur est pas plus favorable sur une question de fait qui sert de baze & de fondement à tout leur grand Edifice de la Foi de l'Eglite Ro. maine établie sur les témoignages particuliers de quelques Ecclésiastiques, ou Moines, de certaines Eglises du Levant, car tous ces témoignages étant mis ensemble, ou considérez séparément, ne sont point conformes aux véritables Attestations que les Grees reconnoissent pour authentiques, quand il s'agit des matiéres de Foi, parce qu'ils ne reçoivent que les Explications de Dostrine qui sont faites avec les fix conditions marquées ci-desfus dans le troisième Chapitre de ce Concile de Jérulalem; & comme il est très évident que ces conditions ne se trouvent point dans les Certificats, ni dans les Confessions de Foi qui ont été pro-

duites contre les Reformez par les mêmes Dockeurs & Prelais de l'Egylie Gallieme, il senúint réceffirmement que tous est certificat s' tautie se Com-fifmen de Fui sont détruites par ce Concile. Veils par conféquent une fiecale proven irté citaine de la maccasif Fui de tous est fumous Tréciques d'un configuent de l'amaccasif Fui de tous est fumous Tréciques d'et converifiet de France, qui ont donné pour des Préces Authentiques, des Écrits qui n'ont pas une des conditions séculiaires pour démontrer avec quelque

certitude les plus importantes véritez de la Religion.

Cals abit apprendre à tous caux qui me vendent pas être troupez fur les matières de Courveré, à ne fe fier jamusa sux DocCeurs de l'Eglite Komaine, ni à ce qu'ils safirment de plus politif, ou qu'ils établifient lur divers témoignages qui ont quelques canckères apparens de vérité, § no né pas le moine de le ésaminer à fond l'à d'une manière l'artistique: puilque nous avons démontré ict par des faits insourifables qu'un tres grand nombre de ces Théologiens, 8 mé, me des plus famous qui aient foûtenu la Religion Romaine, n'eur pas fait difficulté fippièrent rout ce qui passifié par le l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de l'artistique de

#### KEGAAAION A. CHAPITRE QUATRIE'ME.

E \* Tilt ágalján mit min léféin avamin, in í ámmini dauðstafi ámri og nefni áir Tampygnárus, á all mini feitur al dauðin, ámistu þjó mir ti pal till léglar ar útur við hildum al avaderði, 6 mi allahjuð, á reðing úturla allahjuðu ar ápsin átjun, ítaði attuat láðinnaða eldigir við viður ni ápsi.

IL paroît de rout ce qui a déja été dit, que l'Eglié d'Orient ch au defus de tout ce que ses adversaires lui ont imputé. Car elle est for doignée de n'étre pas fortement appuisé fin la Foi dez Apières ét des Prophetes, & d'être agistée par les vents tempétueux, comme les muées sans cau; puisqu'elle a pour Mairre & pour Guide le Saint Efprit.

Que s'il étoit arrivé quelque chosé de fembable à l'Esplité d'Orient, en pepurroit être que la crainte qui l'auroit porte à cela. Or cette crante auroit été ou fiprintuelle, c'elt à dire de Dieu, ou bien elle auroit été humain. Si clle a été de Dieu & spirituelle, la Confection de ceux qui avoient cette crainte, e c'elt un très grand mai de confesser de l'équiré dans toutes se parties e ce c'elt un très grand mai de confesser de bouche le contraire de ce qu'on tient pour assuré dans le fondu ceur, de ce-ia n'arrive jamais à ceux qui ont la crain-Pp 4.

Solie Lind & vire vi hiphilip I gemanîr vira desiannî. Li û argeline vinî dişe I dipine pâna vi dişe Toul i î î îng disave ding gemanî, din î î î în vi î î îng disave ding gemanîs, din î î î î în vi î î î

Ermen di Silon Blore, Silon Seguitame etc., et folia Silon Blore, S. etc., and adia Silon Silon Blore, S. etc., and adia Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon Silon

In the order with a side Legardan bear the order and a side or regarded as the control of the side of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the order of the ord

Επτέξ τοίμω άξι, το υσλύου τος άνατολι. πός πιστέξε & όμολογοίο, άν βάλου), άνδια. του 2 το αχοδληθές, ότι απλα βί άμολογομουσια. te de Dieu devant les yeux. Si cette crainte leur et venué des hommes, en celle forte qu'ils n'uent pas ofé confeire publiquement ce qu'ils croisent dans le fond du cœur, comme il strive aux lufis pervent é détentibles qui vivent en Eipagne, cela ell entirétement contraite à la Péretificial Orthodoxe des Chrétients. In la la résettion Orthodoxe des Chrétients des hommes que celle de Dieu, n'eff pas même dispe du finple nom de Chrétient. Or les Orientaux font fort éloiguez de fe plonger dans ce crime.

D'ailleurs, qu'est-ce qu'ont à craindre des Empereurs d'Orient ceux qui sont dans l'Iberie, aux environs du Pont-Euxin, autour de la Mer Caspie & dans la Colchide ? Qu'est-ce que craignent ceux qui vivent dans la Russie Blanche & Noire, dans tout le florissant Roiaume de la Moscovie, & depuis les Confins de la Pologne jusques aux extrêmitez de l'Orient. Quest-ce que craignent ceux qui demeurent dans la Pologne & dans les Isles de l'Etat de Venize, dans la Lybie, & dans la Perfe. qui ne font point suicts des Empereurs d'Orient & qui professent la même Religion ?

Mais nous pouvous encore sjoûter ceic'ed que l'Empire Romain, qui a
été déchire & partagé entre diver Prince, 'quisi l'ân fux cens judque 1,430.
eff maintenant réduit dans un fi malheutext cléuvage, que fes Sujen rávoient
ext cléuvage, que fes Sujen rávoient
cirangéres , comme ils le fort sujent
d'hu. Neamonis, les Gres refifera fi
généreulement à toutes les plus effirsianests menaces, qu'on les void triompher
comme des Matrirs, non feulement tous
les jours & coutes les heures, mais aufi
le jours & coutes les heures, mais aufi

tous les momens.

Puis donc qu'il n'y a rien qui empêche les Orieniaux de croire & de confesser ce qu'ils veulent, il est impossible,

Alf eijarde un eentier, üna f inichten of applie ünd unplie E ripan E aquaius pille ald dyrfte of nebrant cauthories the Eas inichtens, merion unf ipedagun il if an hindren rajoun unfife, of adorrel sin off namygian vie charing, of adorrel sin off namygian vie charing. comme on l'a dit ci-devant, qu'ils aient of d'autres choist dans leur cœur, que ce qu'ils ont témoigné & confeifi de bouche. Ils ont au contraire rodjours crû, témoigné, & profeffé publiques ment, comme ils le croient & confaitant encore aujourd'hui, ce qui a été reçû de toute a nciennet d'ans l'Eglifi Carbolique, pour laquelle ils foulfirent la mort avec joic. Ils ont par conféquent détruit, en tout cela, les calomuies de leurs adversiires.

## REMARQUE.

Noss in ferons ici qu'one très courte Référion, puis que obacun peut facilement voir, par la lecture de ce quarrieme Chapitre du Councile d'évolution, que l'Égiffe Romaine y ef fermellement condamnée, 30 même d'une manière irris futurionner, fut toutes les innovations de la Doctrine, fut ria conduite Triannique, & fut le la Principe de fon centre d'unité, qu'elle établir en la performe de Pape, qu'elle reparde comme fon Oracle infailible, ou du moint comme le fouverain Arbitre de toutes fes Diffusets fur les matières de Référitous.

Ls innovations du Papiline, fost condamnées d'une manifer i pès experfig, par les Gress de l'équilium, en ce qu'ils déclarent que Plèglife Catholique doit todijours fe tenir fortement attachée à la DoCtrine des Apôtres & des Prophétes, fins fe hiller emporter comme des nuis fais cau par les voust templituux des faux Dotturrs, & que Plèglife d'Orient n'a jamais rien crà, ni professe que ce qui a été reçt de enségnée des la naissance du Chrittianisme, és qu'elle s'y tient enver anyeur'd bui attachée d'une manifer s' invisible que tous les Fiddes de la Commission fontreu avec vice le Marire, Altis que de s'en départir.

Si les Grecis modernes ont quelqu'autre croisince que celle-là, & s'ils ne vivent pas tous de la manifer que ceux de l'grufalem déclarent que les l'idéles doivent vivre, cela n'empéche pas que le Principe qu'ils étabilifent, comme la Base & l'unique fondement de la vériable Religion Chrétienne, ne doive toijours être fuivi, comme étant l'unique règle de la Vérié, à l'çavoir la Pratole de Dieu. Celt pourquoi les Réformez, qui me s'en extraction vivent de la comme de l'entre de la comme de le comme de la comme de l'entre de la comme de l'entre de la comme de l'entre de la comme de l'entre de la comme de l'entre de la comme de l'entre de l'entre de la comme de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'ent

Le scond Article, sur lequel ces mêmes Grecs de Jéruslam ont condams né l'Eglise Romaine dans ce Chapitre de leur Concile, est ce qui concerne le souverain Tribunal du Pape; car ils déclarent sormellement que le Saint Esprit est celui qui régit & gouverne teur Eglise, & qu'ils le regardent

Locard Good

308 comme leur véritable Précepteur, qui fait part de ses divines lumières aux Fidéles, pour l'intelligence des Ecritures, qu'ils ont appellées le Ciel du. Ciel dans le Chapitre troisième de ce même Concile, parce que Dieu seul en a la parfaite connoissance, dont les Docteurs, les Pasteurs & les Fidéles font rendus participans, sclon les différens degrez de lumière que le Saint Esprit leur communique. Voila par consequent tous les Pasteurs & tous les fidéles Chrétiens, qui puisent la connoissance de la véritable Religion dans la même source que le Pape même, & qui ont le moien & le droit d'en juger aufli bien que lui, selon le sentiment des Grees, qui en cela confirment la Doctrine des Reformez, & condamnent la prétendue infaillibilité du

Pape. En troisième lieu, on trouve dans ce Chapitre une description très pathétique de la Tirannie de l'Eglise Romaine & de toute la Monarchie Papale. Elle y est réprésentée comme travaillant continuellement à forcer toutes sortes de personnes, & à violenter toutes les Nations de la Terre, par des supplices quand elle peut, & par des menaces effraiantes quand elle n'a pasd'autre ressource, pour établir son cruel Empire, & pour faire recevoir ses Dogmes erronez & son Culte idolatre: jusques là même que les Paiens & les autres Nations étrangéres, qui ont autrefois subjugué les Peuples qui ont véeu fous la domination des anciens Empercurs Romains, n'ont jamais éxercé une si grande tirannie sur eux que l'est aujourd'hui celle des Papes, qui font souffrir aux Fidéles qui leur resistent, les plus eruels supplices dont on se soit jamais avise parmi les Barbares & les autres Peuples les plus inhumains qui aient paru dans le Monde. Voila le Portrait naturel que les Grecs de Jérusalem ont fait en peu de mots dans ce quatriéme Chapitre de leur Concile. Nous passons au cinquieme, qui n'est pas moins propre à condamner le Papisme, que les précédens.

#### KE O A A A I O N E.

T pine 3 rure adieures, in emichinone Kuluisses of dearedary) oneig bene-पर प्रशंतक सर्वजना, बेंशके ख्लांड पर्ने बढी डेंप ⊕-Sommitted var eigenmager, & eigenenpergier, 2 dal mien ini Didaie infunen lyner, n & Kiring die emidicae leidurae Cida nicia патенціторь. Корадан ў ітбійгант р nie viner ras niondaim gefunn iras it, s Утфинорог рев' брин рей бен сибен д В μφαλών πατίου, μήτε μλώ τλώ όν τοῖς κε-Cabaies nine attribile, & rine T avaria Telle undudulous didiamorm in' cunderine , piece in i emigale un mirat, acepari-Linda De, eine leus adaftes poli lut, sine ari-

#### CHAPITRE CINQUIE'ME.

NOn seulement les Orientaux n'ont jamais été dans les sentimens des Calvinifics, en aucune manière; mais encore, outre qu'ils anathématisent tous les ans les Iconomaques, & ceux qui nient les faints Mysteres, comme aussi ceux qui ne font fidéles que de nom; ils ont procédé deux fois synodalement contre Cyrille, par un zele du Dieu Tout Puissant. Car Cyrille aiant vécu fix ans après l'ima pression de ses Chapitres, & protesté avec ferment que ce n'étoit point son Ouvrage, & qu'il n'approuvoit pas la Doctrine qu'ils contenoient, & qu'il ait enfeigné publiquement dans l'Eglise des cho. les contraires à ces Chapitres, on a néan-

werten 3. 6 deutzen tijds vandigene doorfe minglicher in deutsch mit unterhanne deutze mitene sopieme Eilem Kooplan tijdene, i mit minnhauft deuthenies (minchoplan stellerme, ob mit 3 il zeiten operantigenen unterhalpilit, mitglieite minchon meinkomme, meinem figli inne stojet überen, siederme, meinem figli inne stojet überen, siederme 2 bil miter mitching, im gli jungst erroller deutsch miter mitching, im

Kaj wa danih dindapishim Kizikar, ki açimi dineng puhihu dan jizi dilan  $\Psi$ atadanja, pini daj vi da dil dinine nepeyihit Hakim,  $i \neq minerania (Roder,$ atalikar dipinishide, di tiri emilin met $puliwa dipinima di vi atada qines <math>\{\hat{\theta}^{i}\}$  $\hat{\theta}^{i}$  di di dilan tinda dinine qi qina  $\{\hat{\theta}^{i}\}$  $\hat{\theta}^{i}$  di di dilan tinda dines qi qina  $\{\hat{\theta}^{i}\}$  $\hat{\theta}^{i}$  di di dilan tinda dines qi tipata  $\Psi$ ari ne dali mili mili taline qi tipata  $\Psi$  mi

อสุดา.

Entill ) น่า และหน่าใน หรู้ หน่า ซึ่ง สมเด็จ Entill ) น่า และเกลง เกลง เกลง น้ำแล้ว แล้งใจ และ ค่า หน่าเกลง กับ ค่างเป็นคร หรู้ หรู้ สมาณ สามเร็จเรียนใจ ถ่า น้าพระเ

moins fulminé deux fois synodalement contre lui des Anathémes, par la seule considération qu'il ne voulut pas les réfuter par écrit, alléguant pour raifon de fon filence, ce qui étoit peut-être vrai, [ mais qui n'étoit pas éxempt de foupçon, ni conforme à la bonne opinion qu'un Pasteur doit donner de son Ministère, ] qu'il n'y avoit aucune preuve que ces Chapitres fusient de lui, ou que la Confession de l'Eglise Orientale y fût contenuë, & que les Péres avoient défendu d'attaquer des choses de cette nature, quand il n'y a point de pressante nécessité. Tout ce qu'il disoit étoit peut-être bien fondé, mais il auroit néanmoins dû se souvenir qu'une petite étincelle allume un grand feu.

Voila pourquoi nonoblant la proteflation que Cyrile fit, qu'il n'Avoit sudane connoilfance de ces Chapitres, comne il a été dir, le zide des Orientaux les porta à l'annibimatife; dans dux softpondes, comme un traitre, la G fet Chapitre, principal de la companyation de pour fédurie les fimples, comme les écuels qui font cachea dans la Mer renverient les Vailleaux.

Nous inscrons ici les Actes de ces deux Synodes, tirez du Cayer que nous en avons, pour confirmer ce qui a été dit, & nos sentimens sont entièrement conformes à tons ces Decrets Synodaux.

## REMARQUE.

IL y a cinq chofer dont les Réformez peuvent se prévalair dans ce Chapitre, pour démontrer la mauvaile soi des Auteurs du Concile de Jérusliem & celle des Prêtats de Prance, qui ent mis au sang des plus sibiles preuves de la Religion de l'Estife Romaine, les saux témoignages & les impostures qui sont contenies dans les Astes dec Constitubèle.

La première de ces impoltures se découvre d'elle même, en ce que les Grees de Jérnsalem disent, qu'ils ne conviennent en aucune maniere avec les Calvinistes. Nous avons fait voir d'une manière très évidente, par diverses preu-

est de Drait & de Fais, dans non Remarques for le Tirre & le Proloque de ce Coccile, qu'il ny eti jamais de plus grande menterie, ni de faultée plus manifette, que celle d'ofre publier, comme fout les Gress de Férigliem, qu'il n'y a aucune conformie entre leurs fentimens & ceux des Réformes, puis que les Prieslaim, qu'il n'y a aucune conformie entre leurs fentimens & ceux des Réformes, puis que les Prieslaim, ne fous pas difficielle d'acuier, que la pliquer des Points Fondament taux du véritable Christianifiene se trouvent dans la Conscision de loi des Eglises Réformées, suffis-bien que dans celles des Grees & des Latins. Cela métant pas coutés par ceux qui out un peu de facérité & de comméssione, et vois ceux qui jout commésse de consistint quelque verirs, qui me demarce convaines de la suillet de cette Thése, par la quelque ces imposseurs de fernéem out en les practice de fosseurs, qu'il n'y a aucune conformité entre la créance des Grees & celle des Réformez, puir qu'il foit convaintus du contrarier par leurs propres Conscisions de Foi se par leurs propres connections de Fois et que l'un foit de la contrarier par leurs propres Conscisions de Fois se par leurs propres connections de tolles de meus avons encore bouscape de choise à dire dans la fuit.

Steomlemeni, let Grees de Jérufalem le trompent dans ce Chapitre, & trompent les autres, or difinat que le Partirarde a vécu fix ans après l'imprefficion de ces Chapitres contenus dans fa Confiffico de l'ai. Car la première Edition on ret fafiat de Greeve dez Jean Tornactius fan 1633. Une Partirarde moment de Confinationale l'air a 1638. comme on le peut voir dans phipmar Hilbiarie de cuas qui out cett fa vie. Nous en avons mais une des plus circonfiancies, à la page 10. & 11. de ce Volume & quelques autres entities, dans notre Difficult de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air

bonne, qui ont été la première source de toutes ces faussetez.

La troisième fausseté qui se trouve dans ce Chapitre, se démontre par la confrontation de ce même Chapitre aves les Actes des deux Synodes dont il y est parlé. Car il paroît dans les Décrets de ces mêmes Synodes, inférez dans ce Concile, & approuvez dans tout leur contenu, par les Grecs de Jérufalem, comme on ie void sur la fin de ce même Chapitre, dont nous parlons, il paroît, dis-je, quo Cyrille Lucar n'a été anathématife que dans un de ces Synodes, à feavoir dans celui de Conftantinople , & que celui de Moldavie tenu trois ans après , n'a prononcé aucun Anathème contre la personne de Cyville, mais seulement contre quelques Chapitres de sa Consession. Voila par conféquent une autre imposture de très grande conséquence, & qui prouve d'une manière incontesta. ble que les Grecs de Jérusalem ont été des instrumens de mensonge, dont les Docteurs & les Prélats de France se sont servis, pour tromper ceux de leur Communion, & les autres Chrétiens qui font affez mal avilez que d'ajoûter foi à leurs témoignages quelques authentiques qu'ils paroissent, puisque ce ne sont que d'insignes fourberies. Mais comme nous aurons occasion de dire encore quelqu' autre chose touchant cette noire imposture, quand nous serous parvenus à l'Ar-

à l'Article du Synode de Moldavie, qui est contraire à ce qu'on vient de

remarquer sur ce Chapitre, wous passons à une autre Réslexion.

On doit obferver ici, en quatrième lius, que les Grécs de Jeruálem déclarent rès experilément dans ce Obspires, que leus fentimens lont entièrement conformés à tout ce qui est contenu dans les Decrets de ces deux Synodes. Cependant, il y a ploifent Degmei ris insumpatible dans ce Decrets de pluteurs Décisions entièrement opposées son feulement à divers driviles de ces deux Synodis, qui le détruite n'exproquement; comme oi evera cispapir, mais suffi totalement contraites à pluteurs Déclarations faites dans ce Concile de Jeruálem par les mêmes Grecs. Péais parques, en adoptant ci tous ce Degaux contradécion contraites de contraites de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment de l'experiment

On trouve, enfin, par une cinquieme reflexion, fur es meme Chapitre, que tout le Clergé de Jerusalem s'est joint dans ce Concile, pour donner un solemnel démenti au Patriarche Parthénius & à douze Archevêques Grecs de Constantinople, & en même tems à Monsieur de Nointel, Ambassadeur de France, & à tous les Docteurs & Prélats de l'Eglife Gallicane, qui ont produit un Certificat de ce Patriarche & de ces douze Métropolitains, légalifé par ce Ministre d'Etat à la Porte Otthomam, dans lequel tous ces Prélats Grecs soûtiennent que le Patriarche Cyrille Lucar a public divers Ecrits contre la Confession de Foi qui porte son nom: les Grecs de Jérusalem disent au contraire, qu'il a été anathématife, parce qu'il n'a jamais rien voulu écrire contre cette Confession. . Voila par consequent les plus célébres Prélats du Clergé Grec des-Eglifes de l'Orient, & les plus sameux Docteurs & Evêques de l'Eglife Gallicane, qui se convainquent réciproquement de plusieurs faux témoignages . en matière très grave de Religion, qui les doivent faire regarder par les Réformez, & par tous les fidéles Chrétiens, comme des imposseurs & des gensfans foi & fans conscience. On trouve cette fausse Attestation à la page 38. de ce Volume.

#### AVERTISSEMENT

Touchant le Synode de Constantinople, convoqué par Cyrille de Berée l'an 1639: Et teuchant celui de Jasimu en Moldavie, tenu sous le Patriarche Parthémus l'an 1642. au sujet de la Consession de Foi du Patriarche Cyrille Lucar,

ON doir remarquer ici, que (syille de Berle, & Parthéains le vieux, ont tous deux écé Patriarches de Conflantionople, & que les Decrets de deux Synodes, inférez dans le Concile de Jéruálem, que nous allons mettre ci-après, ont écé dreffiz contre la Confelion de Fos du Patriarche Lentre, à la follicitation de ces deux Patriarchest, ennemis jurez de Cyrille Lucar, 2023

Design by Drong)

& grands amis des Partifans de la Cour de Rome, auffi-bien que de tous ceux qui les ont voulu seconder pour leur faire obtenir le Patriarchat de Constantinople, dans lequel ils n'ont été installez que par des moiens très injustes & par des attentats très horribles, qu'ils ont mis en usage durant la vie du Patriarche Lucar pour usurper sa Dignité, & qui ne leur out rétissi

qu'après sa mort.

Le Portrait que nous devons faire iei de ces deux faux Patriarches, est tiré de plusieurs faits incontestables, rapportez dans les Ouvrages de plusieurs Hiltoriens très eélèbres de la Communion de Rome, qui ont écrit sur cette matière. C'est dans cette source que le célébre Ottinger a puise les principales eirconstances des horribles attentats de Cyrille Contari Métropolitain de Berée, & ensuite Patriarehe de Constantinople, dont il a fait un abregédans l'Appendix de la huitième Differtation de ses Analetta Historico-Theologica, où l'on voit des preuves très authentiques de la mauvaise foi & des prévarica. tions de ce Contari, qui étoit un Disciple des Jesuites, & un simoniaque, Chef d'une puissante Faction animée & soutenue par la Cour de Rome qui s'en servit pour attenter diverses sois à la vie du Patriarche Lucar, & qui enfin le fit martyrifer par les Tures, comme nous l'avons expliqué dans la Differtation Préliminaire de ce Volume.

Mais ceux qui ne voudront pas s'en tenir à la Relation de M. Ottinger neuvent en trouver diverses preuves dans le Dictionaire Historique de Moreri, fur l'Article de Cyrille Lucar, dans les Annales de Sponde, fur les années 1627. Num. 9. 1638. Num. 14. 1639. Num. 12. Dans les Chroniques de Gantier fur le XVII. Siécle, pag. 860. 862. 864. Dans le Mereure Fran-

çois, Tom. 13. pag. 769. & dans plusieurs Auteurs modernes. Voici un fait beaucoup plus considérable, & qui peut tout seul convaincre les plus incrédules de la vérité de ce que nous venons de dire, sans qu'il foit nécessaire d'en produire aucune autre preuve. Celle que nous allons rapporter en vaut soixante-quatre des plus authentiques, & des plus irréfragables, que les Réformez puissent jamais produire contre ceux de la Communion de Rome, puisqu'elle est tirée du propre Ouvrage de Messieurs les Docteurs de Port-Roial, muni de 64 grandes Approbations des Prélats de France & des Théologiens de Sorbonne, qui donnent le poids à tout ce que ces fameux Controversistes ont mis au jour contre les Réformez: & c'est ee qui rend nôtre preuve d'autant plus incontestable, qu'elle ne peut être détruite fans que tout l'Ouvrage de la Perpétuité de la Foi de l'Eslife Romaine soit renverse & anéanti.

Tous ces soixante-quatre Docteurs Papistes avouent à la page 204 du premier Volume de ce fameux Ouvrage, que , tont ce que les Réformez " peuvent allegner contre le Synode de Constantinople, convoque l'an 1639., c'est , que CYRILLE DE BERE'E fons qui il a éte tenu, ETOTT ENNEMI DE. , CLARE' de Cyrille Lucar fon Prédéce four, et Qu'il etoit uni a " L'EGLISE ROMAINE: Mais qu'il ne s'enfuit pas de là que tous ceux qui y " affisterent & qui le figuerent fuffent de mone ennemis de Cyrille, & Parti-, fans de l'Eglife Latine.

Nous ferons voir tout à l'heure que les principaux Evêques & Prélats de

ce Synode étoient aussi grands ennemis de Cyrille Lucar, & aussi attachez aux intérêts de l'Eglise Romaine que l'étoit leur Patriarche & leur Chef Cyrille de Bérée: mais avant que de passer à cet Article, nous devons faire remarquer comment il réfulte de l'aveu de ces Docteurs & Prélats de l'Eglise Gallicane, que Cyrille de Berée, Patriarche de Constantinople, Président & Modérateur de ce Synode, étoit ennemi juré de Cyrille Lucar, & uni à l'Eglise Romame, c'est à dire Papiste outré contre les Réformez, de même que contre les véritables Grees non Latinifez. Faut-il après cela s'étonner s'il a fulminé des Anathémes contre la Doctrine de ce Patriarche & contre sa Perfonne, comme l'Eglise Romaine les prononce contre les Résormez & contre tous les Grees qu'elle tient pour Schismatiques? Non sans doute : mais il faut plutot s'étonner de ce que Messieurs de Port-Roial & les Prélats de France ont eu affez de manvaise soi & assez d'effronterie pour oser produire ce Synode, fait par des Créatures du Papisme, comme une Pièce authentique de la véritable croiance des Grees non Latinifez. Que chacun se souvienne bien de cette insigne fourberie, qui influë sur tous les Decrets de ce Synode de la Faction Papifte, dont la malignité s'est aussi répanduc en divers autres Pais de l'Orient, où elle a trouvé le moien de corrompre & de pervertir quantité de Grecs, comme nous le prouvons encore ici par les mêmes Témoignages des Docteurs & Prélats de France.

On trouve dans leur même Ouvrage, & à la même page 29,4 ûn premier Tome, que "Cyfflle de Barés ur c'HASSE quelque tems après de Conflanninople par l'Evêque d'Andrinople appelle Parthéains, qui s'établit en fa place, & qui aiant fait refèguer son Prédécessifiur à Tunis, & craignant a qu'il ne pût un jour revenir, fit sofjete, par le moien des Turcs, qu'il. y ur i trans ols. (Et à la page suivante. Si-tôt que Parthéains s'il a ctabli dans le Patriarchat il en commença les sonctions en assemblant un "Synode composié de 35. Evêques qui condamérent de nouveau les Arti-, Synode composié de 35. Evêques qui condamérent de nouveau les Arti-

, cles de la Confession de Cyrille Lucar.

Voils le premier exploit que Parthéniu fit sprès avoir fait affifiner son Prédecfieur. Les preuves de cet affoffium ne font pas moins cretaines, ni moins irréfragables que les précédentes concernant Papillofie du faux Patriarche Cautini de Berés, puisque ce font les mêmes Docurris de Port-Roal qui nous les fournillent, légalifées par les mêmes foixante-quarre Prélats de France, qui ont approuve le Livre de Controverfe dans lequel cesfaits font rapportez & avouez par tous ces fameux Antagonifles des Minufles. Procedans.

Cela fuffit pour démontrer que les Modérateurs de ces deux Synodes affemblez contre le Patriarche Cyrille Lucar étoient des perfides & des inpies, qui pour affouvir leur ambition & leur avarice par l'ulurpation du Patriarchat de Conflantinople, n'on pas fait difficulté de mettre en usige tout ce que les plus grands felerats emploient avec tous ceux de leur Cabale, e

pour faire reuffir les plus borribles attentats.

Nous pouvons démontrer la vérité de tout cela par les mêmes preuves: car Mefficurs de Port-Roial avouent à la page 449 de leur huitiéme Livre du troissème Volume de leurs Preuves, qu'ils appellent authentiques, ilsQq 4.

avouent, dis ic, que Parthénius fut chasse du Siège Patriarchal d'une manière CANONIQUE MINDE ÉTÉ CONVAINCU D'EXACTIONS IMMENSES fur les Eglises, tant par les Métropolitains, que par les principaux Grecs, qui demanderent sa déposition, laquelle leur sut accordée par le Visir après des preuves

très politives de fes DEMERITES.

Ces mêmes preuves très positives contre ce faux Patriarche Parthénius. furnommé le Vieux, servent aussi à démontrer clairement que c'étoit le plus impie & le plus éxécrable de tous les Prélats Latinisez qui ont usurpé la Dignité Patriarchale dans l'Orient, car il fût intrus dans le Siège de Constantinople l'an 1636, après avoir commis l'affaffinat dont nous avons rapporté les preuves authentiques ci-dessus: mais en aiant été chasse honteusement l'an 1644. la Cour de Rome & les Ambassadeurs de France lui fournirent de l'argent pour acheter de nouveau le Patriarchat l'an 1657. & encore dix années après: car il en fut banni par trois fois, comme nous le prouvons d'une manière incontestable par la Liste suivante que Messieurs de Port-Roial ont inférée dans la page 449, de leur troisième Volume de la Perpétuité telle que nous la donnons ici, pour faire voir la perfidie & l'irreligion d'une dixaine de Patriarches de Conflantinople qui se sont persécutez & chafsez réciproquement plusieurs fois les uns les autres, pendant une trentaine d'années, à sçavoir depuis le Martire de Cyrille Lucar jusques à la troisième déposition de Parthénius, qui a été le dernier de ceux qui ont condamné la Doctrine de ce Martir de la véritable foi Orthodoxe.

Cette Liste a été envoiée de Constantinople à Paris aux Docteurs de Port-Roial par Monsieur de Nointel, Ambassadeur du Roi de France à la Porte Otthomane, comme cela paroît par une de ces Lettres adreffée à ces Messicurs le 16. Novembre 1671. & mise à la page 449. du huitième Livre de leurs Preuves authentiques de l'union des Grees avec l'Eglise

Romaine.

#### CATALOGUE DES PATRIARCHES

De Constantinople, depuis Cyrille Lucar jusqu'à Parthénius le Vieux.

OYRILLE LUCAR, 1620 fois, 1651. GREGOIRE D'AMASIE, 1623. ATHANASE BATELARE, 1624. CYRILLE LUCAR, pour la feconde fois, 1634. Cyrille de Bere'e, 1635. PARTHENIUS LE VIEUX, 1636. PARTHENIUS LE JEUNE, 1644. JOANNICIUS, 1646. PARTHENIUS LE JEUNE, pour une seconde fois, 16co loannicius, pour une feconde Dronisius De Larisse, 1671.

PAYSTUS, 1654. PARTHENUDI, 1656. GABRIEL, 1657. PARTHENIUS LE VIEUX, une feconde fois, 1657. CLEMENT, 1662. DYONISIUS, une seconde fois, 1666. METHODIUS, 1667.

PARTHENIUS LE VIEUX, une troifieme fois, 1670.

Monsieur Moreri qui a fait une Liste Chronologique des Patriarches de Constantinople, dans son grand Dictionaire Historique, sur la fin de l'Article de cette même Ville, n'a mis aucun Patriarche après Cyrille Lucar, sous prétexte que les autres ne sont pas bien connus, à ce qu'il dit; mais la véritable raison qui l'a obligé de garder le filence, touchant les Successeurs de Cyrille, & de n'en nommer aucun, vient de ce qu'il sçavoit fort bien que c'étoient de faux Patriarches Latinifez & intrus d'une manière fimoniaque ou violente sur le Siège Patriarchal, par diverses Brigues & Factions des Créatures de la Cour de Rome & de celle de France. C'est pourquoi cet Historien Papiste a crû qu'il pourroit entiérement abolir, par ce moien, la mémoire de tous les crimes, de tous les attentats, de toutes les vexations, & de toutes les impiétez dont ces Ecclésiastiques pervertis se sont rendus coupables en suivant les conseils antichrétiens des Prélats & des Ministres d'Etat de Rome & de France, qui depuis ce tems là n'ont jamais fouffert sur le Siége Patriarchal de Constantinople que des Moines dévouez aux intérêts du Papilme.

On peut juger de là combien peu de cas on doit faire, ou plutôt combien de mépris & d'aversion on doit avoir dans le vériable Christianisme, pour les délibérations Symodales qui ont été faites à l'Infligation de ces Apoltas, qui par tous ces rimes abominables se font rendus si odeux parmi les Turcs que le Grand Vifte Hamer Kiepruis sur obligé d'emploier de très fortes menaces pour impostre le silence à cinq de ces Ex-Patriarches qui fe fassion; la cost pour simpostre le silence à cinq de ces Ex-Patriarches qui fe fassion; la

guerre d'une manière fort scandaleuse, dont les principaux boutefeux étoient Paysius, Dyonisius, Parshénius, Methodius, & Dyonisius de Larisse.

" Ils briguoient tous cinq en même tems, pour avoir l'Investiture du Pa-" triarchat de Constantinople, mais s'étant rencontrez un jour avec les aures Eccléfiastiques de leur Cabale devans ce Grand Vifir, il leur dite " Chiens fans For & fans Lou, la ZIZANIE, la DISCORDE & la ja-" LOUSIE, régneront elles tolijours parmi vous, & ne cesserez vous jamais de , vous Persecuter les uns les autres? A quoi le Métropolitain d'Héra-" clée qui prélentoit Denis de Larisse, lui répondit, Seigneur, les DESOR-DRES & les MALVERSATIONS de Parthénius nous ont arrache les plaintes , de la bouche. Qu'a donc fait ce malheureux, repliqua le Visir, a-t-il péché , contre votre Loi? A quoi aiant répondu qu'il avoit commis des CRIMES fi . ENORMES qu'on avoit bente de les découvrir ; il demanda celui qu'on vou-, loit lui substituer, & on lui présenta Denis de Larisse, qui se prosterna à ,, ses pieds, pour baiser sa veste & pour recevoir celle qu'il lui sit donner au lieu du Pallium en lui disant, Prens garde sur ta tête de ne pas dépenser , un fol inutilement, & vous autres CHIENS MAUDITS, je vous ferai tous , mourir, dit-il aux Métropolitains, fi j'entens parler de vous de plus de fix ", mois: car il sçavoit qu'ils auroient beaucoup de peine à se contenir un " plus long terme.

Tout ce que nous venons de rapporter dans ce dernier Article est tiré mot à mot des pages 112. Et 113, d'une Relation de l'Egliss Grecque qui a été dédiée au Roi de France par Monsseur de la Crois l'an 1659. Et imprimée à Paris chez Pierre Herissan, sous le Titre de l'Etat présent des Nations & des

Eglises Grecque, Arméniene & Maronite, en Turquie. Ce Monsieur de la Croix dit à la seconde page de son Epître Dédicatoire : Je me suis appliqué, SIRE, pendant plusieurs années que j'ai eu l'honneur de " fervir Votre Majeste' à la Porte Ottomane, à rechercher des Mémoin res justes & VERITABLES de la Créance & des Cérémonies des Eglifes , Grecques. Ils font tirez, SIRE, des conférences que j'ai eues, durant mon 37 Emploi, avec divers Patriarches, & autres Prélats Refuciez dans le Pa-32 lais de Vôtre Majeste' à Pera, qui est leur azile ordinaire. Ils m'ont appris qu'il y a des Roiaumes & des Provinces entières dans l'Empire , Ottoman, où LA SOURCE DE LA FOI EST PRESQUE TARIE, & SUR

LE POINT DE SE PERDRE ENTIEREMENT.

Voila tout ce que nous venons de dire touchant la perversion & l'Apostasse de la plupart des Grecs, qui ont donné de sausses Attestations à Mes-fieurs de Port-Roial, confirmé par le témoignage d'un Ministre d'Erat du Roi de France, qui proteste à Sa Majesté qu'il ne lui dit rien qui ne soit fonde fur des Memoires justes & VERITABLES, fur quoi il eft bon que nous fassions sçavoir à tout le monde, qu'outre ce que ce Ministre d'E. tat entiérement dévoué au Papilme vient de spécifier ci-dessus, il déclare encore à la page 108, de la même Relation adressée au Roi de France son Maître, que , Denis Métropolitain de Philipopoli, Disciple de Marc Eugene. " Archeveque d'Ephese profitant du credit qu'il avoit auprès d'une Princes. ie, obtint par ces presens, la Dignité Patriarchale que les autres dispu-

, toient dans un Synode affemble à Constantinople : mais que son Pontifie at ne fut pas de longue durée; car foit par un remors de conscience, , ou à cause qu'on l'accusoit d'astre Juif, il se retira dans un Convent

au Mont Athos.

Ne voit-on pas bien par là qu'on ne doit en aucune manière se fier aux témoignages des Prélats Grecs, non pas même de coux qui font actuellement profession de la vie Monastique dans les Eglises du Mont Athos, qui sont les moins suspectes de fomenter la Religion Romaine, si on en veut croire Messieurs de Port-Roial & les Prélats de France, puis qu'il paroît ici par le témoignage irréfragable d'un Ministre d'Etat de Jeur Communion & de leur propre Nation, qu'il y a des impies, des Ethérodoxes, des Renégats, des Juifs, & des gens sans Foi & sans Loi, qui se résugient dans ces Monastéres & dans toutes les Eglises Grecques de l'Orient, ou la source de la Foi est presque tarie & sur le point de se perdre entièrement.

Coux d'entre les Grecs qui ne veulent pas s'assujettir à vivre extérieure ment selon la Régle de ces Monastéres, & qui sçavent mieux se produire dans le monde, pour y vendre plus chérement leurs suffrages en faveur du Papilme, se réfugient ordinairement dans le Palais de l'Ambassadeur de France à Pera de Constantinople, comme on l'a pû remarquer ci-devant dans la même Relation de Monsieur de la Croix. Et sur cela nous devons aioûter ici que ce Ministre d'Etat, y assure très positivement à la page 109. que " Parthénius aiant fait de grands emprunts & des dépenses extraordinais res pour déposséder Dionifius, duquel le Peuple étoit très satisfait, résolut , après son éxaltation d'augmenter les Décimes sur le Cierge : mais que " l'EXCE'S

", PEXCE's auquel ce Patriarche porta cette imposition, sans avoir égard aux revenus des Eglises, FORÇA ceux qui étoient lésez de se CACHER pour fe garantir de cette tujustice. Que Methodius, Ex-Patriarche. & les " Métropolitains d'Héraclée, de Cifique, de Nicomédie, d'Athènes, de Rhodes & de Candie, se retirérent au Palais du Roi à Pera, où ils surent très fa-, vorablement reçus, & traitez de Monsieur de Nointel, pendant qu'ils don-" nérent avis à Panajotti, Interpréte de la Porte, de ce qui se passoit. (Et à la page 110.) Que cet Interpréte, malgré le crédit qu'il avoit auprès du "Grand Vifir, trouva de grands obstaeles dans l'esprit de ce Premier Miniftre & des principaux Officiers de la Porte, qui étoient dans les intérêts de Parthénius, à cause de ses présens, de sorte qu'ils s'opposérent si fortement à , sa déposition, que tous ces pauvres Prélats étoient à la veille de voir triompher , leur PERSECUTEUR.

Ge fut dans cette conjoncture qu'il fit assembler le Synode dont il s'agit maintenant ici. Les Decrets de cette Assemblée, où se trouvérent les fix Métropolitains réfugiez chez l'Ambassadeur de France, & tous les puissans amis de Parthénius, signérent les Anathémes que cet usurpateur du Siège Patriarchal y prononça contre, Cyrille Lucar son ennemi juré. Les cinq Métropolitains qui n'avoient aucune sureté, ni aucun moien de subsister que sous la protection, & par la faveur de l'Ambassadeur de France, ne firent pas difficulté de signer les Decrets de ce Synode, dresse par Parthénius, & par ceux de sa Cabale à la sollicitation de cet Ambassadeur, qui travailloit continuellement à faire forger des Pièces contre Cyrille Lucar, pour confondre les Réformez qui soûtenoient sa

Doctrine. Nous découvrons quels étoient les principaux Ecclésiaftiques de la faction de Parthénius dans une Lettre de cet Ambassadeur de France, nommé Olier de Nointel, dont les Docteurs de Port-Roial ont fait imprimer un Extrait à la page 493. du huitieme Livre de leurs Preuves authentiques sur l'Union des Grecs avec ceux de Rome, cette Lettre est dattée de Constantinople du 29. Septembre 1671. Monsieur de Nointel y parle du Catéchisme Gree fait par le Moine Coressius, Disciple des Jésuites & Gree Latinife, dans lequel fe trouve le mot de personners, Transfubstantiation, & fur cela il dit que les amis de Parthénius vouloient inserer ce mot inconnu, &c nouveau parmi les Grecs, dans leur Confession Orthodoxe. Que Corydale Prêtre Grec de Constantinople s'y opposoit, disant que cette parole ne le tronvoit paint, ni dans les Péres Grecs, ni dans les Conciles Occumeniques, qu'elle étoit forgée par les Latins, & que les Grees ne devoient point se servir de ce terme, ni de cette façon de parler. Mais qu'il y eût buit Métropolitains, & divers Officiers de la grande Eglise qui soutenoient le contraire. Sur quoi Monsieur de Nointel ajoûte, que , Methodius , alors Patriarche de Constan-, tinople, lui avoit affuré qu'il avoit été témoin de toutes ces partieulari-", tez , parce qu'il affisha à l'Assemblée où elles se sont passées l'année , 1641. Qu'il étoit en ce tems là Supérieur des Prêtres d'une Eglise de " Galata, & qu'il se souvenoit fort bien de ceux qui opinérent en saveur Rr 2 " de

a de l'Eglise Romaine. Que les Métropolitains étoient Pachome de Calcedoine, Parthenius d'Andrinople, Daniel de Serres, Grégoire de Larisse, Anthynme de Cyzique, Cyrille de Nicomédie, Joannicius d'Héraclée, Macarius de , Tornoue, & que les Officiers de la grande Eglise étoient Lescaris grand Logothete, Philippe de Chypre Protonotaire, George Ecclésiarque, Nicolas

Petit Logothéte.

Une Déclaration de cette nature, faite par un Ambassadeur de France, dans une Lettre qui a été mife au rang des Pieces les plus authentiques, par les Docteurs de Port-Roial & de Sorbonne & par les plus célébres Prélats de l'Eglife Gallicanne: fert à prouver d'une manière incontestable, que tous ces fameux Controversistes de la Religion Romaine sont les plus grands imposicurs qu'il y ait dans le monde, puisque pour tromper ceux de leur Communion, les Réformez, les Protestans & tous les autres Chrétiens de l'Europe : ils ont fait forger en Alie & dans tous les Pais du Levant, plusieurs fausses Attestations, par des gens sans conscience & sans Religion, entre lesquels on peut mettre dans le premier rang ces douze Métropolitains & ces Officiers de l'E. glife de Constantinople qui ont toujours été de la faction impie & Antichré. tienne du Patriarche Parthenius leur abominable Chef. On 11'en doit pas douterpuisque le Tableau affreux de tous ces Personnages se trouve dans les propres Ecrits de ces Docteurs & Prélats du Papilme que nous venons de citer, en marquant non seulement le titre de leurs Ouvrages, mais aussi toutes les pages où ce que nous avons rapportéest expressement contenu.

On doit mettre dans le second rang, à sçavoir dans la Classe des Apostats de la Religon Grecque; tous ceux qui se sont resugiez chez l'Ambassadeur de France à Péra, d'autant que Monsieur de Nointel, ni aucunautre Ambassa. deur de cette Couronne, n'a jamais entretenu, ni protégé à la Porte Otthomane, les Grecs non Latinisez, que l'on tient à Rome & en France pour des Schismatiques, & que l'on persecute à toute outrance pour les obliger à se ranger dans le parti de ceux qui favorisent le Papisme, au préjudice de toutes les autres Communions des Chrétiens. Et sur cela nous avons démontré. par les mêmes preuves irréfragables, que Methodius Ex-Patriarche & fix autres Métropolitains nommez ci-dessus, étoient Pensionnaires de Monsieur de Nointel Ambassadeur de France à Constantinople. Voila donc dixbuit Patriarches ou Métropolitains & plufieurs autres Officiers de ce premier Patriarchat de l'Orient, qui doivent être mis au rang des faux Témoins produits par Mefficurs de Port-Roial & par les Prélats de France contre les Resormez, sans compter un grand nombre d'autres Eccléfiastiques Grees, qui vivoient sous la lurisdiction, ou plutôt sous la Tirannie de ces Métropolitains & de ces usurpaseurs du Patriarchat de Constantinople, qui ont contraint ces pauvres Moines & autres Eccléfiastiques de leur dépendance, d'approuver par leurs signatures, tout ce que la Cour de Rome, ou celle de France leur ont demandé contre les Reformez & les Protestans.

C'est une chose très remarquable que les seize Métropolitains & les deux ou trois Patriarches ou Ex-Patriarches dont nous venons de prouver incontestablement la perfidie, l'impiété, l'Apostasse, la mauvaise conscience, les

malversations scandaleuses, les insignes sourberies & les horribles attentats, soient les principaux Témoins & les plus connus d'entre tous les Prelats Grecs, qui ont signé les deux Synodes tenus à Constantinople & en Moldavie contre le Patrarche Lucar, comme on le peut voir par les souscriptions qui sont

ci-après à la fin des Decrets de ces deux Synodes.

Tout cela étant mis hors de doute par des preuves de fait incontestables & tirées des propres Ecrits des Docteurs de Port-Roial & des Ministres d'Etat du Roi de France, nous pouvons conclure par une très légitime conféquence & sur les plus solides fondemens qu'on puisse jamais produire sur de pareilles matiéres, que les Docteurs de Sorbonne & les Prelats de l'Eglife Gallicane sont convaincus, à la face du Ciel & de la Terre, d'être les premiers Auteurs de toutes ces grandes fourberies, de toutes ces noires impostures & de toutes ces horribles & détestables faussietez dont leur grande compilation des Confessions de Foi des Grecs Orientaux se trouve remplie. Le Concile de lérusalem qui approuve tout le contenu de ces faux témoignages & la conduite de ces faux Temoins, qu'il canonise par divers motifs fondez non seulement fur ces infignes fourberies des Grees de Constantinople, mais aussi fur plusieurs autres faussetez de la même nature, dont les Grecs pervertis dans la Palestine sont les Auteurs avec tous ceux des autres Contrées de l'Orient, où il n'y a presque plus de Foi ni de Religion selon l'aveu de ces mêmes Agens & Ministres d'Etat de France, dont nous avons rapporté les témoignages cidessus: Ce Concile, dis-je, ne peut être regardé que comme un amas & comme un tissu de toutes ces fourberies & de toutes ces impostures compilees par le Clergé de France, & c'est sur ce pied là qu'on doit lire les Decrets du Synode tenu à Constantinople l'an 1638, sous le faux Patriarche Cyrille de Bérée Grec Apostat & Latinifé. Ces Decrets ont été inférez dans l'Original Manuscrit du Concile de férusalem, dont voici la teneur mot à mot, avec quelques Remarmarques de nôtre façon.

#### \* H \* 0 Z

#### DECRET

Τάς ο Κουσμεπιστόλιο σωνίδυ τζ τών αίρεπκών κεφαλαίου Κυρίκλυ Τ Λουκίριος Τ τουσυχορίος Θεώ πατολαγχώνωντών ο Κανσυννικώλο. Du Synode de Constantinople, contre les Chaupitres Héretiques de Cyrille Lucar, par la permission Divine Patriarche de Constantinople.

Κ τρίκη τ' υπίαλω Λυκάρι τι πάσω τω Ε κορεί αὐατολικώ ἐπαλείω ἐπ τρ Τ π'Θυίμων αὐτί πεφαλαίμε ἰπιρεφή μαλδιοφρεύσευ συσοφαιτίσεω τι, Αιάλικα.

A Nathême à Cyrille qui a dit calomnieusement dans l'inscription de ses Articles impies, que toute l'Eglise Orientale étoit du sentiment de Calvin.

On duit remarquer ici, que cet Anathème est prononcé sur me fausse supposition, astroda que Cyrille n'a point mis dans l'inféription de se Articlet, ou Chapières dout se Confession de l'os compose, que toute l'Eglis Orientale étoi du sentiment de Calvin. On n'a qu'à peter se yeux sur le Titre de ces Ar-Rr 3

proved to \$ 700g

100 Color ment evolution in la page 237, etc. et Valume, El on correctices, que nous arous mis évolution fait contra el Dordrime de Cyrille para tres que le reprodhe d'impitée El attendité par contra el Dordrime de Cyrille para tres pais en la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la contra de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la comp

Kogling bliggeitzern & meriorn rho T Koren agian chakkeine obligifiker than heibitz, geri fi de ryl blevinge miral negaknig, meriolo pa imò 8 agian meigane dicionent, ani do matgiana, kandina.

Anathème à Cyrille, qui enfeigne & qui croit que la Sainte Eglife de Jétis Chrift peur mentir. Car il dit dans son second Chapitre qu'elle n'est point enteignée par le Saint Esprit, mais par un homme.

Cet Anathème contient une fausset auffi manische que le précédont 3 & outre écour une calomine des plus atroces que les plus impudens menteures d'les plus efficantes de tous les hommes puisson journes incenter, paisque Cyrille, den les d'avoir dit que l'Estif de Héra Chris puisse maite, d'avoir niet dans faussement Chapitre guille fait enjègnée par le Saint Espris, il dit au contraire ries expersésement d'aume manière fart claire, que le Saint Espris cann l'Aucur des Ecritures Divinces, y part el une manière infaitble. G'y que l'Espis qu'il finithair avec plus de certitude par ces Écritures que par tous les hommes qui peuveus se trompers au signorance d'itre trompers.

## REMARQUE.

On peut ajoûter à cela, qu'il n'a paru dans aucun Ouvrage de Controverfe, ni dans les Eglifes Orientales, ni dans les Occidentales, ni dans aucun

JEL COO

endroit particulier du Papitine, qu'il y sit une autre Confesion de Grillé Lucar, que celle dont nous avons donné une fidde Traduction dans cet Ouvrage, avec l'Edition du Gree, tel qu'il est dans le Manuscrit Original que nous en avons, & qui est non seulement conforme à celui qu'on a conservé dans la Bibliothéque de l'Academie de Geneve, depuis que le Patriarle Lucar déclar, av une de se Lettres à seu Monsteur le Professeu Dissati, qu'il consentoit qu'il rendit ectte Confession publique; mais qu'el-le est aussi la même dans tous les Exemplaires imprimez, qu'il er touvent dans platicurs Bibliothéques publiques & particulières, dont les plus anciens sont ceux de la première Edition de Geneve, faite elet Just Browshoft l'an 163, avoit le propriété de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'a

Koging drymnifon of merion, ro's he 7 dyalis Golo ord nomicalis, rignan califon is lifar, & merciem irya pagis, rok 3 ord & 7 ajan Hola donilikaning ajan roks, Andyna. Anathême à Cyrille, qui enfeigne & qui croit que Dieu très bon a élûquelaques hommes pour la gloire, avant la fondation du Monde & qu'il les a prédeftinez sans les œuvres; mais que les autres ont été rejettez ( ou reprouvez ) saus causfe, devant le commencement des siécles.

Il va une nouvelle imposture dans cet Anathème, dont les Grecs de Jérusalem-& ceux de Constantinople qui en sont les premiers Auteurs, ne se laveront jamais non plus que les Docteurs de Port-Roial, qui ont voulus se prévaloir contre les Réformez des Décretes de ce Synode, forgé l'un 1639, par Cyrille de Bérée & par teus ces autres scélérats de sa cabale, comme nous l'avous prouve dans noire dernier Avertissement. Il n'y a personne qui ne puisse facilement trouver de quoi se convaincre qu'il n'y a rien de plus manische que cette imposture, si on jette les yeux sur le troisième Article de la Confession du Patriarche Lucar, puisqu'au lieu d'y trouver, que Dieu a reprouvé une partie des hommes sans CAUSE, comme ces faussaires de Constantinople ofent avancer qu'il l'a mis par écrit dans cette Confession; on y trouve au contraire, que ce Patriarche déclare très expressement , que Dieu, felon le Droit ordinaire, a reprouvé une partie des hommes par un effet de fa justice, parce que sa misericorde ne l'abolit pas, c'est à dire . que ceux qui font damnez, ne le font que parce qu'ils ont mérité de l'être comme pécheurs, mais que ceux qui sont élus pour la gloire ne l'obtiennent pas par leurs propres mérites, mais par un estet de la misericorde de Dieu, qui est très bon, & qui leur fait grace, pendant qu'il exerce sa Justice envers les autres parce qu'ils sont effectivement très coupables. Vaila qui suffit pour démontrer l'impossure dont il s'agit.

κυρίπη λημαήζου & musion, ionur- Anathême à Cyrille qui croit & qui Rr 4

ρίρος άγαν οξ διλίος, όο το όγδιο αυτό πι-Φαλαίο, μιὰ τώς άχεις μιστας & αχισθος τίπις έμδι αχές Θέο τίνας, τη λίγες μισίτδο μέου το Ιτσώ, Ατάθιμα. enseigne, quoi qu'obscurément & avec artifice, que les Saints ne sont pas nos Médiateurs & nos Interecsseurs auprès de Dieu, en disant que Jésus Christ est le seul Médiateur.

Non aurism rius à dire fur est Artist f les Auteurs du Couille de l'étufalous, apris 2001 rathifé d'approuté vous les Austieuss de ce Sponde de Configutiongle, ne se contrediciont pas eux-mèmes, en declarant farmellement dans le builteme Dévet du pissime Chopètre de leur mème Couille, qu'ill font profession de craire que sétus Christ est le Saus Médiaceur, l'Avocas & l'Intercesfeur des Fideles, pour les péchez déquest i la fait la propriation, en versant son propre lang, & en se donnant lui-même pour leur rançon, ple mé tible in magestame, s'écupit estif à april estif.

On trowers ce Decret for la finde se Concile, four le numero 8, que mont vemons d'indiquer. Ce font les Greste d'Étrylafun qu'i lon mit examitente dans et rang, a vec dis-figs autrer Decrets de leur Confession particulière qu'ils prétendent être opposite aux dis-huit Chapitres de telle du Patriarche Lucar: mais on voit deja ici par avance, que ce VIII Decret lui gi trèt conforme, E que bien loin de la dévirure; il fert au constaire à la constiture d'à confident est Auteurs de ce Concile par leur propre témoignage, de môns que tous ces Docteurs & Pellas de France qui ou mi rie. Decrets contraditoires au rang Docteurs & Pellas de France qui ou mi rie. Decrets contraditoires au rang que et de congruges in réfregable de leur mauvaite l'oi Ef de leur averagiement, qui faraffe une ce qu'in es par dire puis qu'ils incine avec opinierres dans un Article ce qu'ils étabilifent formellement dans un autre, comme il parell dans ce quatrieme Anathème camparé avez leur buitient Detret.

Κιοελλώ δυγματίζοτα τη πετώνου, με πόντα διόχωπο αύτεζεται είναι, ός εύπερης είν τη διαάτω αύτεζ πτώςτα πεφαλαίω, άλλά ξειτίαι έχει ξειμετο άμαςτίαι πειώτ, άραθεί 3, μεθαμίας, Απάγμαι. Anathème à Cyrille, qui enfeigne & qui croit que tout homme n'est pas libre, comme il est elair dans son quatorziéme Chapitre, & que chacun a la faculté de pécher, mais non pas celle de faire le bien.

Le Patriarde Lucar coficione dans le quaterzième Chapitee de sa Consssilone comme un le peut voir à la page 425, dec vo loume, que la Grace de Dieu porte l'homme à faire le bien, en prevenant le Franc-Arbitre, qui sans la Grace et blesse, comme celui-là qui sut meutri par les Voleuri, en décendant de Jérusalem, de telle forte qu'il ne sait rien de lui-même de bon, s'il n'est excite par les Graces de sirusilaem, dans te punteraieme Decret du finciene chapite de leur Concelle, que mous produirens dans la ruag ci-aprie. Le Lestiur y trouverse ette prophitum, à s'aveir qu'il est nécessiaire que la Grace previenne Phomme régénorie, pour l'exciter à sirue le ben sprintel, qu'i constité dans

les œuvres falutaires, que la grace furnaturelle produit dans les Fidéles, en telle forte qu'ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes qui foit digne de la vie Chrétienne; males averaits, es avopiens the page un pedis dinas it imere e el xerie

Zwie über Teger einriderne.

Voila deux antres preuves de l'aveuglement des Grecs de Térusalem Ef de ceux de Constantinople, qui condamnent par le cinquieme Anathème du Synode de Crrille de Bérée, la Doctrine qu'ils approuvent dans le quatorzième Decret de leur Concile, qui adopte ce même Synode, dont les Dogmes sont entiérement incompatibles avec ceux de ce Concile. Il s'ensuit par consequent, qu'ils ont prononcé l'Anathéme ci-dessus, de même que les autres précédens, non pas contre Cyrille Lucar, ni contre les Réformez, mais contre eux-mêmes, & contre tous ceux du Clergé de France & de l'Eglise Romaine, qui se sont rendus garans de ces Decrets contradictoires.

Koeidan Symanicon & moniton, mi perminhhia ? ini ve, apfieue agen, & in vis ofen. Ala r' Ficeine coloniae, & michan . арін імфантіоныς аіς адате обра € аіра Хелей. migenrun & co ro draire iftipe # ajennão nicadajas, to com V necle cita ins ome de mi promein wie ichtubereie den') m Assertant . Aretus.

Anathéme à Cyrille, qui enseigne &c qui croit que le Pain de Proposition, ni le Vin non plus, ne font point changez au vrai Corps de Jéfus Christ, par la bénédiction du Prêtre, & par l'avénement du . Saint Esprit. Puisqu'il est écrit au dix-septième de ses Articles hérétiques: le Corps du Seigneur n'est pas ce qu'on voit des yeux , & ce qu'on prend dans le Sacrement.

On découvre ici les violentes paffions de l'animolité, & de la fureur, qui ponffoient les Grecs de Conflantinople dans cet excès de folie & d'aveuglement, qui leur fait prononcer le plus anti-chrétien de tous les Anathémes contre Cyrille, parce qu'il a dit en parlant de la Cone du Seigneur dans sa Confession de Foi, que ce qu'on voit des yeux corporels dans les sacrez Mystères du Pain Ef du Vin fur la Table, que les Grees appellent de la Proteofe, n'est pas le Corps de Jefus Chrift. Les Grees Latinificz, & les Papiftes eux-memes, ne difent-ils pas que ce que les yeux du corps découvrent, ce que les mains touchent, & ce que l'on trouve de pefant, & ce que l'on goute de favoureux en recevant l'Euchariftie, font les véritables accidens du Pain & du Vin, & non pas le Corps de Jésus Christ coloré, ou formé de la même figure, qui se voit dans les différentes Oublies qu'ils moulent pour cet effet.

C'est une chose très digne de remarque & d'attention, que les Grecs de Constantinople voulant exprimer ici le changement du Pain de l'Eucharistie, qu'ils attribuent non à la prononciation des paroles, Ceci est mon Corps, & à l'intention du Prêtre comme les Latins, mais à l'invocation, & à l'avenement du Saint Efprit, ne fe font point fervis du terme Grec purement, Transfubstantie, ou de celui de umijiduição, Converti, ou bien de celui de ummino, transformé, mais seulement de celui de un cana, qui peut fignifier un simple changement d'ulage, plutôt qu'un véritable changement de substance, ou une Transsubfiantiation réelle de quelque matière corporelle.

Les

Les Grees de Moldavie n'out aussi jamais emploie que ce dernier terme, pour marquer un changement vague & indeterminé du Pain Eucharistique. dans leurs Decrets du Synode convoqué sous Parthénius, trois ans après celui de Confiantinople, tenu sous Cyrille de Bérée. Voila pourquoi les Auteurs de ces deux Synodes étoient fans doute beaucoup éloignez du fentiment des Théologiens de l'Eglise Romaine, & de celui des Grees de Jérusalem. qui ont emploié dans leur Concile ces autres trois termes plus conformes aux idées des Capernaites, dont les Docteurs de Port-Rosal ont voulu se prévalair dans leur Ouvrage de la Perpétuité de la Foi; mais ce sentiment absurde les a fait tember dans un fi grand aveuglement, qu'ils ont fourni deux puillans motifs de condamnation contre cux-mêmes, & forgé des armes pour détruire ce qu'ils ont prétendu d'établir fur cette matière : Car il paroit d'un côté, que les Grecs de Térusalem ne sont point d'accord sur la Transsubstantiation avec ceux de Constantinople, ni avec ceux de Moldavie, puisque ceux de Jérusalem emploient dans leur Concile des termes propres à l'Eglife Romaine, qu'ils affectent extraordinairement de suivre dans toutes ses expressions, & que ceux de Conftantinople & de Moldavie prennent un soin particulier d'éloigner cette idée de la véritable Transsubstantiation, en évitant par tout, avec une affectation aussi toute particulière, d'emplaier les termes Grecs qui la pourroient exprimer, & en tenant un langage tout différent des autres. Il y a par conféquent une très grande différence entre les Decrets de ces deux Synodes, & ceux du Concile de Jerusalem, touchant le Dogme de la Transsubstantiation, cependant les Grecs de Térusalem declarent, qu'ils ont le même sentiment que les autres en toutes choles, mais leurs Decrets étant contraires à cette protestation, comme nous venons de le remarquer, ils se condamnent par consequent eux-mêmes par leurs propres témoignages.

Il paroit d'un autre côté, que les Grecs de Confiantinople, ne scavoient pas ce qu'ils disoient, ou qu'ils ent prétendu que le Pain Eucharistique, n'est appellé le Corps de Jesus Christ que dans un sens figure , puisqu'ils disent formellement, que ce qu'on voit des yeux corporels, est le propre Corps de Téfus Chrift: attendu que c'eft un fait incontestable dont les Papistes, & ceux qui croient l'impanation , ou la Présence réelle, conviennent également, que la propre Chair & le véritable Sang de Jésus Christ, ne sont pas visibles dans les Symboles sacrez du Pain Mystique de l'Eucharistie. Il faut donc que ceux qui difent , que ce qu'ils voient des yeux du Corps , & ce qu'ils touchent de leurs mains dans ce Sacrement, est le Corps de Jésus Christ, entendent quelque chose de bien différent de ce véritable Corps crucifié & rompu , que Jéfus Christ avoit dans le tems de sa Passion, & de ce même Corps glorifié qu'il a maintenant dans le Ciel, puisqu'il s'agit de ce qu'on voit, & de ce qu'on touche en regardant, & en maniant le Pain Eucharistique, & non pas de ce qui peut y être caché fous les espèces ou accidens visibles & susceptibles de toutes les propriétez qui ont du rapport aux fens corporels.

Il réfulte par consequent de tout cela que les Grecs qui ont composé les De-

erets de ca Synode de Constantinople, ne creieient peint la Translubitantiation. on que s'ils l'ont crae, c'étoient des Grees Latinifez, qui étant mal instruits des véritables sentimens de l'Eglise Romaine sur ce Dogme, ont cru que pour faire

plaife sur Papiltes, il falleit dire El ovemer, que non feulement le Pain Eucharffique cioit changi au propre Corps de Vijes Christ, mas qu'on coisir ce même Corps des yeux matériels, fam qu'il fut couvert d'aussus voit des accidents de ce Pain. Mais comme il n'y a perfonse de hon fien qu'il avour que ceux qui si fout de parcilles illusions, de qui raisonnent de la forte, me méritare paint de réposé, nous finitons celle-ci par um autre Rumarque démonstrative de l'ignorance, de la lipsidisé, de la manusaife sit de ces mêmes Grece. Il promotern Anablème courte Cyrille Lucac, parce qu'il enclique d'april

croit ce qui eft contenu dans les dix-buit Chapitres, & dans les quatre Réponses de sa Confession de Foi. S'il est vrai que ce Patriarche ait enseigné & cru tout cela , pourquoi l'accusent-ils dans la Préface de ce même Synode, d'avoir été un fourbe qui faisoit temblant de croire ce qu'il ne croioit point, & qui diffimuloit ou cachoit ses véritables sentimens. Cette Préface se trouve dans l'Edition du Manuscrit de Leo Allatius, faite l'an 1639. à Laurette par les soins du lésuite Petra-Sancta, & la même chose est répétée dans la Perpétuité de la Foi des Docteurs de Port-Roial, qui disent à la page 286. du quatrième Livre de leur premier Volume, que Cyrille n'ofoit pas faire paroître les sentimens. Voila donc un Anathéme prononcé contre lui par des Grecs qui ne scavoient point ce qu'il croioit, ou ce qu'il ne croioit pas, & qui par confé. quent font des mal-avifez & des téméraires, en ce qu'ils affirment non seulement ce qu'ils ne sçavent point, mais suffi le contraire de ce qu'ils sçavent fort bien, sar ils affirent en même tems, & dans le même Article, que Cyrille enleignoit diverses Hérésies: or comment cela peut-il s'accorder avec ce que les Grecs de Jérusalem ont déclaré dans le premier Chapitre de leur Concile, où ils ont dit fur le même sujet précisément tout le contraire.

Voici comment îls en ont parlé dans le fecual de dans le trajdéme drittle, gen must avous mit à la spar 528, de le Ploisse. "Il n'y a aucun Ecrit de la propre main de ce Patriarche contenant quelque chole de ce que les Echérodoses témoignent, se on peut facilement démontrer par le témoin gnage de ceux qui ont vécu familièrement avec lui, qu'il na jamais réci ne connu dans l'Eglic Orientale, pour un homme tel que les adverfaires on nt la vanité de le vouloir foltenir d'ailleurs, nous avons plus de mille mémoins octulaires de la Picté reconnué de Critile, qui ne lui ont jamais frémoins octulaires de la Picté reconnué de Critile, qui ne lui ont jamais.

,, rien entendu dire qui ne fut Orthodoxe.

Nous powoons bien conclure sur des témoignages si possifis & si évidens, que tous ces Grecs sont des imposteurs, puisqu'après avoir établi des faits diamétralement opposez & entierement incompatibles, les uns dans leur Consile, les autres dans leur Synode, ils ont néammons l'impudence & l'effronterie de pro-

tester qu'ils tont parfaitement d'accord en toutes choses.

Cela cft tellement faux, comme nous venous de le démontrer, qu'ils ne se discuprent junais de ces insignes fourberies dont nous les convainquous ser leurs propres temoignages: car en japojant même que les Ceres de Conflantinaple nois promoté les Amétiches de leur Sponde noire le Parimethe Lucar, qu'après avoir eté bien infermez de ce qu'il enfeignoit & de ce qu'il croisit; nous access toijouss la nombra rajin de cembrer, que het Grees de feundelen & se les Ceres de Sorbonne, qui ont approuvé tous les Decrets contradictoires des Synonies.

nodes & du Concile dont il s'agit, demeurent chargez de toutes les impostures qui y sont contenues: & pour ce qui est des Grecs de Constantino. ple, leur condamnation, en ce cas, est aussi prononcée par les Docteurs de Port-Roial & par les Prélats de l'Eglise Gallicane, dans le 3. Livre du premier Tome de leur Perpétuité, à la page 280 où ils soutiennent que ces Grees de la faction de Cyrille de Bérée n'ont point eu de légitime fondement pour Anathematifer le Patriarche Lucar au fujet de ce qu'il a publié dans sa Confession de Foi, touchant le Sacrement de l'Eucharistie & contre la Transsubstantiation de l'Eglisc Romaine, parce qu'il n'a rien dit sur cela qui ne puisse fort bien convenir à la Doctrine des Eglises Grecques de l'Orient. Voici de quelle manière ces Dolleurs se sont expliquez sur cet Article. "On pourroit "répondre au Ministre Claude, disent-ils, que le Patriarche Lucar n'expli-,, que point ce que c'est que cette Transsubstantiation qu'il rejette sous le mot personnes, qui n'est pas celui dont les Grees se servent ordinairement pour "l'expliquer; qu'il ne dit point que le Pain demeure; qu'il assure qu'il cone fesse la présence véritable de Jéius Christ dans l'Eucharistie , quoi qu'il la reduise à une présence de Foi; ce qui est équivoque, étant vrai qu'il n'y "a que la l'oi qui nous assure de la présence de Jesus Christ, quoi que ce ne soit pas la Foi qui le rende présent.

Il est très manisselé, suivant ectre Explication des Dockeurs de Port-Roial, que le Pariarche Lusar n'a été condamin par les Grecs de Constantinople que lur un terme de la Constellion dont le sens peut également exprimer le stentinent des Grecs & des Resformes suivaises les serement de la Cône, ou celui des Protestans, que pulicaus célèbres Théologiens de ces trois dissernes Communions, regardent comme un Dogme tolerable. Volla par conséquent les peut de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la consequence de la

ont fulminez & fur ceux qui les ont fait fulminer.

Les Docteurs de Sorboine & les Prélats de France font dans ce dernier ess, puis(quis) ont emploie ces junifiquirs de Confinatinople & de Jérusléme pour forger tous ces Decrets ; pleins d'impojurer , dont ils fe font fiers is non téculement connet les Réformese, mais suffi pour tromper ceux de leur propre Communion , en faifant gilffer les erreurs des Grees Latinifice dans plufeurs Confefitions de Foi, à la place de la vériable créance des Crétiens Orcho.

doxes de l'Orient.

Tous les Gree & les Latins qui ont dreffé les Articles de ce Synode & donné leurs fignatures pour les rendre authentiques, font dans le premier est, qui les fodmet cux-mêmes à la pient des Anathèmes qu'ils ont prononces contre le Patriarche Lusar, puilqu'ils l'ont fait fur de fauffes fuppofitions, & fains aucun légitime fondement, comme nous l'avons fuffisimment démontré. Mais pour en convaincre de plus en plus tous ceux qui voudront d'autres pretures de la mauvaité Foi de ces Grees & du peu de conférence deceux qui ont emploté leurs témolignages, en roisei un grand nombrée de foit véulentes,

& qui ne squaroient être plus authentiques, puisquelles réfulent des propres signatures des Auteurs de ce Synode de Condinatinople, s'ât tous la direction du faux Patriarche Cyville de Bérét & par les intrigues de la facilion de tous ces autres Ex Patriarches & Métropolitains dont nous avons mis au jour les crimes énormes, & les attentats hortibles, dont ils ont été convaincus dans l'Apertillement de ce Synode: nous y renvoions nos Ledeurs pour ne faire point de répétition intuitle. Mais comme nous avons decouverr une nou-velle preuve que le Patriarche Môrzophase, l'un des plus s'âmeux Chefs de cette cabale d'Apoltats, étoit entiérement dans les intérêts de l'Eglis Romaine, & Papitle ouré, dans le tems même qu'il étoit en possiblication du Partiarchat, nous allons produire ici ce témoignage que les, Docteurs de Port-Roial nous en fournissen.

Voici deux fortes preuves que nous avons pour démontrer que ce Métrophane est un Apostat, qui pour s'élever sur le Siège Patriarchal de Constantinople s'ell dévoué au service du Pape & de l'Eglise Latine, en abandonnant la véritable Religion des Grees, dont il avoit donné au public une Confession de Foi, du vivant du Patriarche Lucar, que les Latins eux-mêmes trouvérent conforme, dans fes principaux Articles, à celles des Eglises Réformées & Protestantes. C'est pourquoi nous avons raifon de foûtenir que les Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France nous fournissent des Preuves authentiques de l'Apostasie de ce Patriarche Métrophane, par la Production du Synode de Constantinople, dont ils ont fait imprimer quelques Decrets pour la condamnation du Patriarche Lucar & de la Doctrine, à la page 295. du premier Volume de leur Perpétuité. Car ces mêmes Decrets ajant été inferez dans le Concile de Jérusalem avec toutes les signatures des Grecs de Constantinople, qui ont anathématisé le Patriarche Lucar & rejetté sa Doctrine, on v trouve le nom de Métrophane Critopule Patriarche d'Aléxandrie , qui ratifie tous ces fulminans Decrets, immédiatement après Cyrille de Bérée Patriarche de Constantinople.

Cette ratification ne pouvant être defavouée par ces Dockeurs & Prêins de l'Egifié Galliciane, qui la produient contre les Réformes, 1 la nous eff facile de prouver maintenant, à tous ces Dockeurs & Prêlats, que ce Métropha-va Crispata l'evit en aucune manière digne de foi, fur ce qu'il attethe concenant la Religion des Grecs dans ce Synode de Conflantinople, putiqu'il a fodient très ouvertement & figné d'une manière fort authenique de Artileis entétermes applée d'entraires à ceux-là, dans la Confession de Foi qu'il composit qu'elle se frenche de la composite de la confession de la confession de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la composite de la

tenticité de cette Piéce.

Le premier de ces Auteurs est le célébre Docteur Moreri, qui s'en est expliqué dans son grand Didionaire Historique de la manière que voici.

"Métrophame Grisopule Auteur Grec, a fait une Consession de Fai de l'Egiste Grecque, publice par des Protessas d'Allemagne, en faveur desquels il 13 composa. Elle a été imprimée en Grec & en Latin à Helmstat en 1662.

"Ce Critopule prend dans le Titre de sa Confession de Foi, la qualité de Pro-"tofincelle de la grande Eglife de Constantinople. Le sameux Cyrille Lucar " Patriarche de Constantinople qui vouloit connoître parfaitement l'Etat des Egli-"ses Protestantes de l'Europe, le députa pour aller en Angleterre, afin de s'in-"former éxactement de la Doctrine de ce Pais-là. Critopule aiant débarqué à " Hambourg , parcourut une partie de l'Allemagne , & ce fût en ce pais là. "qu'il composa cette Confession de Foi qui favorise la Religion des Protestant.

Le second Auteur qui nous rend un temoignage authentique sur cette Con- . fession de Foi est le fameux Richard Simon Prette de l'Oratoire , qui dit à la page 52. de lon Histoire Critique de la Créance des Nations du Levant, que "Cyrille Lucar aiant été élevé à la dignité Patriarchale, entretint son commer-"ce avec les Protestans, se servant pour cela de Metrophane Critopule dont nous , avons un Ouvrage touchant la créance de son Eglise', imprimé à Helmstat, " Que ce Métrophane alla au nom de son Patriarche en Angleterre & dans une "bonne partie de l'Allemagne, où il s'informa le plus éxactement qu'il lui "fut possible de l'Etat des Eglises Protestantes, dont il fit son rapport à Cyrille, l'étant allé trouver à Conflantinople.

Les Anathêmes & les Decrets du Synode de Cyrille de Bérée , étant formellement contraires à cette première Confession de Foi de Métrophane, on ne peut le tenir que pour un Apofiat de l'Eglite Grecque & pour un faux témoin, puisqu'il y a des preuves incontestables, comme nous venons dele faire voir, qu'il a figné tous ces Dogmes opposez & incompatibles. Voila pourquoi nous avons raison de le mettre dans le même rang que Cyrille de Bérée & Parthénius, avec dix-huit Métropolitains & autres Officiers de l'E. glife de Constantinople, qui ont aussi tous Apostasié & vendu leurs suffragine de Contantinoppie, qui out auni tous riponante de ventui seurs iustra-ges aux Parlins de l'Eglie Romaine & au Clergé de France, comme nous l'avons prouvé démonstrativement à la page 318, de cet Ouvrage. Ce sont est mémos personnages de cesse qui doitent folomis à leur Jurissitation,

qui ont signé le Synode de Constantinople & de Moldavie, comme on le peut voir par leurs Sonferiptions que nous meitons ici, telles qu'on les trouve dans le Manuscrit Original du Concile de Jérusalem, immédiatement après les De-crets du Synode tenu par Cyville de Bérée, qui y sont inscrez de la manière

que nous les avons mis au jour ci-deffus.

Les Signatures de ce Synode de Constantinople ne sont pas toutes dans le même rang, ni les mêmes, dans le Manuscris Original du Concile de 76rusaiem, & dans celus de ce Synode, que Leo Allatius, Bibliothécaire du Pape, envoia de Rome à Laurette dans la Marche d'Ancone, où le Jéfuite Silvefire à Petra-Sancia le fit imprimer en Grec, avec une traduction en Latin l'an 1639. & mit l'Original dans les Archives de l'Eglife, où est le grand Tresor, & le sameux Oratoire qu'on nomme la Chapelle de Lau-

Il y a huit Signatures dans ce Manuscrit de Leo Allatius, & dans tous les Exemplaires mis au jour par ceux de la Communion de Rome, qui ne sont point dans celui de Jerusalem, lequel a aussi cinq autres Signatures qui sie sont point dans celui de Laurette. Cela nous fournit un motif suffisant pour soutenir que ces denx Manuscrits étant fi pen conformes, dans une matic-

re aufi effentiele que best este de Sépatares, pour la estidité de toute force d'Aleiz publics & de témignages parteculiers, ils ne peuvent en aucune manière fevrie de presse jurisque : mais au contraire qu'îls doivent être mis au rang, des faufies Attellations, & emploiex contre les Doctours de l'Églié Romaine, qui en ont fait la production, comme autant de preuves Évidences de leur mauvaité foi, puisque, s'îls n'ont pas forgé eux-mêmes toutes ces faufies Pièces, comme on le peut raisonablement préfumer, il se foot rendus rets coupables en les mettant au jour, pour tromper & pour féduire tous ceux qui diverne aveuglement leur Doctoira de l'un l'incétion.

Noos mettons ici toutes ces Signatures dans le même rang qu'elles tiennent à la fin des Decrets de Cyrile de Bêrée, inferre dans notre Manuferir Original du Concile de Jérufalem: êt nous avons sjohté un chiffre, vis à vis de chaque Nom, dans notre Traduction Françoile, pour marquer le numero foos lequel chacun de ces mêmes noms fe trouve dans le Manuferir de Leo Matins, afin que tout le monde puillé connoitre la différence qu'il y a entre ce Manuferit & celui de Jérufalem par le dérangement & les ya-

riations qu'on rencontre dans la plupart de ces Souscriptions.

Celles qui font écrites en Caraètere Romain, dans nôtre Traduction, font conformés au Manuferi de Jérujalem, & Celles qui ront point de numero ne se trouvent point dans celui de Lamette : mais celles qui sont entre ne se trouvent point dans celui de Lamette : mais celles qui sont estimate de la delimitatius, & ne se trouvent point dans le nôtre. Pour ce qui est des noms qui sont écrites ne petites Lettres CA PYTALES, ce sont ceux des Patriarches, ceux des Métropolitains & des Officiers, qu'on doit mettre au rang des Gret Latinifie, ou des Persières & des Appliais, dont nous sons parté dans nôtre dernier Avertissement ci-dessits, où l'on trouvers leurs nonns tets qu'ils sont dans ces Signatures, & les preuves de leurs sinués de le leur manufér pái, qui les rend entiérement indignes de porter aucun témoignage sur les matières de Resignon, ni contre qui que ce soit, non plus que leur Adultation de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de leur de le

Σε έτα αυτικές χλουτή έξαυστους τημετητή όγλη, μέω Συσεμέζεις, άτητή ποίρτη, λιδικώτΦ ζ.

Kienko è de Lifeia lie Gil Vegentegroß Korennenidae eine Feire, if insefonce mortische, the E Koeika E Amigiae emalyactione visible insufür, if also Juan adjunction visible insufür, if also Juan adjunction, with nonfortism adult nopiama. E englightune Koelka, E ets unglan, et englightune Koelka, E ets unglan tuim affilie alsa. L'année du Salut mille fix cens trente-huit: le vingt-quatriéme du mois de Septembre. Indiction feptiéme.

t. CTRILLE DE BERE's, par la bénignité de Dieu, Archevêque de Conftantinople, la nouvelle Rome & Patriarche
Occuménique, confirmant le Synode affemblé conte Cyville Luxar, je foûmest
à l'Anathème non leulement la Perfonne & les Chapitres qu'il a écrits, mais
Sf 4

unique by Li ongle

Martebaine laig Gif manne & murgiag-

per ter pupalites militare Alifardiciae.

Oudains this Old marginger of agint where terronday.

Toons in i ger parient Kurraen-PRINTALUS TREELS O Adugunistus Ilas 20; Hagbind. 34,000 , io' & igiotre 8.13. i ce l'isne mie 12.

O Assists Trajero.

O Etijas Aarei.

Colini lar i zezusness Kerrarting-Cuifeall curie MINISTER METRICION Hachino i no.

O Houndaine injenime

Coiro izequian murginizes Alse (Emigriae.

Ο Διδημιπίζη Δειέλ,

COFTS Igenenn murchages Kar-( SELLING MINES mi@.

O Africa DanifA.

O Rempries Perpies ..

O Hageralias Benguis, O Agireus Armino.

O Kogis9u luimo.

O Dalunigias Zudenia.

O Garagin Gtodaris.

O Organalaring Kallin Coira ilien mi-O Kau Inagein. was Adefarditias.

O ofile topic Harfine.

O Haderrie Harbige 3.

O Xaharlio Dumnis.

O Taur Aidiu .

O Talastie Augifr@.

aush tous ceux qui les tiennent pour Orthodoxes.

2. METROPHANE, par la bénignité

de Dieu, Pape & Patriarche de la grande Ville d'Aléxandrie.

3. Théophane, par la bénignité de Dieu, Patriarche de la Sainte Ville de Jéruialem.

C'est Parthenius le Vieux qui a été fait Patriarche de Con-L. PARTHENIUS stantinople & fous D'ANDRINOPLE. lequel fut tenu le Synode de Iaffi en

Moldavie. 5. GREGOIRE DE LARISSE.

6. DANIEL DE SERRES. C'est Parthénius le Jeune qui fut Pa-7. PARTHENIUS triarche de Con-DE JOHANNA.

stantinople.

Jérémie d'Héraclée.

9. JOHANNICIUS DE BERE'E.

10. Daniel de Didymotiche.

Celui-ci a été Pa-12. JOHANNICIUS triarche de Con-D'HERACLE'E. stantinople.

14 DANIEL D'ATHENES.

Grégoire, de Praconcse. 15. Benjamin, de Paronaxie.

24. Antoine, de Driftre. 23. Josaphat de Corinthe.

Sophronius de Sylimbrie. 17. Théophane, de Phanarie.

Callinicus, de Thessalonique.

18. Joachim , der Il a été Pape d'A. léxandrie. Coron.

12. Parthénius, ci-devant d'Iconie. 19. Porphire de Poliane.

Denis de Chalcedoine.

20. ANTIME DE SAMOS.

21. Dorothée, de Talantion.

0 T(4-

Ο Τζηδού Γαθρείλ.

O ogile Aplantela Maling. Mixing Doelge iconings , if Adirmakes of meanings communities.

Ninghan ispere, Kha-Coine iffere muentiness, in Junipe of resigns Antine Liguine. perpaire onexpense.

Mignit living Birmeyers if Bildmater & permites controlles.

O perat elegature & perales canderine semestes italies

O miyat ourshages & payabes carberias.

Talesia inceptiones i Baines, si dilima-

Age of personal construction Ο μίρας χαςτιφίλαξ τ' μιράλες σακλενίας

Marris intig. O miyes equitoryfiles of payabes carely-Time Talenia.

Buidung inspisages liperrappings, & the uspidas canderias didicandes,

O miyes in the & myendes conducting Mazαέλ.

Ο μίχας χαρισφύλαξ τ' μεχώλης ολιαλησίας Marmin itaioc.

O mentally the meaning instagring inside

στιλίχες. Ο μίχας αφπίκλης τ' μεράλης έκκλησίας Dedienic.

О мізме периминість ў мізміне інадуwine Manguelie.

O somedidal of permiter exploring Happermdas inning.

Ο μίρας αξυτοπώτας τ' μεράλης έκκλησίας Lienind- imie.

O afurmonige@ of propiles innaging Eo-5mi Bres

Gabriel, de Zenove.

Melece, ci-devant d'Ardamerion.

25. MELECE STRIGUE Hiéromonaue, c'est à dire, Prêtre-Moine, & Professeur de la grande Eglise.

26. NICOLAS CLARONZANE. Il a étê fait Pa-Prétre & Théolotriarche d'Aléxan« gien de la grande Eglise. drie.

28. Michel Vestarche, Prêtre & Pro-

fesseur, ( ou Régent de la grande Eglise, George Prêtre, grand Occonome de la

grande Eglise Le grand Maître de la Chapelle de la

grande Eglise. 27. Gabriel Blaife , Prêtre-Moine ;

Régent de la grande Eglife. Emanuel, Prêtre, grand Archiviste de de la grande Eglise.

31. Gabriel , grand Protocyncelle de la grande Eglise; c'est à dire, le premier Domestique du Palais Patriarchal. Benoît , Pretre-Moine de Jérusalem,

Régent de la grande Eglise. 33. Michel , grand Recteur de la grande Eglife.

32. Emanuel , Prêtre , grand Archiviste, ou Préset des Archives de la grande Eglife. 34 La Prêtre, Théologien de la Cha-

pelle de la grande Eglife. 35. Sophianus, grand Protecdice, c'el à dire, Avocat General de la grande

Eglife. 36 Maurade , Primmitere, c'eft à dire Distributeur des Cierges de la grande Eglise Il est aussi nommé Lampadaire, parce qu'il a soin d'éclairer les Lampes.

20 Parasceve, Prêtre, Trésorier des Rétributions.

37 Eustatius, Prêtre, grand Protopapas: c'est à dire , grand Archiprêtre de la grande Eglise.

Eustathius, Protonotaire de la grande Τt O ofteles

O atálu aturninigus é pajába hadarias bilurum. O timpagamyaharali, pajábas landarias

Carentifies.
O integ of propriets income and paris.

O jame a tradepar ampasan melan

O depfine mir eljunas Dunte.

O dográfice yfeinið vär popildre lundrelse Regnidd

O ofmunicus T rengior Palace.

O Mydianos vie przake innkroine lyna-

О готоблог д разрадну бандарыя Канрыгы-

40. Philippe, ci-devant Protonemire de la grande Eglife.

42. Constantin, Scribe des Commenmires de la grande Eglise.

45. Michel, Recteur de la grande Eglife.
43. Scule, Logosbess des Domestiques, c'eft à dire le Surveillant de la Familie

du Patriarche.

44. L'Inípecteur Général de la grande Eglife. Le nom de cet Inípecteur n'est point dans nôtre Manuferit de Jéruslem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, mais il est appellé Mania, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Mirallem, Miralle

chel, dans celui de Les Allatius. 46. Rhales, Chauffe-Cire des Notai-

res.

51. Ignace, Archidiacre de la grande

Eglife.

47. Constantin, Notaire de la grand de Eglife.

# REMARQUE

Sur les Titres & les Charges des Officiers de la grande Eglise de Confiantinople, c'est durc, de l'Eglise Cathédrale on le premier Patriarche de l'Orent fait ordinarrems se soullons Passonales & Ponssisales.

CEux qui voudront sevoir se désait tout ce qui concernele Officier Escitifassiques de Seculier de l'Eglise Patrimechale de Conflaminopele, a'ont qu'à voir le Catalogue que le Père Baur Dominicain en a fait imprimer l'autor, l'arris. C'est un Religieux François qui a cé dans le Levant en qualité de Missonaire & qui en a apporté divers Manuterits qui conernent la Religion & les colvumes des Grecs. Mais comme ils ne son pas à nôtre disposition, nous se pouvans en mettre ici que cq qui a été poblé fur cette matière par Monsseur de la Creix Agent du Roi de France, dans une Relatius dont nous avons parlé ci-devant.

Ce Minifire d'Esat nous apprend su Chapitre 37. de cette Rélation, qu'as vant h pris de Confiantinople tous les Officiers du Patriachat évoient Ec. cléssifiques; mais qu'il n'y en a plus que quatre, lefquels à cuire de leurs fonctions, non pas pô être freiant/rec comme les autres, safe s'ausgamente l'evereus du Patriarche, & pour favorifer l'ambition des Séculiers, qui les briguent à force de préfiens, paur s'a dilinguer 2 pour parori un rang plus considération.

ble dans l'Églife & dans les Affemblées.

Ces Officers affictes It Patriarche dans fes fonctions Spirituelles & Temporelles. Il y en a un très grand nombre, entre lefquels les Principaux fe nomment & qualifient comme on le va voir ici.

L,

Le Grand Etanome, qui a foin des revenus & de la dépenfe publique du Patriarcha. Il affifte le Patriarche à l'Eglife & à fon Tribunal de Justice aux jours d'Audience, & il a la première voix dans l'Elefèno des Evéques. La Grand Matire de la Chapelle, qui affite le Patriarche dans les Grémo.

nies Ecclésiaftiques, & lui présente ceux qui aspirent à la Prêtrise.

nes Ecciantiques, or in presente coux qui impreva a la Frétrie.

Le Grand Triprior, qui eff gardien des Veles Sacret de l'Eglife Patrisichale & des Ornemens Pontificaux, & qui a l'Economat des Evéchea vacans.

Le Grand Oglind, qui connoti des mairies benéficiales, & a foin de faire approcher les Prêtres quand ils doivent recevoir la Sainte Communion

les jours des Pétezs folemnelles.

Le Grand Logothète, ou Chancelier qui fait les Harangues & garde les Sceaux du Patriarchat.

Le Grand Référendaire, qui rapporte les affaires au Patriarche & qui est le Porteur de ses Ordres.

Le Grand Protonetaire, qui délivre les Brefs, les Mandemens, les Ordonnances & les Decrets du Patriarche.

Tous ces Grands Officiers ont êté Sécularifez, & ne laissent pas néanmoins de seuir eucore leur ancien rang à la Droite du Patriarche dans souses les Géré-

monies & les fonctions tant Eccléfiastiques que Seculieres.

L'Archiprètre Communie le Patriarche dans les Messes Solemnelles & il en reçoit la Communion ensuire, & occupe le premier rang à sa gauche.

Le Sur-Intendant de l'Eglise, garde & distribue l'Huile Sacrée dont on se

fert en plufieurs occasions.

Le Maitre du Cheur qui est le premier Chantre, porte le Bûton Pastoral du

Patriarche dans toutes les Cérémonies Pontificales.

Le Théologal est un Professeur en Théologie qui explique tous les Dimanches l'Ecriture Sainte au Peuple.

Ces quatre Dignitez teules ont été éxemptes de la Sécularité, parce que leurs fonctions sont purement Escléfiastiques.

Nous sjoûterons ici, de nôtre chef particulier, une autre Remarque pour ceux qui ne connoifient pas la différence qu'il y a entre les Dignitez. & les Charges de l'Églife Grecque & celle de l'Églife Latine: Car il y a une très grande différence entre celles des Grecs non Latinifez & celles du Clergé Romain, quoi qu'elles portent le même none. En voici un éxemple dont

on pourra faire l'application à toutes les autres Dignitez.

L'e most de Presimierir fignifie autre chose dons l'Eglis Grecque, que clans l'Eglis Latine; car dans l'Eglis Grecque c'ett le nom d'un des grands Officiers de l'Eglis de Constantinople. On attribué à celui qui possible certe Charge les Priviléges divisons. 1. D'étre dans le Sandvaire auprès du Patriarche pour le servir & pour lui donner de l'eux dans le tenni equi vacé-lebre que le Patriarche pour les donner de l'eux dans le tenni equi vacé-lebre que le Patriarche reque d'orier son grands Seigneurs. Il a droit de vir-fois par an. 4, Il a l'exil litr touter sortes de Courrels d'achet à de ventre, sur le la vient litr touter sortes de Courrels d'achet à de ventre, sur les Testamens, sur la librer qu'on donne aux Esclaves; & il fait son rapport de tout cals au Patriarche.

Mais

Mais dans l'Eglise Romaine l'on appelloit autrefois Protonotaire le premier des Notaires qui étoient chargez d'écrire les Actes des Martirs, & les circonta tances de leur mort. Le Cardinal Baronius a parlé de ces Notaires en plus fieurs endroits de ses Annales Ecclésiastiques, & il en a même fait un Chapitre particulier au commencement de son Martirologe, où il remarque. fur le témoignage de l'Histoire des Papes, qu'on lit sous le nom de Dama. se, que S. Clément divisa les sept Régions de Rome à des Notaires qui rea cueilloient avec soin les Actes des Martirs, chacun dans sa Région. Mais aujourd'hui le Protonotariat est un tître d'honneur à la Cour de Rome . dont les principales fonctions confiftent à se tenir en de certaines occasions. dans la Chappelle & dans le Consistoire du Pape, en habit de Cérémonie parmi les Prelats, & fur tout lors qu'il s'agit de la Canonization de quelque prétendu Saint, dont ils dressent les informations de vie & de mœurs, avec plusieurs autres Actes dont nous avons parlé dans le dix-septième Chapitre de la quatriéme partie de nôtre Tableau de la Cour de Rome , imprimé à la Have chez Charles Delo l'an 1707. Ceux qui voudront connoître à fond toute la difference qu'il y a entre les Dignitez de l'Eglife Grecque & celles de l'Eglife Latine, n'ont qu'à mettre en parallele ce Tableau de la grande Monarchie Papale, avec les divers Portraits des Eglifes Orientales que nous tracons dans cet Ouvrage.

Pour faire maintenant l'Application de cette dernière Remarque à nôtre fujer principal, il flut que nos Lecceurs fe louviennent que nous leur avons demontré par les Rélations d'un Ministre d'Etat de la Cour de Prance & par celles d'un très célèbre Missonnaire de Paris, qu'il 1974 a que quatre Dignitez Exclipassiques parmic ce grand sombre de Officire de l'Egliet de Constantinople qui ont mis leurs fignatures au bas des Decrets du Synode de Cyville de Bérrée, contre le Partairche Laure, & que per conssiquent cen est net que des Laiques & des Valsts très ignorans, de la massion Patriarchelae, qui ont approuvé ces Anthémes fullminne fur des Dogmes qui écoient entiérement hors.

de leur portée & de leur connoissance.

Cela cit tellement vrai qu'il nefaut que voir leurs propres fignatures pour terre convaireu, que, bien loin que est Dometiques du Patriarche entendificht est matières Théologiques & fpéculatives, dopt il étoit queftion dans ce Synode, il se feçavoient pas même étrire leurs mons félon la véripable Or, thographe du Grec Litteral, qui eff al Langue des Sçavans, mais feulement d'une manière corrompaté felon le plus groiffer sidonen qui foit en ufage d'une manière corrompaté felon le plus groiffer sidones qui foit en ufage pur partie de la compatible de mote dont il fe farr par routine & fass intelligence mi rifléxon.

En voici une preuse démonstraire, dans la signature des Protesinelles de Constantioples: Car ils ont tous écrit leur nomé cette manifest nemocione au lieu que s'ils avoient entendu le Grec, ils auroient mis nemociones comme les Seyana Péctivene, parce qu'il dérive d'un verbe & d'une conjonation qui fignificat l'application & le travail de deux personnesensemble, comme austi la diligence de cetux qui travaillent de concert; Et cela exprime fort bien la Clarge du Pratoninelle de Constantiople, qui et nous seules de constantiople, qui et nous seules modernes de constantion de constantiople qui et nous seules de constantiople qui et nous seules de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de constantiones de

acnt

ment le premier surveillant du Patriarche, mais aussi son Vicaire qui l'aide dans toutes fes fonctions, au lieu que le mot de nemarias fignifie le premier de tous les bouffons & celui qui entend mieux à faire des railleries

que tous les autres.

Cette Equivoque faite par GABRIEL le GRAND PROTOCINCELLE de LA GRANDE EGLISE de Conflantinople, ne mérite-t-elle pas qu'on se mocque non sculement de cet Officier dont la crasse ignorance paroit dans sa propre signature, mais encore davantage de l'aveuglement des Docteurs de Port-Roial, qui ont été affez étour dis pour mettre au jour contre des Théologiens Réformez, des Decrets Synodaux faits par les Possillons & par les Valets de Chambre d'un pauvre Moine, qui avoit acheté la Dignité Patriarchale de l'argent de quelques Collectes & des Aumônes qui lui furent envoices, à la réquisition des Jésuites, par quelques Prélats de Rome & de France, qui se sont imaginez de pouvoir faire passer ce galimatias de decrets contradictoires pour des preuves claires & certaines de la vérité de leur Religion: mais on vient de voir que les plus stupides de tous les hommes n'ont jamaisrien fait de plus mal concerté, que ce qui paroît dans ce Synode de Conftantinople & dans la production que les Grecs de Jérusalem & les Prélats de France n'ont pas eu honte d'en faire, parmi les Sçavans de ce Siécle.

Nous allons maintenant démontrer ici que ces Grecs Orientaux & ces Prélats de l'Eglife Gallicane, n'ont pas mieux réuffi dans la composition & dans la Production du Synode de Moldavie que dans celui dont nous venons de faire l'Analife. Il ne faut que faire un Parallele des Decrets suivans avec les Chapitres de la Confession de Foi du Patriarche Lucar pour être convaincu qu'il n'y a que des imposseurs & des gens sans conscience qui soient capables de mentir aussi impudemment, sur les matiéres de Religion, que le font les Auteurs & les Promoteurs de ce dernier Synode tenu sous le Perfide Parthénius, Expatriarche de Constantinople, & par cette cabale d'Apostats de sa Faction scandaleuse, dont nous avons parlé ci-devant. Voici donc les nouvelles preuves de tout ce que nous venons de dire, tirées du même Manuscrit Original du Concile de Jérusalem & de l'Article particulier, où se trouvent inférez les Decrets ratifiez par les Grecs de Moldavie & mis dans ce Concile, avec une courte Préface, en ces propres termes,

Hashinde idie Gif apptinionener Kergurney. midter reas Papers, in einuglunge murgeas.

Hi inar progrest De emedicae actes-Indias, runteralismo mita & F isparaires Mygeglar, E impfinar T is agig meipean agampio mitif adbagai & ermiruppie, ж. Т принтить» каленкай ў кай імац Б'хенan nowyet convincint, mail game ert nien nadálouá ma j imyadhi izom & ati inar Parthénius, par la misericorde de Dieu, Archevêque de Conftantinople, la Nouvelle Rome , & Patriarche Occumenique.

NOtre médiocrité préfidant Synoda-lement, accompagné des Saints Evêques & de nos très honorez fréres & coadjuteurs bien aimez en l'union du Saint Esprit, comme aussi de tout le vénérable Clergé de nôtre grande Eglise Chrétienne, on a produit quelques Chapitres dont le Titre porte le nom du Tt 3

marpalogo spieme, nie Kapian, diel dielgevity, si gel estim ist einest bespiete, de nortige, i in ei faustige komment in biecharte is Kapel danbeite übergen biechart. In mim i ing einebe den, isam ander impalie installenen, sign abel mim propasylve aleagiments, sign abel mim (ei illigar inter) vit Kaltinati, amtylika einem, i i se mijaning vit gegennati vit alextransi General anders.

 Es ref agéra p rela àlites à imagennia δ àpies moipeares agéodes da menção ex ção impelpem, artigo própelas nes absentants innterior. Seigneur Patriarche Cyvilla le Vieux, noter Prédection, & on a demande s'ils doivent être tenus & reçua comme picux, ou rejettez comme puc ouverables à nôtre Egilé Ovientale Chrécienne & Appelication de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comm

 Car dans le premier il établit que le Saint Efprit procéde fabitantiellement du Pére & du Fils, contre la pensée de l'Eglife Catholique.

# REMARQUE.

Et Article contient une très insigne fausseté, puisque le Patriarche Lucar C'et Article cottactit and the premier Article de la Confession de Foi, que le Saint Esprit procéde substantiellement du Père & du Fils, comme on le peut voir à la page 138. ci-dessus. Il paroit dans ses Lettres mises au commencement de ce Volume, & dans les Extraits de ses Homélies inscrez dans le Concile de Jérusalem, à la page 284 que ce Patriarche soutient précisément tout le contraire, & qu'il ne s'est jamais éloigné du fentiment des Grees, que les Réformez & cenx de la Communion de Rome rejettent également. Néanmoins, les Auteurs de ce Synode, tenu sous Parthémus, ont l'impudence d'attribuce à Cyrille par la plus noire de toutes les impossures, un Dogme entiérement oppose à ce qu'il a écrit & publié sur cette même Doctrine. Cette calonnie, fi évidente, fait bien voir que tous ces Grees de la Faction synodale de Parthénius étoient des perfides & des gens sans bonneur & sans conscience, puis qu'outre toutes les prévarications dont nous les avons convaincus ci-devant, il est maintenant très manifeste qu'ils débutent ici, non seulement par la calomnie très infame dont nous venons de faire voir l'atrocité, mais aussi par DIX-SEPT autres IMPOSTURES qui ne font pas moins évidentes, fi on fait attention à ce que nous allons dire.

Chacun peur remarquer la hassia dies particules conjonctives qui se trouvent entre le Prologue de ce Synode & les dis-spp Articles qui sont couchez immédiatement après, létiquels ont tous le même rapport avec ce Prologue que le premier dont nous venons de parlet. Or il est très évident que cet Article & tous les autres suivans, attribuent aux Réssonnes les mêmes Degane qu'au Patriarche Lucar, puilque le Prologue de ces Articles dit expressement, que les Greca als mibbles tous Parthésius on 1916 que tes un des Articles con-

noicnt

moient les Hérifes de Carion, par leiquelles il de certain qu'ils entendent les Degres des Réference, de cu même tems coux de la Confedition de Foi de Cyrille Lucar, puiqu'il sen confluent teus les Articles, à l'excopsion d'un feul p c'irt à dire, que de dis-luis Chapitres qu'elle commient lis-c'en confluent teus les farticles, à l'excopsion d'un feul p c'irt à dire, que de dis-luis Chapitres qu'elle commient ils-c'en confluent dis-c'en.

Ces fais étant inconterhables, nous leur prouvons, d'une manifer tràévidente, qu'il n'y a pas moins de dis-fips impolares dans la Conclution de
ce Priotogue par lequel lis débutent. Voici le principe qui fert à les en convaincre, par une démonstration qui cit à la portée d'un chacua: cer il ne raigni point de faire un ésamen ou une recherche Théologique de l'Orribelosie ou de l'Elbimbarie des Dopuser contenus dans la Confeition de Foi du Patrierche Latase, ou dans colle des Egities Réforméts, mais feulement de voir fi les dissipper de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit de la confeit

On pent donc s'en convaincre, en jettant sculement les yeux sur ces Articles . puriqu'au lieu d'y trouver la Doctrine du Patriarche Cyrille, dont il eft quellion, on n'y découvre par tout que des fourmilières de mensonges, &c des Dogmes contradictoires, qui sont diamétralement opposen à la Confession de Cyrille Lucar, & à celle des Eglises Résormées. Nous avons en tout cela autant de preuves de fait de ce grand nombre d'impostures dont Parthenius & ses adherans de l'Eglife Grecque & de l'Eglife Gallicane te font rendus coupables . qu'il y a d'Articles dans le Synode fait par coux de sa Cabale. On a déja mis au jour dans le premier de ces Articles une preuve irréfragable de ces faussez. On produire les autres, chacune en particulier, dans les Articles finivans du même Synode, qui par un aveuglement étrange se contredit & se détruit lui-même, puisque Parthenius qui en est le Modérateur, & les autres principaux Métropolitaine convoquez dans cette Affemblée, y mettent en délibération fi on doit tenir pour Orthodoxe la Doctrine de la Confession du Patriarche Lucar contre laquelle ils avoient eux-mêmes fulminé tous les Anathémes contenus dans le Synode de Cyrille de Bérée, qui les avoit fait affembler trois ans auparavant à Constantinople pour le même sujet.

Ils suoient déja condamné alors, fairs sucus détaur, si réferre, Cytille Leare de tous les Chapitres de 1s Déchaire, en fultainant un Anathène fair chacen en particulier, sais dans ce dermer Synode, ils ne condamnent popint fa perionne: ils ne pronnocet sucus n'Anathène contre la Defirire. Ils l'improuvent feulement par quelques déclarations, fais faire aucune mention de leur sammen, nid eleur Senfires précédentes, Si li secceptent nième de leur nouvelle condamnation un Article qui concerne l'Incarnation, la Mort, ils Sépulture, la Réfurrétion & l'Aléctnion de légis Christ, qu'ils afavoient point réferré dans leur premier Synode, parce qu'ils échient aminez d'une abus grandé faireur par Cytille de Berte, que va Parthénia qu'ils arainez d'une abus grandé faireur par Cytille de Berte, que va Parthénia qu'il

avoit des vues différentes.

On voit néammoins, au travers de toutes ees grandes Variations, que si ees Grees avenglez & pervertif, ont eu plus de retenué dans ce dernier Synode Tt 4

contre la personne de Cysille Lucar que dans le premier, ils ont nénmoins sait parotire une plus mavassé conscience, en poullant encore plus Join leurs calonanies contre la Doctrine, & en redoubant leurs imposares lut dix-spec Articles de la Consellion, qu'ils faisseur exce la plus grande effronterie da monde, comme chacun le pourra facilement reconnoitre par la simple lecture des Paragraphes siuvans, qui sont tirez mot a mot de ce Synode, tel qu'il est dans le Manuferio triguela du Concile de Jéruldem.

A'. Er 3 mi d'Artien min japian yenglai papalai igapinan T F dunhanian apian munigan digiplo., mi mais sinaphanais nunidis konnisme indunchima Andaha.

2. Dans le fecond Chapitre, Cyrille recevant l'Ecriture Sainte, fans les interprétations des Saints Péres de l'Eglife, calomnie ce que les Conciles Occumeniques ont prononcé par l'infpiration de Dieu.

Ceux qui se donneront la peine de voir à la page 238. de ce Volume , le second Article de la Confession de Foi dont il s'agit, y trouveront de quoi se convaincre que les Auteurs du Synode de Moldavie sont des imposseurs, puisqu'ils accusent Cyrille d'avoir calomnié les Conciles Occuméniques divincment inspirez, dont il n'a pas dit un seul mot dans le second Article de sa Confession que Parthénius & ses adhérans citent à faux. On peut aussi les convaincre d'avoir mis une autre calomnie dans le même Artiele de leur Svnode, touchant les interprétations des Saints Pères, attendu que le Patriar. che Cyrille ne les rejette point absolument comme ils le disent contre toute vérité. Car après avoir déclaré qu'il croit que l'Ecriture Sainte est divinement inspirée, qu'elle est infaillible & que son autorité est présérable à celle des hommes, qui se peuvent tromper & être trompez par ignorance, il ajoûte, en termes formels, au douzieme Chapitre de sa même Confession. mis à la page 242, de ce Volume, que le Saint Esprit instruit l'Eglise que c'est le Paraclet envoié du Pére qui enseigne la vérité aux Fidéles, en disfipant les tenebres de leur entendement, qu'il n'y a que sa lumière qui les préserve de l'erreur , mais qu'elle le peut faire par le moien des fidéles Mis nistres de l'Eglise en agissant sur leur esprit. Voila précisement le contraire de ce qui est imputé à Cyrille dans le second Article du Synode de Moldavie, & par conféquent une nouvelle preuve de fait incontestable de la manvaile foi des Grees qui ont avancé ces deux impostures, & de la fourberie des Docteurs & des Prelats de l'Eglife Gallicane qui ont voulu s'en prévaloir.

2. Dans le troiféme, Cyrille attibue à Dieu dêtre três injufte & d'ufer d'un pouvoir tyrannique, en difant, qu'il prédeline les uns pour la gloire & qu'il anfig eaux autres la peine des réprouvez, par une détermination arbitraire de fa volonté, fans sucuné égard au bienni au mal. Peut-on dire quelque choé de plus impie que cela? Nous

CONCILE DE JERUSALEM. 339 Nous répondons fur cet Article qui finit par une interrogation, qu'il n'y a fans doute rien de plus impie que de tenir un langage comme celui que les Grecs imputent ici à Cyrille: mais si on leur démontre, à la face du Ciel & de la Terre, que bien loin d'avoir parlé de la forte, il a dit tout le contraire, ce reproche d'impiété qu'ils lui font, retombera nécessairement sur eux mêmes. Or il est bien facile de prouver que Cyrille n'a point donné l'idée d'un Dieu tyrannique & injuste, qui danine les réprouvez sans aucune raifon, par le feul motif de sa volonté souveraine; car ce Patriarche dit expressément dans le troisième Chapitre de sa Confession, mis à la page 230. de ce Volume, que Dieu sauve les élus par un effet de sa Mitéricorde, & que fi on considére le Droit positif, on trouvera que la cause pour laquelle les réprouvez font destinez aux suplices vient de sa Justice: parce qu'il est miféricordieux & juste, ces deux Attributs différens n'étant pas incompati-

Ne faut-il pas avoir un front d'airain, pour ofer dire, contre une déclaration si formelle de la Confession de Cyrille, qu'il attribue de la tyrannie & de l'injustice à Dieu, & qu'il en parle d'une manière qui ne scauroit être plus impie? Il est certain que tous ceux qui ont quelques restes d'équité & de bonne conscience, seront fortement persuadez qu'il n'y a jamais eu de plus grands calomniateurs & de plus grands faussaires que les Grecs & les

Prélats François qui ont avancé cette imposture.

" To i vimero no are ubra ekur artimi einein Itaipan rus abenippe ini zi nargmile Biningle acrise fe.

4. Le quatriéme (Chapitre) est ennei). et , or aines F nange : Die, me " tierement contraire au precedent : car fi Dieu n'est pas l'Auteur du mal, comment pouffe-t-il volontairement les réprouvez & de propos délibéré, à faire ce qui est mauvais?

On ne trouve rien dans les Ouvrages des plus grands Imposteurs qui soit capable de pousser si fortement à bout, & d'épuiler entiérement la patience de ceux qui ont le plus de vertu, comme le grand nombre d'infignes faussetez qu'on rencontre dans tous les Articles de ce Synode. En voici deux qui font Egalement insuportables par leur atrocité, &c par le comble de l'impudence des fourbes & des scélérats qui ont eu l'effronterie de les oser publier, à la face de tous ceux qui ont des preuves très certaines & très évidentes du contraire. Ces preuves font dans la même Confession de Foi & dans le même Article que ces imposseurs alléguent dans un sens entiérement opposé à ce qu'on y trouve clairement expliqué, sans aucune équivoque, & sans qu'il soit susceprible d'aucune autre interprétation.

On n'a qu'à voir ce quatriéme Article, dont il s'agit, à la page 239. de ce Volume, & on sera parfaitement convaincu qu'il est très faux que le Patriarche Lucar y ait déclaré, ou supposé, directement, ni indirectement, que Dieu pousse volontairement les reprouvez au mal, qu'il les incite de propos délibére à ce qui est mauvais, & les porte actuellement à pécher. Car ce Patriarche y

déclare

dèclare tout le contraire d'une manifer très évidente & très expresse, en difant, que Dien team anterellement bon a crés toute choje homes, qu'il ne peur, jamais, ries, faire de muneuis, d'où il s'enssité choje homes, qu'il ne peur, monde il une du Demus, ou de l'Hommes, pulque c'ef, me choje très certaine que Dien n'est pat l'Auton-du, mel, de qu'on, ne peut jamais en auctum, manten, n'il pan l'Auton-du, mel, de qu'on, ne peut jamais en auctum, manten, n'il pan aucune, raison, lut en in mutuel la coutpe,

Voila de quelle manière ce Prélat s'en oft expliqué, Peut-on nier, après une déclaration si expresse, que les Grees qui ont attribué, non seulement à ce Patriarche, mais aussi à tous les Resormez, une Doctrine toute contraire à cette Confession de Foi, & à celle des Eglises Protestantes, ne soient des imposseurs & des faussaires, tels que nous les. avons réprésentez au commencement de cet Article, & dans plusieurs autres de cet Ouvrage, & que les Docteurs & Prélats de France, qui ont adopté toutes ces noires calamnies dont ils connoissoient encore mieux l'atracité & les . malignes influences que les Grees, ne foient beaucoup plus coupables qu'eux: attendu principalement que ces Orientaux n'ont falsifié la Confession de Cyrille, & déguifé les véritables sentimens Orthodoxes des Réformez qu'à l'instigation de ces Docteurs & Prélats de l'Eglise Gallicane, qui vouloient rendre, par ce moien, tout le Protestantisme odieux. Mais la divine Providence qui ne manque point de faire triompher la vérité, pour confondre les méchans, après qu'ils l'ont détenue quelque tems en injustice, nous sournit aujourd'hui dans ce Concile, de quoi prouver à tout le monde, que ce tableau affreux par lequel ces impies font Dien Auteur du Péché, & lui attribuent tout ce qui est mauvais, convient aux Grees Apostats & au Cleres Romain, puisqu'il ne le trouve que dans leur cerveau, dans leurs pensées, &c. dans leurs Ecrits, dont nous venons de parler, & qu'il n'y en a pas la moindre trace dans la Confession de Cyrille Lucar, ni dans aucun Auteur approuvé par les Synodes des Eglifes Réformées, ou Protestantes.

Voici une autre Doctrine Maßhématair qui n'est pas moins horrible, nimoins distiplate que la précédente, 8 qui ne fe trouve suffi que dans se 3moins distiplate que la précédente, 8 qui ne fe trouve suffi que dans se 3mate de la faction de Parthonies approuvé par les Greez Latinités de ferulalem, 8 par les Prélais de France, dont la marvausif; pir fe découvre de pais se plus quand on cutre dans le détail de toutes les achamies qu'on rencontre dans les Déchautions de ce Goulishable, fin eléquelles sit exhibitient leur créance & leur Religion. En voici une des plus fuifs & des plus impire qu'ils fupposine être dans le cinquieme Chapitre de la Confesion de Crysite; où il ne t'en trouve pas un mort, quai que ces perfides avancent hardiment teus le cautrinier en ces termes.

(i. E.) vil nigatų vie litas magtyvai aginesas, skiralina, airgi modas, iš arumopis, vie iš vielysiopens, aivitų, jošai livmogiai, aidojamas, va vie limaidus yrijojas, iš iš jūs magiyus, pagragis imaidų, vien 3 mūras limaiglaina Aradyniais. 5: Dans le cinquiéme, il parle mal dé la divine Providence, lui atribuant d'étec vérisablement le premier Auteur de tout le mal que les Démons & les méchans hommes font, par la permilions comme cela paroit dans les paffages qu'il rapportect cela furpafié tout ce qu'on peut dur de plus blipfamatoire. Ces dur de plus blipfamatoire.

Ces prétendus blasphèmes ne se trouvent que dans les paroles & dans les Ecrits des Auteurs Grecs & des Approbateurs Latins de ce Synode, car le cinquieme Chapitre de la Confession du Patriarche Cyrille parle de la divine Providence avec le plus grand respett & avec toutes les plus sages précautions qu'on en puisse parler, comme on le peut voir à la page 240 de ce Volume, où Cyville dit, que toutes choses sont gouvernées par la Providence de Dieu, que nous devons l'adorer sans rechercher témérairement ses voies, puisqu'elles surpaffent nôtre portée, & que nons ne pouvons pas les comprendre de nous mêmes, sur quos (ajoûte ce Patriarche) nous reconnoissons que nous devons plutot garder le filence en humilité, que de dire plufieurs chofes qui n'édifient

point. Qu'y a-t-il de blasphématoire dans ces paroles? Ne sont-elles pas consormes au langage des Auteurs Sacrez & à tout ce que les plus saints Dolleurs peuvent dire de mieux digéré sur cette matière? Qui est celui d'entre les hommes qui se peut vanter de connoître les voies de la divine Providence, & de scavoir tout ce qui se passe dans le Conseil éternel de Dieu? Ne vaut-il pas mieux garder un bumble filence là deffus, que de parler d'une manière qui ne feroit pas édifiante? Cette sage retenue du Patriarche Lucar n'est-elle pas louable? Mais les passages qu'il rapporte, fi on en veut croire les Auteurs de ce Synode, surpaffent tout ce qu'on peut dire de plus blasphématoire. Cela est fi faux qu'il n'y a qu'à les lire fans aucun Commentaire, pour être convaincu qu'il n'y a jamais eu de plus grands menteurs que ceux qui ont écrit & publié cette accusation. Voici tous ces passages en question dont le Lecteur pourra juger. Le premier est au Pseaume 113. qui selon la Version de Geneve fe trouve le 115. au verset 11. en ces termes: " Vous qui craignez l'Eternel 3, affürez vous fur lui, car il eft aide & bouclier de ceux qui font tels. Le fecond eft au premier Chapitre de l'Epitre aux Ephefiens, verfet 11. où Saint Paul dit : " Nous sommes faits l'béritage de Dieu en Jesus Christ aiant été pré-, deflinez felon le propos arrêté de celui qui accomplit avec efficace toutes chofes, , selon le Conseil de sa volonté. Le troffieme est au premier Chapitre de l'Epitre aux Hebreux au verset 3. en ces termes: " lequel Fils [ Jesus Christ ] ", étant la respiendeur de la gloire & la marque engravée de sa Personne, [2] par soi même la purgation de nos péchez, s'est assis à la droite de la Majesté and dans les lieux très bauts. Le quatrième est au dixième Chapitre de l'Evangile de Saint Matthieu au verset 29. où Jesus Chrift dit: " Denx paffereaux , ne se vendent-ils pas une Pite? & néanmoins l'un d'eux ne tombera point en " terre fans votre Pere. Le cinquieme est au septième de l'Exode au verset Q. où Dicu parlant lui même dit: " J'endurcirai le cour de Pharao , & multiplierai mes fignes & mes miracles au Pais d'Egypte. Le fixieme eft au 2. Livre des Rois, qui selon la Version de Geneve est le 2. de Samuel, au Chapitre 12. verset 11. où Dieu dit lui même: " Voici je m'en vai faire fondre , contre toi un mal de ta maison, & j'enleverai tes femmes devant tes yeux, & , les baillerai à ton domestique. Le septième eft au 24. Chapitre du même Livre au verset 1. od Moife dit; " La colère de l'Eternel s'embrasa déréchef

V v 2

n contre

, contre Ifraël : tellement que David fut incité contr'eux à dire , va , nombre " Ilrael & Juda. Le huitieme est au Premier Livre des Paralipomenes, qui dans la Version de Geneve est le Premier des Croniques, au Chapitre 21 ver-" fet 1. où Moife dit que : " Satan fe dreffa contre Ifrael, & incita David à " nombrer Ifrael. Le neuvième est au 3. Livre des Rois, qui dans la Verfion de Geneve est le Premier Livre des Rois, au Chapitre 11. verset 22. où l'Auteur Sacré dit que: " Dieu fit lever un autre adversaire à Salomon . à " ffavoir Rezon fils d'Eljadah , qui s'en étoit fui d'avec fon Seigneur Hadad. " hezer, Roi de Tioba. Le dixieme est dans le Livre de Job, au Chapitre premier verset 12. où l'Eternel dit à Satan: ,, Voila , tout ce qui lui appartient a est en ta main , seulement ne mets point la main sur lui. Et Satan sortit de " devaut la face de l'Eternel. Et au verset 21. où Job dit: " Je suis sorte n nud du ventre de ma Mére , & tout nud je retournerai là: l'Eternel l'a n donné, l'Eternel l'a ôté : le nom de l'Eternel soit bénit. L'onzième est au dixieme Chapitre d'Esaie, au verset 5. où Dieu dit: " Malbeur sur Assur, verge de ma colère : bien que le bâton qui est en leur main soit mon indignation. Le douzième est dans l'Evangile selon Saint Jean au Chapitre 19. verset 11. où lesus Christ dit à Pilate: " Tu n'aurois aucune puissance sur moi, si elle ne " t'étoit donnée d'enhaut, pour cette cause celui qui m'a livré à toi, a sait un " plus grand péché. Le treixième est au second Chapitre des Actes des Apôtres, au verset 22. où Saint Pierre dit aux Juiss: " Jesus Christ aiant été livré par , le Conseil defini & par la Providence de Dieu, vous l'avez pris & l'avez mis , en Croix, & vous l'avez fait mourir par les mains des méchaus. Et au Chapitre 4. verlet 27. & 28. où Saint Pierre & Saint Jean difent, en citant le Pscaume second: " De vrai, contre ton saint Fils Jesus que tu as oint, se sont af-, semblez Hérode & Ponce-Pilate, avec les Nations & les Peuples d'Ifrael, , pour faire toutes les choses que ta main & ton Conseil avoient auparavant den terminées d'être faites. Le quatorzieme est dans le premier Chapitre de l'Epitre aux Romains, au verset 24. où Saint Paul dit: " que Dieu a livré [ ceux " qui ont changé fa gloire en la ressemblance de l'image de l'homme corrup-, tible] il les a livrez aux convoitises de leurs propres cœues. Et au Chapitre 11. verfet 24. où Saint Paul s'ecrie: " & profondeur des riebesses, & de la fapience & de la connoissance de Dieu! que ses jugemens sont incompréhensibles & ses voies impossibles à trouver ! Le quinzième cst dans le 22. Chapitre de térémie, au verset 19. où ce Prophète s'adressant à l'Eternel des Armées, lui dit: .. Tu és grand en Confeil . & abondant en Exploits: car tes yeux font oue verts fur tout le train des enfans des bommes, pour rendre à chacun selon son , train, & felon le fruit de fes atles. Le seizieme & dernier est dans le 29. Chapitre du Deuteronome, au verset 29. où Moise dit: " Les choses cachées appartiennent à l'Eternel nôtre Dieu: mais les choses révélées sont pour nous. & n pour nos enfans, à jamais.

Voils son les paffoges de l'Ecriture qui sont citez par le Patriarche Lucar dans le cinquième Chapitre de la Consession de Foi, où il dit que la Pravidence de Dien gauverne toutes chosses. Qui est-ce qui peut nier cela si ce n'est quelque Psyronien ou quelque Abbét : puisque les Auteurs Sarrez éta - bissient si loidement cette vérité dans les Passoges dont si est que l'est puisque les des les que l'est puisque les Auteurs Sarrez éta - bissient si loidement cette vérité dans les Passoges dont si est que l'est que l'en les que l'est passes de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la consession de la

Patriar.

Parriarche Lucar ajoûte, dans le même Chapitre, que, nous devons adorer la divine Providence, sans rechercher temérairement ses voies puisqu'elles surpassent notre portée, & que nous ne pouvons pas les comprendre de nous mêmes. Cela n'est-il pas aussi clairement expliqué & aussi solidement prouvé que tout le reste dans les mêmes Passages? Celui de l'onzième Chapitre de l'Epître de Saint Paul aux Romains, contenu en peu de paroles dans le verset 33. ne suffiroit-il pas, tout seul, quand on n'en auroit point d'autre, pour établir cette vérité? Puisque les jugemens de Dieu sont incompréhensibles & que ses voies font impossibles à trouver, comme cet Apôtre le dit formellement; Csville Lucar n'a-t-il pas eu raison de dire qu'elles surpassent nôtre portée, & que nous ne pouvons pas les comprendre de nons mêmes, parce que, selon le témoignage de Moife, cité par le même Cyrille, & rapporté dans les dernières lignes de l'article précédent, les choses cachées appartiennent à l'Eternel, & il n'y a que celles qu'il lui plaît de nous révéler qui foient pour nous, attendu que nous ne pouvons pas les découvrir, ni les comprendre sans son divin sceours. Voila pourquoi le Patriarche Lucar conclut, que nons devons plitôt garder le filence en bumilité fur toutes ces choses du Confeil & de la conduite de Dien , qui font au dessus de nôtre portée, que de dire plusieurs choses qui n'édifient point.

Qu'y a-t-il de Malphémathire dans ceis expertifions, ou pluitôt que peut-on y trouver qui ne foit entirement conforme à ce que Moife & tous les Prophètes ont dit, puifqu'il n'y a pas une feule parole dans cette Expolition de 
Critile Lucar qui ne it trouve dans le langage que ces Anteurs Satera; & diviamemet infpirez, ont tenu, en parlant de la divine Providence? Si ce Patriarche eft un belafohmaten; comme les Gress du Synode de Mollateir le
précendent, parce qu'il a rapporté ces polloges, il faut qu'ils accusent auffi du
même crime l'Épite Chriff lu même & tous je abjentes: il faut, par une conféquence nécessaire, qu'ils condamnent aussi, comme des blasphémateurs,
let Evangelhées, puisqu'ils ont dit la même choss que le Partarche Griffe,
& que ce Patriarche n'a rien dit qui ne soit appuié sur l'autorité des Lieves
Camuniques, approuvez par ecue là même qu'il accusent d'être, en ceci, le

plus grand des blasphémateurs.

Les Curioux pourront voir tous est Paffages expliquez felon leur fais littirail & leur fins pirituid, dans la Tidadition Fransqie de la Bitale des Dolteurs
de Post-Roial, où l'on trouve que ces famens Controverssites, qui exchament
amfi avec les Greet de Moldeurie & de férentian la Confection de Gyrille Luear; nont pas feulement rapporté ces paffages tels qu'ils font dans le texte
des Livres Sacrez, comme a faite e Patriarche, mais que de plus ils y on
ajouté diverses interprétations & plusfeurs Commentaires, dans letquels il y a
des termes & des expressions dont le sens pourroit être mis au rang des
Dogmes hissphématoires avec plus de sondement que la simple Exposition du
Patriarche Lanca, pusiqu'elle ne contient rien qui n'ait été dest aux Anteurs
Sacrez par le Saint Espris, au lieu que ces Dosteurs & Prelats de Préssife
Galliense, debitents, sur cette maistre, les divers sentiments des Théologiens
& des Anteurs prophases, & dissernes opinions incertaines, qui peuvent
ètre les unes remoirés & les autres hissphématoires.

Cela suffit pour justifier entièrement le Patriarche Cyrille, & pour convaiu-

cre de manvaise foi & d'impossure tous ses Antagonisses Grees & Latins, aussi ben que tous les Adversaires de la Religion Réformée. Voici maintenam un autre Article du même Synode Antichrétien.

e. 13 fine edizentije veiter di indepetioli give vite di inquire i in più in generali i, il è i interio i intergenerali i, il è i interio i interpreta di indicata i interio i interreta di indicata i interio i interpreta di interio i interio i interio i più interio i interio i interio i interio più interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i interio i i interio i interio i interio i i interio i interio i interiori i interio i interio i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i interiori i i

6. Dans le fixiéme Chapitre, difant que tout le genre humain est coupable, non feulement du péché Originel, comme nôtre Eglife le Confesse, mais aussi des péchez mortels volontaires qui en procédent, & qu'il nomme les fruits de cette Coulpe Originaire, fans vouloir que personne soit éxempt de ces fautes mortelles, qui rendent coupables de la damnation éternelle ceux qui les commettent, non pas même celui qui eft appellé le plus grand de tous ceux qui sont nez de femmes, ni celle qui est bénite entre toutes les femmes, Marie toûjours Vierge, ni aucun des Patriarches, des Prophétes, ou des Apôtres. Cela n'a pas été trouvé conforme à nôtre créance.

Les Réformez peuvent tirer deux grands avantages de cet Article contre ceux de la Communion de Rome. Le premier consiste en ce que par cette créance des Grecs Orientaux, qui exemptent Saint Jean Baptifle, la bierheureuse Vierge Marie, quelque Patriarche, quelque Prophéte, & quelque Apôtre, non pas du Péché Originel, mais seulement des péchez les plus atroces, qui fe commettent de volonté délibérée, tels que font l'impiété, le blafphéme, la Sodomie, & quelques autres semblables, dont les Grecs de Jérusalem exceptent auffi quelques Saints, dans le fixiéme Decret de leur Concile. fondé, comme on le verra ci-après, sur le même Dogme du Péché Originel . il est très évident qu'ils condamnent l'opinion de ces Docteurs de l'Eglise Romaine, qui ont foûtenu par un si grand nombre de Théses publiques, la prétendue Conception immaculée de la Sainte Vierge, Mère du Rédempteur : & que par conféquent tout ce grand fracas que les Moines ont fait, tous ces gros Volumes qu'ils ont mis au jour sur ce Système, tous les faux Miracles & les Prodiges étonnans, que les plus rusez d'entr'eux ont sçu inventer pour séduire les Peuples & pour engager les Papes, les Princes, les Prélats, & les Conciles dans leur parti, tout cela est condamné par cette Doctrine des Grecs Orientaux, aussi clais rement que par celle des Réformez.

Testicin que fai cui-se se reconstruire de la Théologiess Protestans peuvent tirer de ce sixiéme Article du Synode de Moldavie, sers à convaincre tous les Grecs de ce País-là, qui en sont les Auteurs, tous ceux de Constantinople & de Jéruslème qui l'ont approuvé, & en même tems tous les Docècurs & Prélats de France qui l'ont produit, comme un témoignage certain de la vériable

réance

créance des Eglifes Chréticunes Orientales, d'être des funfaires & des impafigurs, en ce qu'ils attribust nu Partiarche Lacer une Dockrine qu'il n'àmais enleignée, ni dans ce Chapitre qu'ils citents, ni dans aucun autre de fa Confeifion, où l'on ne trouve pas un mot touchant les préches actuels voalontaires & atroces dont ces Eccléfatiques de l'Eglife Grecque & ces Prélats de l'Eglife Gallicane font entendre que cette Confeifion de cyville fait mention. Ils ne font pas moins parotire leur masseuife fai fur l'Expofition des autres Chapitres, dont nous continuerons de faire l'Analyte, en paffair d'abord aut huitéme, parce qu'ils n'ont rien dit fur le feptiéme, comme nous l'avons indiqué ci, devant.

i. Ho 3 ref dyckly that F dyine adjuged pararrian, nie w nie dycklose adjeneties, rad pulo dy nie F lighus-imig naarde A glopus cientiffe w of parariay, ale that constraint Agraphic mentality. 8. Dans le huitiéme Chapitre, Cyville retranche non feulement l'interceilion des Saints & les bons offices des Anges tutelaires, mais aufil les Priéres que les Prêtres font pour tout le monde, & par le moien defquelles nous croions que l'Eglide et confervée.

II y a rosi infigus fauffetz dans cet Article, qui font si évidentes, que tous ceux qui s'eparen lier geuvens les découvrier, en jettant les yeux sur le huitième Chapitre de la Consistifion de Foi de Cyrille, dant nous avons mis le toute Organie & la réadultime Pranqué à la page 421, de ce Volume. Ce Patriarche si contente de dite co qu'il croit que l'éfin chirji stat maintenance de contracte de dite co qu'il croit que l'éfin chirji stat maintenance de contracte maintenance qu'il croit que l'éfin chirji stat maintenance de contracte maintenance de l'hautendien de Nobert, più des Drieter que les Passuras sont dans les Alfondèles Ecclipationes pour tout le monde.

On doit remarquer en même tems, qu'il y a une très grande différence de fuppoler, d'une maniète très inerraine, que les Saints interéchen pout-tres quelquefois es général, ou en de certaines escapeus; pour les Fidéles, & de croire sholiument qu'il faut les peins y les invoquer & leur délier non feulement des Temples & des Auteis, mais suffi offer à laem homeur des Sacrifica de tout ce qu'on a de plus siants & de plus présisses, fans en excepter même le propre Corps de Iffai Christ, que les Préstres de l'Étajité Romaine de vans-tem & four profisso d'immédie, tous les jouns, pulgioner fois à l'honoueu de

ceux qui ont été canonifez par les Papes.

Le Patriarche Lucar, & les Affirmes qui condemnent ce Culte ididare de PEglife Latine, ne fe font jumais mis en peine do fiire divider fynodelament ce qu'on doit croire de l'intervession det Saints, mais feulement despliquer ce qui concerne le Dogue de l'invocation des Saints & des Anges, & le Culter religieux qu'on leur rend dans le Papisson, parce qu'il y a une différence très éginistile entre ceux qui dontent fil les Bienheureux primt dans le Cel pour l'Eglife militante, qui fussife su la Ferre, & ceux qui font prossion de raire font aument dant, & même lous peine d'exatives, qu'il faut invoquer les Mortes de les Esprits Angéliques, & les ferris renjaintement avec Dien, par un Culte

Down die Goog

religieux & public. Voila pourquoi le Patriarche Lucar n'aiant rien dit sur ce premier Article douteux & incertain, e'est une calomnie très noire de lui imputer une Hérésie la dessus, comme ont sait les Grees de Moldavie & de Configntinople, & après eux les Anteurs du Concile de Jerusalem & leurs As.

probateurs de Port-Roial & de Sorbonne dans l'Eglise Gallicane.

Ces mêmes Grees Orientaux, avec tous ces fameux Docteurs & Prélats de France, n'ont pas eu bonte d'ajoûter à cette calomnie deux autres faussietez très infigues, & qui font évidentes par elles mêmes. Car il n'y a personne qui ne sçache que les Ministres Réformez font des pricres publiques dans toutes leurs Eglifes, non feulement pour les besoins spirituels & temporels des Fidéles, mais aussi pour la conversion de tous ceux qui sont encore privez de la lumière falutaire de l'Evangile, & plongez dans quelques erreurs ou superstitions, & qu'ils demandent aussi à Dieu en de certaines occasions qu'il lui plaise de camper l'Armée de ses Saints Anges autour de ceux que sa divine Providence veut conserver par ce moien; comme il est arrivé quelquefois en saveur du Peuple d'Israel, selon les témoignages de l'Ecriture, qui font mention de plusieurs apparitions de ees Esprits célestes, envoiez de la part de

l'Eternel, pour le secours, ou pour la consolation des Fidéles.

Cette prière publique des Ministres Resormez, & ce secours des Anges, étant deux faits incontestables dont les Protestans, ni les Papistes ne disconviennent point, comment se peut-il faire que Cyrille Lucar ait témoigné par sa Confession de Foi qu'il étoit dans les sentimens des Calvinistes en toutes choses, & qu'il ait rejetté ces deux Articles que les Eglises Réformées ne rejettent point? Pourquoi les Grecs & les Papifles accusent-ils ce Patriarche d'enseigner dans la Confession ce qu'il n'y a jamais inséré? S'il y avoit mis ce que ces Grecs & ces Latins lui imputent, il ne seroit pas Calviniste, & par consequent ils seroient des imposseurs en soutenant qu'il l'est entiérement, dans tous les Articles de sa Doctrine. S'il n'y a pas mis ces deux Articles, comme il cst ca effet très évident qu'ils n'y sont point, voila tous ces Eccléfiastiques Orientaux & tous ces Prélats de l'Eglife Gallicane convaincus, par des preuves de fait irréfragables, d'avoir faussement accuse Cyrille Lucar de rejetter deux Dogmes sur lesquels il n'a pas dit un mot. Qui ne seroit étonné après cela que des Decteurs si fameux & des Prélats si célébres aient eu si peu de retenue, si peu d'honneur, & si peu de conscience que d'oser publier dans tout le Christianisnie de fi grandes faussetez & de fi borribles impostures, sous le masque de la vérité, pour téduire tous ceux qui ajoûtent foi à leurs Ecrits? Il n'y aura fans doute que ceux qui voudront s'aveugler eux-mêmes, ou être trompez par les autres, qui écouteront ces faux Docteurs à l'avenir. Voici la fuite de ce même tissu de falsifications, de mensonges, & de sourberies, qu'on découvre dans tous les Articles de ce Conciliabule.

" 8. Er 3 vo einerer ried nien genteled ? ig-9. Dans le neuviéme Article, Cyrille per cuito manancue, ciem 3 merter con ieaffure que la Foi fauve fans les œuvres. '200 aufreper, and & Norra uira leufer A-& qu'elle n'est point nôtre ouvrage, nugfir & & di Squires Alge of Cuffe of & Junamais celui de Dieu feul, qui nous justi-Tu miru, fin ni lige & aisgunde arin ried fie extérieurement, par sa Mort & Pas-

inore n successor mugine.

sion, asin qu'il ne semble pas que l'homme coopére, par quelque chose, à son salut.

Il y a quatre faussite dans cet Article, & on peut les démontres avec tant d'évidence, qu'il n'est pas même nécessité d'éxamience qu'il y a l'Ortis-doux ou d'Éthérobase, dans la Dockrine, dont il vajie, pour les grouces de les Grec on time dans le christe de leurs dy-mode de Médiénsie les quatre Propositions suivantes. L. Que Cyrille ette de le Confession, que la Fis favre fant les curves, and se neuvième Chapitre de la Confession, que la Fis favre fant les curves.

2. Que cette Fis és l'average de Jésis Christ tout seul. 2. Que l'homme chapitre de la viet d'apris ament de Jésis Christ. 4. Que cola fe fait ains, assu qu'il ne s'emble pas que l'homme coopère en quesque cha se la riu albur.

La fauffett de ces quatre Propositions, consiste en ce que Crville n'a pas dit um mot des averses fiparies de la Foi in die ce que félius Christ fait ent feui: ni de la fjulfischion exterioure: ni de la coopération de l'homme, pour ce qui regarde le faitur. Ce Patrarche a feudement déclaré, voil rovisit, que prisone me parcoit tere fauve, ni plaire à Dieu, sans la Foi. Et que par cette foi, il antachie celle qui justifie en ffyla Cerif, Et qui tra les orites de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence de la consistence

mort & de sa vie.

On peut voir le texte Grec, & la Version de ce petit Article, à la page24. ci-dellis, d'où i i réultu que les Grecs de Maldavie not fist quatripli,
spitations, de très grande conféquence, dans ce peu de most, & que les Docteurs de Port-Rouis & les Prélais de France n'ont pas fait dissilie de les approuver, contre le témoignage de leur propur conscience, dans le destin de s'en prévaloir, en faveur de l'Egglis Romaine, & de foitenir se revave ceucoup plus de nauvaiss sei de les Grecs, parce que ces Prélair de PEGglis Gallicane n'ont pas adopté ces saujérez par ignorance, comme la pilopart des Orientaux qui n'ont que des lumières fort bornées, mais de volonté délibérée, & avec une parfaise connoissance de sous ces impossars, qu'ils ont fait servir à leur pernicieux dessein. En voici plusieurs autres dans les Articles luivans.

 Ε 3 το δικάτο του έπόρου & τόν οι έφροξε οικλισίου συζέου, το λύχρεφτικό κόπει έπτροσίου, τζ δί αυτός έλοι τό τ΄ οικ κλησίας τολέγομα. δ τί δε δε άφρεμέτερο. 10. Dans le dixiéme Chapitre, Cyrille confondant l'Eglife qui eft fur la Terre, avec celle qui eft dans le Ciel, fupprime la Dignité Epifeopale, & détruit, par et moien, toute la perfection de cette Eglife terreftre. Quel plus grand trouble peut-il y avoir que celui-la?

Le dixieme Chapitre de la Confession de Cyrille, qu'on peut voir tout entier, à la page 442 ci-dessus, se se se confession et et est états à faux, qu'il l'est cie, par les Auteurs de ce Syonde; possique ce Patriarte dei très expressement, dans la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egiss partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egiss partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egiss partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egiss partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme Chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme chapitre, que les Egisses partieur de la conclusion de ce dixiéme chapitre, que la conclusion de ce dixiéme chapitre, que la conclusion de ce dixiéme chapitre, que la conclusion de ce dixiéme chapitre, que la conclusion de ce dixiéme chapitre, que la conclusion de ce dixiéme chapitre, que la conclusion de ce dixiéme chapitre, que la conclusion de ce dixiéme chapitre de la conclusion de ce dixiéme chapitre de la conclusion de ce dixiéme chapitre de la conclusion de ce dixiéme chapitre de la conclusion de ce dixiéme chapitre de la conclusion de la conclusion de la conclusion de la conclusi

lières au font vifibles fur la Terre, ont ébacune quelqu'un qui y est le premier en neres qui jonn et est appelle le Chef, quoi qu'à proprement parler, toutes ces Egli-fes particulieres n'aisent qu'un seul véritable Chef, à scavoir Jesus Christ, qui tient le Timon pour gouverner tous les Fidèles de l'Eglise Catholique ou Univerfelle, à favoir tant ceux qui font deja dans le Ciel que ceux qui vivent entere

fur la Terre.

Peut-on s'expliquer plus clairement & d'une manière plus conforme à la Parole de Dieu, & à la meilleure Discipline Ecclésiastique? Les Papes de Rome, qui se vantent d'être les Chefs de l'Eglise Catholique, n'ont jamais prétendu que leur pouvoir s'étende fur les Fidéles qui sont dans le Ciel, ni fur les Réprouvez qui font dans l'Enfer, quoi que les Bienheureux ne ceffent pas d'être les veritables Membres de l'Eglile Catholique après leur mort. & que les Damnez aient été, durant leur vie, mêlez extérieurement dans les Assemblées des Fidéles sur la Terre, & soumis aux régles de la Discipline Eccléfiastique des Eglises particulières qui sont visibles. C'est pourquoi le Patriarche Cyrille n'a rien dit qui ne foit conforme à la Doctrine de tous les Chrétiens Grecs, Latins & Réformez, quand il a déclaré qu'il croit que Jesus Christ est le seul véritable Chef de l'Eglise Militante & Triomphante, parce qu'il n'y a que lui feul qui puisse régir toutes choses, visibles & invisibles. dans l'Univers, attendu qu'il faut un pouvoir sans bornes, & une sagesse infinie pour cela, qui ne se trouve dans aucune des Créatures, quelques excellentes

qu'elles puissent être.

Il faut donc, par une confequence très évidente, que la Censure des Grecs de Moldavie retombe fur eux-mimes, & fur les Docteurs de Port-Roial, leurs Adhérans; puisqu'ils confondent maliciensement, dans leur dixième Decret. contre Cyrille, non seulement l'Eglise Militante avec l'Eglise Triomphante. dont ce Patriarche a fait une très claire distinction, & donné une fort iuste idee, mais qu'outre cela ils ont Pimpudence de nier le bon ordre de la Discioline Ecclesiastique, que ce même Patriarche établit, en déclarant très expresfement qu'il doit y avoir un Principal Membre dans chaque Eglise Particuliére, ou un Pafteur qui foit le Premier en Ordre, & qui dirige toute l'Affem. blée. Chacun sçait que les Prélais de l'Eglise Gallicane ont soûtenu diverses fois, pour maintenir leurs priviléges contre les usurpations des Papes, que ces Pontifes de Rome, qui prennent la qualité de Souverains, & celle de Chefs de l'Eglise Catholique, ne sont dans le fond que des Evêques comme les autres, & qu'ils ne peuvent prétendre, tout au plus, qu'une Primauté d'Ordre. & non pas de Jurisdiction, parce que tous les véritables Pasteurs des Eglises particulières font d'Institution Divine, entre lesquels ceux qu'on nomme Antifles parmi les Grecs, & Evêques parmi les Latins, ne sont que primi inter pares, selon le langage de ces Prélats de France: c'est à dire, les premiers entre leurs égaux. Voila préeisément la même Doctrine que celle du Patriarche Lucar, & que celle des Réformez, qu'on nomme Episcopaux en Angleterre. Les Eglises Réformées des Cantons Evangéliques de Suisse, qui suiventla même Confession de Foi que celles de France & des Provinces-Unies des Pais-Bas dans tous les Dogmes effentiels, établissent des Antifies à Bale & à Zurich , & des Doyens sur les autres Ministres à Berne & à Schaffonze.

Les Protestans d'Allemagne & des Païs Septentrionaux, en font de même. Oui est-ce donc qui se trouve condamné par ce Decret contre le Patriarche Lucar, fi ce n'eft ceux qui lui imputent fauffement de nier avec les Protestans & les Reformez, toute Primaute d'Ordre, parmi les Ministres & les Passeurs des Eghses Chrétiennes? Nous venons de prouver que Cyrille n'a jamais nié cette Primaute moderee, que les Protestans & les Reformez ne rejettent pas non plus ce qu'elle a de nécessaire pour la conduite de leurs Assemblées Eccléfiastiques, où ils établissent, sous divers noms, des Pasteurs ou Chefs qui y président, & qui en font les MODERATEURS. Ces Moderateurs font à la tête de tous leurs Confréres dans les Synodes, où se trouvent les Passeurs & les autres Conducteurs des Assemblées particulières. C'est par consequent une très noire calomnie que celle de ce dixieme Decret du Synode de Moldavie, forgé par les Grecs ennemis de Cyrille, & produit par les Prélats de France, ennemis des Réformez. Mais l'avenglement & l'animofité de tous ces imposseurs, ne s'est pas arrêtée là. Voici d'autres preuves de leur mauvaise foi dans les Articles fuivans.

id. As 3 ml indudry pilse of spooling to alteria piece via leducing sing plaidy), e.g., which imposes the piece of the conception of wines, as e.g. that has, in our propries of wines, as e.g. that has, in oil leading with the piece of the cojuster with description, and the man piece with control description to extra me, piece with control description of the me, piece which plaids and agreement. 11. Dans l'omzémie Chapitre, Cyrille ne veut pas que tous ceux qui particie pent aux Sacremens avec l'os, foient Membres de l'Egifé Militante: mais feu-lement les Ellis, comme Paul, qui, dans le tems qu'il perfécutoit l'Egifite, et écité Membres, parce qu'il ctois prédefiné avant que de naître, & g'udas lors qu'il faioli des Miracles comme les autres Apôtres, n'en étoit point cependant un vérsible Membre.

On peut voir ci-deffus à la page a<sub>4</sub>x. que Gyrille ne parle point de PEgife Militante ou de ceux qui vivent dans une même Communion extérieur re fur la Terre; ni de ceux qui participent aux Satrement avec Foi: ni de P Aphire Saint Paul: ni de la Perfectiva qu'il faito forfièr à l'Eglifie: ni de fon Ettelion dans le fini de fa Mére, ou avant fa naifiance: ni de Judaz: ni de fa Reprodation: ni de tes précedus Minacles. Voils par confequent, Huit F Aussix Ezz, dans trair, ou quaire lignes, de ce Deret Synadal.

"Nous croions, dit Cyrille, dans son onzieme Chapitre, que les Membres de l'Eglis Catholique sont les Saints, élûs pour la Vie éternelle, & " que les Hypocrites sont exclus des biens de cette Communion, quoi qu'il se trouve divers setus melez avec le bon grain, dans les Eglises particu-

" liéres.

37. I. iny a pas un mot de plus, ni de moins, dans ce Chapitre que les Gress de Modelnis ciente, ca accudant Cysille d'y servir mis les buis Propositions que nous disons être buis fausfietez, puisqu'il ne s'y en trouve pas un most. Le Parriarche Lucar y parle des Membres de Pleglis Curiòupien, qui compendious les Fidéies de l'Eglise Univerfille de 1001 les Fidéies, tapt mest que y xx a la compensation de la Fidéie de l'Eglise Univerfille de 1001 les Fidéies, tapt mest que y xx a l'accusar, a crivant, a compensation de la fideie de l'Eglise Univerfille de 1001 les fidéies de l'Eglise Univerfille de 1001 les fidéies, tapt mest que y crivant.

virant, & non pas seniement les Membres de l'Essisse Militante, comme ces imposseurs le sont entendre par leur Censture. Ce Patriarche y parle des l'Ipporites, qui sont exclus des biens de la Communion des Fidles & des Saints; & il ne dit point que ceux qui partitipent avec Fai, aux Sacremess de VEglis Cabilitante, ne soient pas les Membres de VEglis Cabilique, mas leu lement qu'il y a des stitus milez avec le bon grain, dans les Eglist partieu-livres.

Qui est-ce qui peut raisonnablement nier cela ? Y a-t-il quelque Eelise particulière, ou quelque Société de Chrétiens fur la Terre, qui puiffe se vanter de n'avoir aucun Hypocrite dans la Communion, ou qui puisse soutenir. fur quelque légitime fondement, que tous ceux qui participent à ses Sacremens, reçoivent infailliblement les biens spirituels, & les graces que Dieu communique aux Fideles qui s'en approchent avec une véritable foi? Il n'y a fans doute personne de bon tens, qui ne voie la grande absurdité de ces deux Hypothéses, & qui ne puisse fort bien reconnoître par la lecture de ce que nous venons de dire fur cet Article, que ce n'est pas le Patriarche Lucar, ni les Reformez qui avancent ces propositions insoltenables, & ces sentimens aussi ridicules qu'Ethérodoxes; mais que ce sont des faussetez inventées par les Auteurs du Synode de Moldavie, & ratifiées par le Concile de Jérusalem & par les Prélats de France, dont la mauvaise foi sera reconnue de tout le monde, dans les Siécles à venir, quand on verra leurs insignes fourberies étalées dans ce Volume, & sur tout quand on trouvera qu'il n'y a pas moins de buit impostures, dans ce seul Article, forgé à leur instigation, par les plus infignes Apostais & faussaires qu'ils aient pû trouver dans les Contrées de l'Orient, parmi les Infidèles. Voici la continuation de leurs calomnies, dans PArticle fuivant.

A. D. 3 of directory imperficiency. As supported to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

12. Dans le douzième Chapitre, Cyrille s'efforçant de bannir la Doctrine des Péres, dit que l'Eglise est instruite par le Saint Esprit; car bien que cela soit véritable, il le dit pourtant à mauvais dessein, attendu que notre Eglise, qui est en esset enseignée par le Saint Esprit, n'en reçoit pas les instructions immédiatement, mais par le moien des hommes, dont le Saint Esprit emploie la langue & la main, puisque les Prophétes & les Apôtres, qui ont prêché & écrit la Parole de Dieu, étoient des hommes, quoi que leurs Oracles fussent 4 attribuez au Saint Esprit, parce qu'ils étoient divinement inspirez, & qu'ils n'avoient rien d'humain.

Cet Article sert beaucoup mieux à établir qu'à détruire la Doctrine du Patriare

Patriarche Cyrille, & celle des Réformez, touchant les Oracles des Prophies & des des Aghers, qu'ils recient avoir été dévinement infpirez, comme les Gres de Meldesvie l'enfeignent tiel. Mais l'inclination diabelique qu'ils ont de Join-dre coûjours des Juniféres aux Dogmes les plus Oribedances, & de calonnier par cout le Patriarche Laura & les Réformez, les a portez à deguifér iel a plus partigifes de toutes les verties, par le plus unite de toutes les imposferes. Elle paroit en ce qu'ils secutiont ce Patriarche de vouloir haunir de l'Égiffet, la paroit pour les devines de vouloir haunir de l'Égiffet, la qu'il fait dans le douviéme Artice de la Confesion de l'ét. Car ce y rous et l'enfeit ment tout le contraire, comme chacun le peut voir à la page 445-ci-destits.

Tous ceux qui seavent lire, & qui jetteront les yeux dessu, se disconviendront pas que Cyrille n'y disé d'une manière très claire, non seulement, que l'Eglis est instruite sur la Terre par le Saint Esprit, qui est le cristable Conflature, revoit du Père, par l'églis Christ, d'ain qui estique la cristité distiple tet tindires de l'églis Christ, d'ain qui estique la cristité distiple tet tindires de l'esprit des Fiddius, mais sussi, que sa lumière sirenaturelle Es se Destrime suns distirent que nous pour l'as frière en preman le mensong pour la cristit, cels n'empète pas que sous se puissons aufie en être désirez à ra l'est n'estables, cels n'empète pas que sous se puissons de l'est est de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'estables de l'est

Il est très manifette par ces derniéres paroles du Chapitre 12. de la Confétion de Cypile, que bein loin qu'il at cu destin de projèrire de l'Eglife les Livres, ou la Dostriue des Saints Péres, il fait voir, au contraire, que les Instructions & qui exercent légitimement le Saint Ministère de l'Evangile, parvent contribuer à l'infraction des Fidéles, parce que ce sont les moiens ordinates dont Dieu le fert par lur esfiguer tout les Orales de la Paris, & pour leur apprendre les Mijstères, la Dostriue & la Morale de la véritable Religion.

"Cela étant hors de toute contestation, il résulte manissement de tout ce qui vient d'être mis au jour fur cet Article, que le Patriarche Lusar n'a jamais rejetté abbolument la Dottrius des Péres de l'Egisse, nie us de mesovais déssine en declarant que les l'édies non intentits par le Saine Esprit. C'et pourquoi il y a une rère noire salomais jointe à une rèrs grande impossure danne, ce Devert du Symonde de Moddavie, et dans la ratissication qui en a été faire, par les Grecs de Jérussalems & par les Présuss de France, quand ils ont publié toutes ces fanssilexes, avec des Approbations authentiques des plus eschères Théologiens de leur Communion, qui n'ont pas moins prévariqué dans les matifers siuvantes.

35'. Tò j dinamo opiros inādāt mi nadā T ippar viņ T āsējamus armyjau, āsaņēu Aģā vars, vò y' in' adviļ, ā paiss aprais migra B files ijāms, advā E matams viņ ingei ppaģēi ini vaic āpajūs T mugifpus vā; meiras

13. Dans le treiziéme Chapitre, Cyrille ne veut point que les bonnes œuvres contribuent au falut des hommes, abolissant par ce moien, autant qu'il peut, non seulement tout ce qui appar-X x 2

me centime, io e ameias rigas.

tient à la vertu & à la vie céleste, mais aussi tous les préceptes de l'Ecriture Sainte, qui exhorte les hommes à faire de bonnes œuvres, pour obtenir le salut.

Le Chepitre 13, de la Confession de Foi de Cyville, que les Grecs de Moldave citent cis, & que nous avons mis à la page 244, ci-dessu, ne de trait point la pratique det benute unvers, ni l'écercite de l'évrius Christiannes, pusque ce Partius Christiannes, pusque ce Partius Christiannes, pusque la Foi justifiante il entred teut et que la Foi a pour objet, de sorte qu'elle entresse la fine entre de la Foi appar objet, de sorte qu'elle entresse la fine entre partie de la Foi prise conture 3, parce que l'Austern de la Printe ensigne la mimbre Qu'elles me DOUNNET DOUNT ENTRE NECLICA'ES, Q'qu'elles sont un motten un CESSATRE pour démontrer la vérité de nière Foi, & paur affermir nière l'oction.

Cette déclaration étant formellement contraire à la Declrine que le Synode de Mobbierie impute , for este mastière, au Braitnech Learer, pour avoir coe casson de le censurer, il est très évident que les Auteurs de ce Consiliabile, & tous ceux qui l'ont publié contre ce Partiache, & constre les Résonnes, font des calemniateurs qui avancent trais infigues faussièrez dans ce Decret, en y faissifiant ce que Cyrille a mil dans la Conscission nouchant les infigues touchant les bonnes Oravers, & touchant Publivration des Préceptes de l'Ectiture Sainte. Voici une austrieur faussière dans l'Article fuivre de l'active Sainte. Voici une austrieur faussière dans l'Article fuivre.

28. Ti f ப்படிய பி ப்புய பி பி விரும் ப்ப முகாக்ட்டிய, கில் கட்டியப்பி கடும். 200்டி டும்ப ப்பகளுள்ள, மி விஷ விரும் உட வழியிய ப் வி ம்மும்பு மி விரும்கும்.

14. Dans le quatorziéme Chapitre, Cyrille soûtenant un Dogme contraire au Franc-Arbitre, s'efforce de renverser la Nature humaine, dont l'Essence consiste dans la raison & dans la Liberté.

Tous ceux qui se donneront la peine de voir le Chapitre dont il ségié, avec les Pallages de l'Ecriture que Crille rapporte sur extre manière, seron convaincus que les Grezs de Moldenie lui imparent fausfrant ce qu'il n'au dit. Il paroit ci-dessi à la page 245, que ce Patrarche fait profusson de croire, que le Franc-chèirre es sexifiers par la grac du Saint Esprit dans le Régiméra. Se qu'il operar, mais non pas jans le secure de cette grace qui pair l'obsamme à faire le bien, en PREVENANT son Franc-dribitre, qui lette 18885.

Il eft rès manifefte que Cyville ne détruit point la Nature humaine par cette Docfrine, puifqu'il dit feulement que le Franc-Abriter de l'bonne est bélg?, & non pas qu'il foit entirément absil. Voila pourquoi les Gress de Mollowis font des calemantares, en ce qu'ils attribuent à Égylife un Dogne qu'il n'a point enfeigné fur cette matière. D'ailleurs, les Grecs de Jérufalem fe trouvert auth confidant aux-métate, pur leur propre tianquegne, attende qu'après avoir approuvé ce Dieret du Spudé de Moldovir, & tous les autres Articles qui out de pareille fangitzez, dont la ratification fe trouve. à la fin

iu

du cinquieme Chapitre de leur Concile, qu'on peut voir à la page 300 cideffus, où ils disent très expressement, que leurs fentimens sont entierement sonformes à tous ces Decrets Synodaun qui censurent la Doctrine du Patriarche Lucar , ces mêmes Grees établiffent après cela les mêmes Dogmes contre lesquels ils ont fulminé divers Anathèmes. En voici une preuve incontestable fur la matière dont il s'agit dans cet Article. Ils accusent Cyrille d'abolir la Nature humaine, parce qu'il enseigne que le Franc-Arbitre de l'homme est tellement bieffe, qu'il ne peut pas faire de bonnes œuvres sans le secours de la Grace de Dieu , & cependant ils affirment très politivement, eux-mêmes, dans le quatorziéme Decret de leur Concile, qu'on verra tout entier dans fon rang , ci-après , que l'homme régénéré NE PEUT ABSOLU-MENT FAIRE AUCUN BIEN, DE LUI-MESME, QUI SOIT DIGNE DE LA VIE CHRESTIENNE, c'eft à dire, conforme au devoir d'un véritable Chrétien, qui veut remplir les devoirs de sa prosession. un patit tamée it imme a con Legio cont after iepo carraina. Voila de quelle manière la sentence qu'ils ont prononcée contre Cyrille, sert à leur propre condamnation. Mais ce n'est pas tout. Il y a ici un autre grief à produire contr'eux, qui est fondé sur ce qu'ils accusent ce Patriarche de renverser par la Doctrine de son 14. Chapitre l'Effence de l'homme, qui consiste dans la Raison. Cependant, on peut leur foutenir avec justice, & leur démontrer par un fait incontestable, que leur accusation est de la même nature que toutes les autres impossures dont ils ontété convaincus, lorsque nous avons fait voir qu'il n'y avoit pas un mot dans la Confession de Cyrille, de ce qu'ils soûtenoient qu'il y avoit enseigné. On n'a qu'à voir l'Article que nous en avons cité au commencement de cette Remarque, & on sera persuadé qu'il n'y a rien de plus faux que ce que les Auteurs de ce Synode imputent à Cyrille , pour avoir quelque prétexte de le condamner, dans l'intention de faire plaifir aux Prélats de France qui fouhaitoient d'avoir cette Censure, & de s'en prévaloir contre les Résormez. quoi qu'ils scuffent fort bien qu'elle n'étoit fondée que sur les impossures dont nous venons de parler. En voici cinq ou fix autres, dans les trois Articles suivans, que nous mettrons de suite, pour ne faire qu'une seule Remarque à la fin, par laquelle nous découvrirons toutes ces fauffetez en peu de mots. pour abreger cette matière, car on se lasse de voir tant de fourberies dans ce Synode, & le Lecteur n'auroit pas la patience de les lire, fi nous les mettions au jour avec toutes les circonstances qui en augmentent l'atrocité.

ii. Es 3 rol Reura nipullo mi nien e contrains desires project, the investor, vo luger pulger; vo confidence, ver ale of partepaine ihopadognere & & ripun guiper.

er'. Keif mi dermit j die nafopedogue propfgen, de mit dime idefür nednanfeit ung byede wir dirana minir inifen. mi phi of Banterman b'ru dinge & siern vir Banit jelper, de

15. Dans le quinziéme Chapitre . Crrille rejette cinq des Sacremens de l'Eglife, à sçavoir l'Ordre, la Confirmation, l'Extréme-Onction, la Confession jointe à la Pénitence, & le Mariage qui est honorable.

16. Pour ce qui est des autres deux Sacremens il les reçoit, mais il n'explique pas bien ensuite dans deux Chapitres, leur véritable efficace. Car il croiz

D) The size of hing unit allies offere dankied, produkterflift with all takes phalafature allies after that where the consequences, with the size phalafature, with the size phalafature, if the take the size phase, if the take the phase, is all take of amendallistic spaint.

que le Baptéme justific de telle forre celui qui le reçoit, qu'il ne peut jamais peirr en aucune manifere fur quoi il ne considere pas que ceux qui fe fouillent, après avoir été purifice, par ce noien. S. qui ne gardent pas la foi justiqu'au dernier terme de leur vie, bles loin de recevoir quelque fruit de cette Abbution, sont condamnez à des supplices strends.

17. Quant à ce qui concerne la Disvine Eucharitie, il la détruit tellement qu'il n'y laiffe qu'une fimple figure tout me, comme finous étions encore attachez au fervice de l'ancienne Loi des Les Ombres. Car il dis, que se Pain confert qu'on voir G pain mongen etch le l'entre de l'ancienne loi de l'entre fullement une conception de l'efforts, ou platot un Corps imaginaire, & cela eft tout rempli d'impiete.

On peut bien dire, sans s'éloigner en aucune manière de la vérité, que ces deux derniers Articles font tellement remplis de faussetez, qu'elles fautent aux yeux de tous ceux qui sçavent ce que le Patriarche Lucar a déclaré touchant le Bapième & l'Eucharissie, dans le 16. & le 17. Chapitre de sa Confession de Foi, qu'on peut voir ci-dessus, à la page 246. & dans les deux fuivantes. Il ne dit point que ceux qui se souillent après avoir reçu le Baptême ne peuvent jamais périr. On lui impute faussement d'avoir enseigné quel doit être le fort de ceux qui péchent après leur Baptême. Il ne s'est point expliqué là dessus. Il n'a point affirmé que le salut de tous ceux qui reçoivent l'Ablution extérieure du Baptême soit entiérement assuré: ni s'ils peuvent faire quelques actions qui les damnent : ni affuré que ce malheur ne peut leur arriver en aucune manière. Il n'a pas non plus touché à ce qui concerne la matière de l'Apostasse & l'impénitence finale de ceux qui ne gardent pas la Foi infan'an dernier moment de leur vie. Il étoit même fi éloigné d'entrer dans la discussion de ces sortes de matiéres, qu'il n'a pas seulement voulu s'expliquer d'une manière décifive touchant la nature du mal qu'il peut y avoir dans la réstération du Baptême : car il s'est contenté de dire tout froide. ment là dessus, que, puisqu'il n'y a point de Commandement qui ordonne de le réitérer, il croit qu'il faut s'abstenir de cet inconvenient. Il finit ce Chapitre par ce terme vague qui ne marque point s'il y a du pérbé à réiterer ce Sacrement. C'est pourquoi tout ce que les Auteurs de ce Synode imputent à Cyrille, sur cette matière, sont de pures calomnies qui roulent sur des Dogmes inaginaires, forgez à plaisir par des Apostats que le Clergé de l'rance avoit trouvé le moieu de corrompre & de pervertir comme nous l'a-

vons démontré ci-devant. Cela paroitra encore mieux dans la Remarque suivante.

On ne scauroit assez s'étonner de voir que les Auteurs de ce Conciliabule font fi peu de difficulté d'ajoûter calomnies sur calomnies, & faussetez sur fausfetez, dans tous leurs Decrets, qu'il n'y en a aucun dans lequel il ne s'en trouve quelques-unes. Celles que nous avons miles au jour dans les Remarques des Articles précédens, ont été prouvées d'une manière incontestable. mais en voici une qui est des plus atroces & des plus évidentes. Cyrille est condamné dans le 17. Article du Synode de Moldavie, sous prétexte qu'il a tellement détruit & nie toute l'efficace de l'Euchariftie dans le 17. Chapitre de fa Confession de Foi, qu'il ne laisse qu'une simple figure nue & dépourvée de soute versu dans ce divin Sacrement, mais il est si manifeste qu'il a déclaré tout le contraire, qu'on n'a qu'à jetter les yeux fur la page 247. de ce Volume pour être convaincu que les Grees de Moldavie, & ceux de Jérusalem, ne ic sont pas contentez de condamner ce Patriarche à tort, mais qu'ils l'out chargé de tout ce que leur mauvaise Conscience leur a pû suggérer de plus faux. Cyrille s'est expliqué sur l'efficace de ce Sacrement d'une manière si forte & fi expressive, qu'il n'a pas fait difficulté de dire, qu'il croit la vraie & certaine présence de Nôtre Seigneur Jesus Christ dans l'administration de l'Enchari-Rie, non pas celle que la Transfubstantiation témérairement inventée enseienc, mais celle que la Foi offre & DONNE, de forte que les Fidèles MANGENT LE CORPS DE CHRIST DANS LA CENE DU SEIGNEUR, non pas en le broiant avec les dents matérielles, mais en LE RECEVANT par les facultez de l'Ame. Les Luthériens rigides, qui admettent la présence réelle de Jésus Christ dans ce Sacrement, & non pas une simple figure, ne parlent pas d'une autre maniére que Cyrille, & les Réformez qui ont un autre sentiment, ne laissent pas de croire auffi, que le Pain Eucharistique n'est pas une simple figure destituée de l'efficace & de la vertu du Corps & du Sang de Jésus Christ, dans ceux qui reçoivent ces Symboles facrez avec Foi, & qui s'appliquent spirituellement le Mérite de ce Divin Rédempteur, comme cela est expliqué dans le 27. Article de leur Confession de Foi. D'où il résulte, que puisque tous ceux d'entre les Grecs qui ont condamné Cyrille, reconnoissent qu'il étoit dans les sentimens des Réformez, en tout ce qu'il a publié dans sa Confession, & qu'ils ne l'ont condamné que pour cela, ces mêmes Grees ne peuvent pas l'accufer dans cet Article d'avoir enseigné, dans cette même Profession de Foi, qu'il n'y avoit qu'une fimple figure toute nue dans le Sacrement de l'Euchariftie, sans reconnoître en même tems qu'il n'étoit pas Calviniste, comme ils l'ont assuré, & sans faire connoître par cela même qu'ils sont des imposseurs. attendu qu'ils l'ont Anathématifé pour des Opinions qu'il n'avoit point, & condamné pour une Doctrine toute contraire à celle qui se trouve dans sa Confesfion de Foi. Voila par conféquent tous ces Grecs & tous les Approbateurs de leurs Decrets, convaincus de n'avoir aucune fincérité, ni conscience, & de ne publier aucune chose, dans ee Synode, qui ne soit altérée par diverses fauffetez. Nous en avons découvert un très grand nombre dans tous les Decrets précédens. Il ne nous reste plus qu'à faire voir qu'il y en a aussi dans le dernier Article, & que la conclusion de tous ces Decrets ne sert qu'à augmen-

augmenter le nombre des impossures qu'ils contiennent par l'addition de troisinsignes menteries, qui servent de Scessa à toutes les autres, comme on le vera ra dans le texte suivant, & dans la Remarque que nous y ajoûterons, pour achever l'Analis de ce Synode. Voici la Censure par laquelle il finait,

ei Egaru 3 mirrus, ind antichei lebu Samulahis ei nahreidens nig, mit einemer flau ind ind eine Sprigheis mig, mit einemer naremigerm, it de ihnigigh ütere abrite ih naremigerm, de den indigent ütere abrite ih nahryche arbis best naruniamil A naregerme abrite anagen.

Mete rusus desparidones of at the uspadajut angeidonus lembels of typiciones mien of afal meter emilie alts ajutes V uspadajus Afgaelfing. Did türe nien utgadaga mirma, of mie lembels ajus helpy etdigs (hefu i ajaa etalika ajus) ainastinaja. 18. Dans le dernier Chapitre, Cyrillepour avoir un prétexte de rejetter le feudu Purgatoire, s'attache fortement à fupprimer au milieu de nous les Commémorations léguimes des Morts, par le moien defquelles nous efpérons que Dieu leur accordera le repos & la délivrance des amertumes qui les environnent.

On a produit outre cela les Demandes qui ont été jointes aux Chapitres de Cyrille, & tous ceux qui étoient dans ce Synode, ont reconnu qu'elles n'étoient pas meilleures que le refte de fa Confeflion. C'est pourquoi nous rejettons abfolument [ dir ce facré Synode ] par un commun fuffrage, tous ces Chapitres & toutes ces Demandes,

Il paroit très clairement que ce dernier Article a été dreffi par des Grea Latinific, & que tous ceux qui l'ent approué avec les autres Decrets de ce Synode, étoient corrompus & fubornez par les Agens de la Cour de Rome & de l'Eglife Gallicane, puifqu'ils ont impute aux évitables Greznus Latinifica des fentimens oppofex à leur Créance, & attribué des Dogmes au Partache Crypile, qui m se reveuen pains dans la Confission è tràs, dont ils

font des citations qui font entiérement fausses. En voici des preuves incontestables dans l'Article dont il s'agit. Ils y accusent ce Patriarche de vouloir supprimer les Commémorations légitimes des Morts, & cependant il a gardé un si prosond silence sur cette matiere, qu'en n'en trouve pas un mot dans sa Consession de Foi, ni dans ses Réponses aux Questions par lesquelles elle se termine. Voila par consequent une très grande imposture qui se découvre d'elle-même, par la simple lecture de cet Article confronté avec le dix huitième Chapitre de Cyrille, mis à la page 248. ci-dessus. Il y a une autre fausset de la même nature dans ce dernier Article dont nous parlons. Elle consiste en ce que ces mêmes imposeurs y sont entendre que Cyrille Lucar cherchoit un prétexte pour rejetter la Doctrine de ceux qui enseignent, qu'il y a du Feu dans le Purgatoire. Si cela étoit vrai, il faudroit que Cyrille eut dit quelque chose de ce Prétendu Feu, mais il est très évident qu'il n'en parle en aucune manière, dans ce Chapitre, ni aile leurs. Voila donc une seconde imposture, dans la même Période. En voici une troisième, qui résulte des deux précédentes, & par le moien de laquelle. on découvre que ceux qui en font les Auteurs, étoient fort éloignez de la véritable

Trouble by Lindson

véritable erdanc des Greet Orientaux non Latinifez. Gela parolt en ce que ses Greed figurez de la Communia de l'Egilf Romaine, bien lon d'avoir cons danné Grille etl avoit n'el le Pargature & le Feu, par lequel on prétend, dans le Panjone, que les Ames des Fieldes font tournemées pour expire toutet leurs fastes évaluelles, ils auroient au contraite et limine des Anstémes contre ce de contraite, als auroient au contraite et limine des Anstémes contre de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avoir de l'avo

Nous avons quantité de preuves inconteftables qu'ils font dans ce fentiment, Mais pour éviter la prolixité dans ectre Remarque, nous n'en produirons que deux ou trois, qui font tirées des Ouvrages approuvez des plus célèbres Aureurs de la Communion de Rome, qui ont écrit fur cette matière. Leur témoignage ne figuroit être réjetté par les Docéteurs de Sorbonne, ni par les Prélats de France que nous combatons, puifque ce font les plus feyarans Hiforiens de leur Communion & de leur Coprs méme, qui

nous les fournissent.

Le premier est le fameux Docteux Moreir, qui dit très expressionent dans fon Grand Dictionaire Historique, en parlant de la Religion des Grecs, dans l'Article de la Grece, qu'ils me custent point dire qu'ils qu'ils me La aroit. Rs, quoi qu'ils print Dieu pour stelbir sa Misfericorde, qui, selon eux, ne doit juger personne qu'à la fin du Monde.

Le second est Canens, Seigneur Vénitien & Archevêque de Corfon, dans le Livre qu'il a écrit touchant les Erreurs des nouveaux Grees, adresse a Pape Gregoire XIII. où il dit sormellement, que les grees nient le Pursa-

toire, quoi qu'ils prient Dieu pour les Morts.

Le troisième est le Docte Richard Simon, qui en parlant de Caucus dans fon Histoire Critique de la créance des Nations du Levant, dit à la page 10. que, si l'on éxamine avec soin les Erreurs que cet Archevêque attribué aux Grecs d'aujourd'bui, l'on trouvera qu'il y a peu de personnes qui les aient remarquées avec plus d'éxactitude. Il remarque aussi dans le même lieu, que le Pape lui aiant ordonné de le faire, il n'y a guéres d'apparence qu'il eut voulu trom. per ce Pontife dans une affaire de cette importance, & que sa sincérité paroît en tout ce qu'il a dit toucbant cette matière. Sur quoi cet habile Critique, je veux dire Richard Simon, ajoûte à la page 20. du même Ouvrage, que CAUCUS affirme, auffi-bien que PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS, que les Grees nient le Purgatoire, & que cependant ils font des prières pour les Morts: qu'il faut entendre cela par rapport à l'opinion des LATINS, qui établiffent un lieu du Purgatoire & un Feu qui tourmente les Ames. Mais que les Grecs nient L'un & L'autre. Nous pourrions encore démontrer ici que ce même Caucus député du Pape Gregoire XIII. pour éxaminer la créance des Grecs non Latinifez, & le fameux Richard Simon, reconnoisfent & disent très expressement dans les mêmes Ouvrages, que les Eglises Y y 2

Orientales, separées de la Communion de Rome, ne reconnoissent que deux Sacremens, comme les Réformez, voila pourquoi ces témoignages non suspects & fort authentiques pourroient servir à convaincre tous les Docteurs du Papisme. qu'il faut nécessairement que les Auteurs de ce Synode de Moldavie fussent des Grecs Latinifez, des Apostats, & des gens sans conscience, puisqu'ils ont censuré le Patriarche Cyrille dans leur quinzième Decret ci-dessus, parce qu'il rejettoit cinq des prétendus Sacremens de l'Eglise Romaine, que les véritables Grees ne recoivent point. Mais nous réfervons ces preuves pour les mettre dans la suite de cet Ouvrage, à la tête du dernier Chapitre du Concile de Jérusalem. Celles que nous venons de produire suffisent pour convaincre les plus obstinez & les plus incrédules, que les Auteurs du Synode de Moldavie n'étoient point des gens siméres, ni qui fussent dans les senti-mens des véritables Grees, mais au contraire que c'étoient des sources & des imposseurs, subornez par les Prélats de l'Eglise Gallicane, & par des Ministres d'Etat de la Cour de France, qui ont corrompu dans les Païs du Levant, & parmi les Barbares, qui n'ont ni conscience, ni Religion, des malbenreux Apoliais qui ont figné aveuglement, pour de l'argent & pour faire plaifir aux Papistes, les Decrets de cette Assemblée Anti-chrétienne, ou plûtôt le Formulaire d'une Confession de Foi Chimérique, dressée par l'impie & l'abominable PARTHENIUS, chaffe plusieurs fois de son Eglise, & banni de son Patriarchat, à cause des crimes horribles & des énormes forsaits dont il fût convaincu par les témoignages de plusieurs Métropolitains & autres Ecclésiastiques de Constantinople, dont nous avons fait la production au commencement de ce Synode. Voici les termes par lesquels il finit & la datte qui est au bas, avec les Signatures de tous ces faux Témoins, à la fin desquelles nous prouverons, d'une manière très évidente, qu'ils ne sont point les Auteurs de ce pernicieux Ecrit, mais seulement les Satellites de Parthénius & les Adhérans des autres quatre Ex-Patriarches qui étoient cachez chez l'Anibassadeur de France à Pera, pour se mettre à couvert des châtimens que les Grecs Orthodoxes & les gens de bonne conscience vouloient leur faire sonffrir, en les livrant aux Ministres d'Etat du Grand Seigneur, pour en faire justice.

Nous réitérons ici l'Asentiffement que nous avons donné à la page 329, ci-devant, touchant les Signatures du Synode tenu à Conflantinople fous of rille de Bérée, dont les unes font en Lettres Capitales, les autres en Caraété. re Romain, & Quelques-unes en Lettres Italique, comme on le remarquera en lifant ces fouferpirions, qui, par ce moien, donnent une juste idée de tous les différense Caraétérés de ces Témoins.

Ele vinners J & magúne agágue, aj depáhaus, narropija vi magis és vi iegő audiu é nas ipiag V Keserő pespidas landorias vinszandi időse, 2002 K legonáros Igzaslas új daponáros ndazenős.

Er irn mmely ydarf ifammerf remaernrő dárite, és plut Maje, istanûs⊕ fluing. Nous avons fait transcrire & insererces Actes dans le Cayer de nôtre grande Eglise, pour les rendre plus authentiques, après qu'ils ont été signez de la propre main des Saints Evêques & des vénérables Cleres de cette Assemblée.

Tenue l'an du Salut mille fix cens quarante-deux, au mois de Mai. Indiction dixiéme.

JERUSALEM. CONCILE DE

Haefin bin Gin begennienen G. Kurумитентодия віме Роция, С віхирориціє ти-TOLKEZUS.

Countral serious THE TRANSPORE KAP-

Commenday. O Xudundis Hazeinio.

O Angiores Pengiere. Ο Σιβίῶι Δασιέλ.

Oi initions of emois.

O Koline Aigud. O ocide Names Recoverer.

O Resing Keinstog.

O Kielidu Pengies. O Beding Dudein .

O Didirmo Teginpe.

Ο Φιλιυπυπέλιως Γεθρείλ.

O Xin Isomine.

O Ainer lyenn .!

Bagdadu parteneding Der Cient, if mint Meddedagine, if ifneges Hagemar.

Eidine informer Pounen. Aracimor informar Padaurlin. Progress Inforems | Xueiu.

Σиферия ігророзица € кадаунувр® тёх финанции рабо телы перехы т с Гhein MeabCanzine.

O zigot & tonginiu Mining- Doging itgopiorages.

O helder Adhinestopes & hedgyst curys. eine Gi bofres impunionges.

Ο μέρας αξωτισύχελος τ' μεράλης οακληmint Neurdoges.

Тў гандыў тісту багадзі ў жазарытіты митеос, яд мырфі выйг мителарки Китçurnınmistus evudurür de man E emeqräs iya Потроз Моредия чиннов Урустіоново від щаreembires Kuleng & Aduxies , & mions Pu-

Parthénius, par la bénignité de Dieu Archevêque de Constantinople, la Nouvelle Rome, & Patriarche Occuménique.

Celui-ci a été Pa-7. JOHANNICIUS ( triarche de Con-D'HERACLE'E. flantinople.

PACHOME DE CHALCEDOINE. 8. GREGOIRE DE LARISSE.

10. DANIEL DE SERRES.

### Les Procureurs du Synode.

II. ANTHIME DE CYZIQUE: 12. Porphire, ci-devant de Nicée.

17. Chryfante de Préfilave.

13. Gregoire de Corinthe. \*18. Sophronius de Bindene.

14. Gérasime de Philippes. 19. Gabriel de Philippopoli.

15. Jérémie de Chio. 20. Ignace de Lemnos.

21. Barlaam, Métropolitain de Soczow & de toute la Moldavie, Exarque de la Haute & Basse Podolie.

22. Eulogue, Evêque de Romanie. 23. Anastale, Evêque de Radobildion.

24. George, Evêque de Choos. 25. Sophronius, Prêtre - Moine, & Préfect, ou Supérieur du Monastère Primitif des trois Hiérarchies de Jassy en-Moldavie. Les Grecs entendent par ces trois Hiérarchies Monachales, les Ordres

de S. Basile, de S. Gregoire, & de S. Chrysoftome. 26. MELECE SYRIGUE, Prêtre-

Moine, Prédicateur de l'Evangile. 27. Philothée, Prêtre-Moine, grand

Archimandrite de la grande Eglife. 28. Nicéphore , grand Protocyncelle de la grande Eglise.

2. Moi Pierre Mogilas, humble Archevêque Métropolitain de Kiow, de Luvow & de toute la Ruffie: Exarque du Saint Thrône Apostolique de Corrstantinople: Archimandrite de Laure de Pleskow; je fouscris de ma propre main,

Yy 3

eins, ihneye V nie die die die Seins Koncommunication, decembring of Amigus Mar-Ladin, derzeiche ille Rich K fuins, & che atzeitry mins of de Kolog deadhring of dedering, & underdangs, of does de off pangal Parin.

tant pour moi, qu'au nom de toute l'Egliée Chrétienne Orthodoxe Catholique, qui eft dans la Petite Ruffie, cette Lettre Symodale de notre très Sain Pére & Pafteur le Patriarche de Constantinople, étant dans le même sentiment en toutes choses.

Nous ferons une Remarque très importante à la fin de ces Signatures, touchant l'Approbation de ce Métropolitain, Exarque de tout le Patriarchat de Conflantinople.

Afmini Intienc interes; deneme ju & Oceanie.

Agein & Ziriligen & Interests Auridius Admins & Knownins & Redudius.

Σίλδιη⊕ Ουλιδίτζι⊕ Вистіскі⊕ ใหіσυμπε Πειμελάδε € Σαμδυρία.

Kiereges Megrausius, Ogrius, vg Muyebu-Cies. 3. Athanase Pusinas, Evêque de Luc-

ko & d'Ouftiough.

4 Arfenius Zeliboricius, Eveque de Leopol, de Luvow, & de Kaminieck dans la Podolie.

5. Sylvestre Wlevitzius Bœutinscius, Evêque de Prémislaw & de Sendomir.

Coffore de Miciflaw, d'Oczakow
 de Mazovie, ou Mohilow.

Get Evique of appell Sylvethre Coffice of the Appell Sylvethre Coffice of Participal of the Coffice of Participal of April; plan of the imprimez a Participal of April; plan of the imprimez a Manuferi Original de cette Letter Syndale, qui eff rapportée par Leo Allatius de Perpetutates confuirs, page 100.8 Cete variation, qui eff très confiderable, pout donner lieu à beaucoup de refléxions; mais nous aimons mieux les laifler faire à tous ceux qui l'iront ceci, que de nous arrêter à mettre par écrit nos conjectures.

В µізац дозоўсть, ў µградць вакадегіа; важивая.

O pilyac aliceripos & pozadus ciandurius Ageridedus ispire.

Ο μέρας συμελάσεις τ' μεράλης οκυλυτίας Φεολόρος έερδη.

O plipas zagraφūžaž –7 projúdes cůnderím Ligados čepirs. 29. LASCARIS, grand Logothete de la grande Eglife. C'eff le Chancelier qui fait les Harangues, & garde les Sceaux du Patriarche.

30. Christodule Prêtre, grand Oeconome de la grande Eglise.

31. Le Prêtre Théologien, Grand Maître de la Chapelle de la grande Eglife. 32. Eustathius, Prêtre, grand Archiviste de la grande Eglife.

Ο μίγας

регуль обинальний удес об разміння обинальний в
 Мозийа.

Ο προφύλας τ μεράλης επελησίας Παηρεκεδείε (ερύε.

О епискій тёх разаках банкатіва Граўзе.

Ο αζονίκδυρς τος μιχάλης έκκλησίας Θαμᾶς.

Ο στωποτώσεις τος μιγώλης έπκλητίας Φίλιπτοι.

Ο μίρας πελμμικέει®» τ' μεράλης ίκκλη. σίαι Φίλι<del>υνο</del>ς,

Ο διαφοφόλαξ τᾶς μεχάλης Ιααλησίας Μοχαίλ,

Ο μίγας δημιωστής τ μιχάλης Ικαλησίας Ράλης.

Ο λογοβίτος τός μεράλης έκκλησίας Νικός· λαος,

Ο υπημηματογραφος τ' μεράλης ίκλητίας Κατεμείνες

Ο ατωποπηλάχως τ μιχάλης ίπολητίας Κυτεωτίος,

O depfins & foine Reveiensad.

33. Michel , grand Ecclesiarque de la grande Eglise. Cet Officier est appellé Daniel, & non pas Michel , dans le Ma-

nuscrit de Leo Allatius imprimé chez Cramoify. 34. Parasceve, Prêtre, Nomophylax de la grande Eglise. C'est celui qui garde les

Statuts & les Loix Eccléfiastiques.

35. George, Chapelain de la grande Eglife.

36. Thomas, Protecdice de la grande Eglife. C'est l'Avocat Général de l'Eglise Patriarchale.

 PHILIPPE, Protonotaire de la grande Eglife.
 Philippe, grand Primmicere, c'est

38. Philippe, grand Primmicere, c'est à dire, Distributeur des Cierges de la grande Eglisc.

39. Michel, Dicajophilax de la grande Eglise. Cest le Procureur de l'Église qui garde les Titres & les Chartres. 40. Rales, grand Interpréte de la-

grande Eglife.

41. Nicolas , Logother de la grande Eglific. Céj luti qui al a vici per touteg qui regarde les Compets. Il y on avoiret qui regarde les Compets. Il y on avoirde dans farts dans l'Empire Cere, un pourle Palais (3) l'autre pour l'Eglific. C'éf
de ce premier que nous avous parté cidevous à la page 332. sis il él aspellé Logothere
com à la page 332. sis il él aspellé Logothere
trairchai. Cédui-et qui qu'il le Logothere
trair con l'apparituit aux effairs, s'auxdu Peuple que des Seignours, (3) de fétéllet ront ce qui pariturel aux effairs, s'auxdu Peuple que des Seignours, (3) de fétéllet ront ce que la Pariturele Keit.

42. Constantin, Scribe des Commentaires de la grande Eglise.

43. Constantin, premier Envoié Apostolique. C'est un Commissaire du Pastriarche, qui va faire l'intination de se Ordonnances dans toutes les Eglises qui sont marquées sur sa Commission.

44. Chryfoscule, Legosbete Général. C'est le grand Chancelier, qui a seance dans tous les Jugemens où le Patriarche doit intervenir. Yy 4

ο τοπόρος τ΄ μεράλες εκκλετικε Δημότου». 45. Démétrius, Notaire de la grande Eglife.

Il paroît dans les Claufes de la Signature de Pierre Mogilas, Métropolitain de la Ruffie, que ce Synode n'est autre chose qu'une Lettre que Parthénius Ex-Patriartée, ît figner à tous ces perfides de sa Cabale Antichrétienne, dont

nous avons découvert les crimes ci-devant.

Ce Pierre Meglias, qui a figné cette Lettre au nom de toutes les Egliés de la Reilié , & Eq ui prend la qualité d'Exagrae du Trône Partarichi de Confiantisople, n'a mis fa fouferption dans le Manuferit du Concile de Jérusliem, qui après vinigt-deux Métropolistian ou Archevêques: mais dans celui de Les Allatius Bibliothécaire du Pape, le Nom de ce Meglias elt placé à la tête de tous les autres, cer il fit le premier qui approuva cette Letrie, comme chacun le peut voir dans les Exemplaires de l'Édition qui en a été faite à Paris des Consulfs, l'am Copy. De Trobis de ce Letrapie Vinne de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient de l'ambient d

Nous avons encore pluticurs autres témoignages fort authentiques pour confirmer cela. Ils font tirez de la Conclution du Concile de féruiden, qui ne laiffe aucun lieu de douter que ce Pritendu Spuede de Madavier, ne foit une centire de Partibiani seus fuel, qui ne mandie les Signatures de ceux de la Fattium dont les noms font placez tout de fuite, immediatement après le fien, dans le Manuferit de Jerufalem; quoi que les Prefats de France, pour dégulér cette vérité, aient interpolé diverfes autres Signatures après cel· le de Partibianis dans leur Edition de Paris, & mis les nomes de ces fatileus mélez a vec beuxoup d'autres, afin qu'on ne s'apperçût pas fi facilement, que ces mêmes perfués qui avoient light le Simule de Confiantisphe, tenu quelques années aupraravant fous Cyrille de Bérés, furent envoiex en Madavie pour y appravere de Saire raitépre à leurs ains la Lettre de Parthènius.

Cela le découvre très facilement quand on voit dans le Manuferit de Jérufalem les noms des lix Applast sont il a été parléc i-devant, à la tête de cette Epître Symodale de Parthèsius. A figuroir Jeannième d'Héraclée, Pacheme de Chaleccoine, Grégierie de Larifle, Dusid de Serres, Antim de Cyzique, & un peu après Métec Syrigue & Lafairi grand Logothete, dont les Signatures paroidient suilli les premières dans le Synode précédent de Coq.

thantinople.

Voici la confirmation de tout cela, dans le Paragraphe faivant du Concile de Jéruálem, où tous les Grecs oui Vont fight déclarent expertificment que Parthéniar est l'Auxeur de ces Deerst Syndaux de Meldavir: qu'il les a diregte à Constainable, & fait figner par ceux qui allétent avec lui à Jaffy, qui est une Ville à trente licues de la frontière de Palague, où les Paisands le trouva, avec tous ceux de la Faction de Parthéniars qui natifierant aveuglément tout ce que ce faux Patriarde avoit mis par écrit dans une Lettre de Centure faite contre le Patriarde l'auxe, à la follicitation de l'Amballidaux.

de France, qui étoit à Constantinople, & qui donna sans doute la minute de tous ces fulminans Decrets que Parthénius fit approuver à quelques ignorans de sa Cabale sans aucun examen, comme cela paroit, tant par les absurlitez dont ils font remplis, que par les contradictions manifestes dont nous avons fait voir l'opposition qu'elles ont avec la véritable Doctrine du Patriarche Lucar, que les Prélats de France avoient entiérement corrompue, dans les Minutes qu'ils fournirent à Parthénius, par le moien de cet Ambassadeur de leur Nation qui a fait forger à Conftantinople par ses Pensionnaires & par des Grecs Apostats ou Latinifez, toutes ces fausses Attestations dont les Docteurs de Port-Roial ont tâché de se prévaloir contre les Résormez; mais les impostures que nous venons d'y découvrir, en font voir la fausseté, & on n'a qu'à jetter les yeux sur l'Article suivant, pour être convaincu que les Decrets que ces Docteurs & Prélats de France ont produits, sous le Titre spécienx d'un Synode de Moldavie, ne font autre chose qu'une Compilation de calomnies, faite par le plus grand fourbe & par le plus impie de tous les Ex-Patriarches de Constantinople, que les Grecs de Jérusalem, ou plûtôt quelques autres fourbes, dont nous parlerons tout à l'heure, canonisent en ces termes.

Co for là les chois qui on tét faite contre Cyville qui montrent clairement contre contre Cyville qui montrent clairement profit en la partie de la contre contre la contre contre la contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre contre co

Voil tous les Grees de Jéruslaem qui témoignent que ce Prismis Spuede Moldavie, est une Piece Gregée par un Préfix de Confinationolle, qui fur honeutement chaffé de fine Siège par revir fair, d'une munière camongre, après courir et co voi x su cu d'Exestion immenfe fair la Biglies, sum put les Métregalizains, que par les Principoux. Grees qui demondrent de déposition, qui leur fui accarde par le Grand Pffer, complégeeux paud en terme exprès dans le troitieme Volume de la Perpérunice la Foi des Doctums de Port-Rosia à la page 449, de leur huitiene Livre, où ils ont inféré un Castalogue des Ex-Particules de Confinationyle, qui le perfectionel les uni les sutres du vivant de Particules, lequel à force de tremperets, de par le unite sutres du vivant de Particules, lequel à force de tremperets, de par le Navere

Deminist Goog

364 CONCILE DE JERUSALEM. Pargent que la Cour de Rame & celle de France lui fournissoient, trouva le moien de Tyrannifer tous les Grecs du Patriarchat de Constantinople pendant une trentaine d'années, & de se faire installer trois fois par violence sur ce Si'ge, pour obliger ceux qui n'étoient pas Latinilez à se faire Papistes. Voici le reste de cet Article.

( Zi & Z Kalesiner & ana mid mingu faire i riebe ignimen) ein mifrauner 3 T Kigikas , an i rim ce Karramarida Me ift immart einbe, en i co l'ane, & pien minn Kreine, ( i ) & im nime ei Judien tanne ander, an debendermie, d monnen aibronur i anen & Ben') ana ale n' pelimen natorinque no Kigeko whi eş mundaş landanin gendeng . \$ äneme henom, f es f wanden inder na, is acumilitarin.

# 3 agum igfein int Kogistu Fin Bofisiac Kurcarmunidane murgiary, arffruir net I men mi Kiesthe neuens sig en eifb benier, if men typigem ajunger an' in eleinlagen eir inter eirin ift, meminime eit wine commine it. E tillem mit erfreiete ainre emiliano nic de Mudania & Paria tien-Cies, 26 is make hires naterition the mandiale innderies , luft i Korgumyni-Auer mairle of deanlests lexteries tilleun inchesias, no Phone ? sal innier, wir nepadajas pejai , asjigijaj , sajine a 🔡 menter nepergemindeie me wordenbile. serge againale is of rieste suparaje, He in rive indonen incom på nasupije & üln nin , mericch junin ufibelgi & Be Berriem abi & megnie de ibn , depunt mi arafinan nabentialis , & it is pa reieres applifyst projection.

Et fi ce Synode mant combattu les Calviniftes fur plusieurs autres choses n'a pas néanmoins prononcé Anathéme contre Cyrille, non plus que celui de Constantinople dans sa Lettre Synodale. ee n'a pas été pour faire grace à Cyrille, fles divins personnages qui le composoient n'étant pas des gens qui cussent égard aux personnes, ni qui préférassent les hommes, ou quelqu'autre chose à Dieu; ] mais parce que Cyrille n'avoit jamais passe pour Calviniste dans l'Eglife d'Orient, ni pour avoir LE MOIN-DRE SENTIMENT CONTRAIRE & ceux de cette même Eglise, comme on l'a fait voir ci-devant.

Le premier Synode a été fait fous Cyrille de Bérée, Patriarche de Constantinople, & il a anathématifé Cyrille par fon propre nom; non pas qu'il le reconnut, ou l'eût jamais reconnu pour Hérétique: mais parce qu'il scavoit qu'aiant vécu fix ans après l'impression de ces Chapitres, & qu'aiant scu les troubles qui étoient arrivez en Pologne & dans la Russie parmi les Fidéles de ce Païs-là, plufieurs disant que l'Eglise d'Orient étoit Calviniste, depuis que le Patriarche de Constantinople avoit fait une telle Confession, PL N'AVOIT PAS VOULU ECRIRE CONTRE CES CHA PITRES, quoi qu'il fut prié &t prefie de le faire comme nous l'avons dit dans le Chapitre Cinquième. C'est pourquoi se défiant qu'il n'étoit pas éxempt de tromperie touchant la Foi Orthodoxe. & voiant qu'il ne prenoit pas le foin qu'il devoit de son Troupeau, il prononca nommément Anathéme contre Ini, quoi que dans le fond IL NE FUT

POINT

POINT TEL, c'eft à dire, ni Etbérodo-

Il y a deux choses très remarquables dans les deux Articles précédens. On y voit en premier lieu, que les Grecs de Jérufalem affirment très pofitivement, que le Patriarche Lucar n'a jamais été du fentiment de ceux qu'ils appellent Calvinifies : qu'il n'a jamais paru qu'il se soit éloigné en aucune chele de la véritable Doctrine des Eglises Grecques de l'Orient, & que dans le fond il n'a jamait été tel que l'out voulu faire paffer ceux qui l'ont accuse d'étre Ethérodoxe. Voila les témoignages avantageux que lui rendent non seulement les Auteurs du Concile de Jerufalem, mais auffi les autres Grecs qui ont approuvé les Decrets contradicioires des Synodes de Constantinople & de Moldavie. C'est pourquoi la Confession de Foi de ce Patriarche, & la Doffrine contenue dans ses Lettres, aiant paru dans les principales Eglises de l'Orient. comme nous l'avons prouvé d'une manière incontestable ci-dessus, & tous les Doemes de cette même Confession de Foi & de ces Lettres, [à l'exception d'un ou deux l'étant conformes à la créance des Réformez, il résulte naturelle. ment de toutes ces preuves irréfragables, que les Grecs non Latinifez ont les mêmes sentimens que les Tbiologiens des Eglifes Réformées, & que ces Chrétiens Orientaux ne mettent point les Protestans au rang des Etbérodoxes, puilqu'ils avouent très expressement que le Patriarche Lucar ne différoit en ausune chose de la véritable Créance des Grees Orthodoxes, quoi qu'il paroisse qu'il enseignoit publiquement dans les Homélies, & qu'il soutenoit par écrit dans fa Confession de Foi, publiée devant des Ministres d'Etat, & devant plusieurs célébres Prélais, les mêmes Dogmes qui font dans la Confession de Foi des Protestans, & dans celle des Réformez.

Il paroit, en second lieu, que ces mêmes Grees n'ont censuré personnellement Cyrille, que sous prétexte qu'il n'a jamais voulte publier des Ecrits contraires à la Consession de Foi, parce qu'il voint bien que ceux qui le sollicitois int pour cela, étoient des Grees persertis, qui ne cherchoient qu'à

faire plaifir aux Partifans du Papifme & au Clergé de France.

Cette généreuse résistance de Gyralle, qui est attestée par les Auteurs du Concile de Jérusalem, nous sournit des preuves incontestables des sourberies des Grecs qui l'ont anathématife, & de la mauraise foi des Dockeurs de Porte. Roial, qui ont ratisé toutes les saufletez contenues dans ces sulminans De-

crets, en les produifant contre les Réformez

Les preuves que nous avons des impossures de ces Docteurs de Socioone, four tiriet de las traissime Liver de la Perspiciale, dont nous souss fait un Extrai de la page 33 de ce l'elamas, far ca qu'ils unt dit à la page 166 du premier Tome de leur Répossi au Ministre Claude. On y revere que Monteur de Noinel, Ambassiadeur de France à la Parte Ottomana, affirme, far le témesjange du Partirache Partirache Rethémiss, far estai de doute Metropolitains Grece, d'far celui de puliciars Officiere. Excléditiques de ce mêmes Prélats, que le Partirache Cypita et tomograf y a Des Consessiones de Folia qu'il a partira de la Consessione de la Consessione de la Consessione de la Consessione de la Consessione de la Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Folia de Consessione de Consessione de Folia de Consessione de Consessione de Folia de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione de Consessione d

### 3/6 CONCILE DE TERUSALEM.

On deit ronnener li-dessein, que se le finniquage de Parthéuius confirmit par celui de douve Métropolitains, éd de plusieurs autres Eccléssifiques Grecs, Gressifi produit dans le saneux Owronge de la Perpétuite de Missieurs de Partheuis avec une légalisation de Mr. de Nointel, et Veituble, le Consile de yéteralisme et le saufile Pièce, piposse par des Soutous, puijust dit formelles mont dans l'Article ci-dessei, que le Patriarche Cyville Lucur, o'à cèt frappé d'excommunication, dans les Soudeste Missieure d'excommunication, dans les Soudeste Missieure d'excommunication, dans les Soudeste Missieure d'excommunication, dans les Soudeste d'excommunication, dans les Soutes d'excommunication, dans les Soutes d'excommunication, dans les Soutes d'excommunication, dans les Soutes d'excommunication, dans les Soutes d'excommunication, dans les Soutes d'excommunication de la Contrassion, qui parafons soutes de la Contrassion, qui parafons soutes de la Contrassion, qui parafons soutes de la Contrassion y la contrassion soutes de la Contrassion y la contrassion de la Contrassion y la contrassion de la Contrassion y la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contrassion de la contra

Il réfulte naturellement de ces deux faits contraires & incompatibles, que ce grand nombre de Métropolisina, d'Archeviques & d'Officiers Grees du Patriarchat de Conflantinople, que Mefficurs de Port-Roial, le Bocheur de Sorbonne, & les Prélais de l'Eglife Gallicane, qui faitenne avec un Amballadeur de France, este derniser Thése contraire à la première, font des Frances, este derniser Thése contraire à la première, font des Frances ares en sont de la contraire à la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la confliction de la conflictio

#### KEDAAAION ..

#### CHAPITRE SIXTEME.

OIE phi in signifum. B diden et abelig inmed mi jefferne, manner 3 eimir , & woma erie ro pafeis eine Niges lete f minroling annhorin, agis relativeres phores Spannepin & unfuigeen donilir immefferner & re bie & Oue, mir ieger mit ieftlige iner Perentiat acombine, & or a nie. ace mumağ dinmelane mir ce mig Bententjeig niche-Anien Baurchemin, den giebrich enfint ignwirte & nichalmin urm imigeten reie Kugillin ensfendage, & al Manerto ainstilles is eie innide ( de imerife medant ) inferen philips of Ote, out direct mem unbeich Talier & Riegum mir arygine Kuginu nedubajur. dubarren & mes i reifer inciner mer reie mus' umar enferentiene, it ign ingeque mis mein erfugiete, & abitante auch rege , & proceste jaties rie steilner ple & dearedaufe lundgeine, mi delio-3 mir nipemade. In d' une of gerlat anurelent & apaysame site aux égui minimatir um à culture

E que nous avons dit est plus que fuffisant pour apprendre à tous ceux qui sont équitables, & qui aiment la vérité, dans quels fentimens eft l'Eglife. d'Orient. Mais enfin , pour combattre & dishper entiérement de l'esprit des hommes tout ce qui a été inventé, au préjudice de la gloire de Dieu, contre les principes de nôtre fainte Foi Orthodoxe. & pour détruire tous les blasphé. mes qui sont répandus dans ces fameux Chapitres de Cyrille, dans lesquels il affile fa langue contre Dieu, comme on l'a suppose, nous avons cru devoir faire un pareil nombre de Réponfes & d'Articles qui soient entiérement contraires à ceux-là; de sorte qu'on puisse les appeller une réfutation & correction des Chapitres de ce Patriarche. Nous garderons le même ordre que lui , dans ceux que nous composerons, afin que tous les Fidéles puissent les comparer ensemble pour en juger, & pour con-

Ci & an Chipard gran emmiserm.

noître la piété de l'Eglife d'Orient, & le mensonge des Hérétiques. Nous y ajoûterons auffi quelque chose pour l'éclaircissement des difficultez, & en su-PRIMERONS QUELQUE PARTIE, lorsqu'il fera nécessiare.

Ces dernières paroles du Chapitre fixiéme du Concile de Jérufalem, doivens faire tenir le Ledeur sur ses gardes, puisqu'elles contiennent un Avertiffement qui ne laisse aueun lieu de douter, que ceux qui ont compose les Decrets decette Assemblée, n'aient retranché plusieurs choses de la Confession de Foi de Cyrille, pour en deguiser le véritable sens, & qu'ils n'aient ultere sa Doctrine Orthodoxe, pour avoir quelque prétexte de la condamner, selon le desir & Pintention des Docteurs & des Prélats de France. Nous ferons des Remarques particulières fur toutes ces falfifications dans la fuite; mais s'il nous en échappe quelqu'une, sur laquelle nous ne fassions pas, avec assez d'attention, ou d'étendue, toutes les réfléxions qu'on pourroit fouhaiter, chacun aura le moien d'ajoûter les siennes au texte de ces Decrets, qui portent leur condamnation avec eux-mêmes, par cette déclaration qu'ont fait ceux qui en sont les-Auteurs, d'y avoir mis non pas la vérité toute pure, mais de l'avoir dégnifée par des additions ou par des retranchemens de tout ce qui leur a paru contrai-re à l'éxécution de leur pernicieux dessein, & au but des Prélats de France, qui vouloient emploier contre les Réformez tous les faux témoignages de ces Grecs pervertis, qui ont mis à la tête de leurs Decrets remplis d'Erreurs, do Falifications & d'Impossures la Lettre suivante, qui sert de Prologue à toutes leurs Menteries.

Aurijho biş di imreşingin bersingin vili quim R. Mushapilan dibi vili dimek R. Spaniak F. Egiliki, Yari di derekseli ilan Abriel, wil kahari dibi vili şlehiyi ilan Abriel, wil kahari dibi vili şlehiyi ilan Abriel, yari şlehiya ilan di ilan dibi şlehiya qeni bi ilan yari şlehiya di yariş çlehiya yaşı yarılı şleşiminin yilişin doğumluğu (vili mim di vili dibi vili yarılı yabınını (vili mim di vili di vili yarılı yabınını abriel emişli) şlehim virtusı şlehiya media di, şaqtıyan oğle vili şlehi kilişimin alangın emişli vili şlehi kilişimin alangın emişli vili şlehi deşimin alangın emişli vili şlehiya inda oğurmilini.

Dofithée, par la grace de Dicu, Patriarche de Jérusalem, à tous ceux qui nous interrogent, & qui ont envie de scavoir quelle est la Foi & la Religion des Grees, ou de l'Eglise d'Orient, & les sentimens qu'elle a touchant la Foi Orthodoxe, au nom de tous les Chrétiens qui relevent de la Jurisdiction de nôtre Trône Apostolique, & de tous les Orthodoxes qui viennent en dévotion à cette fainte & grande Ville de Jérufalem , avec lesquels l'Edise Catholique eft d'accord en toutes choses , pour ce qui concerne la Foi , Je présente cette Confession abrégée sans aucune dissimu. lation, & avec une conscience sincére, afin qu'elle serve de témoignage devant Dicu & devant les hommes.

Zz 3.

Nous

Nous avons de quoi prouver iei, par foixante-douze iémoignages, que les Decretas de ce Concile de Jérussiem ne font que l'Ouvrage d'un Autreu particulier. Ces temoignages sont tirez des propres Signatures de ceux qui ont paraphé ce Concile, dans lequel on trouve que t'est le Partiarche Deja-tète qui l'a résigé par serie site lequel on trouve que t'est l'extrairche Deja-tète qui l'a résigé par serie site et l'autreur de l'anona Cela par roit d'une manière incontes lebe par la Légalistiss de ce Ministre d'Eux, qu'on trouver ci-sprès, à la fin de toutes les Signatures de ce Coustilables, où cet Agent du Clergé de France article, que le Patriarche Dejstisé étant venu lui-même de Jérussième à Conslaminople pour lui donne cet Ouvrage, au mois de Septembre de l'an 1974, lui déclar a qu'ut souit périmentes faitifieit à et que cet de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de

Cette Légalifation a été fusprimée par les Dockeurs de Port-Roial, dans kur Ouvrage de la Perpétuité de la Foi, où ils out inféré les Decretes de ce Conciliabale qui leur étoient les plus favorables, & retranché tout ce qui en pouvoit découvrir la fourbeire, & fervir à leur condamusation. Mais au lieu de s'être mis à couverr par cette s'aprécherée; als ont fourni, par cels même, de plus fortes preuves de leur mauvaissé s'ij, puisséuleire les trouvent dans les mêmes Decrets dont ils ont voulu le prévaloire contre les Réformez.

Le Prologue que le Patriarche Dofithée a mis à la tête de ces Decrets, est une seconde preuve très authentique de ce que nous avons dit, pour démontrer qu'ils ont été forgez par ce Patriarche tout feul. Cela paroit dans ce Discours Préliminaire, par sa propre déclaration, car il dit très expresse. ment que c'est lui-même qui a mis par écrit cette Confession Abrègée, & quand il ne l'auroit pas dit, les preuves n'en seroient pas moins évidentes, puisqu'elles se trouvent dans les Decrets même de ce Conciliabule. Nous en pourrions produire un très grand nombre, mais il seroit inutile, attendu ou'il v en a de si claires & de si incontestables, qu'une seule suffira pour achever de convaincre les plus incrédules sur ce fait. Elle est tirée du second Chapitre de ce prétendu Concile qu'on trouvera ci-deffus à la page 200. où l'Auteur des Decrets dont il s'agit, ne s'exprime pas au nom d'une Affemblée Synodale, ou d'un Concile, mais comme un particulier qui invective contre les Réformez, & qui après avoir dit qu'ils ont publié les fameux Chapitres de la Confession de Cyrille Lucar pour séduire les ignerans, finit la censure de cet Article par cette protestation, ET je NE CLESERAS POINT DE LE REPETER PLUSIEURS FOIS. ( s'misques & rate minime Afren ) Une pareille expression ne convient point à une Assemblée, mais c'est le langage d'un particulier qui dit son sentiment, & non pas celui de plusieurs personnes, car il se sers de la première personne d'un verbe singulier. Cela ne scauroit être contesté par ceux qui ont un peu d'équité, & quelque connoisfance des Régles de la Grammaire. Cette preuve étant jointe a celles que nous avons tirées de la Ligalifation de Montieur l'Ambassadeur de Nointel. & du Prologue de ces Decrets du Concile de Jérusalem, où le Patriarche Dofithee

Defithée le vante lui-même d'en être l'Auteur, il n'eft pas nécessaire d'insister plus long-tems là-dessus, pour faire voir que ce Conciliabule n'est pas une Confession de For de l'Eglise de Jérusalem, ni des véritables Grecs des autres Eglifes de l'Orient, mais un Ecrit FORGE' CLANDESTINEMENT ET FRAUE DULEUSEMENT par cet Ex-Patriarche, qui après avoir fait ce comp de perfidie abandonna son Eglise, pour se venir mettre sous la Protection de l'Ambassadeur de France à Conftantinople, comme cela paroit dans l'Attestation

de ce Ministre d'Etat rapportée ci-defius.

Nous ne disons pas sans preuve que ce Patriarche étoit un perfide, car nous avons de quoi convaincre tout le monde par fon propre témeignage qu'il étoit tellement perverts qu'il ne faisoit pas difficulté d'approuver des Dogmes & des Pratiques entiérement contraires à celles de son Eglise de l'érusalem, & incompatibles avec la Doctrine & le Culte des véritables Grecs non Latinifez. Cela paroitra manifestement dans plusieurs Decrets des Articles fuivans, mais sans aller plus loin en voici une Demonstration très évidente, fondée fur une déclaration du Prologue de ce faux Patriarche qui est la plus Ethérodoxe & la plus infolitenable qui ait jamais paru dans les Ecrits des

Latitudinaires, & des gens sans Religion.

Cette Déclaration porte que l'Eglise Grecque d'Orient a les mêmes sentimens EN TOUTES CHOSES que les Fidéles qui vont à Jérufalem en pelerinage par dévotion. Or chacun scait que sans compter les Papistes, qui y viennent en très grand nombre, & les Grecs Latinifez qui y ont des Convents, il y vient auffi de toutes les parties du Monde, & fur tout des Contrées de l'Orient, plusieurs autres Grees qu'on appelle Melebites & Royalistes, Georgient & Ibérieus, Colebidieus & Mengrelieus, Indieus & Chrétieus de St. Thomas, Jacobites & Monophysites , Cophtes & Egyptiens , Abysins & Ethyopiens , Maronites, Armeniens & Neftoriens, qui ont des Egliscs particulieres, ou des Chapelles dans la Ville de Jérusalem, séparées les unes des autres, parce qu'ils différent beaucoup, tant dans leur créance que dans leurs pratiques extérieu. res de Religion, comme cela est prouvé d'une manière incontestable, par les diverses Relations de tous ceux qui ont écrit touchant la Doctrine & les Contumes des Nations du Levant; il est done très maniseste que le Patriarche Donthée n'est pas seulement un bomme sans Religion, mais aussi le plus impudent Menteur & le plus grand Imposseur qui ait été parmi les faux Patriarches & les Apostuts de l'Eglise Orientale, puisqu'il debute, dans son Prologue du Concile de Jérusalem, par une menterie qui est prouvée par autant de témois gnages qu'il y a de personnes qui ont écrit sur cette matière.

Ceux de l'Eglise Romaine ne sçauroient disconvenir de ce fait, sans de mentir plusieurs célébres Historiens de leur Communion, qui ont fait le Catalorne des Erreurs & des différens somimens de tous ces Grees, dont nous venons de parter, lesquels als mettens au rang des Schifmatiques & des Hirétiques. Cela étant, comment se peut-il faire que tous les Grees de ces différentes Seffes, qui étoient dans la Ville de Jérusalem l'an 1672. Le soient trouvez du même fentiment que le Patriarche Dofithee EN TOUTES CHOses, & qu'ils aient figné une Confession propre a favorifer le Papifme qu'ils deteftent & contre lequel ils fulminent des Anathémes deux ou trois fois toutes les années, dans leur Office Public? Zz 4

Il réfulte naturellement de tout cela, que toutes les Signatures qui se trou-vent au bas des Decrets du Conciliabule de Jérusalem, ont été faites à plaiser par quelque Imposteur, ou mendiées parmi les Grecs Latinisez & Apostats, par le perside Dostibée, Auteur de ces Decrets, remplis de saussetez, & d'erreurs très groffières, comme nous l'avons démontré ci-dessus. Il ne faut pas, après cela, s'attendre qu'un personnege de ce Caractere qui a l'effronterie d'oser publier que tous CEUX QUI VIENNENT EN DEVOTION A JERUSA-LEM, SONT DANS LES MESMES SENTIMENS EN TOUTES CHOSES. fasse une Confession de Foi sincère, pour témoigner sans déguisement devant Dieu & devant tous les hommes, comme il le proteste, quelle est la véritable Créance des Grecs non Latinilez, puisqu'il découvre sa mauvaise fui en debutant par la plus grande fauffeté qu'on puisse imaginer, & qu'il le parjure en même tems, aiant l'impudence d'ofer prendre Dieu à témoin de cette infigue menterie qui se découvre d'elle-même, par un très grand nombre de faits contraires, qui fautent aux veux : voila pourquoi la fuite de ce Conciliabule n'est autre chose qu'un tiffu de faussetez & d'impostures qui serviront à charger de consufion tous les principaux Docteurs & Prélats de France, dans tous les Siécles à venir, puisqu'ils ont travaillé de concert avec ceux qui les ont forgées pour tromper le monde. Voici le premier Decret qui cst le plus tolérable.

#### OPOE A.

#### DECRET I.

N'Ous croions en un feul Dieu, Pére, Fils & Saint Efprit. Le Père n'elt point engendré, le Fils eft engenré du Père avant les Sietels & Ius eft Condiublantiel i e Saint Efprit procéde du Père, & est Confidhantiel au Père de l'est procéde de l'est procéde lors ces trois Perfonns en une nifea Effence, la rets Sainte Trinité, qui est continuellement bénite, glorifiée & adorée par toutes les Créaures.

Pour ne faire pas ici um répétition insuité de ce que nous avons expliqué travelant la Décritin de ce Decret dans une de nos Rematques for le pressite attaine de da Synode de Moldavie, nous renvoions le Leccur à la page 336 cidellus, où il trouvers la réptation de ce qu'il a déclare par fa Conjession de Fei, & de dans fer Letters, que le Saint Espiri proetde du Père par le Filis. Nous ajoûterons seulement ei une courte réflexion sur le situe; que les Auteurs de ce Cosmitable de sirvaite nont gardé sir ce Dogme, car les vérisables de ce Cosmitable de sirvait par le situe de la Père 3 su u, mais parce que les Latins no s'accommodem pas de cette expression, ceux qui ont formé ce Decret ne s'en son pas jugé à propos de nanquer ou Latinsje. Coltamber, cependant ils n'ous pas jugé à propos de nanquer ou Latinsje.

Tight El Linnell

vertenent qu'ils trisent dans le même featiment que les Latins, ni ofd dire que le Saine Elpris procéed de Pier El du Flis, sentud que cette déclaration nature le Saine Elpris procéed de Pier El du Flis, sentud que cette déclaration nature et de une preuve manifelte qu'îls froient antièrement s'parre de la Commande de Cres, le vériséhèment unit à etle de Latins. Ils 700 not pas non plus me de Gres, le vériséhèment unit à etle de Latins. Un ront pas non plus vontu dire que le Saine Espris procéed de Pier par le Fils, comme les Gres qui vontun dire que le Saine Espris procéed de Pier par le Fils, comme les Gres qui vonten dans le United et Latins, parce que le Patriarte Lusar saint été condamnet dans le Synode de Confination ple fous Gyrille de Bierle, pour s'être expliqué de la fiert, de les Auteurs du Concile de Jérulation ainus rainfié exte condemanteurs, en adoptant es Synade, ils ne pouvoient pas s'en lervir s'ans se condamner eux-mêmes; voils pourquoi ils not point voit trouse d'autre milieu que de garder le filence ur ces deux expersions différentes; en laissant à deviner quelle est leur créance sur ce point de Foi, qui a tant saiglé et resobblet dans le Cariffalunime, les fellement ainus les Gress courre les Latins, que plusseurs Conciles très nombreux, all'embler expressions de la latin pas de capables de les pappies.

Cette Réfléxion nous conduit heureulement à la découverte de LA PLUS INSSIGN FOURSENS AU SIGNE É loit jamais faite daus l'Égiffe Remaine. Elle conflitée en ce que tous les Delleurs le les Hifteriens du Papijme fobitement que les Gress fe font unis à l'Egiffe Latise fours Eugens IV. Anna le Cancile de Florence. Le célèbre Docteur Advers s'exprime là-delius, on ses termes, dans fon Grand Dilisoniers Hifteriens, fur l'Arricle de ce Concile. In Le Pape sy trouva lui-même avec Jean Pakelogue Empereur des Grecs, & les autres Prétais de Nation. L'à on diptur de la Proceffion du Saint Éfyris; & le le Latins établirent si bien cette vérité, qu'après deux belles Orsifons que le Cardinal Befjaris in êtà ce fligt, rous s'ouse avvixen x a La que le Cardinal Befjaris in êtà ce fligt, rous s'ouse avvixen x a La

"CREANCE DES LATINS, excepté l'Evêque d'Ephefe.

Ce Docteur & tous ceux de la Communion, qui itennent le même langage, mentens impantemar, & le trouvent teasfonshe par d'autres Docteurs très cellèbres de leur Parti, qui, fans faire réflexion aux confequences de certainer Hifieries qu'ils out rapportées contre le Réfermez, ont fourni des preuves très autéentiques pour démontrer que les véritables foress ont toûjours été fi deignez de la Créance des Latius fur cet Article, qu'il sont condamné comme des Perfides, & thepôfe comme des Apoflats, les Prélats & les autres Eccléfiafiques de Tèglife Orientale, qui pour s'apposebre des Latius, n'ort pas voulu dire, Jans

aucun détour, que le Saint Esprit procéde du Père seu L.

C'elt ce qui paroit manifeltement par l'éxemple du fameux Yean Freux, Patriarche de Conflantinople, qui se réunit avec l'Eglife Romaine, & feu enfuite déposé dans un Synode, & envoie en éxil, où il mourut en prison, avec ses deux Archidaters, complantin Meltenaire & George Mateéyris. Car la cause de la Diposition, de son Esil & de si Prijon, sur qu'il solutint que te Sant Espira procésair de Perer par le Fis comme les Deberras de Pour, et Sant Espira procésair de Perer par le Fis comme les Deberras de Pour, et Sant Espira procésair de Perer par le Fis comme les Deberras de Pour, et l'est de la la procésair de la comme de la Réponja Genérale su Livre de la Deposition de la Réponja Genérale su Livre de la Deposition de la comme su crime dique d'être ciuffé de en ces termes. Paique l'on m'a impute comme un crime dique d'être ciuffé de en ces termes. Paique l'on m'a impute comme un crime dique d'être ciuffé de

. Done Ha Cook

Patriarchat, d'evoir dit que le Saine Espris procéde DU PARR PARLA FILS, El que l'on a just ce Crime digne de l'Exil & de la Prison qui m'a conduir à la mort. Je déclare que je un nie paint ce Crime, que je l'evoué, que je un m'en justificiai point, d'que s'il montre de foustrir queique inflamie, je un refusé pas de la foustrir. En pie de que se, j'ai faquirei es Essament de manin propre .

Voila qui prouve d'une manière incontestable que tous les Grecs qui one figné le Concile de Florence étoient dans le même cas que ce Patriarche de Constantinople, dégradé de sa Dignité, & condamné comme un Criminel & comme un Ethérodoxe, pour avoir emploié dans ses Ecrits des termes contraires à l'opinion des véritables Grecs fur la Procession du Saint Esprit, d'où il réfulte manifestement que les Auteurs de ce premier Decret du Concile de Jérusalem, n'aiant pas seulement adouci les expressions de ce Dogme, pour s'approcher des Latins, comme le Patriarche Veccus, mais entiérement supprime le véritable sentiment des Eglises Orientales, que n'attribuent qu'au PERE SEUL la Procession du Saint Esprit, ils doivent être mis au rang de ceux que les Grees non Latinisez regardent comme des Criminels infames, &c comme des Rénégats & des Perfides qui trabiffent leur Religion pour favorifer les pernicieux desseins de l'Eglise Romaine. Cela paroit dans tous les Decrets fuivans qui sont tellement conformes à la Doctrine du Papilme, qu'il seroit inutile de nous arrêter à faire des Remarques pour démontrer qu'ils ont été forgez par des Partisans de la Cour de Rome, par des Pensionnaires des Ambassadeurs de France, & par des fourbes subornez & corrompus par les Emisfaires des Jésuites & des Prélats de l'Eglise Gallicane. Voila pourquoi nous avons résolu de n'emploier que les témoignages des Anciens Pères Grees, pour réfuter toutes les Erreurs de ces Decrets, & pour faire voir, en même tems, par un moien très abrégé & très efficace, que les véritables Grecs n'ont jamais été du sentiment de ceux qui ont approuvé ce Conciliabule de Jérusalem.

Voisi quelles sont ses Érreurs, condamnées par plus de sing seut Pagleges, treès authentiques, dont on trouvera le texte Gree dans les Exemplaires des Editions qui ont été faites, la plûpare, avec l'Apprehiation 8c par les soins de excux de la Communion de Rome, comme il paroit dans l'Anisée Afghebitiques de tous ces Anteurs 8c de leurs Ouvrages, marques ci-deflus, depuis la page 344, julqu'à la 396, où le Lecteu trouvera le Titre 8c la Forme de tous les Valumes dans lesquels al pourra vérifier toutes les citations que nous ferons, pour réfuire les Decestis pincaux, & pour campirare les Dogence de la Confection de Foi de Cyville Lusar qui leur font appolez, & qui servent en même tenns à êtraine la Doctrice du Confet de Trouves, & à étable celle des Egi-

ses Réformées.

#### OPOS B.

### DECRETIL

Perticile wied Riem Eineb romachte dem Rediteren, E Ald rure meirz abgenree nertig ispilantle, cin unen fifen, and in i nyfalant tandelle melrie igeliedere af megidente.

N Ous croions que l'Ecriture Sainte a été donnée de Dieu, & que par confequent, on doit ajoûter foi & croire sans aucun doute, ce qu'elle enseigne de conforme à la Tradition & à l'interaprétation

# CONCILE DE JERUSALEM. prétation de l'Eglife, & non pas selon des explications arbitraires.

On pourroit dire que les Grees par cette Tradition & Interprétation de l'E: glife Catholique, n'entendent autre chose que l'Analogie de la Foi, & qu'en cela le Principe qu'ils suivent, pour expliquer l'Ecriture Sainte, est conforme à celui dont les Réformez se servent, pour se déterminer sur le vérimble fens de tous les Passages des Livres Sacrez, non pas selon les idées particu-Lieres d'un chacun, ni selon des Explications Arbitraires qui pourroient être contraires & opposées, mais sclon les Régles invariables de l'Analogie de la Foi. qui se rapportent aux idées claires & distinctes des principaux Articles de la véritable Religion, qui se trouvent révélez & établis par des Passages si intelligibles & fi postifs, que tous ceux qui tiennent pour Divins, les Livres dans lesquels ils trouvent ces véritez fondamentales, ne courent point risque de se tromper, quand ils suivent exactement cette Regle Analogique. Mais ce Principe étant contesté par ceux de la Communion de Rome, nous les allons convaincre que les Grecs non Latinifez l'ont établi d'une manière très folide, & entierement conforme à la Doctrine du Patriarche Lucar & à celle des Réformez. Voici trente-deun Paffages qui le prouvent d'une manière in-

contefable.

Voiez I. Bail. Pram. in Pfal. pag. 57. II. Idem. Maralism Summd, fas definitione 26 Cap. 1. pag. 409. III. Idem. Epfh. 70. ad Enflations. pag. 324. IV. Idem. Imml. in fale. pag. 334. IV. Idem. in Jenis. Imml. in Jenis. pag. 341. IV. Idem. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in Jenis. Imml. in

A22 2

OFOE T.

DECRET III.

freiniste F ünger ügnder Geit if aller i Je ischisere eie diser awsessen, die F all änderingener ist nomingene addrzesseau, die in z wiere iben übender diemassen vorer d'anglier werpressen, di namaging.

N Ous croions que Dieu très hon, a prédéfiné de toute éternité pour la gloire, ceux qu'il à élûs, & qu'il a mis au rang des damnez ceux qu'il a réprouvez : mais qu'il n'a pas voulu réprouver & damner ceux-ci, ni juftifieg ceux-là, fans caufe.

Les Théologiers Modernes de la Communion de Rome tiennent ce lant page, mais les Chrétiens Oriennaux & les véritables Grees non Latinifez ont toujours-enlegigés, que Dies publiés gratuitement les Ells qu'il a prédifinez de toute étenuté par un par éfait de fà Bonté ét de fà Molécicorde, pour les faire jouir d'un bombeur éterné, peudent que les Damnes fonfirient les peutes qui les freunt principal indifféres par un effet de fà Julice, tant à caufe du Péché Originel que des autres fautes perfonnelles dont ils févout treuvez coupolés.

Voicz les Preuves de cette vérité dans les IX. Passages suivans des Péres Grees, qui confirment la Doctrine du Patriarche Lucar & celle des Résonnez

fur cet Article.

1. Chryfoltom. Homil. 1. in: Epifol. ad Ephof. tom. 2, pag. 767. II. Idem. in: Epif. ad Ram. tom. 9. Homil. 2, pag. 66. 67. III. Idem. Homil. 2. in: Epif. ad Coloff. tom. 4, pag. 98. IV. Idem. in: Pfalm. 116. tom. 1, pag. 768. V. Idem. Homil. 14, in: Evong. Pfalm. iii. 2, pag. 610. VI. Thodoret. in: 2. Epif. ad Timuth. in Scholitis, pag. 774. VII. Photius. in Scholitis, in: Epif. ad Romans. pag. 337. VIII. Idem. in: Epif. ad Ephof. pag. 613. IX. Cocumentus. in: Epif. ad Romans. cap. 1, pag. 2, 246.

OPOE A

DECRET IV.

िरार्गातीय को रहाता महत्त्वका करते , को जार-वांतुक, को वोच, को को देवता कार्यम्ब, कार्य-को बीवन्य केतुस्त केत्र कार्यम्ब, कार्य- Ous croions que Dieu, en trois Perfonnes, Pére, Fils, & Saint EG prit, est le Créateur de toutes choses, visibles & invisibles.

Il a'ya point de Cautroeress là-dessisse entre lex Grees & les Resserces qui loit réelles, quand la véritable Doctrine des uns & des autres est expliquée sans déguirement, c'est pourquoi nous passons à un autre Article, sans nous artèter à faire des Remarques instilles & à citer des passages qui seroient supersesses.

O P O E 'B'

DECRET V.

iceingde maine mi iren, iire igemi, iire NOus croions que toutes choses, vi-

mine, mi 3 nand, f nand, moiling all vie Dir, & meggagii, i uie if achreria il. wu rame, but pude mertel. De zerfondin 4 id' on indbind mir n seinun im + auger agarime . & micen fi. ifurret-Lume & artis vi uguiter de elleres incireres in-Quidlus 3, an' ein iferifen ideineite that Rine meineme co reie dimprirere, if und abne Хикалофіїм периял. ті роти тор та Inia mada maguelilegia aici minis, as omminora arte Luir ajanur, delir ipais giganprime amplife, if implies reit agerage alet a Gin coming antibiarne indaminife.

CONCILE DE JERUSALEM. 375 la Cause du Mal, considéré dans sa mauvaise qualité, quoi qu'il le prévoit & le permette. Que les maux qui sont déja faits, font quelque fois dirigez à une fin utile, par la souveraine Bonté, qui ne les fait pas, mais qui se sert des circonstances particulières de chacun, pour en faire réfulter quelque chose de meilleur. C'est pourquoi nous devons adorer, &c non pas fonder les secrets & les Jugemens incompréhensibles de la divine Providence. Quoi que nous puissions. rechercher par un bon deffein, ce qui nous en est révélé dans l'Ecriture Sainte; & ce que nous y en pouvons trouver d'utile pour nôtre falut éternel, &c pour cet effet nous devons en faire, fans. aucune hésitation, des interprétations conformes aux plus excellentes notions que nous pouvons avoir des attributs de Dieu.

Cette Doctrine des Grees de Jérusalem, touchant les Jugemens incompré-Benfibles & les voies inscrutables de la divine Providence, est entiérement conforme à tout ce que le Patriarche Lucar en a dit, au cinquiéme Chapitre de sa Confession de Foi, qu'on peut voir à la page 140. de ce Volume, Les Réformez sont aussi dans les mêmes sentimens, voila pourquoi ces mêmes Grees & tous les Approbateurs de ce Conciliabule de Jérusalem se condam-. nent aveuglement & se confondent eux-mêmes par ce Decret, attendu qu'ils ont adopté le Synode de Moldavie qui a censuré la Doctrine du Patriarche Lucar conforme à ce Decret, & soutenu qu'on ne pouvoit rien dire de plus blasobématoire.

On peut voir cette censure dans le 5. Paragraphe qui est ci-dessus, à la finde la page 340. & les Remarques des trois pages qui sont immédiatement après, où l'on trouvera des preuves incontestables de la mastraise soi des Grecs de Jérusalem, & des falfifications que les Docteurs de Port-Roial ons faites, en supprimant cette Censure du Synode de Moldavie, quand ils ont produit, contre les Réformez, ce Decret du Concile de Jérusalem, qui lui est onpolé, quoi qu'il ait été approuvé, comme nous l'avons dit, par les Auteurs de ce même Concile.

Il résulte naturellement de tout cela, qu'il y a eu bien de l'aveuglement, de l'animosité, & de la manvaise foi dans tout ce que les Auteurs de ce Conciliabule ont forgé contre le Patriarche Lucar, & dans la conduite des Docteurs & Prélats de France, qui ont emploié toutes ces faussetz & ces

impossures contre les Rétormez, pour autoriser les Erreurs & les Abus de l'Eglise Romaine.

Ceux qui souhaiteront de voir quelques Pessages des Perses Grees qui confirment la Destirie Orthodoxe du Patriarche Lucar & celle des Réformez, fur cette matière, n'ont qu'à jetter les yeux sur les Ouvrages marquez par

les cing Numeros fuivans.

I. Athanaf. in Symoph Seript. Sacre. II. Bafil. Homil. 7. in Hexamer. pag.

33. III. Chrysfoft. Homil. 15. in 2. ad Cerinib. tom. 3. pag. 631. IV. Idem. de incomprehenshili, ad Anomeost. Hom. 1. tom. 6. pag. 392. V. Idem. Homil. 5. de Previdentis. tom. 6. pag. 878.

### OPOZ f. DECRET VI

medican complia compa & adaing 250 Ott de megultien winduniem, in it messio rie him contis , ri & open unmund aumende gundnieben, umangber men-Chieng the acomments superior of Alg-Dre, der publica & mipus Anna, it if poeries cira împişel vira, ig reis nagmes auwie cin afdairm is to so affer. naguie if ough & pretier, & this apartier, eles ini-Cour , Barenniar , dies , multipariar , pargine, merine, igro. & ein inen int parting and applicant counter to frie grand Monay, o'x ime dienes, menes & anne monarijus & moderas & ireju prelie ien rar co ra mug, & rg abehia, i er himerfichoud. if nal ifnierer biger, i E Gin Airs paris, of airmefu@ Magia ras misты С 7 інгін титис шапилациять ста innegiferen. all ame in muit of infrance Die vier magifant bidener i Stia dinascrier, eier ibgame rur mieur, blibnes mennnnig adreine. allen & farm, & rim ri Co de af mujecia immirus, if reddmin, ? me pange Surare.

NOus croions que le premier Hom-me, aiant été créé de Dieu, tomba dans le Paradis, parce qu'en néglis geant le Précepte divin, il a obei au confeil frauduleux du Scrpent, & que le Péché Originel est sorti de là, & s'est répandu sur tout le Genre bumain, de forte que personne ne naît, selon la chair. qui ne foit chargé de ce poids , & qui ne goûte ses fruits en cette vie. Par ces fruits & par ce poids, nous n'entendons pas les crimes, tels que font l'impiété. le blasphême, l'homicide, la Sodomie, l'adultère, la fornication, la haine & les autres péchez contraires à la volonté de Dieu, qui se commettent par une dépravation de la volonté, plutôt que par la fragilité de la nature humaine. Puife que les Patriarches & les Prophétes. avec un nombre infini d'autres personnes, qui ont vécu, non sculement sous les ombres de l'Ancienne Loi, mais auffi sous les véritables lumiéres de la Grace. comme le divin Précurfeur, & fur tous la Mére du Verbe de Dicu, Marie toûjours Vierge, n'ont commis aucun de ces Péchez, ni expérimenté quelque chose de pareil : mais seulement resienti les peines que la Justice de Dieu inflige aux hommes, à sçavoir, les sueurs des travaux, les mileres & les infirmitez du

corps, les douleurs de l'enfantement, tout ce qu'il y a de pénible durant le

cours de la vie, & enfin la Mort corporelle, qui cft le comble de toutes les autres fouffrances.

Co Decret contient trois Dogmet qui donnent gais de suss' aux Riferners, it qui levrent det enadmantine de curval in même qui ont composite come citiabule de Tringlem, &t à convaincre d'impositure les Grets de Conflantingle, &t à confunite non feulement les Prelats de France, mais suiff trass evant des Communion de Rome, fuir ce qu'ils ont foutenu très spinistrement, contre les Réformers, que leur Doctrine est conformé a celle de Egilier Orientales intre tous les principaux Articles de leur Créance, si on en excepte ce qui concerne la Pracépine du Saint Esprit, &t la Primanti du Pape de Rome, situ tous les autres Respoise au Chile Grient, et la Primanti du Pape de Rome, fuir tous les autres Respoises qu'ils doivent faire, éton la Doctrine de ce Decret.

Ils doivent renoncer, en premier lieu, à leur Dogme de la Conception Inmacule's de la Sainte Vierge, Mére du Rédempteur, qu'is prétendent avoir été préfervée du Préth Original contre le fentiment des Gress, qui déclarent formellement ici, que Presonne me naît selon la Chair qui me sait

CHARGE' DE CE POIDS, & qui ne Goûte fes fruits.

Tous ceux de la Communion de Rome sont condamnez, en second linu, par ce Decret Synodal, sire ce qu'ils entigenent de l'Asson Prio N de la même Vierge, bien heureuse, qu'ils présenteu aussi avoit été transporte dans le Ciel en Corpe se en Ame, fans qu'elle air ressont ser la Mort. Les Grecs de Jéruslem condamnent si expressionne en la Mort. Les Grecs de Jéruslem condamnent si expressionne en l'adique en l'adique et l'Egglie Romaine sont du même seniment, il saut qu'ils reforment non seulement ce que le cossili de Trente a déclaré la-désin, mais aussi qu'ils remences au Cukie s'per phisses que les Papes not en table since par l'ambigue. L'adique l'adique de l'adjonguis présente que Bonsfac Principe, Ce qu'ils adsignat la Eère de l'Adjonguis présente que Bonsfac haussité du Service Divin qu'on fait les jours de Noil, de Papeus & de Parestelles comme cela paroit dans la Bulle que ce Pape très impie sit publicr à Rome l'an 13ch com l'an 13ch de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de Papeus de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis de l'adjonguis

Le troiféme Degne qui fert ici à tonfouire également les Grece de Jérigalem 85 ceux de Moldavie, sous cert suis et Printas de France, confilte en ce que les Auscurs du Decret qui contient ce Dogme, se condament eux-mines, en ratifiant tout ce qui eft content dans le prisitem Article de la Confession de Foi du Patriarche Gyrille, contre lequel ils ont approver, sur lammem ematière, un Article tout contraite à chui-ci, comme nous l'avons démontré cidéstis, à la page 344, où le Lecteur trouvers une Remarque dans laquelle nous avons mis en Parallète est Dogmes contraitières par lequels on décourre nous avons mis en Parallète est Dogmes contraitières par lequels on décourre pour combuttre les Réformes: mais ecux-ciont maintenant de quoi se défendre, par la décourre de toutes ces funéraits dont le praisieux Dourage des Docteurs de Port-Roial a été rempli, attendu que ce n'est qu'une compilation des Dogmes errouxe. Se des faux l'émagages dont nous venons de parler.

Ceux qui voudront éxaminer de plus près la Conformité qu'il y a entre la Aaa 4 Doctri-

Doffrine du Patriarche Lucar & des Réformez, sur cet Article, avec celle des Pérss: Gress, qui condamnent les Théologiens de l'Eglise Romaine sur la même matière, doivent lire tous les Passages que nous leur indiquons ici,

sous treize différens Numeros.

#### OPOT Z.

#### DECRET VII

Intellight F (1) F (1) A sign life.

Intelligination simple, a figuration,

is of life simple (the independent migmorpholism for migration with a single morpholism for migration with a singlemorpholism for migration with a simple dead-promisent flowlying morphism of analyzing migration with a literal simmorpholism with a figuration or migration with magnitus minit algorithm, without, matter mathematical flow of the magnitus, and the property analysism of the imposit, the shiftfless is shiften as the magnitus in a figuration of the imposit, the shiftfless is the magnitus, in a great handle landships region (from the morphism).

YOus croions que le Fils de Dieu. Nôtre Seigneur Jesus Christ, s'est anéanti lui-même, c'est à dire, qu'il a pris la Nature Humaine en sa propre Personne, qu'il a été concû du Saint Esprit, & fait Homme dans le sein de Marie, toujours Vierge, sans avoir cause aucun travail, ni douleur à sa Mére. ni donné la moindre atteinte, à sa Virginité par sa Naissance: qu'il a souffert, été enfevéli, & qu'il est ressuscité glorieux le troisiéme jour, selon les Ecritures, monté au Cicl, & qu'il est affis à la droite de Dieu le Pére: & nous attendons fon retour quand il viendra juger les Vivans & les Morts.

Tous les fidèles Chrétiens conviennent de ce qui en contenu dans ce Decret, à la-réferve de quelque-suns qui ont des opinions un peu differentes touchant les douleurs & les travaux de l'enfantement de la Mére du Rédempetur. & touchant l'état de sa Virginité après la Naissace de Jétius Christ. Mais il est très évisient que les Auteurs de ce Decret renorespar eux-mêmes ce qu'ils ont étabil dans le Decret précédeux, où ils au trais, d'une manière très précise, la Virage Marie dans le rang de celles qui ont souspritet douleurs de l'enjanement, avec toutes les autres peines & ingiremètee.

Cette contradiction, si manifeste, dans laquelle on voit ici, que les Grees de Jérusalem sont tombez, dans deux Articles, qui se suivent immédiatement.

tl.

eft une preuve fort claire que leur craffe ignorance, jointe aux diverses passions qui les aveugloient, & aux remords de leur mauvaise conscience dont ils étoient bourrelez, les avoient mis tellement bors d'état de raisonner juste, & de prendre garde aux bévhes que nous venons de découvrir, qu'ils n'ont pas éte capables de mettre par écrit quelqu'un des Dogmes de leur Créance, fans faire des altérations, ou des omissions très essentielles sur les Articles fondamentaux dont tous les Chrétiens conviennent, & fur ceux-là même que les plus flupides & les plus mal inftruits d'entre les Neophites n'ignorent pas. Tel est, par exemple, l'Article qui concerne la Mort de Jesus Christ dont les Grees de Térusalem no font aucune mention dans ce Decret VII. de seur Concile, où ils font profession de croire que ce Divin Rédempteur est né, qu'il a sonffert , qu'il a été enféveli , & qu'il eft reffuscité le troisième jour , sans dire un seul mot de ce qu'il a souffert, & de ce qui est exprimé dans les Confessions de Foi des Chretiens, qui déclarent expressement qu'il a été crucifié, & qu'il

Ces deux Articles sont spécifiez dans le Symbole des Aphres, & distinguez l'un de l'autre, dans celui de Nicee, pour marquer d'une manière distincte, ce que Saint Paul a enseigné, touchant le point fondamental du salut éternel, & de toutes les confolations spirituelles que Jésus Christ a méritées aux Fidéles par fa parfaite obeiffance, que cet Apotre fait consister en ce que 76fus Christ s'est non seulement abaissé par son Incarnation, en prenant la forme de Serviteur, mais, outre cela, parce qu'il s'est rendu obesssant jusqu'à la most & même jusqu'à LA MORT DE LA CROIX, comme cela est très expressement marque dans le 8. verfet du 2. Chapitre de la II. Epître aux Corinthiens. Mais les Auteurs du Conciliabule de Jérusalem avoient l'esprit tellement offusqué par la sougue de leurs passions déréglées, & si sort obscurci par les Prejugez très injustes dont les Prélats de France leur avoient rempli la tête, par divers Mémoires tous farcis d'impostures, contre le Patriarche Lucar, qu'il ne leur restoit pas la moindre étincelle de lumière, ni la moindre ombre de raison, pour distinguer le vrai d'avec le faux, dans aucun point de Doctrine. Cela paroit sur tout en ce qu'ils ont avancé des propositions si contradictoires, & adopté des Dogmes si incompatibles, & tellement contraires à leur but, qu'au lieu de servir à la condamnation du Patriarche Cyrille, ou à celles des Réformez, felon leur dessein, ils servent au contraire à les confondre eux-mêmes, & à condamner les Prélats de France, par une Censure de leur propre Doctrine, & par une Approbation de celle du Patriarche Lucar & des Théologiens Réformez, comme cela paroît d'une manière très claire dans le Decret luivant du même Concile.

#### OPOE H.

### DECRET VIIL

[trionals T nienes quar lavar Xenir méren profethe property, & biene imerie hister and mirmer, the namehanger ale & lifu afpar @- mmuning araptere Gia ig an-

NOus croions que Nôtre Seigneur Jésus Christ est seur Media-TRUR, qu'il s'est donné en rançon pour tous, & qu'aiant fait la réconciliation Brainer, & minis nahidass mis illus niene entre Dieu & les hommes par son propre Bbb

merichers, & lauruis efei ? aparais Sang & par la propitiation de nos pechez. il est l'Avocat qui prend un foin très inür. particulier des siens,

Nous avons fait l'application de ce Decret, au milieu de la page 222. de ce Volume, à l'occasion du Synode de Constantinople qui a prononcé Anathée me contre le Patriarche Lucar, parce qu'il a mis dans le huitième Chapitre de sa Confession de Foi, que Jesus Christ est le saut Madiateur que

prend foin des fiens. On n'a qu'à jetter les yeux fur la Duttrine de ce Chapitre, qui eft à la page 241. ci-dessus, & la comparer avec la Censure de l'Anathème dont nous venons de parler, & avec ce huitième Decret du Concile de Jérusalem, pour être convaincu que tout ce que le Patriarche Lucar a dit sur cette matière est confirmé par ce Decret de Jérusalem, & condamné par l'Anathème fulminé dans le Synode de Constantinople contre la même Dottrine de ce Patriarche. d'où il résulte que les Grecs de Jérusalem, siant approuvé ce Synode d'une manière très authentique dans leur Concile, se condamnent eux-mêmes par cer huitième Decret du même Concile, qui détruit ce Synode, pour approuver la Doctrine du Patriarche Lucar. Voila pourquoi les Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France, qui ont mis ces Decrets contradictoires au rang des prenves anthentiques de leur Religion, fe trouvent condamnez en cela, par des témoignages irréfragables de leur mauvaise foi, & convaincus d'impoffure & d'avenglement, puisqu'ils nient avec opinidereté dans plusieurs Articles ce qu'ils établissent formellement dans quelques autres, comme il paroit très évidemment dans l'Analise que nous venons de faire des erreurs de ces-Articles, comparez avec la Dollrine Orthodoxe de ce buitieme Decret, qui est. non seulement conforme à celle du Patriarche Lucar, & à celle des Résormez, mais auffi à celle des Péres Grees & Latins qui n'ont reconnu qu'un: SEUL & UNIQUE MEDIATEUR entre Dieu & les bommes , comme on le peut voir dans les dix-sept Passages suivans.

I. Athanasius. Dial. 9. de S. S. Trinit. tom. 2. pag. 253. II. Irenæus. libr; 3. adversus hereses, cap. 20. apud Theodoret. Dialog. 2. tom. 4. pag. 86. III. Theodoret. Dial. 11. som. 4. pag. 56. IV. Epiphanius. in lib. Incora-to. pag. 488. V. Chryloft. Howil. 7. in 1. ad Timoth. som. 4. pag. 276. VI. Ignatius. Epifol. ad Philadel. pag. 95. & 97. VII. Clemens Romanus. in Conflit. VIII. Origenes, contra Celfum. libr. 5. IX. Idem. libr. 8. contra: Celfum. X. Chrysoft. Homil. 7. de panit. tom. 6. pag. 802. XI. Idem. Hos Geymi, 21. tom 5, pag, 195. XII. Idem. Homil. 22. in Math. tom 2. pag, 159.

G 160. XIII. Idem. in Pfalm. 4. tom. 1. pag. 524. XIV. Idem. Homil.
60. tom. 5, pag. 416. XV. Idem. Homil. 3. in Epifol. ad Hebr. tom. 4. pag. 443. XVI. Idem. Homil. 9. in Epift. ad Coloff. tom. 4. pag. 139. XVIII. Meletius Alexandrinus.

0 2 0 Z e.

DECRET IX.

्रिक्तिकृषि प्रवर्शिक कार्दिश्ते कार्य व्यवस्थात प्रक अस्त्रीक है जा कार्य अंकत का वृंद्धिक रहिण्यां नोक क्षेत्रिक्तिक कोर्ट केर्स है में हिल्ला कार्य कार्य इस्तुर्वेश्व अर्क में बेड्रांस्तर, में कार्यक कार्या अर्क में हिल्ला कार्यक सेवाइमां बुंगांद कार्यक अर्थक अर्थक कार्यक विवस्त केर्यक वृंद्धिक कार्यक सेवाइमा केरियाला

Ous croions que personne ne peut être fauvé fans la Foi, & nous appellons cette Foi une Persussion très bien sondée que nous avons de Dieu & des Choses Divines, laquelle opérant par la Charité, c'est à dire, par l'obtervation des Commandemens de Dieu, nous justifie auprès de Jésas Christ, & fans laquelle personne ne peut pisire à Dieu.

La Doctrine de ce Decret peut être interprétée d'une manière Ortholou, & conforme à celle des Egillée Réformées, mais étant exprimée d'une façouqui est aussi fusceptible d'un mauvais fens, nous sjohterons ici les propres termes de la Confession de Fosi des Réformes du Pais-Bas, qui en parlane de la Fol justifiante, dans l'Article XXIV. déclarent, nqu'il gi impossible que 3 me, mais de celle que l'Estimus appelle Fol spérante par Charist: laquelle in-3 me, mais de celle que l'Estimus appelle Fol spérante par Charist: laquelle in-3 melles fous tautes faustifiats par fosi des la commandate par fo Barde, pl', qu'elles fous tautes faustifiats par fosi des la commandate par fosi de l'estimate 3 ne compte pour most publière, acouste même que d'ouir fait de homme mouvres. Voil a quelle c'il a vériable Fosi, fan la quelle perfonne ne peut plaire à Voil quelle c'il a vériable Fosi, fan la quelle perfonne ne peut plaire à

Dieu, comme le Patriarche Lates en est aufii explication peut pure a de la Confession de Foi, qu'on peut voir à la page de calcus Chipter de la Confession de Foi, qu'on peut voir à la page des créte de la page de cette foi, sant lasquelle personne me peut être sant être sant de la confession de chercher la confession de la court de la confession de chercher la confession de court cal dans les Peres Grees & Latins, n'one aux little sour pe Passage que nous indiquoms cie, pour donner un plus grande un la little se viour pensage qu'un la confession de la confession de la consideration de la confession de la consideration de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confession de la confesion de la confession de la confession de la confession de la conf

nombre de preuves & d'éclaircissemens fur cette matière.

Permitty Lines

pag. 480. XV. Idem. in Pfalm. 4. ton. 1. pag. 534. XVI. Idem. Homil. 2. in Genefin. ton. 1. pag. 10. XVII. Theophylactus. in Econogilium Justimus; cap. 6. pag. 442. XVIII. Marcus, Monachus. Orat. 11. contra eg. qui ex operibus fe jufițicatum iri patant. cap. 17. XIX. Ididorus, Pelufora, libr. 3. Epifolarum. Epifol. 73. pag. 183. XX. Occumenius. in Epif. Jacobi. cap. 4. pag. 185.

#### OFOE t. DECRET X

Isticula the supplies , makes 3 The ine anim samueli . & ampreshi ounderies, mirme the co Lesed mene up?"-Au eleigh, ainm banin niein & in de 19 mapairie erne, cire idjume ce es murgid Similapering, perlapis 3 m/gigle the ce to mapasia mirto candarias tá co tê margido. Me ri dem mier, de daei mie mir nirennar, & # die ni uide geriam T dreemephi G. Gre, & najugeaftal tim' ? abre apie miger . anm S aue & alleam, inif. i di in nounil, & ce rf die ige, i 3 etemajetojii, € co eş murgiel imnation, n ri Begelier abieter. fen - aufedinge ennbedas, iniel berig abgund nafeln, if al-A9- uchani ning u' dinarm, abrie i nige@inge treus Ageris in uchabi, & nivis rie dianas igas de vi v dandreias avigores, mydudungen ald 4 apier muriper, ni die rom mic & mire candeniais, angine brme cunaterine, & tir's meine petar emermaline, gyughine, & migline, & ibut cin ce namepetri, and unglue begat if negation ris imminut that to mine to dum, at fi ? enmelas itais deposis if majuris adaptions, m'nis abris vis ciricyonur ? no this nepablic popping ministrations between

Ous croions que l'Eglife qui eff appellée, ou plûtôt qui est vérie tablement Catholique, Sainte &c Apostolique, contient tous les Fidéles en Iclus Chrift: à sçavoir ceux qui ne sont pas encore arrivez dans leur Patrie, mais qui vivent encore fur la Terre: & nous ne confondons point l'Eglise qui est encore errante avec celle qui est dans le Ciel, sous prétexte qu'il y a, peut-être comme le disent quelques Hérétiques des ouailles de Dieu, le Prince des Pate teurs, qui sont Membres des deux Eglifes, & fanctifiées par le même Saint E.fprit. Car cela est également absurde &c. impossible, puisque l'une combat enco-re en ce Monde, & que l'autre a deja recû la récompense de ses victoires, & qu'elle triomphe dans le séjour du Paradis. Mais n'étant pas possible qu'un homme mortel soit le Chef perpétuel & Uni-versel de cette Eglise Catholique, c'este Jesus Chrift , Notre Seigneur, qui en eft le Chef , & qui, en tenant le Gouvernail, la conduit par le Ministère des Saints Péres: c'est pourquoi le Saint Esprit a établi des Conducteurs & des Pafteurs dans toutes les Eglises qui ne portent pas ce nom à faux, mais qui sont de véritables Membres de celle de lesus Chrift, afin que ces Conducteurs y profident comme autant d'Evêques, en y faisant véritablement, & non pas d'une maniere abusive, les mêmes fonctions que s'ils en étoient les Chefs, pourvie néanmoins qu'ils jettent continuellement les year fur l'Auteur & le Confommateur

de

de nôtre Salut, & qu'ils lui rapportent TOUT CE QU'ILS FONT en qualité de Chefs déleguez & substitutions.

Si on interprête ce Decret avec tautes les modifications que nous avons expliquées ci-devant à la page 348. comme il est très aisé de le faire, sans en tordre, ni alterer le fens, on trouvera qu'il fert à confirmer la Doctrine des Eglises Réformées, conforme à celle du dixième Chapitre de la Confession du Patriarche Lucar touchant les prérogatives & les fonctions des Passeurs légitimes des véritables Eglifes Chrétiennes, qui ne reconnoissent aucun autre Chef Universel que Tesus Chrift , le Sonverain Pafteur & Prince des Eveques : duquel ils ont reçu un pouvoir égal dans toutes les Eglifes particulières de la Chrétienté, parce que tous les Pasteurs & Conducteurs de chaque Eglise sont d'Inflitution Divine comme ce dixieme Decret du Concile de férufalem le déclare très expressement. Voila pourquoi tous les Réformez & Protestans ont droit de se prévaloir des soixante-dex Témoignages des Grecs qui l'ont ratifié pour confondre les Docteurs de Sorbonne & les Prélats de France, qui en mettant ce Coneile au rang des preuves authentiques de leur Religion, ont condamné leur propre Doctrine touchant leurs Dignitez Pontificales & leur Hiérarchie Ecclésiastique, dont le Pape de Rome le dit le Chef Unique & Universel. Ils ont aussi condamné par ce moien, tous les Prélats qui ont signé le Concile de Trente. & tout le Papisme qui a reçu la Doctrine de ce Concile, où l'on n'a jamais voulu souffrir que les Evêques fussent déclarez indépendans du Pape, ni que leur Institution fut reconnue comme venant immédiatement de Dieu.

Pour ce qui eft de l'autre partie de ce Decret, où les Grees de Jérufilem secuént certains Hérétiques, qu'his ne nomment pas, de confondre PEglie 6 Militante avec celle qui triomphe dans le Giel, il y a de l'ausignité, de l'équiesque & de la masevaif fe dans cette Acciquiesus, & on feguroit comprendre pourquoi cet Grees nient que le Saint Elprit fautifit tous les véritables Membres de l'Egifé l'incorphiés, fans exception. Mais quelle qu'ait été est de l'est de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de l'étérable de

des Fideles, qui vivent encore dans l'Eglife Militante, fur la Terre.

Il nys qu'à jetter les yeux fur la Confession de Frà des Egissio Prestânters & fur le distince Chapitre de celle du Patriarche Cyrille, pour eire conviente que ce qu'il y a de jaux dans ce Dietes du Concile de fressante. Voils poure quoi nous finitons cette Remarque en indiquant quarante-quatre Passing des Patriarches Voils poure quoi nous finitons cette Remarque en indiquant quarante-quatre Passing des Patriarches (Voils poure par le la concile du même que de la concile du même que en la concile de la concile du même que de la concile du même de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concile de la concil

I. Chrysoft. Homil. 10. in Epift. ad Ephes. tom. 3. pag. 814. II. August. in Pfalm. 26. tam. 8, pag. 93. III. Cyrillus Hierofolym, Catechyd Ellusinast, 17, pag. 220. IV. Clemens Alexandr. Strom. libr. 7, pag. 715. V. Idem. Strom. libr. 2, pag. 477. VI. Idem. Pædag. libr. 3, VII. Idem. Pædag. libr. 3. 1. VIII. Theophylactus. in cap. 10. Johannis. pag. 486. IX. Bafil. in Proces mio in libr. Ethicorum. pag. 390. X. Idem. in tap. 2. Jef. tom 1. pag. 869; mo m uor. Limoram. pag. 390. A. tocui. m cap. 2. 16. 10m 1. pag. 869. 1 XI. Gregorius Nazianzen. Orat. 31. 10m. 1. pag. 501. XII. Ballius Selene cientis. Orat. 25. pag. 142. XIII. Ilidorus Pelutiota. libr. 1. Epiflolarum. Epifl. 232. pag. 545. 67. XIV. Idem. paulo poft. XV. Epiphanius. Heref. 59. pag. 217. 235, pag. 07. XIX. Idem. Famil. 54. m Math. tom. 2. pag. 344. XVII. Idem. Homil. 54. m Math. tom. 2. pag. 344. XVII. Idem. Homil. 1. in Pentrooft. tom. 5. pag. 979. XVIII. Idem. Homil. 8. in 1. ad Corimb. tom. 3. pag. 293. XIX. Idem. Homil. 11. in 1. ad Timoth. tom. 4. pag. 240. XX. Irenæus. adversus Hareses. libr. 3 cap. 11. pag. 156. XXI. Athanas. in interpretat. Parabolar. Evangelii. queft. 8. tom. 2 pag. 495. XXII. Atham interpretati. Europaiar. Europaiar. 1, port. 30. 1871. April. 2007. April. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2007. April. 2. pys. 224. XXVI. Idem. [aper Juhan. Trail. 124. cap. 21. 10m. 9, pag. 472. XXVII. Idem. Retrail. libr. 1. cap. 21. 10m. 1. pag. 29. XXVIII. Idem. Retrail. libr. 1. cap. 21. 10m. 1. pag. 29. XXVIII. Idem. [aper Juhan. 1. cap. 21. 10m. 1. pag. 29. XXVIII. Idem. [aper Juhan. 1. cap. 21. 10m. 2. pag. 24. XXXII. Idem. [aper Juhan. 2. cap. 7. 10m. 9. pag. 245. XXXII. Idem. [ibr. 2. de Baptijm. contra Donatifi. cap. 17 tom. 7. pag. 410. XXXI. Hilarius. libr. 2. de S. S. Trant. pag. 27. XXXII. Ambrolius. in Lucam. libr. 6. cap. 9. tom. 5. pag. 89. XXXIII. Idem. in Epift. ad Epbef. cap. 2. tom. 5. p. 18. 343. XXXIV. Cyprianus. de fimplicitate Prelatorum. pag. 163. XXXV. Photous. in Biblioth. cap. 280. pag. 878. XXXVI. Theophylactus. in cap. 16. Matth. pag. 68. XXXVII. Chrysoft. in cap. 1. Epift. ad Galat. tom. 3. pag. 723. XXXVIII. Occumenius. XXXIX. Dionysius Arcopagita. Epist. ad Demoph. XL. Maximus Scholiaft. XLI. Hieronymus. in Epifi. ad Evagrium. tom. 2. pag. 229. XLII. Concilium Chalcedonenie, Canone 28. pag. 48. XLIII. Synodus Constantinopolit. 3. que Trullana dicitur. Canon. 36. XLIV. Concilium Nicenum. Primum. Canone 6. pag. 11.

#### OFOZ IA.

Terleghy plan of adjacuts eachaean
and unberes & piere wie werds volvi Turiff Nace Ander Anderson, (
(insire casses That Nace), if wie kinston, (
mis affine einsten That is well directly in it
wis affine einsplanio emilio berefitien) übemis affine einsplanio emilio berefitien) übemis affine einsplanio emilio berefitien) übemisses afterilientes, nach amprit fi ainsiämmisse afterilientes, nach amprit fi ainsiämmisse amerime (unohnes übe.

#### DECRET XI.

Nous croions que tous les Fiddles font Membres de l'Egille, & qui M p a gricus sau 1 qui le finer. à cquoir cours sau 1 qui le finer. à cquoir coux qui conferent miviba. Blement la pureté de la Foi du Sauven leius Christ, qui leur a cè domée par lui-même & par les Apôrtes, ou par les saints Conciles Occuméniques, bien qu'il y ait quolques-uns de ces Fidèles sujets à divers péches.

Il n'a jamais paru dans le Christianisme, ni même parmi les Hérésiques les plus avenglez, aucun Conciliabule rempli de tant de contradictions & forgé fur des suppositions aussi fausses que celles qu'on trouve dans ces Decrets de l'érufalem. Nous en avons déja produit mille preuves authentiques, mais

en voici encore une des plus remarquables. Les Grecs de Jérusalem déclarent formellement ici, dans leur onziéme Decret, qu'il n'y a que LES SEULS FIDELES qui foient Membres de l'Eglife. d'où il refulte que les Etypocrites & les Infidèles n'ont point de part aux biens spirituels dont les véritables Membres de l'Eglise sont rendus participans, par la Communion qu'ils ont avec Jefus Christ leur Chef. Cette même vérité est enseignée, d'une manière très expresse, dans l'onzième Chapitre de la Confession du Patriarche Lucar, comme on le peut voir ci-dessus à la page 243., cependant les Grecs de Confiantinople & de Moldavie ont censuré cette Doctrine, comme on le peut auffi voir à la page 349. de ce Volume. Sur quoi on doit remarquer, que les Auteurs du Concile de Jernsalem, après avoir ratifié cotte Censure, en déclarant, sur la fin de leur cinquieme Chapitre mis à la page 309, ci-dessus, que leurs sentimens font entiérement conformes à Tous ces Decrets Synodaux, ont été fi aveuglez, qu'ils ont, après cela, formé ce dernier Decret, entiérement contraire à la Cenjure du Synode de Moldavie qu'ils avoient approuvé, dans le dessein de faire passer la Doctrine du Patriarche Lucar pour erronée. Mais enfin ils ont révoqué cette condamnation par le Decret dont il s'agit maintenant ici, & reconnu l'Orsbodoxie de ce Patriarche, & en même tems celle des Réformez, qui sont dans les mêmes sentimens que lui sur cet Article.

Voils par conféquent les Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France confondus par les Grecs de Jérusalem, dont ils ont approuvé le Conciliabule. dans lequel se trouvent ces Decrets contraires à la Doftrine de l'Eglise Romaine, & conformes à celle des Eglises Réformées.. En voici un autre des mêmes Grees, qui ne sert pas moins à la condamnation de ces faux Dotteurs du Papilme, & qui est auffi tres propre à les terraffer par leurs propres Armes.

#### OPOT IS.

DECRET XIL

ignioule im's T agin meiner & delimi-A Try nafthaus eanhanim, airi agis iger i abgirt megiaberde, is nigen wie F muries & Roseis & disa enufo res abables. È và enten din d' mir medi Afgreine bindiaum, i B ajin migunt G. jaus fifugi cen autour, and da no apier muriper, if up-Supplier the appointed compressed assembles. En Tie cuntaries. is & i mien yesti in er E digerm dage T agan meigenro. in on anions in' aire idadige, an' on in' aire da mir ampiage & angemir. Em & i ca-

TOus croions que l'Eglise Catholique est instruite par le Saint Esprit, d'autant qu'il est le vrai Consolateur, envoié du Pére par Jésus Christ, pour enseigner la vérité & dissiper lesténébres de l'esprit des Fidéles. Mais la Doctrine du Saint Esprit n'éclaire pas immédiatement l'Eglise Catholique, c'est par le Ministère des Saints Péres & des Conducteurs de cette même Eglise qu'elle est éclairée. Car de même que la Sainte Ecriture eft en effet la Parole de Dieu, comme elle en porte le tître,

Bbb A

quoi qu'elle n'ait pas été publiée immédatement par luis-même, mais par les Prophétes de par les Apôtres; l'Eglifé est pareillement instruite par le Saine Esprit vivisiant, mais il feire pour cela du Ministère des Saints Péres de des Doctears (à qui les Conciles Occuméniques ont tenu lieu de Régle. (Cr.f. et que ja Plat a mille-Chos.)

Il a déja été parlé trois ou quatre fois de cette même Doêtrine dans ce Conciler écfe pourquis nous renvoions le Lecteur au Texte & aux Remarques des pages a 87. a 88. 30.3 38. 35.0 37.0 In trouvera dans les Référions que nous y avons faites, des preuves convainquantes de l'égavenanc & de la manuvair foi de Gercea de Legilatinajes, de Modéavis de O Féruleira, avec des rémujanges authentiques des faus-bries & des impollares des Doêteurs & des Présides de l'Egilie Gallicane, qui ont comploit toutes les matteires de ces Grecs, pour foûtenir la faussé Doêtrine & les Jéus du Pepisse fur cette matière.

La troiféme citation d'un Article du Synode de Conflantinople, qui est à la page 230. de ce Volume, fert à découvrir la plus noire de toutes les calomars, par laquelle Cyrille est fusifienza accusé d'enseigner que l'Eglis de Jétus Christ n'est point instruite par le Saint Elpris, quoi que ce Patrarche ait déclaré précissement le courraire dans le sécond Chapitre de fa Confésion de Foi, comme nous l'avons fait voir dans la Remarque de ce même

Article.

La quatriéme cintim, par laquelle nous avons renvoié le Lecteur à la page 338. de ce Volume, lui donne le moin de voir deux sutres impofures des Gress de Moldavie, adoptées par ceux de Jérusliem, en ce qu'ils accu-fent (prille d'avoir calonnaie les Conciles Occuméniques, divinement infipirez, dont il n'a pas dit un feul mot, & en ce qu'ils foutiennent suffi que le même Pariarden rejette les interprétations des Saints Péres, fans aucune modification, quoi qu'il paroifit tout le contraire dans le fecond Article de fa Confeffion qui eft à la page 238. de ce Volume.

La cinquieme citation qui indique les pages 350. & 351. se rapporte au

ira. Chapitre de la Confession de Gyrille, où ce Patriarche s'est expliqué, touchant la Dodrine des Conciles & des Péres, d'une manière que les Grese de Moldavie ne censurent que sous prétexte qu'il a eu quelque manvais des fein, en étalant cette Dodrine, que d'ailleurs ils reconnoissient être très orthodoxe. Cet aveus sustit pour demontrer que ce Patriarche n'a pas été un Hérétique, comme les Grese de Jérusléne Me les Préstas de France Pont faussement foiteus, par toutes les menteries dont pluseurs Impossiva à leurs gages, se sont cervas, pour calcumier ce Présta Crithodox et dous les Réformers, qui ont accusé les Gress & des Latins de n'avoir été ni sinérer, ani émirabite, dans leurs Censires publicée contre la Doctrine dont il s'avoir.

On ferra d'autant miteux convaineux, que le Concile de Jérufalem, dans lequel fe trouvent est Cenfarer, et une fanifir Piete forgée à plajir contre les Réfermez & contre Cyrille, par le Patriarche Dofitible vour saul, si on ajoute aux preuves que noius en avons donné ci-edflus à la pags 468. 86 369, celle que nous trouvons ici, dans la demière Parenthéfe du douzième Decret de ce même Conciliableu. L'Implière qui a dreffe to Decret, s'eff découver lui-même par les paroles qu'il à laisfe échapper de sa propre bouche, quand il a répée ce qu'il avoit déduit pour sévorire l'Eppliér Romaine sur la matière des Traditions humaines, & pour les établir comme un Régle certaine de la vérirable Doctrines Sur quoi il s'est expliqué, par ces termes, (CG) et qu'il pa 1 n. a. 1 mille fais.). Ce Verte Singulier n'est pas le l'origine de la vérirable Doctrine Sur quoi il s'est expliqué, par ces termes, (CG) et qu'il poi n'est par la s'est pour les établir comme une Régle certaine de la vérirable Doctrine Sur quoi il s'est expliqué, par ces termes, (CG) et qu'il poi n'est par la vier mille fois, y nour saux. Cels est ries évident, cet les Députez d'un Concile ne se servent pas du Verbe Singulier ju n'est la sous par la propre voix, & qui a laisse tomber le Masque dont il s'étoit couvert pour contrégiar les Actes d'un Préciaux Cessiéle.

Nous finirons cette Remarque en oppofant à la fauffe Doditine de ce Coucitiabule XXXIII. Paflages des Péres Grees & Latins qui confirment tout le contenu du douzième Chapitre de la Confession de Foi du Patriarche Lutar, & ce que les Réformez enseignent courte les faussires de l'Eglife Romaine, & contre la prétendu la spailibilité des Papes & des Conciles

I. Athanafus, F.pfl., ad Serapineme. 10m. 1. pag. 175. II. Clemens Alexandrinus. Strem. 1th. 5, pag. 575. III. Idem. Padag. 1th. 1. cap. 2. pag 80. IV. Idem. thishem. lib. 1. cap. 5, pag. 88. V. Baflius. Hemil. de Penituntia. pag. 242. VI. Cyrillus Alexand. de retals fade ad Tebenform. VII. Augustinus. courter Cryfent. lib. 2. cap. 2. 1. 0m. 7, pag. 138. VIII. Idem. ad Ererspon. Epil. 19. 19m. 2. pg. 44. IX. Idem. lib. 2. capr. 2. 10m. 7, pag. 261. V. Herconymus. in Plains. 86. 10m. 8. pag. 127. XI. Augustinus. Serm. 111. de capp. 10m. 10. pag. 889. XIII. Idem. Epil. 43. Augustinus. Serm. 111. de capp. 10m. 10. pag. 889. XIII. Idem. Epil. 43. ret. 111. de capp. 10m. 10. pag. 10m. XV. Idem. Cartelof. 171. 5, pag. 30. XIV. Idem. Cartelof. 12m. pag. 106. XV. Idem. Cartelof. 171. pag. 161. XVI. Igentius. Epil. 2, que 164 et Philadelph. pag. 20. XVIII. Bafilius. in meralibus. Dépait. 72. pag. 432. XVIII. Clemens Romanus. in Conflint. Applel. lib. 2. cap. 1. 9. Hierconymus. in Teflic. cap. 27. tem. 5, pag. 190. XX. Ambrofius. lib. 6. in Eusag. Luce., Juper cap. 9. 10m. 5, pag. 84. CCc.

XXI. Hierosymus. in Pfalm 133.tem 8. XXII. Chryfofonus. in 1. al XIII. Chryfofonus. in 1. al XIII. Linnii, 11.tem, 4.psg. 290. XXIII. Herneus. abovity, Herry, Lib. 2. xp. 1.psg. 156. XXIV. Exphania. tilt. 3. cours Herry long, 467. XXV. Acht Conclin Africani. in Exphania. tilt. 3. cours Herry long, 467. XXV. Acht Conclin Africani. in Exphania. tilt. 10. cours and the supplem Conclin Configuration. XXVII. Tertullianus. actor/far Peaceman Villa Conclium Configuration in Explit. 40. sixt. vist. agest. acts. 1.psg. 837. XXVII. Conclium Configuration in Explit. Local XXI. vist. agest. acts. 1.psg. 837. XXVII. Conclium Configuration in Explit. Local XXI. Conclium Configuration in Math. top. 1.6. XXX. Genebratelus. to Chessic imprefixation Sociality. XXII. Stronius, assaw Chrifti, 908. S. 4. XXXII. Alphondiss. de Cattro. adevine Herry, Lib. 1. cop. 7. psg. 9. XXXII. Alphondiss. de Cattro. adevine Herry, Lib. 1. cop. 7. psg. 9. XXXII. Alphondiss. de Cattro. adevine Herry, Lib. 1. cop. 7. psg. 9. XXXII. Alphondiss. de Cattro. adevine Herry, Lib. 1. cop. 7. psg. 9. XXXII. Alphondiss. de Cattro. adevine Herry, Lib. 1. cop. 7. psg. 9. XXXIII. Arropouts. tilt. 1. de Paulit. cap. 6. tem. 1. psg. 196. XXXIII. Gregorius Nazianzenus. Orast. 21. in laudem Athania. tom. 1. psg. 379.

### orez ir. DECRET XIII

teningh à Af nieur àmhir pint deuti-Af abyane, àmà Af nieur à intpullet Af à same, s'ains ainm. Af d' mais par l' par la Fe

Ous croions que l'homme n'est pajustissé par la Foi toute seule, mais par une Foi qui opére, c'est à dire, par la Foi & par les œuvres.

Le Patriarche Lucar, ni les Réformez, n'ont jamais enseigné qu'une Foi amorte jutifie, mais une Foi vière, c'est à dire, une Foi qui oprir par la Chariti dans les Fideles, quand ils ont l'ufige de la ration, & qu'ils se rouvent dans une straution & dans des circonstances propres à l'éxercice des Vertus Chrétiennes.

Nous avons fait diverse schlecions fur cette matière dans une de nos Remarques sur la VII. Lettre Aucoder du Partinche Letters, depuis la page 63, jusqu'à la 96. de ce Volume, & à la page 372. où nous avons surt vour que ce Patriarche déclare très experiement, dans le 13. Chapitre de la Conclésion de Foi, mis à la page 244. ci-dessus, que par la Fei pultifisant il entend teut et que le Fei a pour objet, de forte qu'elle embrais la Fujitire de J. fast Control, G. Pappingue aux Fidèles, 3.888 PREJUDICE DES BONNES OUNNES, DATE QU'elle mobilité de gu'elle mobilité de la Feit de figure lui-même qu'elle me die vent peint être négligées, & qu'elles sont un moien nécessaire qu'elle mobilité de l'arte Fai, & Que qu'elles sont un moien nécessaire pour démouvrer la verité de nême Fai, & Coura géneme înter Vecation.

Cette declaration étant formellement centraire à la Doctrine que le Synede de Médévoir impute, jar cuire matière, au Patriarche Lusur, pour avoir occafion de le cenfurer, il est très évident que les Auteurs du Custile de Jérajalem, qui ont approuvé ce Synode, font des Calominiateurs, puis qu'ils fuppofent madicionement treis infignes fauffires dans le Decret dont il s'agit maintenant tci, en infinuant d'une manière oblique & tasirs, que le Patriarche
Lusar & les Référenze attribuent la Juffification à une Fei morte, qu'ils fastont les bemus auvers de cette. Foi dans les Régiérez, & qu'ils suboillént
Pobléravation des Préseptes de l'Evangile & et cotte la La il Mortés: c qu'

cst

est entienment fame. Voils pourquoi il n'est pas n'ecessaire que nous instituous davantuge for cette Doctrine du Partiarche Cyrille, n'isto celle des Egisses de la versaire puis que l'Orthodoxie en cel sussiantement proseure, puis que l'Orthodoxie en celt sussiantement proseure, pois que l'Orthodoxie en celt sussiantement proseure, non feuelement de l'Ecriture Sainte, mais audit par les Témosgages des plus celchères Prese de Latins, dont nous indiquerons ici XXXV. Passigest pour finir cette Remarque, par une sur les surbandante de Drait & de preserva suthentiques.

Recmarque, pat une processions. Seg. 1985. Il Bollinius Marryr. Egift, and Dispositions, pag. 1985. Il Bollinius Marryr. Egift, and Dispositions, pag. 1985. Il Bollinius Marryr. Egift, and Employer W. Chryfoldomus. Homils, 79, 1985. Il Bollinius Profession, 2009. Seg. 1985. VI. Chryfoldomus. Homil, 74, 1997. Is Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry Marry

#### OPOE 14.

principle vie allegeren sentralelemen of securities of securities of securities and securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of securities of se

#### DECRET XIV.

Nous croions que l'homme tombé par le péché, doit être comparé aux Bêtes surce lefquelles il a de la refemblance: c'est à dire, qu'il est afinémblance: c'est à dire, qu'il est afinémblance: c'est à dire, qu'il est afinémblance: c'est à dire, qu'il est afinément par le maître, quoi qu'il arist pas entièrement perdu les facultez apui avoir reçuis de la bonté de Dieu, pour agir adaps les chôles naturelles. Autrement il ne feroit plus raifonnable, & on pour-roit dire que maintenant il n'est plus homme. Celui donc qui n'est pas encer régénéré peut avoir quelque penchant su bien moral & s'y porter: mais ce c'est appearent par le proposition de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de la compara de

quand il elt régénéré la grace lui est tellement nécessaire pour le bien spirituel, qu'il faut absolument qu'elle le prévienne, comme nous l'avons dit au sujet de la Prédessianton, de telle sorte qu'il ne peut faire DR LUI-MESSMB; Au CUN BERN digne de la vie Chrétienme, quoi qu'il soit en son pouvoir de consentre, ou de réssister à la grace.

Nous avons des fait deux Remarques sur cette matiere, dans les pages 221. & 73 a. ci-dessu, voi le Leckeur peut voir, que le Pariarche Orisite fait profession de croire que le Franc-Arbitre est extre par la grace du Saint Essera de Registeres, de grat co pas su mait son pas s'ans le securit grace qui porte Domme à saire la biene, en preve par Nant s'on Franc-Arbitre, qui est rellession.

me, dans le 14. Chapitre de la Confession de Cyrille.

On doit remarquer fur cela que ce Patriarche s'étant exprimé de la même forte que les Grect de Jérufalem, dans leur 14, Decet ci-édélus, ces mêmes Grecs n'ont pas pd ratifier, comme ils ont fait, les censures de Synode de Moldavie, fans ic condanner eux-melmes, par leur propre Doctrine contradictoire & incompatible avec celle de ce Synode. Cela paroli manifehament en ce qu'ils y accusient Cyrille de renverjer la Nature bundsine dant Pyffient confifté dans la Kalijen, & en ce qu'ils y condannent par leur 14, Cenfure, la Doctrine qui et contraire au Franc-Arbitre, & cependant, les Grecs de Jérufalem étabilitent i el même Dogme, dont ils avoient approuvé la

condamnation & adopté la Censure.

Voila pourquoi nous pouvons dire avec raifon que ce Decret, dont il s'ad git maintenant ici, nous fournit une nouvelle preuve de la mauvaise foi des Grecs de Jérusalem, & un nouveau Grief contre les Prélats de France, qui ont porté les Auteurs de ce Conciliabule à déguiser la Vérité, pour munir les Docteurs de Port-Roial de plufieurs faux temoignages contre les Réformez. Mais toutes les menteries de ces Imposteurs se découvrent d'elles-mêmes par l'Analyse de ces Decrets contradictoires que nous venons de mettre au jour: & la vérité de la Doctrine du Patriarche Lucar le confirme toûjours de plus en plus, avec celle des Réformez, par les témoignages que les Péres Grees & Latins nous fournissent sur chacun de ces Articles de Controverse. En voici XXXIV. qui condamnent les Partifans du Franc-Arbitre, & qui pronvent la nécessité de la Grace & des secours surnaturels, sans lesquels il est impossible que les hommes fassent auun bien, comme cela est démontré par divers Passages de l'Ecriture, citez à la page 245 de ce Volume, sur la fin du 14 Chapitre de la Consession de Foi du Patriarche Cyrille, qui est non seulement conforme à celle des Eglises Résormées, mais aussi à la Doctrine des Péres qu'on peut voir dans les Ouvrages suivans.

I. Athanasius. Orat. 3, contra Arrianos, tom. 1, pag. 438. 439. 487. II. Idem. Orat. de Incarnat. Christis. tom. 1, pag. 627. 628. III. Idem. Orat. in

bæç

bet verba: Mihi omnia tradita funt à Panre tom. 1. pag. 150. IV. Lièrain quieß, 1rdjn. 18. mis hot. 447. V. Idem. in ditili & divirerpet Parchies
in quieß, 1rdjn. 18. mis hot. 447. V. Idem. in ditili & divirerpet Parchie
in Econg, verba, 19. mis hot. 447. V. Idem. in ditili & divirerpet Parchie
in Econg, verba, 19. mis hot. 447. V. Idem. India. Idem. India. Idem. India. 19. mis pag. 249. VII. Idem. Strom. Ibi. 3. pag. 459. IX. Bafilius Lebus, 19. pag. 259.
VII. Idem. Strom. Ibi. 3. pag. 459. IX. Bafilius de Baptil, pag. 582.
XS. I. Idem. Orat. 3. que ef 2. de Adonno, pag. 13. XII. Cyrillus Alexxundrinus, ix ed. 3. Maleiche. XIII. Epphanus, Ibi. 2. Herri-Courtar Orizgen. pag. 237. 238. XIV. Clemen: Alexandrinus. Strom. Ibi. 7. pag. 756.
XVI. Idem. Itemit. 200. Denimit. tom. 1. pag. 750. 775.
XVI. Idem. Itemit. 200. Denimit. tom. 1. pag. 750. 775.
XVI. Idem. Itemit. 200. Tom. 1. pag. 750. 775.
XVI. Idem. Itemit. 2. pag. 645. XIX. Idem. Itemit. 3. in Eppl. ad Rom. tom. 3. pag.
XXI. Idem. Itemit. 2. de Ponteroffe. tom. 5. pag. 751. XXII. Idem. Itemit.
In Affai. tom. 4. pag. 655. XXVI. Idem. Itemit. 3. in Eppl. ad Rom. tom. 3. pag.
XXI. Idem. Itemit. 2. de Ponteroffe. tom. 5. pag. 751. XXII. Idem. Itemit. 3. in Eppl. ad Colly. Item. 190. pag. 98. XXV. Idem. Itemit. 4. in Eppl. ad Eppl. 3. Typ. 750. XXII. Idem. Itemit. 3. pag. 659. XXIV. Idem. Itemit. 3. in Eppl. ad Colly. Item. 4pag. 98. XXV. Idem. Itemit. 4. in Eppl. ad Eppl. 3. Typ. 750. XXII. Idem. Itemit. 2. pag. 650. XXVII. Idem. Itemit. 3. in Expl. ad Colly. Item. 4pag. 98. XXVII. Idem. Itemit. 3. in Eppl. ad Colly. Item. 4pag. 650. XXVII. Idem. Itemit. 5. in Expl. 650. XXVII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Itemit. 650. XXII. Idem. Ite

OPOE IE

DECRET X V.

terinfty mi eingilinad projekte die z jüngen schreig dies zeich dies zeich börnen 30. g nachen Nachen mengelen die z jüngen Nachen propolen die z jüngen in jüngen jüngel in der jüngel projekt in die zeich die die Nachen die ein Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in die Nachen in di

NOus croions qu'il y a fept Sacremens Evangétiques dans l'Eglife, & nous n'en recevons ni un plus grand, iu n moindre nombre: attendu que ce n'est que par un esse du mauvais raitionnement des Hérétiques qu'on s'en cient à quelqu'autre nombre qu'un sépacient à quelqu'autre nombre qu'un sépacomme les autres Doggnes de la Fol'Catholique, par des conséquences qu'on enpeut tiere.

Nous seons plusicus témoignages fort authentiques des Grees non Latinife; , qui détruitén entièrement extre Dockrine & celle les deux Decrets fuivas. Mais emport & Ialiaifon qu'ils ont enfemble, ne nous permettent pas de les predictions de la comment, attendu que cela en diminuteroi la force, & nous obligaroi de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de conservation de cons

Gres & Latint, qui n'ont reconnu que deux Sacrement Evangéliques, & qui ont par consequent été du même sentiment que le Patriarche Lucar & que les Reformez. Cela paroit dans leurs principaux Ectris dogmariques & fur tout

### OPQZ Ir.

#### DECRET XVI.

[minfig al dyn flattingen, it Algenyle in the part of the Thing The Thing I make a prinfigur of the thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Th

NOs croions que le Saint Bapténe; infiltute par le Seigneur, è conferé au nom de la Sainte Trinité, est d'unnécestité ablouë: car personne ne peut être fauvé fans le recevoir, selon 
est parles de selous charit sy suelarium 
n'est réquiré d'eau Ét desprit, il ne peut 
entre au Reisame des Ciens. Ce Sacrement est donn nécessiaire aux petits enfans, attendu qu'ils font coupables du 
Péché Originel, & qu'ils ne peuvent en 
étre puristice que par le Bapténe.

Les Grecs figurez de la Communion de Rome n'établiffent point la séégfici adplicé à Baptiens, Rom Gérevent pas de Biblé Volleste, mis de la Verfont Greque des Septantes, qui rapporte ces paroles de Jélius Chrift, touchant le Baptien, d'une manière bien différente de la Verfont Lainie: car dans celles et la communion de Rome font dire à Jélius Chrift, que fans le Danse perfonne returnet dans le Roissum des Grecs, qui est le fijour des Bienheureux; mais dans celle-là le Teste Grec porte, que ceux qui ne font de Danse, d'elle dire, dans l'Egilie Chrétienne, qui cha pellé le Roissume de Danse, d'elle dire, dans l'Egilie Chrétienne, qui cha pellé le Roissume de Danse va 41, verfet du 13. Chapitre de l'Evangile Glon Suint Mattheu,

CONCILE DE JERUSALEM. 393 velle Version faite à Paris l'an 1697. Le Fils de l'Homme envoiera ses Anges, qui ramafferont & enleveront bors de son Rolaume tous ceux qui font des occasions de chûte & de scandale, & ceux qui commettent l'iniquité, & ils les

précipiterent dans la fournaise du feu.

Il est certain qu'il n'y a pas des personnes scandaleuses dans le Ciel, ni des gens qui commettent l'iniquité dans le sejour du Paradis, & que par consequent on ne doit pas expliquer ce passage du Roiaume des Cieux, mais de l'Eglise militante; d'où il résulte que puis qu'elle est appellée le Roiaume de Dien, dans ce dernier passage que nous venons de citer, selon l'interprétation des Docteurs de Port-Roial: ces Messicurs ne sçauroient disconvenir que le pasfage du 3. Chapitre de S. Jean, rapporté dans le XVI. Decret du Concile de Jérusalem, à l'occasion du Baptême, ne puisse aussi fort bien être entendu de la même Eglise militante: puis qu'il s'agit également dans l'un & dans l'autre de ces passages du Roiaume de Dieu, & non pas du Roiaume des Cieux. Voila pourquoi les Auteurs du Concile de Jérusalem ainnt altéré le sens des paroles de Jésus Christ, en se servant de la Traduction Latine de la Vulgate de l'Eglise Romaine, pour établir la nécessité absolué du Baptème & pour faire entendre tout le contraire de ce qu'il y a dans leur Bible Grecque fur cette matière, c'est une preuve très évidente qu'ils étoient corrompus par ceux de la Communion de Rome, & qu'ils n'ont exclus du Roiaume des Cieux les petits enfans nez des Fidéles & morts fans Baptême, que pour fournir aux Prélats de France un Témoignage contre les Réformez qui ont des sentimens opposez à ceux des Théologiens de l'Eglise Romaine, touchant la nécessité indispensable de ce Sacrement.

Mais sans nous arrêter plus long tems à faire voir que les Auteurs du Concile de Jérusalem étoient des Grees Latinifez, & qu'ils se sont éloignez sur cet Article, comme sur beaucoup d'autres, de la véritable Doctrine des Chrétiens Orientaux, separez de la Communion de Rome, il sussit d'indiquer maintenant ici les Témoignages des Péres de l'Eglise qui ont enseigné la même chose que le Patriarche Lucar & que les Réformez, touchant le Baptéme, ensuite de quoi nous prouverons à la fin de l'Epilogue, par des faits incontestables, que les Grecs non Latinifez sont si éloignez de croire la nécessité absolué de ce Sacrement, qu'ils en négligent l'administration & la différent même plusieurs années, sous de vains prétextes, qui sont également contraires aux maximes des Réformez & à celles de l'Eglise Romaine. Voici donc XXV. Passages des Anciens Docteurs qui expliquent la véritable créance de l'Eglise Primitive sur cette matière, & qui confirment la Doctrine des Eglises

Réformées fur le même sujet.

I. Justinus Martyr. Apol. 2. pag. 159. 160. II. Idem. Dialog. cum Tryph. pog. 30. 40. 111. Ephraem Syrus. contra cos qui verba Cyrilli repreheadunt. IV. Chryschomus. Homil. 1. in Ada. tom. 4. pog. 613. V. Idem. in cap. 4. ad Galat. tom. 3. pog. 748. VI. Idem. Homil. 25. in Job. tom. 2. pog. 655. VII. Idem. Flomil. 20. in Epift. ad Ephef. tom. 3. pag. 864. VIII. Ambrosius. de iis qui myst. init. tom. 4 cap. 4. pag. 362. IX. Augustinus. Sermone ad Infantes. X. Dionysius Arcopagita. in Scholiis Hierarch. Ecclesiast. XI. Cyrillus Hierofol. Catechef. illuminat. 17. pag. 209. XIL Idem. Catechef. il-Ccc 4 .

luminat, 2. pag. 16. XIII. Gregorius Nazianzen. Orat. 40. que est de Banti/mo. tom. 1. pag. 641. XIV. Clemens Alexandrinus. Epitom. Theodoti , & Dollrin. Orient. pag. 802. a. XV. Gregorius Nyssenus. Orien. in Baptism. Christ. tom. 3. pag. 369. XVI. Basilius. de Spirit. S. cap. 12. pag. 257. XVII. Idem. ibidem, cap. 15. pag. 260. XVIII. Idem. ibidem, cap. 15. pag. 260. XIX. Isidorus Pelusiota. lib. 1. Epift. 125. pag. 39. XX. Epiphanius. lib. 3. contra Heref. pag. 466. XXI. Clemens. in Constitut. cap. 7. & 8. XXII. Tertullianus. libr. de Baptismo, cap. 17. pag. 392. XXIII. Concilium Carthaginenfe, 4. Can. 100. XXIV. Balilius Epift. Canonica, 1. ad Amphiloch, Can. 1. tom. 2. pag. 759. XXV. Epiphanius. lib. 3. contra Harefes, Hærefi. 79. pag. 447. & 449.

#### OPOE IZ.

teriolo es marines profeses à isoli tizagidat , catio diray ime i nigiomeridine eff round fi mugedien taurir baris mie E nienn Cuff, dufat & agrer & todaggrat, Talent wie apiete mird undermis & biregibate बीकांड अवेदिया, क्षेत्रमा, पर्वम रही के के कामबं मध्य. ni dulin vi merigier ibangiefent elenat, mitre it aird mirms , पर्ण रेत से ब्रॉमर्स मध से imig onar capprophen ils apter aungnar.

Turn co th inquesia mercolly mugified the

miran inde large Louis of monage, of timerindig udl guigen Eurspannung, üt es reit Anneis avereine, il Ni Liebe omerania, кадыя под ты житіры пірциян аді У важneuerd. ifi var' coneneuir . un cond The hirem & days of wounding the eighettine nere impunnes, naras el die Autique dine aparais, & adding bealame, am' adu-Tur ng atalpannur, un per vir agenenier & neru . & F eine pemeraned , perumad, nemmental, perejinbeffet & fin nemmen aire re adaris & angin minus, imp i fore ? ce Befriege in reg ammeffen, ifanliche co leglafy, Imper, imige, aifer, anlighen. . aufbren in Atior & Die if murie D., minn ibfele im var notebas & ugana. mir b' einer minematich if perundet ils aire is abelle &

#### DECRET XVII

NOus croions que le très faint Sacres ment de la Divine Eucharistie est celui-là même que le Seigneur nous a laissé par tradition, la nuit qu'il se donna lui-même pour la vic du monde? Car aiant pris du Pain & l'aiant béni, il le donna à ses saints Disciples & Apô. tres, difant: Prenez , mangez ; ceci eft mon Corps, &c aiant pris la Coupe &c rendu graces, il leur dit : Bavez-en tous, eeci est mon Sang qui est répandu pour vous

en rémission des péchez.

Nous croions donc que quand on le célébre, Nôtre Scigneur Jésus Christ v est présent, non par réprésentation, ou par image, ni par une grace furabondante comme dans les autres Sacremens, ni par une simple présence comme quelques Péres ont dit du Baptême, ni par une conjonction en forte que la Divinité du Verbe soit unie au pain proposé de l'Eucharistie hypostatiquement, comme pensent les Luthériens avec une grande ignorance & une grande mifére : mais véritablement & réellement : de sorte qu'après la consecration du Pain & du Vin, le Pain est changé, translubstantié, transformé & converti au véritable & même Corps de Jésus Christ, qui est né en Bethléem de la Vierge, qui a été baptifé dans le Jourdain, qui a fouffert, qui a été enterré, qui est ref-

xvc/m

ungis alfun, ing uppundis ini Françii.

En  $\tau_0^2$  patraciones  $\lambda(\xi_0, \omega)$  via vectore servicial por  $\lambda(\xi_0, \omega)$  via  $\tau_0^2$  and  $\hat{\tau}_0$  is  $\hat{\tau}_0^2$   $\tau_0^2$  ,  $\hat{\tau}_0^2$  is  $\hat{\tau}_0^2$  and  $\hat{\tau}_0^2$  is  $\hat{\tau}_0^2$  via vector via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$  via  $\hat{\tau}_0^2$ 

Distriction  $Y_i \in Y_i$ ,  $X_i \in Y_i$  in  $Y_i \in Y_i$  and a substantial figure on  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  and  $Y_i \in Y_i$  a

fulcité, qui a été élevé au Ciel, qui est affis à la droite de Dieu le Pére, & qui doit venir sur les nucés du Ciel; & le Vin est changé & transsubstanté au même & véritable Sang du Seigneur, qui a été répandu pour la vie du monde, lui étant ataché à la Croix.

De plus, par ce mot de Transsubstantiation, nous ne croions pas que la manière par laquelle le Pain & le Vin sont changez au Corps & au Sang du Seigneur, soit rendue claire & évidente; car c'est une chose que Dieu seul connoît, & qui convainc d'ignorance & d'impiété ceux qui s'imaginent de la

comprendre.

C'est aussi une chose très ridicule de raisonner comme font nos Adversaires, qui concluent, de ce que quelques Prêtres ont le Saint Pain dans des boëtes de bois, penduës à quelque colomne, hors du Chœur & du lieu où est le Saint Autel, qu'ils ne confessent pas le réel & véritable changement du Pain au Corps de Jésus Christ. Nous ne desavouons pas que quelques pauvres Prêtres ont le Corps de Jésus Christ dans des boëtes de bois; car Jésus Christ n'est pas honoré par des pierres & par des marbres; mais il demande de nous un esprit sain & un cœur pur. La même chofe est arrivée à Saint Paul, car il dit: Nous avons ce Tréfor dans des vafes de terre.

L'application que les Approbateurs du Concile de Jérufalem font lei des paroles de Saint Paul, trees du 7, verfet du 4. Chapitre de la 2. Epitre de cet Apôtre aux Coninhiens, fert à découvrir & à prouver la rayfé gine rame du Patriarche Dafiblé qui a compolé ce Decret d'une manière aufit peu judiciellé & aufit cantraire à la vérité que tous les autres Articles de ce Couciliabaile, dont nous avons fait voir ci-devant par des preuves inconnella-bles qu'il elt l'Auteur.

Ces preuves sont tirées du Prologue & du second Chapitre de ce même Contilibable, & rathiées par une Patente de Monsieur de Nointel, Ambassa deur de France, qui en a fait la Légalisation à la Porte Ottomané, comme nous l'avons démontré à la page 368. de ce Volume.

Ddd

I.e

Le Prolegue, que le Patriarche Dofithée a mis à la tête de ces Decrets. dit très expressement, que c'est lui-même qui a rédigé par écrit cette Confession Moreges, & qui la présente à ceux qui l'interrogent: Cest à dire, aux Présats de France qui firent suborner ce Patriarche, & plusieurs saux témoins par Monfieur de Naintel, comme cela paroît dans son Acte de Légalisation dont nous venons de parler. Il est à la fin des Signatures de ces Decrets, où ce Ministre d'Etat & cet Agent du Clergé de France atteste, que le Patriarche Dosithee étant venu lui-même de Jérusalem à Constantinople, pour lui donner Le Manuscrit de ce Concile, lui déclara qu'il AVOIT pleinement satisfait à ce que cet Ambaffadeur avoit soubaité de LUI, suivant les avis qu'il en avoit rech par ses Lettres, & l'affura qu'il Avoit Lui-MESME REDIGE PARECRIT CES DECRETS, & qu'il espérois que PAR SON TRAVAIL, les Luthériens & les Calvinifies feroient confondus.

Voila qui prouve d'une manière irréfragable que ce Decret, qui favorife le sentiment de l'Eglise Romaine touchant la Transsubfiantiation, n'est autre chose que l'Ouvrage d'un particulier, à sçavoir de Dosithée, qui travailla. sur les minutes des Prélats de France, & sur les Lettres de Monsieur de Nointel, à dreffer ce Formulaire de Confession, & à mandier des Signatures pour le faire approuver à des ignorans qui ne sçavoient pas de quei il s'agiffoit, & qui n'entendoient point la Controverse dont il étoit duestion, come me cela paroît en ce qu'ils ont approuvé des Dogmes contradicioires, des

Articles incompatibles & des faussetez qui sont très évidentes.

Il ne faut que jetter les yeux fur les dernières paroles de ce Decret pour en être convaincu. On y voit que le Patriarche Dofithée & ceux de fa Canbale étoient si bibétez & si mal instruits, qu'ils s'imaginoient le plus grossèrement du monde, que Saint Paul parloit du Corps & du Sang de Jefus Chriff, quand il disoit aux Corintbiens, qu'il portoit un Trefor dans des vafes de terre. Il n'y a point de jeune Cathécuméne, ni de Néophite, tant foit peu éclairé dans le Christianisme, qui ne sçache que Saint Paul ne parloit pas, en certe occasion, de l'Eucharistie, mais de l'Evangile de la gloire de Jésus Christ, qu'il étoit obligé de prêcher, comme cela est très clairement expliqué, par ce même Apôtre, dans les trois versets qui précédent les paroles que Dofithe cite dans ce Decret, pour établir la Transsubstantiation. Car Saint Paul dit aux Fidéles de Corinthe, que, fi fon Evangile eft convert , il eft convert à ceux qui périssent, dont le Dieu de ce Siècle a avengle les entendemens, afin que la lumière de l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dica, ne leur resplendit point. Car nous no nous préchons point nous-mêmes, (ajoûte-t-il) mais Jefus Chrift le Seigneur, car Dien qui a dit que la lumière resplendit des tenée bres, eft celui qui reluit en nos cœurs, pour donner l'illumination de la conngistance de la gloire de Dien en la face de Jesus Christ: mais nons avons ce Tresor en des vaisseaux de terre , afin que l'encellence de cette force soit de Dien , & non pas de nous. Quelle ignorance, quel aveuglement, & quelle prévention ne faur-if pas avoir pour appliquer cette inftruction Apostolique à des Pots de terre. à des coffres de bois, & à des facs de toile dans lesquels on tient le Pain de l'Euchariftie dans les Eglifes des Grecs? Si ces paroles de Saint Paul fignie fient que cet Apôtre gardoit quelque Pain transfirbftantif & reellement converti

en la propre substance du Corps de Jésus Christ, dans des Pots de terre, nous consentons que ceux de la Communion de Rome disent que nous sommes des Hérétiques, des ignorans & des opiniatres, parce que nous nions que es Paffage doive être appliqué au véritable Corps de Jefus Christ, renfermé dans des boctes. El confervé sons les accidens de quelques Pains bénits, dans toutes les Eglises des Grecs Orientaux. Mais fi tous ceux qui ont quelques lumiéres sur les matières de Religion, & tant foit peu de bon fens, reconnoissent que le Patriarche Desisbée & ses Adberans ne scavoient ce qu'ils disoient, quand ils parloient d'une manière si extravagante & si peu conforme à la vérité; il faut aussi que Messieurs les Docteurs & Prélats de France confossent qu'ils ont en tort de vouloir faire passer les Decrets de ce Conciliabule du Patriarche Desithée, & fur tout celui dont il s'agit maintenant ici, pour une prenve certaine de la vérité & de la perpétuité du Dogme de la Tranffubstantiation. C'est néanmoins fur ce Decret fi absurde & fi insoutenable, que les Docteurs de Port-Roial & de Sorbonne ont infifté plus fortement que sur aucune autre Décision de ce prétendu Concile de Jérusalem.

Voila pourquoi nous voulons bien que tous ceux qui font capables de quelque connoidiance & de quelque rationnement, jugent eux-mêmes, if nous
n'avons pas un légitime fondement de rejettre les témoignages rendus contre
la Doctrine des Eglifes Réformées par des gans félious, qu'ulin es [exvoient
pas diffanguer le blaise d'avec le soir, ni la hamière de l'Evangile d'avec les témètres du Paganitime, & fisicis qu'ils n'étoient pas capables de connoire la
différence qu'il y a entre la Prédication féteulative d'un Apoètre & la Transflobflustiation seportele d'une matière et rès fenible, ni mettre aucune différence
entre un Tréfor de parsies divinement infpirées dans l'entendment humiin, &
un Tréfor de visibale Châir voit d'un Corps déchrie & Sun in avec fan nomes.

fane dans quelques vafes de terre.

Nous avons donc raison d'insister aussi de nôtre côté à soutenir que ces Doemes si erronez, produits sous le nom d'un Concile des Grees de Jérusalem. ne sont que les visions & les extravagances que le Patriarche Dosisbée s'est avisé de mettre par écrit, n'étant pas capable de dire fix mots de suite fans faire une demi-douzaine de groffes bévûes. Nous en avons donné mille preuves incontestables dans toutes les Remarques précédentes, & pour ce qui est de la Thése par laquelle nous soutenons ici que cet ignorant a été le seul Auteur de ces Decrets, nous n'avons pas besoin d'en rapporter d'autres té-moignages que ceux dont nous avons fait mention à la page 368, de ce même Volume, puis qu'ils sont confirmez par soixante-douze Signatures des Grecs de Jerusalem, qui ont figné avenglément ces Decrets par lesquels Dofithee proteste de son chef particulier, dans le second Chapitre Synodal qu'on peut voir à la page 299 ci-deffus: qu'il investivera toujours contre les Réformez, parce qu'ils ont publié les fameux Chapitres de la Confession de Cyrille Lucar, pour féduire les ignorans [à ce qu'il dit] ET QU'IL NE CESSERA POINT DE LE REPETER PLUSIEURS FOIS. Nous répéterons aufi, avec beaucoup plus de raison que lui, qu'il n'a pas fait conscience de mettre par écrit des menteries très absurdes, & de faire forger plusieurs faux témoignages pour tromper ceux qui font affez crédules pour ajoûter foi à des impossures aussi mal Ddd 2 fondées

Faultra que les fiennes. Mais afin que chacun puifile les reconnoître par tra moien court & facile, fans éxaminer un nombre prefique infini de paffigaça de glofa & de faits qui embarraflent cette maiére, fur laquelle on a fait pluifeurs gros Volumes de Concroverie, nous mettrons ici de dernier Dezer & la Cambifon de ce Concile, qui nous fournifient de nouvelles preuves du dégrifiques de de la faurbreit de fon Auteurs & de fies Aprobacters, & qui nous donneront aufil lieu de produire les derniers témoignages que nous avons pour confondre tous les Impoficars qui ont fairiqué, ou publit le Supér.

ferez dont ce Manuscrit est rempli. Cependant on doit remarquer ici avant que de passer plus outre, que le terme urrariant qui se trouve dans ce Decret a été inventé depuis peu, pour autorifer le nouveau Dogme de la Transsubstantiation. Car le fameux Richard Simon, & les autres sçavans Critiques de la Communion de Rome, n'ont pû citer jusqu'à présent , contre les Résormez , aucun Auteur Grec qui s'en foit servi avant le milieu du quinzieme Siecle. Le premier qui s'en est tervi dans l'Eglife Grecque, est Gennadius, Patriarche de Constantinople, qui étant Laïque, sur élevé tout d'un coup à cette Dignité par Mahomet II. d'abord qu'il se sur rendu maître de cette Ville, & qu'après en avoir chasse les Chrétiens, il forma le dessein de les y rappeller. Ce Patriarche travailla au Concile de Florence pour l'Union des Grecs avec les Latins, & fit ensuite en faveur du Papisme, l'Apologie des cinq Chapitres contenus dans le Decret de l'Union, qui furent rejettez de tous les Grecs Orthodoxes. C'est pourquoi il n'y a eu du depuis que les Grecs Latinisez, ou corrompus dans les Universitez d'Italie, par l'Etude de la Théologie Scholastique de l'Eglise Romaine, qui aient emploié ce terme barbare pour expliquer leur croiance touchant l'Eucharistie. Cela est si vrai, que le Patriarche Jérémie II. qui sut élevé fur le Siége de Constantinople l'an 1572. & qui reçût la Résormation du Calendrier Romain faite par le Pape Gregoire XIII auquel il se soumit. comme cela paroit dans la Relation que le Docteur Moreri en fait dans son Grand Dictionaire Hittorique, ce Patriarche, dis-je, tout Papille qu'il étoit; n'a pourtant jamais emploié le terme de mirneiune, Transfubstantiation, dans les Réponfes qu'il fit aux Théologiens de Wittemberg sur cette matière.

Il paroit même que les Grees qui ont été les plui animez contre le Patriarche Lucar, & les plus grands ennemis des Reformez, ont trouvé extre expreffion fi peu convenable à leur véritable lentiment, qu'ils n'ent pas voulu Pempleire dans les Decrets de leur Synodes de Conflantinople de la Meldevit, tenus contre ce Patriarche, & convoquez à la réquifition des Patrifans de l'Es giffe Ramaine, pour calomnie les Réfermez, en leur imputant, courte tout vérits, de n'admettre qu'une fimple figure, deflituée de tout vertus, dans le Pain Euchariffique. Un est aux que jetter les yeux fur le Teste Gree de ces deux Synodes, inférez dans ce Concile de Jérufalem, pour être convaincu que les Chrécines Orientaux ont tellement en aversión le terme qui exprime la Transfighântitation inventée par les Papiftes, que les Ecclétaftiques Grees, les plus dévouez. à l'Egfile Romaine, n'ofent pas mettre par ectr te Dogue dans les Eglifes qui font indépendantes du Pape, crainte d'être dégradez de leure Charges de privez de leurs Emplois, comme il arrive ordinarment. A

tous

mus ceux qui favorifent ouvertement le Papifine. Voila pourquoi le Patriarche Defither in contraint de s'enfuir de Jérulialem, & de venir chercher un azile à Conflantinople chez l'Ambaffaldeur de France, d'abord qu'il ciut forgé le Manuferi de Centiliebate dont il Pagir maintenant cic. La Légalliation de Monficur de Nointol, que nous mettrons à la fin de ce Synode, avec une Remarque fur le voisage que cet Ambaffadeur fri à Jérufalem, pour y appaifer les troubles fudiciez à l'occasion du Patriarche Dofithée qui vouloit s'y rétablir, prouvent ce fait d'une manière couvaniquante.

Nons pouvons ajoûrer à toutes ces preuves, que ce terme de Transfluiflantitutium ne fe trouve, ni dans les Subuelet des Eglifies Orientales, & que bien loin que la créance que les Latins expriment par ce mot foit reçüe parmi les Grees, en peut démontrer évidenment le contraire, par leur Liturgie, où le Pain & le Fins, après même qu'ils ont été confiacre, & appellez le Corps & le Sang de Jelius Chrift, sonn nommez, ensuite, les Autispes du Gerpt 5 du da Sang de brift; a mêmeur à s'un évant », manes à s' Mutispes du Gerpt 5 du da Sang de brift; a mêmeur à s'un évant », manes à s'un évant », manes à s'un évant ».

Xerre.

Tout ce que les Théologiens de la Communion de Rome ont trouvé de plus fort à objecter contre cela, et diré d'un Livre que l'Eglife Greque de Ruife fit approuver l'an 1642 à quelques Patriarches, & qui fut enfuire rendu public, fous le titre de la Confession Orthodox de l'Eglife Catholique & Application of the Confession Orthodox de l'Eglife Catholique & Application d'Orthod. On y trouve ces paroles: voi à l'une inquirie de l'annual de la Confession Orthodox de l'Eglife Catholique & Application aim un identification de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual

Mais la vérité est, que les Grees ne comprennent point l'état de la Controverse qui parage les Romains d'avec les Protestans sur ce Mytére. Car la disjute de la l'ampliblantiation n'ainnt pas été agitée dans l'Eglis Greeque comune elle l'a tée parmi les Latins, il y a fort peu d'Orientaux qui en ainen une idée asse à l'apparent avec toute l'étactitude nécessiaire fur cette matère. Le Passage que nous venons de rapporter nous cu fournit une preuve très évidente. Les Docteurs du Papissime l'alléguent contre les Protestans, & couve-ci le peuvent révoquer contre ces Docteurs de l'Eglis Romaine. Car les Orientaux dient par cette Conséglion de leur Eglisée de Russe, que le Prêtre confarer les ESPECES, & que le Prêtre confarer les ESPECES, d'au ce s' massars est par les de l'applis d'au l'in mais la poyer substance la qu'elle est par Est de l'applis de l'un mais la poyer substance can l'action d'au l'in mais la poyer substance can d'au d'au d'au l'in mais la poyer substance can l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'applis d'au l'in mais la poyer substance de l'applis d'au l'in mais l'applis d'au l'in mais l'applis d'au l'in mais l'applis d'au

rit confuncies, demacrant velles qu'elles de rolls est ses seus et les font entendre fins aucun detour, ni ambiguité, que le seus au sur seus est pais d'de Viu, fur laquelle le Prêtre prononce les Prières de la Confécration, de meure après que ces Prières font faites: & que cette maisse substance ce est veriffablement et n'élèce que le seus veriffablement et n'élèce que le sauteur de Confécration, & telle par le fait de de l'entre par le sutures de cette Confécion exprisent, en diffant, que ces Efféres de les auteurs de cette Confécion exprisent, en diffant, que ces Efféres de

meurent TELLES qu'elles paroissent. Il n'y a personne qui en doute, si on entend cela des Accidens extérieurs ou sensibles, & des seules apparences du Pain & du Vin, comme le prétendent ceux de la Communion de Rome. Chacun le voit affez, & ce scroit une grande folie de s'imaginer que les Grecs eussent fait une Confession publique pour déclarer que les Accidens du Pain & du Vin, que la conleur & la forme de ces Alimens pareissent après la Consecration telles qu'elles étoient auparavant : que la faveur, l'odeur, & les autres qualitez faufibles n'en font point changées. Tous ceux qui ont des yeux, des mains, une bouche & un nez. peuvent s'en affurer d'une manière très facile, par tons ces sens corporels, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à la Doctrine, ni à la Confession Orthodoxe des Grees. Il n'y a qu'à regarder, qu'à manier, qu'à flairer, qu'à gohler, ces Alimens confacrez pour reconnoître qu'ils ne font point changez Les plus incrédules n'ont jamais fait difficulté de croire cela. Les Juifs, les Tures & les Iroqueis l'attefteront auffi-bien que les Grees, quand il plaira à Messieurs les Docteurs de l'Eglise Romaine d'en avoir des temoignages authentiques, fignez par tous les Rabbins, & par tous les Bachas, & seclez par le Mufti, & par le Grand Seigneur.

Pourquoi ell-ce done que les Grees se sont mis en peine de décider ce qui n'étoit révoqué en doute de presenne, si ce n'est pour faire sevoir à tout le monde, par une lossifigue publique de leur vériable Pai, que ben loin tout le monde, par une chois publique de leur vériable Pai, que ben loin que la Subfanatiation, si tienenet pour une choie très certaine que la Subfanatiation du Vin ne l'autantir point quand un Prètre confacre est deux Espècies c'est à dire, le Pain & le Vin, mais qu'elle demanra près la Confeccation, siche grielle etti auguravann, attendu que ces Espècies fibilitatibles ne cesse en le les memors, ce qu'elles parossisseur ètre avant la Confeccation, sich qu'elles étoint viertiablement & gléculeillement dans avant la Confeccation, et ce qu'elles étoint viertiablement & gléculeillement dans la confeccation put et qu'elles étoint viertiablement & gléculeillement dans la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la confeccation de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette de la cette

le fond de leur nature corporelle.

On ne peut pas dire que les Efféres que le Prètre confacre ne font pas les seimes, felon le fentiment des Grecs, que celles qui paroifient après la ConEcration, puis qu'ils diffent formellement qu'elles deutreme telles gevilles pasreassitus, & qu'ils les désignent par le même terme uh. Effect, d'evant de 
après la Coniceration. On ne peut pas aussi solutenir raisonnablement que le 
Prètre ne confacre que la pampé s'gime, o que les apparacte extrésivere du 
Pain & du Vin, car après avoir dat, Ceci (p) mus Caps, en parlant de la 
inditunce du Pain unie avec tous s'a accident, il adresse une Prière su Soint 
Esprit par laquelle il demande que le Pain & le Vin soient changer air 
Corps & us sang de Jésos Christ. Cela in est contesté de personne. Voila 
pourquoi il est très certain que par les Espres que le Prètre confacre les 
Grecs.

Grecs entendent la propre s'abstance du Pain & du Vin, avec tous les accidens qu'on y apperçoit, & que par ces mêmes Espèces consacrées qui dementre toujours selles qu'elles paroissen, ils entendent aussi la même subshance du Pain &

du Vin, revêtue de tous ses accidens.

Ceux de la Communion de Rome, qui sont condamnez sut leur Dogme de la Transsubstantiation par cette Confession de l'Eglise Orientale, he gagneroient rien de dire, qu'il y a des Exemplaires de cette Confession publique des Grect dans lefquels on lit, mi him, les Dons, au lieu de milh, les Efpeces. Cat outre qu'on pourroit leur foutenir qu'ils ont corrompu ces Exemplaires; pour faire entendre que le Prêtre confacre les Dons, & non pas les Efpéces du Pain & du Vin, la consequence que nous avons tirée de cette Confession de Foi . & les raisonnemens que nous venous de faire touchant ces Espéces visibles qui sont tobiours les mêmes devant & après la Confécration, demeurent en leur entier, si cela n'est pas vrai, il faut necessairement que les Papistes avouent que les Auteurs de cette Confession se sont jouez non seulement de l'Eglise Romaine, mais qu'ils se sont morquez de tous ceux qui leur ont demandé l'explication de leur créance touchant le Dogme de la Transsubstantiation; puis qu'au lieu de répondre que toute la subflance du Pain & du Vin est anéantie par la Confécration du Prêtre, ils déclarent seulement que les Espèces du Pain & du Vin demeurent TELLES QU'ELLES PAROISSOIENT avant la Consecration. Nous disons encore une fois qu'ils se mocquent du monde en parlant de la forte, & qu'au lieu de répondre à la question dont il s'agit. ils ne disent rien que ce que les plus sinoides & les plus ignorans seavent fort bien. & avouent dans toutes fortes de Religions & de Sectes, puisque personne ne s'est encore avisé de nier la visibilité de ces accidens du Pain & du Vin confacrez. Ils font fi vifibles, fi reels & fi palpables qu'ils font impression sur tous les seus du Corps humain. Mais nous avons quelque chose de plus fort pour démontrer que par les Espèces dont les Grecs parlent, ils entendent la propre éxissence du Pain & du Vin après la Consécration. Nous en trouvons les preuves dans le même Artiele de cette Confession publique où les Grees ont emploié le mot perseinne, Transsubstantiation, parce qu'ils l'adoucissent quelques lignes après, en difant, que Jesus Christ a donné sa Chair & fon Sang, pour viande & pour boisson aux Fideles, sous L'ENVELOPPE du Pain Ed du Vin, Karantiger. Par ce terme d'Enveloppe, ou de Converture, les Grecs n'entendent pas les simples accidens extérieurs separez de leur matière; ni des Phantones, ou apparences, qui, n'aiant plus la matière réelle qui leur étoit propre, subfifient par miracle ; comme le foutient l'Eglise Romaine . mais les Espèces réelles & subfantielles du Pain & du Vin, comme il paroit dans le même Article par les paroles qui fuivent celles que nous venons de rapporter, & qui désignent la matière qui doit être emploiée par le Célébrant, lors qu'il confacre & lors qu'il donne la Communion, à sçavoir: les deux Espèces, ni ble sile. Les mêmes paroles sont répétées onze lignes plusbas, dans la même Confession de Foi.

Il n'en faut pas davantage, pour convaincre toutes les personnes raisonnables, que ces termes par lesquels cette Confession marque les DEGX ESPEons du Sacrement-de la Sainte Céne, ne peuvent s'entendre des fimples acciècus.

D d d 4

cident du Pain & du Vin, mais de la Pouble substance de ces aliments, puique leurs Qualitez Accidentelles Impafient de beaucoup le nombre mens, puique leurs Qualitez Accidentelles Impafient de beaucoup le nombre de Deux, & ne peuvent être comprise que sous pluséurs idées & sená-tions très différences, elles que font, par éxemple, celles que nous avons de la dimension & de la farme des corps, de leur pfisateur, de leur deux eller de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, de leur soiler, quelque grand qu'il soil, parce qu'il n'y a point donne de leur soiler, quelque grand qu'il soil, parce qu'il n'y a point donne de leur soiler, quelque grand qu'il soil, parce qu'il n'y a point donne de leur soiler, quelque grand qu'il soil, parce qu'il n'y a point donne de leur soiler, quelque grand qu'il soil, parce qu'il n'y a point donne de leur soiler, quelque grand qu'il soil, parce qu'il n'y a point donne de leur soiler, qu'elle qu'il soil par ce qu'il n'y a point de montre cette verité.

Mais les Grees fant si peu accoltumet aux demosfrations évadoras, & si peu capable de résjoner qu'et se traite spécularises de la Théologie Pou capable de résjoner qu'et se traite es pécularises de la Théologie Sobathique des Latins qu'et en recret es Proctates pleur les seus en la les préquimpositois de leur faire comprendre l'était de la Consession aux Caps (§ au Sang de State Marient de Commanne, couchant la Commanion aux Caps (§ au Sang de State Marient de l'est de la Consession aux Caps (§ au Sang de State Marient de le Pain Euchartifique, ils s'imaginent que ce changement de fundament et le la comme les Latins, puis que les plus sevans d'entreux étant éte vez en Italie, comme nous l'avons prouve c'edevant, y embrasilent tous les Dogmes que les Concles, approuvez en Orient, n'ont pas décidez, & que la pratique de leur Egiffe ne tixe pas a Valif les appelle-ton, dans les Pain du Levant, quand itsiennent le langage de l'Égite Romaine, Latinophrauer, ou bien Grez Latinigez, pour les dithoguer des autres.

Car il est constant, que ceux qui ne sont jamais sortis de la Gréce ne donnent point dans cette nouveauté: Ou si quelques-uns le font, ils agissent contre leur propre Liturgie qu'ils attribuent à Saint Chryjoftome, & que les uns & les autres reçoivent, quoi qu'elle foit entiévement contraire au Dogme de la Tranf. subflantiation, comme il est évident par ces mots, qui font à la suite de la Confectation; Afin que nons tons, qui participons à ce PAIN, & à cette Cou-PE, puissions être unis ensemble en la Communion du Saint Esprit, & non à notre damnation, ou à notre condamnation. H' par li mirrar pur en Fine are & F mir wein perigerent teueng antibent tie tibe medpeur De unie vormeine, no problem funde ein neben fi vie инимения. Cela s'accorde avec la pense de Saint Paul, dans la premiere aux Corinthiens Chapitre onziéme, où après les paroles que les Grees & les Protestans emploient dans la Confécration, & qui sont aux versets vingtquatre & vingt-cinquieme, il ajoûte au vingt-fixieme. Car toutes les fais que vons mangerez de ce PAIN, & que vons boirez de cette Coupe, &c. & au verset 29. Car celui qui en mange & en boit indignement, mange & boit sa propre condamnation.

Tous les Péres Grees & Latius ont expliqué ces paroles d'une manière qui condamne abfolument le Dogme de la Traussabstantation dont ils n'ont eu aucame connoissance, & qui construre le sentiment du Patriarche Lucar & la Doc-

trine des Egliés Réformées pour l'Union spirituelle des l'édits avec Jéfin Cérifs, dans la réception du Sacrement de la Sante Céron, et pour la Gommanion jour let deux Espéces, qui est encore maintenant en usage parmi les Gress, de même que parmi les Proséelans de Résformez. Voice jousant-eils Paplages qui transferrement tout ce qu'il y a de plus esfinaite dans l'ancienne Tréadison Étalifassis-que fur cette matriere, qui est répandué dans un infinité de Valomes, dont les principaux Auteurs & les plus Orthodoses-sont ceux que nous indiquons ici.

1. Intitum Marver. Aple. 11, pag. 161. 67 de G. Il. Il deinn Diait cam Trj...

phone, pag. 58. & 82. III. Ignatius. Epift. ad Philad. pag. 93. IV. Clemens Alexandrinus. Pedag. lib. 1. cap. 6. pag. 100. & 106. V. Idem. Pedag. lib. 2. cap. 2. pag. 151. & 158. VI. Balilius. Epift. 141. que est ad Cesarienses. pag 359. VII. Idem. in Pfalm. 33. pag. 90. G 92. VIII. Athanasius. Orat. in illud, quicunque discrit verbum contra Filium bominis, tom. 1. pag. 979. IX. Euschius. Ecclef Theol. lib. 3. cap. 12. X. Cyrillus Alexandrinus. Anathematif. Apoll. 11. Concil. tom. 1. part. 2. XI. Cyrillus Hierofolymitanus. Catechef, Myflag, 2, pag, 235. XII. Idem. Catechef. Myflag, 4, pag, 237. XIII. Ireneus. lib. 4, adactyfist Herrefes. cap. 34, pag, 237. XIV. Eutebus, Demonstrat. Evangel. lib. 1, cap. 10, pag, 27, XV. Idem. Demonsfrest. lib. 5, cap. 3, pag. 141. XVI. Idem. Demonstrat. lib. 8. cap. 1. pag. 226. XVII. Dionypag. 14.1. AvI. 16cm. Demonstrat. 110. 8. 629.1. 18p. 2, 236. XVII. Diony-tius. de Ectel, Herarch. 62. 9, 29g. 31. XVIII. Maximus Scholialtes. XIX. Chryloftomus. Homil. 82. in Math. 10m. 2. pag. 510. 511. XX. Idem. Homil. 47. in 296m. 10m. 2. pag. 750. 751. XXI. Idem. Homil. 16. in 29jil. ad 1/thr. 10m. 4. pag. 518. XXII. Idem. Homil. 17. in Epift. ad 1/thr. 10m. 4. pag. 523. XXIII. Idem. de Sacredatus ili. 3. 10m. 6. pag. 6. XXIV. Idem. Iom. Idem. Homil. 79, que eft de predit. Jude. 10m. 6. pag. 560. XXV. Idem. in Liturgia. XXVI. Idem. Homil. 24. in 1. ad Corintb. tom. 2. pag. 397. 309. XXVII. Idem. Homil. 82. in Math. tom. 2. pag. 514. XXVIII. Idem. Homil. 79. tom. 5. pag. 562. XXIX. Occumenius. in 1. ad Corintb. XXX. Gregorius Nyssenus. Homil. 8. in Ecclesiasten. tom 1. pag. 457. XXXI. flem. Orat. 1. tom. 1. pag. 28. XXXII. Idem. in Epithap. Sermone Gorgen. for. Orat. 11. tom. 1. pag. 187. XXXIII. Idem. Orat. in Pafeba, que off. 42. tom. 1. pag. 692. XXXIV. Theodorettus. Dialog. 1. immutab. tom. 4. pag. 17. 18. XXXV. Idem. Dialog. 2. tom. 4. pag. 84. 85. XXXVI. Ephræm. ut est apud Photium. in Biblioth cap. 229. pag. 415. XXXVII. Gelasius. de duabus nat. in Christo. advers. Euth. & Nestor. XXXVIII. Ma. charius Ægyptius. Homil 27 pag. 614 XXXIX. Clemens Romanus. Confit. lib. 5. cap. 16. & lib. 6. cap. 23. XL. Concilium Constantinopol. in Trullo. Can. 32. pag. 135. XLl. Balfamon Patriarcha. XLII. Hieronymus. ceutra Sevisi. Ib. 2. iom. 2. pag. 73. XI.III. Ambrofius. Ib. 1. efficierum, cop. 48. tem. 1, pag. 37. XIV. Idem de Sicumentois, Ib. 4. pag. 47. p. 10. 1. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p. 10. p lib. 1. Epift. 6. pag. 26. LI. Idem. Serm. de Cana Domini. pag. 450. LII. Augustinus. Quest. in Levit. lib. 3. cap. 57. tom. 4. pag. 154. LIII. Idem.

contra Maxim. lib. 2. cap. 22. tom. 6. pag. 522. LIV. Idem. Epift. Epift. 23. ad Bonifac. tom. 2. pag. 58. LV. Idem. contra Adimant. cap. 12. tom. 6. pag. 128 LVI. Idem. de Doffr. Chrift. lib. 3. cap. 5. 6 cap. 16. tom. 3. Pag. 34. & 37. LVII. Idem. in Pfal. 98. tom. 8. pag. 1105. LVIII. Idem. The Fide ad Petrum Diacon. cap. 19, 10m. 3, pag. 163. LIX. Idem. track. 45, in Johan. 10m. 9, pag. 333. LX. Idem. track. 25. & 26. in Johan. 10m. 9, pag. 218. 230. LXI. Idem. track. 50. in Johan. 10m. cod. pag. 368. 371. IXII. Idem. in 1. Epiff. Johan. tratt. 1. tom. cod. pag. 577. 578. LXIII. Idem. Scrmone 152. de temp. tom. 10. pag. 937. LXIV. Idem. ibid. Sermi; 174. pag. 976. LXV. Idem. lib. 21. de Civit. Dei. cap. 25. tom. 4. pag. 1212. LXVI Idem. Sementia 229. tom. 3. pag. 762. LXVII. Idem. trait.

26. in Johan. tom. 9. pag. 230.

Pour la Communion donnée sous les deux Espéces à tous les Fidéles; dans l'Eglise Primitive, on peut voir: LXVIII. Justinus Martyr. Apol. 2. pag. 162. Ci naburdon maj init Aldron ditiam innen ? megieren uflabalite ber & abjengene. mill agru, & don & mart. C'est à dire: Ceux qu'on appelle Diacres, parmi nous, distribuene à un chacun de ceux qui font préfens le Pain, le Vin, &c l'Eau, qu'on a confacré par actions de graces, afin que tous y participent. LXIX. Ignatius. Epift. ad Philad. pag. 93. Ele Sagro mit minilbidy, & in mieste nic Dan danue'n. Un meme Pain eft rompu'à tous, & une même Coupe leur eft diffribule. LXX. Oir@ i mira v ruru & menclu ( + sign gerlet) uir@., and iftie rure iune reminus merminu mis suoic. Celui-ci est le seul usage de la Coupe ( de l'Encharistie ) & il n'y en a point d'autre : vous la donnez légitimement aux Peuples. On peut voir quantité d'autres Passages, mais sur tout la dix-buitième Homelie de Saint Chryfostome, fur la 2. Epstre aux Corinthieus, tom. 3. pag. 647. où l'on · trouvers que ce Docteur de l'Eglise déclare très expressement que s'il y a quelque différence entre celui qui préside dans l'Assemblée des Fidéles &c ces mêmes Fidéles, il n'y en a point en ce qui concerne la Communion, parce que tous prennent le même Pain & la même Coupe que le Célébrant, attendu que les Peuples, sous la Loi Nonvelle, ne doivent plus être assistis aux cérémonies de l'Ancien Testament qui avoit mis de la différence entre les Sacrificateurs & le Peuple, & défendu aux Ifraelites de prendre les mêmes alimens que les Sacrificateurs dans le tems qu'ils immoloient les Victimes : mais que cette différence ne se trouve plus dans l'Eglise Chrétienne, parce que sons les Fidéles participent aux mêmes Oblations, & aux mêmes alimens des Myféres Sacrez de l'Eucharifie.

# REMARQU

Très importante contre le Dogme de la Transsubstantiation.

Ly a deux raisons qui nous ont empêché de mettre à la fin de chaque Decret du Concile de Jérusalem, le Texte Gree & Latin, ou la Tradutiion Françoise de ce grand nombre de Passages, dont on ne trouvera ici que l'Indice des Auteurs & des Ouvrages qui détruisent les Erreurs de la Doctrine des Gress modernes ou Latinifez, & qui confirment celle des Protestans &c dcs

des Réformez; parce qu'il faudroit plusieurs gros Volumes pour contenir tous ces Passages, qui ont deja été insérez dans quelques Ouvrages des plus fameux Controversittes sans beaucoup de fruit, parce que les Théologiens & les Docteurs des différentes Communions s'accusent réciproquement de mauvaise foi, & se reprochent les uns les autres que ces Passages sont tronquez ou falfifiez par des additions , ou mal traduits , ou détournez de leur véritable fens, ou enfin attribuez à quelques Peres qui n'en font pas les Auteurs. Toutes ces chicanes, & plusieurs autres considérations qui se rapportent à ce même but, d'éviter les reproches des Cenfeurs de mauvaise foi, & la Critique mal fondée de plusieurs Controversistes de l'Eglise Romaine, nous ont fait prendre la résolution de ne faire que de simples indications de tous ces Anciens Péres, & de tous ces Témoignages qui servent à la condamnation des Erreurs &c des Superfistions du Papifme.

La seconde raison qui nous à fait déterminer à renvoier nos Lecteurs aux propres Ouvrages imprimez, la plûpart, par ceux de la Communion de Rome, comme on le peut voir par l'Indice Alphabétique mis à la tête de ce Concile, c'est afin que les uns & les autres apprennent beaucoup de véritez & de circonstances que chacun doit éxaminer à fond, par la lecture des anciens Exemplaires ou Manuscrits les moins suspects & les plus corrects qu'il est possible d'avoir, pour se convaincre soi-même des Dogmes & des faits historiques dont on y trouve l'éclaircissement d'une manière beaucoup plus naturelle, plus claire & plus aifee que dans toutes ces nouvelles Compilations d'Autoritez que les Controversistes produisent aujourd'hui, parce qu'elles sont toutes hérisses de difficultez qui naissent des différentes Versions. des fausses gloses, & des distinctions méraphisiques & barbares de la Théologie Scholassique de l'Eglise Romaine, qui rend presque toutes les Con-

troverses de simple spéculation problématiques.

Voila pourquoi il faut nécessairement aller chercher la vérité dans sa source, qui est l'Ecriture Sainte, & recourir pour ce qui concerne la Tradition aux Ouvrages des premiers Siécles du Christianisme, qui sont écrits d'une manière plus simple & par des Auteurs plus sincères que ne l'ont été ceux qui ont vécu dans la fuite, parmi les différentes Sectes du Christianisme,

Nous en pourrions mettre ici diverses preuves s'il étoit nécessaire, mais il fuffira pour l'éxécution de nôtre projet d'en mettre quelques-unes des plus abrégées qui concernent la Doctrine du Christianilme natifiant, ou celle des Premiers Siecles, durant lesquels la Tranffubstantiation étoit tellement éloignée de la pensée des Théologiens & de la Créance de tous les Fidèles. qu'ils disoient ouvertement, & Jans aucun détour, la même chose qui se trouve dans la Confession de Foi des Eglises Réformées, touchant le Pain & le Vin de

la Sainte Céne.

Voici les propres paroles de Saint Justin Martyr, qui se trouvent à la fin de son Apologie, dans le passage que nous avons indiqué sous le Numero I. des LXX Citations fur le Decret de l'Euchariftie. Kaj i mont manifert mus guit Eigengerin , if fie einen & enfere & pumberir miperen indn c'eft à dire. Cet aliment est appellé parmi nous Eucharissie, & il se convertit en la nourriture de nôtre chair & de notre fang. Saint Ignace dit , dans fon Epfere citéc lous le Numero III. Ecc 2

Min bair et ruigt T tredt, & co nord ro ninn vo imig ipate carreir, ife & agr D- mit maten theide 19, no is morigan mit ihat dunquim. Il n'y a qu'une Chair de Notre Seigneur Jesus Christ, & un Sang qui a été répandu pour nous. De même il n'y a aussi qu'un seul Pain rompu, & qu'une Coupe distribuée à tous. Saint Irenée, cité sous le Numero XIII. dit: Eigenesia ich en bis musushu araypamo, pailu, & aguin. L'Ette chariftie consiste en deux choses, dont l'une est terrestre & l'autre céleste. Eusebe, cité sous le Numero XIV. dit: à xessi; mun tu q à amirmo que avinyet menche, propulu Cipir megibic and moint achtoient. Christ a offert un Sacrifice pour le Salut de nons tous, & nous a laiffe un Mémorial qui nous tient lieu de Sacrifice, Ce même Docteur cité fous le Numero XV. dit : mion, iqui, sing & agre, ru ne ouluil 3- abru, & ru mmelu alpur de mirifinrag mi popiega. Tous les Prêtres réprésentent les Mystéres de son Corps & de son Sang salutaire, par le moien du Pain & du Vin. Saint Chrysostome, eite fons le Numero XX. dit: Empage it 7 andiregmir mie firmen gute me mienn barg dagar; mom miem megnien, ameile prentationite al m dunnas. N'étoit-ce pas un doute bien groffier que celui de s'imaginer qu'il nous peut dons ner sa Chair à manger? Toutes ces choses charnelles qu'il salloit entendre spirituelles ment & d'une facon miltérieuse. Car c'eft une nourriture spirituelle : rente Din mote panni cela se trouve répété plusieurs fois dans l'Homelie 79. de ce Père de l'Eglise. eisée sous le Numero XIV. & dans son Homélie 17. indique sous le Numero XXII. il dit: cin anho weine, namene i Dezembe ana mine minum igrafimme weine. Nous n'offrons pas une autre Victime comme le Grand Prêtre, mais nous faisons seulement une commémoration de Sacrifice. Occumenius cité fous le Numero XXIX. dit: En munir & reinner, im megedtipperte, i agro- Reighe. C'intig ei mentel it aira Tine uemanulaures, minem aine Xorri. Le Pain, par exemple, eft fait do plusieurs grains, & nous qui sommes plusieurs devenons le Corps de Christ en preuant de ce même Pain. Saint Gregoire de Nazianze, parlant du Pain & du Vin de l'Euchariffie, dit, dans le passage cité sous le Numtro XXXII. que ce sont les Antitypes du précieux Corps & du Sang de Jesus Christ. Essants qui critare de ce diunte est se ser . Dans le Passage du Numero XXXIII. le même Pére ajoûte qu'il ne craint pas de dire, que, la Paque Légale étoit un Tve pe plus obseur d'un autre Type, & que nous participons encore maintenant d'une maniere Typique, à cette même Pâque. Mandavijum il சன்னத் எந்தி சாக கீர் ரோ, நிட்டேன் கூக்கும் நடிக்கும். இத் முழுத் சன்றது. சுத்திய, சிது கண்டுக சன் நிர் சன் aŭ; în, ni e vi malajŭ popoinço, ni οβ τομαζό πάτρα, πλριδ ni λίγα, νίπα νίπ θι δι άμαληλ. πρω. Theodoret, cité sous le Numero XXXIV. dis très expressement, dans for premier Dialogue: O S hi ri dien eine eine eine agen actempediene, and an mine inc. To aumber inquierat, utor mi iguipus cupitoda të të cuparet anj miparet acompgia minante. à shi dons permenano, amà shi pages se quen agestinuic. Car celti qui a appellé le froment & le Pain fon Corps naturel, & qui derechef auffi, s'eft nomme Vigne, celui-là même a honoré les Symboles visibles du Nom de son Corps & de fon Sang, non pas en changeant leur NATURE, mais en ajoutant la grace à la NATURE, Weben. c'eft à dire, à LEUR ESSENCE NATURELLE & à LEUR PROPRE SUBSTANCE. On ne sçauroit rien desirer de plus décisif comre le Dogme chimérique de la Transsubstantiation que ce discours que le scavant Theodoret fait tenir à un Orthodoxe qu'il introduit dans son Dialogue, disputant contre un Hérétique qui soûtenoit qu'il se faisoit quelque changement réel & physique dans le Pain & le Vin de l'Eucharistie après la Consecration, & c'cft

e'eft ce que le Dolleur Chrétien & Orthodoxe nie formellement, par les paros les que nous venons de rapporter. Le Pape Gelase, cité sous le Numero XXXVII. diffipe entiérement l'idée de la Transsubstantiation par ces paroles: Non definit effe substantia & natura Panis & Vini: & certe imago & similitudo Corporis & Sanguinis Christi in actione mysteriorum celebratur. La su Ba STANCE & la NATURE du Pain & du Vin ne cesse point d'éxister , quoi que l'IMAGE & la FIGURE du Corps & du Sang de Jefus Christ soient réprésentées solennellement dans l'action des Mysteres. Le Pape S. Clement, dans le 5. Livre de fes Constitutions, cité fous le Numero XXXIX. appelle tout ce qui se fait dans la Sainte Cene: Les Mysteres Antitypes du Corps précieux de Jésus Christ & de son Sang, Antitypa mysteria pretiosi Corporis-Christi & Sanguinis ejus. Saint Ambroise, dit très expressement dans son Livre de la Résurrection, cité sous le Numero XLVIII. que lors qu'on dit que les Fidéles mangent la Chair de Jesus Christ, cela se doit entendre d'une manière allégorique. Saint Cyprien, dans sa 3. Epitre citée sous le Numero XLIX. foitient que, ce que Jesus Christ appelloit fon Sang, ETOIT DU VIN. Vinum erat, quod Sanguinem suum Christus dixit. Voila pourquoi ce Pere de l'Eglise ne fait pas difficulté de reconnoître dans son Sermon de la Céne du Seigneur, cité fous le Numero L.I. que l'union des Chrétiens avec Jéfus Christ-(dans ce Sacrement) ne mêle point les personnes, ni les substances, mais qu'elle unit les affections & les volontez. Nostra & ipsius Christi conjunctio necmiscet personas, nec unit substantias, sed affectus consociat & conseederat voluntates. Saint Augustin fournit un très grand nombre de passages qui ne sont pas moins contraires à la Transsubstantiation que ceux des autres Péres : mais pour abréger cette matière, nous n'en rapporterons que deux, citez sons les Numeros LVII. & LXVI. dans le premier, il introduit Jesus Christ parlant en ces termes. Spiritualiter intelligite quod locutus sum. Non hoc Corpus, quod videris, manducaturis effis, nec bibituri Sanguinem illum, quem fusuri funt, qui me crucifigent. Sacramentum aliquod commendavi vobis: Spiritualiter intellestum vivificabit vos: Entendez spirituellement ce que je vous ai dit. Vous ne mangerez point ce Carps que vous voiez, & vous ne boirez point ce Sang que doivent répandre ceux qui me crucifieront. Je vous ai recommandé un certain Sacrement qui vous donnera la vie, fe vous l'entendez spiritueile. MENT. Dans le fecend il dit : que celui qui n'est pas d'accord avec Jésus. Christ, ne mange point fon Corps, &c ne boit point fon Sang, quoi qu'il recoive tous les jours le Sacrement d'une si grande chose pour la condamnation de sa témérité. Qui discordat à Christo, nec Corpus ejus manducat, nec Sanguinem bibit, etiamsi tante rei Sacramentum ad judicium sue presumptionis quotidie accipiat.

"Tous cei Politiges détruitent entérement le Dogme Ide la Transfuhlautation 8 (Popinon de la Prifica réalite de Lochie & du Sang de Jétin Christ dans le Sacrement de l'Euchariffe. Ils prouvent aussi en même tems la vérist de la Doctrine des Eglites Résormées, & Elebéradoui de ceux quiont compos le XVII. Decret du Conciliabite de Jérusliem. Les autre Paffages que nous n'avons pas rapportez au long, ne renverient pas moins «e' faux Degme da Transfuhlamistan que ceux que nous avons mis ci-féloi et

Ecc 3 Tex

Texte Grae (d' Latin des Anciens Péres de Tigglife: mais nous avons abbine ceux d'entre ces Palliges qui trionent les plus techadus, parce qu'on ne peux en connoître le véritable fens que par la lecture de quelques Chapitres tous entiers, qui ne peuvent pas têre infèrez dans un Ouvrage comme celui-ci. Il ne faut pas que le Lecteur s'imagine qu'il y ait eu quelqu'autre rañon qui nous at empéché de les produire, ou que ceux de la Communion de Rome fe prévalent de nôtre hience la-defluis, pour fe vanter que tout ce que nous avons indiqué rété pas propre à établir le fentiment des Réformer, à la determination de la forte de comme de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la forte de la fo

Il s'agit de faire voir que ce Decret du Contiliabnie de Jérufalem est entirement contraire à la véritable Dockrine des Greces en oute ce qui favoir. le la Transfibhlantiation. Et pour cet este nous opposons aux fairante-dus d' guatures des Grest qui l'ont approuvé, les tensionages de trois cens trente-buit Exéquer, assimblete dans un Concil Conferd des Grest, qui et inten Orjent

durant le huitiéme Siécle.

Ce fut dans la Ville de Conflantinople que ce grand nombre de Prélati Grees s'allembléren pour terminer la latale d'ilpute des Jampes. Ille en econnurent tous les abuts, & après en avoir anéasti le Culte de l'ufige, s'ils volument éclaireir en paffaint la Doctrine de l'Eglife fur le point de l'Ega charifité, pour en tirer une preuve contre ces mêmes Jamges qu'ils avoient condamnées.

Ils déclarirent que ce qui ch offert au Sacrment est la substance d' Pais G du N'in, que ce Pain est Ulmas a son trompegé de la Chair matarelle du Sauveur, que c'est nu Type G une Commineration de sa Passon, et Dien de pas voului chossif e dante Type, sit vien qui ent la Figure d'un homme, p pour ne donne pas occasion à Ulmolatria, vie signi sub destruit prin etvient action le activitiers, et symmission destruit propriée au élibertaire des les Facil jumais un Témogrange, ou plus grand, ou plus beaux ou plus digne

de foi que celui-ci.

Pennièrement, ce font trait cest terute-buit Eciques affendhez, c'età dire, la plus patre & la plus detante partie de l'Egific Orientale, un plus grand-nombre qu'il my en eût au premier Concile Général de Nicke. Sament, ils s'expiquent d'une manière très claire; car ils diffent que celt to Subfanse du Pain, que c'ett un Type, & une Comminaration de la Pation de Jétius Chrift, que celt un large non trompeule de fa Daifon que celt gius Chrift, que celt une large non trompeule de fa Daifon que celt gius Chrift, que celt une large non trompeule de fa Daifon que celt present de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation de la Pation

plus grands, ennemis même qui furent depuis affemblez à Nicée, reconnoilfent qu'en ce point, ils ne le foat pas diosgaez de la Poi Orthodore, bên qu'ils cenfurent, en paffant, quelqu'une de leurs expreffions; & les DocEurs de Port-Roil avouent cut-mêmes à la page 101. de leur Réponée imprimée l'an 1704, qu'on ne peut pas dire qu'ils sient erre dans la Poi de l'Éucharille, parce que ceux qui rejetente leurs expreffions dans le fecond Concile de Nicée, les déchargent de ce fouppon: Voila donc fans coatredit le feniment de l'Egaliée ne ce tens là.

On peut voir ce que les plus celébres Hiltoriens ont dit touchant ces deux Gonciles, en confrontant les Ournegas de Zossers, de Tousséers, de Balfansen, de Nilas & de pluticurs autres avec ceux de Barsenias. A. e. 869. & avec ceux de Balfansia. ib. 1. Condil. esp. 7, qui le pluignent de ce que tous ces premiers Hiltoriens ont parlé avantageulément de ce fameux Concile des Grecs qui est li favorable aux Réformez, & de ce qu'ils Tout placentre les légitimes & Occuméniques. Barseius le fache fur tout de ce que dans la fixiéme Schion du Concile de Florence, qu'in tre teux à Ferrare, le Cardinal Jalies Celarini ne s'oppofa pas à cela, en disputant contre Mere Evéque d'Ephefie, qui vouloit faire condament et VIII. Concile de l'Eglife Romaine, pour lui fubiliturer celui-ci de Conftantinople, tenu par des Gress nos Latinifez, en aflurant qu'il avoit été approuvé par le Pape Jeas VIII, Voici le Decret des 338. Evêques Gress qui a été inféré par les Latinis dans le fixiéme Acha du fécond Concile de Nicée.

" Letentur & exultent & fiducialiter agant, bi qui veram Christi Imaginem " fincerissima anima faciunt , desiderant & offerunt , quam ipse facer perfector & " Deus, eam que est ex nobis universe massam assumens juxta tempus voluntariæ a passionis in typum & commemorationem evidentissimum tradidit Discionlis " fuis. Sefe namque voluntarie daturus celebri & vivifice morti fue acceptum " Panem benedixit, & gratiis actis fregit, & dans dixit, accipite & comedite , in remissionem peccatorum, boc est Corpus meum. Similiter & Poculum dans m dixit, boc meus est Sanguis. Id facite in meam commemorationem, veluti nulla alia specie ab eo electa sub calo, vel typo ipsius Incarnationem exprin mere valenti. Ecce ergo Imaginem vivifici Corporis ejus preciose & bonoran biliter factam. Quid enim in boc molitus eft fapientissimus Deus? Nihil aliud , nift at oftenderet , & evidenter exprimeret nobis bominibus mysterium, auch ,, operatus oft in dispensatione sua. Quia sieut id quad ex nobis suscepit, materia 2) fola est bumane substantie per omnie perfecte, non figurantis propriè sub-" fistentem personam, ne additamentum persona in divinitatem incidat, ita & 33 Imaginem materiam electam, id oft panis substantiam pracepit offerri, non fi-" gurantem hominis formam , ne Idololatria subintroducatur. Sicut erge , quod secundum naturam Christi Corpus est , sandum est ut deisicatum , ita & id 19 manifestum est de illo quod est Institutione, seu de sancta ejus Imagine ut per QUANDAM fanctificationem gratize deificata. Hoc enim molitus ell , ut di-, ximus, Dominus Christus ut sicut carnem quam suscepit propria secundum natu-27 ram fanctificatione ex ipfa unione deificavit, similiter & Eucharistiae Panene ut veracem Imaginem naturalis Carnis per adventum Sancti Spiritus, fancti-., ficatum divinum Corpus fieri voluit , mediante Sacerdote , oblationem ex cont-

Ecc 4 , MUNI

410 " MUNE ad Sanctum Qui D transferente. Itaque Chrifti, secundum naturam. Can ro animata & intellectualis uncha eft Spiritu Sancto ad divinitatem : fimili-, ter & divinitus tradita Imago ejus, divinus scalicet Panis, repletus est Spi-, ritu Sancto, cum Calice vivifici Sanguinis lateris ejus. Hec ergo demonstrata n eft vera Imago dispensationis Christi Dei nostri in Carne, quemadmodum supra n dictum est, quam ipse nobis verus nature vivificator & factor propria voce

Voila plus de trois cens Péres Grecs qui nous affurent dans ce Concile Occuménique, Que les Prêtres font l'Image de Jesus Obrist, dont ce divin Sauveur leur ordonna de se servir pour célébrer la mémoire de son Incarnation, de ses Souffrances & de sa Mort. Et après avoir recité les paroles de l'Institu-tion, ils ajoûtent, Que c'est là l'Image de son Corps vivisiant, fait précieusement & bonorablement , que comme Jesus Christ a pris la matière seule. ou la substance humaine, sans subsistance personnelle; de même, il nous a commande d'offrir une Image, une matière choifie, c'eft à dire, LA SUBSTANCE DU PAIN, n'aiant pas LA FORME on LA FIGURA HUMAINE, de peur que L'IDOLATRIE ne s'introduisit. Comme done, (disent-ils,) le Corps naturel de Jesus Christ est Saint, parce qu'il est divinisé, il est manifeste aussi que celui qui est son Corps par institution, scavoir la fainte Image, est rendu divin par QUELQUE SANCTIFICATION de Grace. Car c'ell ce que le Seigneur a cu desicin de faire, que comme en vertu de l'union il a divinise la Chair qu'il a prise par une fanctification qui lui est propre naturellement; de même il a vonin que LE PAIN de l'Eucharistie, comme étant LA VERITABLE IMAGE de sa Chair naturelle, fut fait un divin Corps par l'avénement du Saint Esprit, l'Oblation étant, par le moien du Prêtre, TRANSFERE'E d'un état commun à un état de SAINTETE'. C'eft pourquoi la Chair naturelle de Jesus Chrift, douce d'ame & d'intelligence, a été ointe du Saint Efprit, étant unie à la Divinité, & de même fon Image, favoir, LE PAIN divin eft REMPLI du Saint Esprit.

Quelle apparence y a-t-il de pouvoir accommoder ces paroles au fens de la Transsubstantiation? Ces Evêques Grees ne disent pas sculement que l'Eucharistie est une Image, ce qui pourroit être tourné au sens de Paschase, qui a dit que ce mystere est verite, & ne laisse pas d'être figure; mais ils dilent, que cette MAGE eft la substance du Pain. C'eft, disent les Docteurs de Port-Roial, [a la page 103. de leur Réfutation, qui est dans la 3. Partie de leur premier Volume in quarto de l'Edition de l'an 1704 3 parce que les dons, lors même qu'ils font confacrez, retiennent avec raison le nom de la chose dont ils conservent la figure & la ressemblance. Quelle fuite pitoiable? Quand ces dons retiendroient le nom de Pain, ils n'en retiennent pas la Subfiance, selon eux. Et si cette expression est bonne, pourquoi ne s'en servent-ils pas comme les Péres de Constantinople ont fait? Pourquoi ont-ils tant d'aversion pour ceux qui disent que c'est la substance du Pain. Quelle étrange explication est-ce là, la subflance du Pain, c'est à dire, non la subflance du Pain, mais une autre substance, qui retient la figure & la ressemblance du Pain. Et que deviendra le langage humain, s'il est permis de forcer les termes par

ces violentes expositions?

Les

Les Péres Grees disent, que nous affront ente Image, este matière chaife, este sibilance du Pain. C'ett, distin ces Docteurs de Port-Roil, pares qu'un affre les sons avant qu'un les confare. C'el encore une suite inscitenable car les Péres de ce Concile parlent des dons confares, distint que cette Image réprésent de Concile parlent des dons confares, distint que cette Image réprésent de reprine le mystère de l'Incarnation, que c'eff le Copp de Jéins Christ Para Instituturions, fastifiér » ara In offrace & par 1. A vansanent du Saint Efprit, comme il parolt par la simple lecture de leurs paroles.

De plus, il faut remarquer qu'ils font une perpétuelle Opposition du VRAI & PROPRE Corps de Jéius Chrift, au PAIN qui eft fon IMAGE, & qu'ils passent jusqu'à montrer les rapports qu'il y a de l'un à l'autre. L'un . disentils, est la masière de la substance bumaine, sans subsistance personnelle; L'autre est une matière choisie, scavoir LA SUBSTANCE du Pain, sans avoir les TRAITS de la Figure bumaine. L'un est son Corps par Nature. L'autre est son Corps par INSTITUTION. L'un est Saint comme étant divinifé. L'autre est rendu divin par QUELQUE SANCTIFICATION de Grace. L'un est la Chair qu'il a unie à foi, & qu'il a fanctifiée d'une fanctification qui lui eft PROPRE selon LA NATURE. L'autre est sanctifié par LA GRACE du Saint Espris. lors que d'un état commun il paffe à la Saintete. En to mont meit to aper. Et que veulent dire tous ces rapports établis de cette manière, sinon, que le Pain de l'Eucharistie, & le propre Corps du Seigneur, sont deux sujets réellement différens? Que signifie cette docte & élégante distinction des deux Corps, l'un, vi sani piere, & l'autre, vi bien, c'est à dire, l'un par Natu-RE, & l'autre par Institution, finon, que l'un est son VRAI &CPRO-PRE Corps, & l'autre LE SACREMENT de son Corps, qui n'en a pas la NATURE, mais qui en tient la place, ou comme parle Facundus, duquel Sirmond & Moreri font de grands éloges, qui ne l'eft pas PROPREMENT, mais qui en contient le Myllère. Ce Facundus étoit Evêque d'Hermiane en Afrique, d'où il vint à Constantinople l'an de grace 547, pour y affister au Synode des trois fameux Chapitres, qui donnérent lieu au Pape Vigile de condamner soixante Propositions, marquées par l'Empereur Justinien, dans les Ecrits de Theodore de Mopfuestie, de Theodoret de Cyr, & d'Ibas d'Edesse, contre Cyrille d'Alexandrie, quoi que ce Pape eut souffert l'éxil pour défendre ces trois Auteurs, qui avoient été condamnez par le V. Concile Général, assemblé à Constantinople l'an 553. & composé de 165. Evêques, de 16. Métropolitains & de trois Patriarches. Le Pape Vigile, qui avoit allégué contre ce Concile, le Témoignage des Papes Leon & Gelase, pour faire voir que le Concile d'Ephese & celui de Chalcedoine n'avoient point condamné Theodoret, Ibas, ni Theodore, ce même Pape, dis-je, les condamna enfin pour fortir de son Exil, & approuva les Actes de ce Synode, qui serviront de preuve dans tous les Siécles à venir, que les Papes de Rome ne sont point infaillibles, puis qu'ils se trompent assez lourdement pour signer des Decrets opposez, & qu'ils font des Constitutions entiérement contradictoires & incompatibles.

Mais pour revenir à nôtre sujet principal, il faut encore considérer, que par tous ces rapports, que ces 338. Evêques du Concile de Constantinople Fff 

ftablissent

érabliffent entre le Corps naturel de Jésus Christ & le Pain confacré de l'Eu. chariftie, ils veulent que ce Pain, foit, alors, une Image & une Figure bien expresse du Mysière de l'Incarnation, selon la Doctrine commune des Péres que nous avons remarquée dans un très grand nombre de Passages nottez ci-devant. C'est pour cela que ces Péres Grees disent, Qu'il n'y a aucune autre Espèce fous le Ciel , ni aucune autre Figure que celle-la, que Jefus Chrift a choisie , qui puisse exprimer son Incarnation. Et un peu plus bas ils ajoùtent, pour éviter toute forte d'équivoque dans leur Decret, que le DESSEIN de Dieu, dans l'établiffement de l'Euchariftie, a été de REPRESENTER & d'exprimer clairement aux bommes le Myftere de fon Osconomis, c'eft à dire. de son Incarnation. Et enfin, leurs dernières paroles sont ; Voila donc la VRAYE IMAGE de l'Incarnation de Jesus Christ notre Dien. Mais comment feroit-ce une Image VRAYE & non trompeufe atthe dias, du Myftere de l'Incarnation, fi la subffance du Pain étoit détruite & anéantie par la sanctification. ou par la consecration ? C'en seroit au contraire une Image bien TROMPEUse, puis que la Chair de Jéius Christ n'est point abolie par Ion élevation à l'Union hypostatique du Verbe de Dieu incarné.

Enfin, il faut remarquer ces paroles. Jesus Christ a commandé d'offrir une Image, une Figure choifie, c'eft à dire, la substance du Pain, qui me réprésente aucune forme d'homme, de peur que l'Idolatrie ne s'introduifit. Il est impossible d'accorder ces termes avec la créance de la Présence réelle, qui, selon l'aveu de ceux de la Communion de Rome, est inséparable de l'Adoration. Supposons le contraire, pour donner un plus grand jour à cette vérité. Fi-gurons-nous pour un moment que ces Peres aient cru que l'Eucharistie est réellement le Corps de Jesus Christ, & qu'ensuite ils l'aient adorée ; n'est-ce pas la dernière de toutes les extravagances, que de dire que Jésus Christ n'a pas voulu donner à l'Eucharistie la Figure bumaine, de peur que l'Idolatrie ne s'introduisit? Est-ce donc que l'Eucharistie en est moins adorée dans le Papisme, pour n'avoir pas la Forme de l'homme? Est-ce que si Jesus Christ y paroiffoit en sa véritable Forme , ce seroit une Idolatrie que de l'adorer, au lieu que n'y apparoissant que sous la Figure du Pain, ou plûtôt que ne s'y faifant voir que fous le masque d'une forme austi trompeuse que celle des Phantomes accidentels du Pain anéanti, le Culte fouverain que l'on lui rend est légitime? Ou'est-ce que fait la Figure d'homme, ou de Pain, pour faire d'une bonne Adoration une Idolatrie, ou d'une Idelatrie une bonne Adoration? A ce compte, les Apôtres auront idolatré, les Anges & les Saints du Paradis. & tous les Fidéles du monde seront des idolatres, puis qu'ils ont adoré, & qu'ils adorent encore, ou qu'ils adoreront un jour Jesus Christ, non sous la Fienre du Pain, mais fous sa Figure naturelle d'homme. Affurément, si l'on suppose que ces Péres Grees aient été Catholiques Romains, de la manière qu'on Pest aujourd'hui, il faut conclure qu'ils avoient perdu le sens; & si les Théologiens de Rome veulent que nous gardions pour eux l'équité qu'ils veulent qu'on ait pour les Auteurs du fecond Concile de Nicée, qui leur paroissent avoir établi le Dogme de la Transsubstantiation, détruit par ce Concile de Constantinople, il ne faut pas supposer qu'ils aient adoré l'Eucharistie; car cette supposition leur impute une erreur la plus folle & la plus extravagante qui ait jamais paru dans le monde.

On dira, peut-être, que leur sens est : que l'Eucharistic n'a pas la Figure humaine, de peur que les hommes ne prennent de la un éxemple, ou un prêtexte pour adorer les Images. Mais leur attribuer ce sens, en supposant toujours qu'ils ont crû la Présence réelle, est leur imputer une plus grande impersinence que la première, sçavoir, que Jesus Christ a évité de se faire adorer sous sa Forme propre, de peur qu'on adorat les Images. Est-ce que d'avoir Jéfus Chrift en sa véritable Figure, est une chose qui induisit à servir les Peintures ou les Statues? Au contraire, il n'y a rien qui retire plus les hommes de l'attachement qu'ils pourroient avoir à une Image, que la vûe & la Présence réelle de son Original. Et je ne doute pas que si le Sauveur du Mon-de paroissoit sur la Terre en sa Forme naturelle, on n'abandonnat bien-tôt tous les Simulacres qu'on lui a dressez. Outre cela ne voit-on pas tous les jours, que la Forme de Pain, sous laquelle on prétend dans l'Eglise Romaine, que Jésus Christ doit être adoré, & à l'égard de laquelle on veut que l'Eucharistie soit une Image & un véhicule de son propre Corps, n'induit pas moins les hommes au Culte des autres Images que le feroit la vraie Figure bumaine de ce Divin Rédempteur.

Il est même certain que cette Ferme du Pain Eucharistique, les y porte davantage; car les hommes défirent toijours de voir à découvert les raties bamaniar de leur Sauveur, & que ne pouvant les appercevoir, ni les trouver au Sacrement, ils les chrechent dans les Portraits, & tichent de se faitsfire par l'artifice du Pinceau, ou par les Ouvrages de Sculptuge. Il n'y a donc rien de plus ridicules que le didiours de ces Péres Grecs 'Si not rei que l'Eucharithe fait Tyfix Uniff misses, sous la Forme empenate du Pain. Mais fo on sippole, commit et g'everi, que l'Eucharithe fait Tyfix Lorif misses, sous la Forme empenate du Pain. Mais fo on sippole, commit et g'everi, que l'Eucharithe cell respect et l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active d'active l'active de l'active d'active l'active de pour que cette n'assis malance n'active l'active l'active l'active l'active d'active l'active l'active d'active l'active d'active l'active d'active l'active l'active l'active d'active l'active l'active d'active l'active l'active l'active l'active d'active l'active méritent pas.

Failons donc cette juftice aux Péres de ce Concile s numérous, & composité ar just jouvant Prétait set entuet les Egifies Gresques, de ne croire pas posité ar just jouvant Prétait set entuet les Egifies Gresques, de ne croire pas qu'ils aient été des inspiréz, sur tout en parlant d'un sijet qui étoit hors de leur dispute, & se lu seque lon ne peut les lougeponner d'avoit été précoupes de quelque passion. Ils ont eris, sans douté, ce qu'ils ont dir, & pouis que ce qu'ils ont dir, reveure le s'Iranssissiphanissim, la Présent eté, de l'Adonne sinn dus Sacroment de l'Eucharifile, ce léroit un avengineun s'aux pareil, & la plus infastienshée de tentes tes imposfures, que de leur impoère co Dogmes errance, & ces pratiques sidatres, qui rendent maintenant le Culte de l'Egifié Romaine audit siglerme & audit solominable que l'ont été les plus grandes, inspirez du Paganisse, parmi la crassi ignorance des Siécles les plus téntéreux, les plus caractures de l'active de l'apparance de les plus téntéreux, les plus caractures de l'active de l'apparance de l'active de l'apparance de l'active de l'apparance de l'active de l'apparance de l'active de l'apparance de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'acti

Nous ne nous attacherons pas ici à faire voir tout ce qu'il y a de ridicule Fff 2

& de saux dans le second Concile de Nicée, qui a censuré quesques-unes des expressions de ce Decret du Concile de Constantinaple que nous venons de produire & d'expliquer, attendu que nôtre Explication est consirmée par ce Concile de Nicée, que les Papes & tous les Théologiens de la Cour de Rome tiennen

pour Légisime, & comptent pour leur VII. Concile Général.

Ils font plus encore, car ils avouent que dans la fixiome Seffion de ce Concile, les Prélats affectionnez au Pape Adrien I. & à Irene, Mére de l'Ema percur Constantin, voulant établir le Culte des Images & le Dogme de la Présence réelle, que le Concile de Constantinople avoit détruit, établirent ce Prins cipe contre le Decret de ces 338. Evêques Grees, à sçavoir, que l'Image n'eff pas reellement la chofe MESME dont elle eft IMAGE, & que par conféquent l'Eucharissie ne seroit pas réellement le Corps de Jésus Christ, si elle étoit vérita-blement son IMAGE, comme ces Péres l'avoient décidé. Les Docteurs de Port-Roial & de Sorbonne qui reconnoissent cette vérité, font tout ce qu'ils peuvent, dans la troisiéme Partie de leur Résutation, pour en éluder la con-séquence qui détruit entiérement la Transsubstantiation, & pour cet esse ils difent à la page 106 de leur premier Volume, qu'il se peut bien saire que ce grand nombre d' Eveques affemblez à Conftantinople, trouvant cette expression figurée sous le terme d'IMAGE, autorisée par des Anciens Péres, s'en soient servis parce qu'elle étoit favorable à leur dessein. Et qu'il se peut faire aussi que les Eveques du second Concile de Nicee, & ceux de Francfort, en ne faisant pas attention aux Paffages des Pères qui L'AUTORISENT, l'aient reprise à cause du mauvais sens qu'elle présente d'abord. Après quoi ces Docteurs & Prélats de France ajoûtent encore dans la page 107. de la même Résutation, qu'encore qu'il foit vant que cette expression, qui porte, que le Pain consacre est PIM a-Ga du Corps de Jesus Christ, se trouve au torisa a par des Anciens Péres, on me doit pas néanmoins trouver étrange qu'elle se soit abolie, parce qu'il est très facile & très naturel, que le Peuple étant maître du Langage, ait BANNI une facon de parler qui formoit un faux seus , selon le sens populaire, qui est CELUL qui fe PRESENTE d'abord.

Il y a quatre vérinez très manifeltes dans ces paroles des Docheurs & Prélatts de l'Égliffe Galliciane, qui confirment la Dochrine des Egliffe Réformées, touchant ce qu'elles fobtiennent contre la perpétuité de la crient de Agnafhablantaine. La première de ces vérinez qui ferr de fondement aux deux autres, eft, que les plus [gavans & les plus fameux Théologiens de la Communion de Rome, décharent ici par un Ecrit public, que plus fieurs Annéens Péres de l'Eglific Chrétienne fe sont fervis, en parlant du Pain & du Tre de l'Eglific Chrétienne fe sont fervis, en parlant du Pain & du Tre de l'Eglific Chrétienne fe sont fervis, en parlant du Pain & du Tre de l'Eglific Chrétienne fe sont fervis, en parlant du Pain & Confliction de Pape Charling, et abstirpe, comme cela paroit dans les Conflictions du Pape Charli, le Jerus de Trendre de Trendre dellé, de Grégoire de Nazianne, de Denis le précendu Arcopagite deux, de Macaire, de S. Jérose, de S. Angulin, de Tbeoderet, de Presege, de Truilius, de Maxime, de Boda, de Treoble d'Antoche, du Pape Gallé, & dans l'anceinne Limige Latine.

Ceux qui souhaiteront de voir ce qu'il y a de plus curieux & de plus opposé

oppose à la Liurgie qui est maintenant en usage dans l'Egilit Romaine, doivent lire la Anton Ritte de l'Egilit Laine in myrinez à Venici l'an 1746 décier au 1872 Leon X. Se mis an jour par les loins de Christophie Marcel, Archevéque de voir les autres ont été trace d'un Massajorit d'Angustin Pre II. In Onde, qui lui avoit donné le Rome, depuis le Pontificat de Pie II. In Onde, qui lui avoit donné le Rommo de Pricolamini, jusqu'a Cen lui d'Amacent PIII. lous lequel il cerrigos le Pontifical Romain, Sc composa ce Certomoial, pour consérver a mémore des autres Rittes qui firent abolis par cette Respiration, qui mérite plutôt le nom de Carraption, à cause des insureations qui ont été introducte par ce moien des non dans tout le Papistac.

Ceux qui ne pouront pais a para Ce tribert usua no toute to include Estrait dans le dix-éxptiene T une para para et a constitue de la viele de la viele Lindi y. Mars 1630, ll s y veront que l'Offrante du Pain O Frenche Lindi y. Mars 1630, ll s y veront que l'Offrante du Pain O Frenche Lindi y. Mars 1630, ll s y veront que l'Offrante du Pain O Frenche Lindi y. Mars 1630, ll s y veront que l'Offrante du Pain Gourne du celèbroit l'Office Divin. Q'é faisient pare le Lingius de l'une fé de nome une de l'elébroit e l'Office Divin. Q'é faisient a facultariste acce lui, x entre de l'elébroit l'Office Divin. Q'é faisient la Conferinsia acce lui, x entre para l'elébroit l'Office Divin. Q'è faisient la Conferinsia acce lui, x entre para l'elébroit l'Office de la Liturgi fain savoir reçu une portion du Pain confecté par l'evêque. Que ce s'abstigu fain savoir reçu une portion du Pain confecté par l'evêque. Que ce s'abstigu fin savoir reçu une portion du Pain confecté par l'evêque. Que ce s'abstigu in étoient que de jeunes Clersa, qu'on ordanoir le lur donnant en main, non des Chandeliers comme on le pratique maintenant, mais un petit fac ét seile, pour marque de l'Office qu'ils écrecoient en persant l'Eubarillie dans ces poist faes; comme nous l'avons dit.
On trouve suffi dans le même Cerimonial Remain, que l'Evêque comme

On trouve aussi dans le même Cerimonial Romain, que l'Evêque commumiair debaut lous le duex Esfeces, avec tous les Ministres Sacrez, & qu'uprès cela on versoit le reste du l'in confarté dans un Calice, avec le reste du l'in non confarré, qui avoit été offert par le Peuple, & que c'étoit de ce Calice qu'on domonit au Peuple pour la séconde esfété. Que les Adoltes avec deux Soudiaret s'en alloient aux Evêques & aux Prêtres, qui rompoient le Pair ferré sur des Affiettes, assin de le distribuer au Peuple avec le Vin dont nous

venons de parler.

recevoit auparavant, & qu'enfin plufieurs des Communians aiant négligé de prendre ce Vin nou confacté, & s'etant contentez de se laver la bouche avec quelques goues d'Eau, la Communian sous la seule espèce du Pains s'et introduite comme insensiblement & sans bruit, ce qui elt artivé au milieu du dou-

ziéme Siécle, comme l'Auteur de cet Ouvrage le fait voir.

Voils de quoi prouver démonstrativement, par des Témoignages & par des Ecrits non fishfoch à ceux de la Communion de Rome, que les changemens qui se font faits, peu à put dans l'Eglist Latine, ont introduit insignifile. ment l'opinion de la Présent rétile, la Communion (sus une fieut espécie, & enfin la Créance de la Transfighilausiation, comme les Théologiens Réformez le foutiement. En voici d'autres preuves interfragables qui ont tirées du premier Volume de la Preptituit des Dockeurs de Port-Roial, du Concile de Constantiopel & du second Concile Général de Nicée, qui ad aonné lieu à ces Dockeurs de reconnoître dans les pages 104, 105. & 106. de leur Réfustion, que le sins qui premier de l'autre preuves indiquez ci-devant, où les Anciens Péres ont dit que l'Eucharissie et une Figure & une Insage du Corps & du Sang de Jétius Christ, a Rec Lun non-feulement l'idée de la Transsiphifiantistius, mais austi celle de la Présente.

Les Dockeurs & les Prélats de la Communion de Rome qui reconnoillen cette vérité, par les Approbaitous Authentiques dont ils ont muni cette Réfunctiva décliée au Pape Clement IX. font ceux que nous allons nommerie, felon Pordre de leurs Signatures qui font immediatement après l'Aves fi favorable aux Réfurmez, que nous venons de rapporter, & qui est muni de plus de cinquante Témograpez, dont il y en a XXVII. des principaux Evêques & Prélats de France, & XXIVI. des plus fameux Dockeurs de Sorbonne, dont

voici les noms, les furnoms & les qualitez.

Louis Henri de Goodrin, Archevèque de Seus. Charles, M le Tellier, Archevèque de Nuzianez, Condiente de Rheim. Pierre de Berrier, Evique de Montanhon. Antoine, Evique de Vene. Nicolas, Evique de Mentanhon. Antoine, Evique de Vene. Nicolas, Evique de Met. Pelix, Eveque d'Gome de Condient. Gibbert, Evique de Gonge, Evique d'Aghet. Evique de Gonge, Evique d'Aghet. Evique de Gonge, Bernard. Evique d'Adhete. Rogge de Connerge. Bernard. Evique d'Adhete. Rogge de Condie de Beureais. Henri de Laval, Evique de Met. Albate. Evique de Marchell. Charles, Evique de Boureais. Henri de Laval, Evique de Marchell. Did et legis, Evique de Marchell. Did et legis, Evique de Met. No. 1001, Evique de Talle. Michell Tubeut, Eveque de Cafrie. Toufisint de Forbin de Janfon, Evique de Marchell. Did Ligan, Evique de Metans. Pierre Jean François, Evique de Marchell. Pierre Jean François, Evique de S. Pens. Guillaume, Evique de Metans. Pierre Jean François, Evique de Vene Seuden. Armand de Monchy d'Hoquincourt, Evique de Lupon. Gabriel, Evique de Adatum. Armand de Monchy d'Hoquincourt, Evique de Lupon.

Terfine de Mincé, Dostar en Théologie de la Malfan de Sarkanne, Doyen de la Faculté de Théologie de Paris. A de Breda, Deltar en Théologie, Gr. Caré de S. André des Arcs & Syndic de la Faculté de Théologie, Gr. Royalic, N. Forcher, Datem en Théologie, Gr. A. le Vaillann, Distar en Théologie, Gr. Caré de S. Orthylogie, Gr. Account Théologie de Paris, Caré de S. Orthylogie, Gr. Account Théologie de l'Egif de Rebens. Gre-devount Théologie de l'Egif de Rebens.

CONCILE DE JERUSALEM. 417 net, Docteur en Théologie, &c. Curé de S. Benoift. Henri du Hamel. Doc-

net, Deltur en Tobiologie, Ge. Cart et & Benogli. Henn du Hamel, Dacteur en Tobiologie, Ge. Chousane de Pleigli & Noire-Dame de Pari. I. B. ChafGebras, Deltur en Tobiologie, Ge. Artisi-Privir & Guri de la Magdelium. M.
T. Fortin, Deltur en Tobiologie, Ge. Artisi-Privir & Guri de la Magdelium. M.
T. Fortin, Deltur en Tobiologie, Ge. Propiet en Callige of Aromen. H. Antagudin Delameth, Deltur en Tobiologie, Ge. I. Bolliut, Deltur en Tobiologie, Ge.
P. Deyes de Feljif Calibriat de Metz. M. Gobbion, Deltur en Tobiologie, Ge.
N. Pettipied, Deltur en Tobiologie, Ge. A. Kaure. Deltur en Tobiologie, Ge.
N. Pettipied, Deltur en Tobiologie, Ge. A. Kaure. Deltur en Tobiologie, Ge.
Deltur en Tobiologie, Ge. Abou de Boulasseaur. F. Philippes de Brolle,
Deltur en Tobiologie, Ge. Abou de Boulasseaur. B. Philippes de Brolle,
Deltur en Tobiologie, Ge. Abou de Boulasseaur. B. Philippes de Brolle,
Deltur en Tobiologie, Ge. Abou de Boulasseaur. Deltur en Tobiologie, Ge.
José de Boulasseaur. Deltur en Tobiologie, Ge.
José de Boulasseaur. Deltur en Tobiologie, Ge.
José de Boulasseaur. Deltur en Tobiologie, Ge.
José de Boulasseaur. Deltur en Tobiologie, Ge.
José de Boulasseaur. Deltur en Tobiologie, Ge.
F. Pe. Le
Feron, Deltur en Tobiologie, Ge. F. F. Robert, Deltur en Tobiologie, Ge.
Fron, Deltur en Tobiologie, Ge. F. F. Robert, Deltur en Tobiologie, Ge.
Fron, Deltur en Tobiologie, Ge. F. F. Robert, Deltur en Tobiologie, Ge.

La troitéme vérité que lous ces Prélats & Dockeurs recomboilitar, elt, que cette façon de parler frayes/ejujue & Figurée, dont les Arciens Pérs le fervoient pour expliquer la Doctrine du Sacrement de la Sainte Céne, s'eff adelir peu à peu, & à clé bannie par le Peuple qui el le maître du Langage, & non pas par quelques Conciles, ou par quelques Synodes. Cet Accus de tunt de Pérelats & d'un il grand nombre de Docteurs attoche à la Communion de Rome, prouve d'une manifer bien authentique, par une cinquantitus de l'accus de la communion de Rome, prouve d'une manifer bien authentique, par une cinquantitus de l'accus de la communion de Rome, prouve d'une manifer phisphé dun la Populiur, comme, pous l'avone déja prouvé ci-devant par les Nauceusa Rites de l'Églife Romaine qui ont éch habitures à la place de fon Anciense L'itarije, & par les Ouvrages des la place de lon Anciense L'itarije, & par les Ouvrages des

Anciens Péres citez dans cette Remarque.

La quarriéme vérité qui est établic dans la Réponse de ces Docteurs & Prélats de France, est, que les trois construire buil Evéques Grecs qui s'affemblérent à Constantinople dans le VIII. Siécle pour condamner le Culte de Images, suivoient encore le foss naturel & populaire des expressions qui excluent la Prépaire réelle, & ciqui dérreifin enterrement la Transsiphilamitaire.

Voila pourquoi les Créatures du Pape Adrien I. & les Parafites de la famenție I sans, Mêrc de l'Empreveu Confaintin, voulant ristalii le Culte des Images & l'expiniou de la Prificac rétile, s'affemblérent dans le fecond Concide de Nicée, où après avoir fait quelques Decrets rempiti d'amplett, & propres à introduire l'édutarie dans le Chriftantime, ces Ecifigaliques preverits par la plus adminable de tautes les réstaurs inhumaines & burbares, condamnérent la Doctrine des Écépaes Orientaux, qui portoit, que, l'Eucharifité (P I'INACE & B à FIGURE au Corps de 1916 Libril). & que ces Sacrement et contient pas la NATURE PROPRE, sii la SUBSTANCE NATURELLE de ce Copt que les Sauvent du Monde a pris par fon Incarataion, mais qu'il es tient La PLACE, qu'il es contient Le Mystere, lors qu'il of Sanctipité de l'act commun Effrit à Culti possible par la GRACE par la SENBEIC-FIFE.

TION du Prêtre, par L'AVENEMENT du Saint Esprit, & par les ACTIONS DE GRACES qu'on rend à Dieu en prenant ce Pain consacre.

Si on veut scavoir d'une manière plus particulière quel étoit le génie & le Caractère de cette Usurpatrice de l'Empire, qui fit assembler les Prélats de sa Faction à Nicce l'an 787, pour condamner cette Doctrine des Péres de Constantinople, on n'a qu'à jetter les yeux sur l'Histoire de sa Vie, dans les Ouvrages de Zonare, de Cedrene, de Crants, de Theophane, de Genebrard, & du Cardinal Baronius. On y trouvera que cette femme eut la cruanté de faire égorger deux Fréres de son Mari, & crever les yeux à l'Empereur son Fils, pour regner toute feule, & que fon ambition demefurée la porta à faire des actions si infames & si barbares, que le Docteur Moreri ne fait pas diffie culté de dire, sur le témoignage de Theophane, que le Soleil sut éclipsé durant dix-sept jours à Constantinople, quand elle monta sur le Trône Impérial, où elle emploia toute son autorité pour détruire la Religion de ses Prédécesseurs, & pour abolir le Culte spirituel qui avoit été jusqu'alors éxempt des Idolatries que cette cruelle Ambitiense fit approuver aux Prelats de Nicée. qui pour lui complaire & pour favorifer les pernicieux desseins du Pape Adrien I. établirent le Culte des Images comme nous l'avons dit, & condamnérent les Explications Orthodoxes des 338. Evêques qui avoient fait un Decret contraire à l'opinion de la Présence reelle & au Dogme de la Transsubflantiation.

Les Controversistes de l'Eglis Romaine ne gagnent rien de dire, avec les Dedeurs de Sorbonne & avec les Prélats de France, que l'Assemblée de ces Evéques, tenué dans le VIII. Siécle à Constantinople, ne doit pas être mise au rang des Conciles Occuméniques, quoi que les Grees foituennent le contraire, austi-bien que les Réformez, avec Zonare, Toeodore, Balfamon, Nitte Supsideurs autres célébres Historiens; parce qu'il foffit que tous van stât, que tous ces Érpies celébres de Rome avvoirent, comme ils our stât, que tous ces Érpies Grees ont des condenners par ceux qui se rous stât, que tous ces Érpies Grees ont des condenners par ceux qui se rous fait, que tous ces Érpies Grees en de la Doctrine de la Vernalis de second Concile de Nicée, pour fire vous que la Doctrine de la Vernalis de la Concile de Nicée, pour fire voir que la Doctrine de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis de la Vernalis

fence reelle, & qui detruit entierement la Tranffibstantiation.

Transsubstantiation & la Présence réelle, & qui condamne le retranchement de la Coupe & l'Adoration du Sacrement de l'Eucharistie.

"Cela fiffir pour diraire ce grand & fameux Ouvrage par lequel les Docteur de Port-Roili & de Sochone, fosteuru par les Prélais de France, ont entrepris d'établir la Perpétuité & l'Universalité de la Foi de l'Eglié Ramaine qu'ils appellent Catablajeu. Il est manifette & démonte par ce grand nombre de Preuves Aubentiques & irrifragables; produites dans ce Volume, que les Gress non Laimifez, & tout ce grand nombre d'Évejues Anti-Papaus dont nous venons de parlet, n'ont jamas et des feminens conformes à ceux que l'Eglife Romaine, focteur la même Doctrine que les Thiolo de de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de l'est de

Au reste, pour lever entiérement toutes les difficultez qui pourroient rester fur cette matière, & pour résoudre toutes les objections que sont ordinairement les Controversistes de l'Eglise Romaine, quand on leur soutient que les Paffages de l'Ecriture Sainte & les Commentaires des Péres de l'Eglife, qui disent que le Pain de l'Eucharistie est le Corps de Jesus Christ & le Vin fon Sang, n'établissent point la Transjubstantiation, ni la Présence réelle de la Chair de Jesus Christ dans ce Sacrement, nous leur apprendrons en deux mots que s'ils trouvent mauvais que les Réformez donnent un sens métaphorique à toutes ces expressions, nous avons de quoi persuader tout le monde que cette interprétation ne peut être désapprouvée par les Prélats de l'Eglise Gallicane, que nous combattons spécialement dans cet Ouvrage, puis que natre Explication, fur tous ces Passages de l'Ecriture & des Péres, est entiérement conforme au langage de tous les Évêques & Prélats de France, qui condamnérent un Livre séditieux, dans leur Assemblée tenue à Paris l'an 1625. pour établir l'Autorité des Rois, pour les élever au dessus de tous les hommes, & pour les faire vénérer comme des Dieux. Les Rois, disent ils, ne font pas feulement de Dieu, mais ILS SONT DES DIEUX. Et ce n'eft pas sm TITRE que la complaisance servile des Payens ait inventé. C'est LA VE-RITE' MESME qui le leur donne dans les Ecritures Saintes, SI CLAIREMENT que Personne ne scauroit LE NIER fant BLASPHEME, ni LE REVOQUER en DOUTE fans SACRILEGE. Puis donc qu'ils font appellez DIEUX, il s'enfuit, qu'ils le sont, non en Essence, mais en Puissance, non par NATURE, mais par GRACE.

Nous concluons donc avec raion, fairant l'Esplication de ces Docturs & Prelist de l'Egilic Gallianne, qu'il en et il de même de l'Egilic, dans le fens des Péres de l'Egilic, dans le fens des 23 & Verques du Concile de Conflatationple. Quand ils ont dit que le Pain Eucharifique eff un drein Cerps s'ain éra, ils ont fuivi les expredions de PEcriture, qui in est pas s'eulement que ce Myttére foit de feits Christ, mais que c'elf fon Cerps & Ure cela nous difons avec le Clergé de France, que ce s'eff pas un s'irre d'abourner, sicrenté par le hommes. Que c'eff la Vérité mette qui l'a doute au discorrante de hommes que l'adout de l'est christ, come mu figuation inter faus highères.

420 CONCILE DE JERUSALEM.
Mais il nous doit être permis de tirer auffi, de ces véritez & de ces Propost. tions, la même Consequence & la même Conclusion qui en ont été tirées par le Clergé de France, lors qu'il a fuivi les lumières de la raison & du bon sens. pour expliquer d'une manière Orthodoxe les termes de l'Ecriture, par lesquels il femble out le Prophéte Roial ait voulu faire entendre que les Monarques revêtus d'un Pouvoir Souverain, émant du Ciel, ne sont pas des hommes. mais des Dieux. Il s'ensuit [difent ces Prélats & Docteurs de la Communion de Rome] que puis qu'en treuve dans l'Ecriture Sainte que les Rois fout appellez Dienx par la Veritt mene, ils le font, NON PAS en Essence, mais en Puiffance, NON par NATURE, mais par Grace. Nous difons auffi très naturellement, selon cette même interprétation des plus sçavans Prélats de la Communion de Rome, que le Pain & le Vin de l'Eucharistie font appellez le Corps & le Sang de Jesus Christ par la Verite même, & qu'ils le sont comme l'out dit les Pères de l'Eglife , NON PAS en ESSENCE , ON SURSTAN-CIELLEMENT, mais en Puisance, NON par NATURE, mais par Grace. & par l'Inflitution de Jesus Christ, qui en emploiant ces Alimens terrestres à un Millere facre & divin, les tire de leur ufage commun, pour les élever à un état de Sainteté, qui les fait confidérer comme les Types & comme les véritables Images de la Personne Divine dont ils portent le nom, sans que leur Essence naturelle soit changée ou abolie, non plus que celle des hommes quand ils font élevez à la Rosauté & revesus d'une Puissance qui leur fait porter, à juste titre, le nom de Dienx, dans le sens que le Clergé de France a fort bien expliqué fur cette matière, dans l'Affemblée genérale dont nous venons de rapporter la Délibération Canonique.

Voila pourquoi ces mêmes Docteurs & Prélats n'ent plus aucun légitime fondement de censurer la Doctrine des Eglises Resormées sur le Sacrement de l'Eucharistie, puis qu'ils sont confondus par leurs propres Ecrits, de même que par ceux des Anciens Pères, & fur tout par ce fameux Concile de Confian. tinople, dont le Decret que nous avons rapporté détruit la Transsubstantiation. la Préjence réelle, & l'Adoration de l'Eucharifite, par un plus grand nombre de Temoignages des Eveques Grees de l'Orient, qu'il s'en foit jamais trouvé dans aucun des Conciles Papanx, qui ont combattu ces trois Articles pour élever tous les Eccléfiastiques de l'Eglise Romaine, non seulement au dessus des Monarques Souverains que l'Ecriture appelle Dieux, mais au deffus de Dieu mene, s'il leur étoit possible. Et pour cet effet ils se sont vantez par un excès d'insolence & d'impielé, qu'il n'y a point de Prêtre si chetif dans leur Hierarchie Ecclesiastique, qui n'ait le pou oir d'évoquer la Personne Divine de lesus Christ triomphant dans le Ciel, pour l'assujettir au caprice des bonsmes dans tous les lieux de la Terre, & de faire monter vers le Trone de Dien les Ames captives, en les tirant des liens & des tourmens du Purgatoire.

pour les introduire dans un féjour de bonheur & de gloire. Mais nous allons faire voir, dans l'Article suivant, que cette dernière

prétention des Eccléfiastiques de la Communion de Rome n'est pas mieux établie que la premiere, dont nous venons de renverser tous les fondemens, fur lesquels les Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France s'étoient imaginez de pouvoir élever le fuperbe Edifice de leur fausse Religion.

Voici

Voici le dix-buitième Decret & la Conclusion du Concile de Jérusalem qui nous fournit de nouvelles Armes pour les combattre, & de nouveaux moiens très efficaces pour achever de détruire cette Tour de Babel, fondée fur un amas prodigieux de matériaux si mal conditionnez, que bien loin de pouvoir être utiles à l'Eglise Romaine, ils servent au contraire, à renverser de fond en comble tout le pernicieux Ouvrage qu'elle a eu la témérité de vouloir construire, dans le dessein de battre en ruine les Eglises Réformées. On n'a qu'à voir ce qui fuit pour être convaincu qu'il est très propre à détruire le Papisme.

#### OPOE IH.

#### DECRET XVIII

tenbesche wie & neugipenfolier bogeis eines I de delet, I de blien, nat' en iname Tarafer, suge Copline of birt var ennarme, mugarina, i açis siqeesishe, i açis hinke C straymor culturis, imateynifes plires min f dindminus, pin f rancejinus nhim. meni D rie manis dengums, on i dugi ien-Jein नहीं कांग्रसमा अली में समर्थें है मानवहार रिकारेटresours, directivery inners in richies, if 2 Smagirne, & & namugirus bianin.

TOus croions que les Ames des morta font dans le repos ou dans les peines, selon que chacun s'est comporté: attendu qu'étant féparées des Corps, elles vont dans un lieu de joie, ou bien dans un lieu de triftesse & de gémissement: n'aiant point encore reçû le comble entier de la félicité, ni celui de la damnation. Car dans le tems que les Ames scront réunies à leurs Corps, après la Refurrection générale, c'est alors que chacun fera mis dans un état où il jouira d'une félicité parfaite, ou ressentira toutes les peines de la damnation felon le bien ou le mal qu'il aura fait.

Le célébre Docteur Moreri parlant de la Religion des Grecs, dans le second Volume de fon Grand Diflionaire Historique dit, qu'ils ne veulent point admettre un Purgatoire quoi qu'ils prient Dieu pour les Morts, dans l'intention de fléchir la Misericorde de Dieu, qui, selon eux, ne doit juger personne qu'à la fin du Monde. Et le même Docteur avoue aussi dans le même Article, qu'il y a des Grecs qui croient que plusieurs Chrétiens ne sont condamnez qu'à être

punis pendant un certain tems dans l'Enfer.

Le Jésuite Dandini qui a fait un voiage au Mont Liban, en qualité de Nonce, fous Clement VIII. & l'Archevêque de Corfou, nommé Caucus, dans le Livre qu'il a adresse au Pape Grégoire XIII. déclarent, aussi-bien que plufieurs autres Historiens de la Communion de Rôme, qu'il est très certain qu'il y a beaucoup de Grees qui fuivent encore aujourd'hui dans les Eglifes Orientales, le sentiment d'Origéne, touchant les peines de l'Enfer, en croiant qu'elles ne seront point éternelles, & que le plus grand nombre de leurs Docteurs modernes tiennent que dans cette prifon obfcure qu'ils nomment Enfer, il y a de deux fortes d'Ames; les unes dont les péchez ne font pas fi énormes, qu'elles toient condamnées éternellement à fouffrir en ce lieu là; & les autres qui y scront éternellement, sont véritablement condamnées aux Enfers. C'est par le moien de cette distinction qu'ils expliquent les Litur-Ggg 2 gics

gies & les passages des Auteurs qui semblent supposer que les Ames ne seront pas toujours dans les Enfers , & qu'ainsi la peine des Damnez n'est

pas éternelle.

Pour ce qui est du Paradis, les Grecs sont dans cette persuasion que les Ames ne jouissent point de la sélicité éternelle: & qu'elles ne sont point punies des peines de l'Enfer , jusqu'à-ce qu'elles soient jugées au dernier jour du Jugement universel. C'est pourquoi, selon le sentiment des Grecs, il saut diftinguer deux Paradis. Le premier qu'ils se figurent est ce lieu de lumiére & de repos, dont il est parlé dans les priéres de la Liturgie, où les ames des Bienheureux repofent en paix en attendant le Jugement dernier. Ce lieu est appellé dans l'Office public que les Orientaux recitent pour les morts, le sein d'Abraham, la Région des vivans, &c. Le second Paradis sera la sclicité éternelle dont ils jouiront dans le Ciel, après le Jugement Univertel; & ils croient que cette opinion est plus consorme au texte de l'Ecriture que celle des Latins. Car ce ne sera, disent-ils, que dans ce jour la, que Jésus Christ. venant en qualité de Juge dira aux Elus : Venez les bénits de mon Père , pofsédez en héritage le Roiaume qui vous a été préparé des la fondation du monde. Matth. 25. 34.

On peut remarquer sur tout cela, que les Grecs n'ont pas tant rafiné sur la Lumière de gloire des Bienheureux, que la plûpart des Théologiens Latins , & que cependant ils condamnent affez clairement le sentiment de l'E. glise Romaine touchant le Purgatoire, & même touchant ce prétendu Miroir de la Divinité, dans lequel les Latins préten lent que les Saints voient dans le Ciel tout ce qui se passe sur la Terre: car il y a beaucoup de Grecs qui affurent. selon le témoignage des Historiens de la Communion de Rome, citez au commencement de cet Article, que les Péres Grecs nient que les Anges & les Bienheureux voient l'Essence de Dieu dans le Ciel; & ils s'appuyent sur ces paroles de Theodoret Dial. immut., où il dit, que les Anges ne voient point l'Essence Divine , laquelle comprend toutes choses , & ne peut être comprise , ni conçue d'aucune Créature; mais qu'ils voient une certaine espece qui est proportionnée à leur nature. Ils confirment cela par le témoignage de plusieurs autres Péres Grecs & Las tins dont nous citerons maintenant ici, selon notre methode ordinaire, les Passa. ges qui détruisent les opinions de l'Eglise Romaine, touchant le Purgatoire, & ceux qui confirment la Doctrine des Eglises Résormées sur ce qu'elles croient du Paradis & de l'Enfer. La tradition Eccléssaftique nous sournit plusieurs milliers de témoignages qui confirment la Confession de Foi des Eglises Protestantes sur cet Article, mais pour n'être pas trop diffus nous en indiquerons. seulement LX. des plus authentiques & des plus precis.

I. Justinus Martyr. Respons. ad Orthod. 75. pag. 364. II. Dionysius Arcopagit, Eccles, Hierarch, cap. 7, pag. 68. & 65. 111. Gregorius Thaumaturgus. Metaphraß in cap. 12. Ecclessis, pag. 95. IV. Athanasius. in Quest. ad Assistantial and the Community of the Communities. 10m. 1. pag. 337. & 338. V. Idem. & Virginities. 10m. 1. pag. 1056. VI. Gregorius Nazianz. Orat 10. in laudem Cacfarii. tom. 1. pag. 173. VII. Andreas, Cefarie Cappadoc. in Apocalypfin. cap. 6. VIII. Arethas, in cap. 15. Apocal. pag. 959. IX. Origenes. lib. 6. contra celfum. X. Chryfostumus. Honil. 69. in Math. tom. 2. X l. Idem. Homil. 62. in Johan. toma.

17 - 1 - 4 - 0 115 (

CONCILE DE JERUSALEM. 2. pag. 819. XII. Idem. Homil. 36. in Genes. tom. 1. pag. 295. XIII. Idem. Homil. 8. in Epift. ad Rom. tom. 3. pag 58. XIV. Gregorius Nyssenus Orat. consol. in fun. Pulcheria. tom. 3. pag. 517. XV. ldem Orat fun. the Placilla tom. 3 pag. 31. XVI. Augustinus. lib. de vanit. feedli, tom. cap. 1. pag. 947. XVII. Idem. Epift, 80. tom. 2. pag. 226. XVIII. Arcthas. in cap. 6. Apocal. pag. 921. XIX. Chrysoftomus. Homil. 27. in Math. tom. in tab. O. Johnson. Homil. 65. tom. 6. pag. 977. XXI. Idem. Homil. 13. in 2.

AX I Gem. Homil. 65. tom. 6. pag. 977. XXI. Idem. Homil. 13. in 2.

ad Cerinib. tom. 3. pag. 624. XXII. Idem. Homil. 36. tom. 5. pag. 234.

XXIII. Idem. Homil. 40. in Genes. tom. 1. pag. 236. XXIV. Idem. Homil. 40. in Genes. tom. 1. pag. 236. XXIV. Idem. Homil. mil. 18. in Johan. 10m. 2. pag. 630. XXV. Bastitus. Homil. in 40. Marty-res pag. 219. XXVI. Gregorius Nazianz. Orat. 10. que est in laudem Cæfarii. tom. 1. pag. 170. XXVII. Dionysius Arcop. Hierarch. Eccles. cap. 7. pag. 74. XXVIII. Ambrosius. Orat funch. Valentini Imperat. tom. 2. pag. 14. XXIX. Augustinus Queft. Examp. lib. 2. cap. 39. tom. 4. XXX. Fulgentius. de Lazaro. XXXI. Chrysostomus. Homil. 83. tom. 5. pag. 570. & 571. XXXII. Athanasius. Orat. contra Omnes bereses. tom. 1. pag. 1078. XXXIII. Procopius. in eap. 43. Ifaise. XXXIV. Occumenius. in 1. Epiß. Job. cap. 1. pag. 190. XXXV. Cyrillus. Alexandr. in Malchiam. XXXVI Gregorius Nazianz. Oras 44. que est in in Penteossen.tom. 1. pag. 712. XXXVII. Idem Orat. 15. que est in plag. grandinis. tom. 1. pag 229. XXXVIII. Idem. Orat 9. que oft ad Julianum. tom. 1. pag. 152. XXXIX ldem Oras 42. que est in Pasciba tom. 1. pag. 687. XL. Cyrillus Hicrofol Catechest illuminat, 18. pag. 217. XLI. Chrysostomus. Homil. 36. que est 2. de Lazaro. 10m. 5. pag. 237. XLII. Idem. Homil. 9. in. 2. ad Corinth. 10m. de Lazaro. 10m. 5, pag. 237. A tel 1. uccus. 1200m. 19. m. 2. m. cum. 10m. 19. ng. 60. co. 2. L.I.I.I. I.dem. Homil 6. in Epil. ad Hebr. 10m. 4. pag. 455. X.I.V. Idem. biolist. 1, pag. 470. X.V. Idem. biolist. 78. in Math. 10m. 2. pag. 483. X.V.I. Idem. Homil. 78. in Math. 10m. 2. pag. 483. X.V.I. Idem. Homil. 28. in 1, ad Crainth 10m. 3. pag. 434. X.I.V.II. Idem. Homil. 10. in Math. 10m. 2. pag. 67. X.I.VIII. Athanitus. in ditil: Parabol. 1977; pag. 417. 31. mm. 2. pag. 435. X.I.X. Idem. ibidem. pag. 437. L. Basilius. in praceptiones latius dispulatas. pag. 384. LI. Idem. ibidem. pag. 387. LII. Idem. ibidem pag. 390. LIII. Epipha-. LI. Idem. totalem. pag. 367. Lil. Lucini totalem pag. 360. Lil. Lucipinamitus. Hereft, 59, 962. 218. Lill. Cyprinamis. Serimose de mortalitate, pag. 208. & 215. LilV. Idem. Ilito contra Demetriamam. pag. 151. LiV. Augustinus. lib. 1. de pecatarum meriti G'ernilione. cap. 28. tom. 7, pag. 683. LiVI Idem. Ilib. 5. Lippeapil. contra Palag. tom. 7, pag. 257. LiVII. Idem. Serimose de tempore. 232. tom. 10. pag. 1102. LiVII. Idem. de Degmatitus. Ecilof. Cath. cap. 80. tom. 8, pag. 147. LiX. Idem. lib. 20. de Civil Dris. LiV. Supper la contra Palag. Livil. Idem. lib. 20. de Civil Dris. LiV. Supper la contra Palag. Livil. Idem. lib. 20. de Civil Dris. LiV. Supper la contra Palag. Livil. Idem. lib. 20. de Civil Dris. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil. Livil tom. 5. cap. 21. L.X. Synodus. contra Pelagium & Celefinum celebrata. Diolpoli in Palestina. Anno. salutis, 415.

Récapitulation des Articles précédens.

Σωνίωμη ζων τίξεμβλο κζι το Νόρ του αίμε ποῦν λόργε. Νοκοβτου μός ζό κζι του τίξε πορια ( ) λεμβρίνει για και καινία, e fournificnt cux-mémes. Car les Νόβο-Ggg 3.

Diger, und in Aidiems ei wie vie imutgerer, ani intanta ratu & rie glusgiis monteje elalierre, de uni Kumureine ei concibu manie beneden At I'm ( ) The or migray im-Bruine, amilianem & nadidu eunderine. C inne D. turur ini mirlio rici micror . la innerre bir rat atannair T eineifeinar iguer rwider. wie plores & mond und & agebus Tiegur pogrejur, und rur eignichen gute neuripo armirem ( m) la 2 idine avror nigiorus. er lienter) einebnig minister eff unfehing onnderin, de atrose supeaux sem don flatenof a confidency and sign profession of the In ce të ugin niki kenenkin, ce ë biri nelerun og einien nag mairere imlemier, mitigu dem mus abrie, erdeire, eres es unt abrie, um idiarm.

riens après l'an du Salut ( ) les Arméniens , les Cophtes , les Syriens , Ed les Ethyopiens, qui demeurent sous la Ligne Equinoxiale & au delà, vers le tropique du Capricorne, nommez par les Habitans de ces Regions, Campefiens, qui sont separez de l'Eglise Catholique depuis l'an ( ) & qui ont chacun une Hérésie particulière, comme tout le monde le scait par les Actes des Conciles Occumeniques, ces peuples font néanmoins tons d'accord avec nous fur le nombre & la fin des Sacremens . & sun Tour CE QUE NOUS AVONS DIT JUSQUES 101, ( à la reserve de l'hérésie particuliere d'un chacun ) & en ont LES ME-MES SENTIMENS que l'Eglife Catholique, comme nous le voions de nos propres yeux toutes les heures, & comme la conversation & l'expérience nous l'apprennent, dans cette Sainte Ville de Jérusalem, où il y a des gens doctes &c des ignorans de toutes les Nations dont nous avons parlé, qui y viennent en Pélerinage, ou qui y font leur sciour ordinaire.

E IT I A O T O E.

EPILOGUE

The Arm do not would believe to achieve a Scholer of industriality. They tend to see the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

N Ous pourrions dire plusieurs autres choices, maiscelles que nous venons de rapporter lessificary par experience que nos adverfaires out inventé de faux contre l'égible Orientale, en mettantau per de de de la contre l'égible Orientale, en mettantau per de de la contre l'égible Orientale, en mettantau per de la contre l'égible Orientale, en mettantau per de la contre l'égible Catholique de tout ce qui lui contre l'égible Catholique de tout ce qui lui a été contraire jusques à préfer, ne l'abandonnera pas. À lui loit Gloire & Empirea un Kieldes des fécles Ains figit-il.

Nous n'entrerons point ici dans le détail de tout ce qui concerne les Erreurs particulières des Sectes des Gircs, dont les noms font rapportez dans ce dernier Article du Concile de Jérulalem, parec que nous aurons occasion d'en parler fur la fin de cet Ouvrage, lors que nous scrons voir ce qu'il y a de

faux dans leurs différentes Confessions de Foi, qui ont été forgées par des Grees Latinifez, & produites contre les Protestans, par les Controversistes de Port-Roial, avec l'Approbation de tous les Docteurs & Prélats dont nous

avons marqué les qualitez dans la Remarque précédente.

Il paroit maintenant dans la Conclusion de ce Concile, que le Patriarche Dositbée qui en a été le principal Auteur, & les Grees de sa Cabale qui l'ont figné, n'avoient pas une connoissance affez éxacte de la Créance des Nations du Levant pour en rendre témoignage, puis qu'ils ne sçavoient pas même le tems auquel ces Chrétiens, dont ils parlent, se sont separez de leur Communion, puis que ce Patriarche & tous les autres Grees de Jérufalem ont laifie en blane, dans leur Manuscrit, les Epoques de toutes les Sectes, qui ont pris naissance dans le scin de l'Eglise Orientale.

Les Docteurs de Port-Roial, voulant couvrir l'ignorance de ces faux témoins, ont ajouté , par un trait de leurs impossures ordinaires , une datte pour remplir le vuide de cet Article du Concile de lérufalem, dans l'Edition Grecque & Latine qu'ils en firent paroître l'an 1678. laquelle est bieu différente d'une autre qu'ils avoient publice deux années auparavant, avec une autre verfion Latine très défectuente, que les Auteurs du Journal des Sçavans de Paris attribuent à un Moine Benedictin de la Congrégation de Saint-Maur, comme on le peut voir dans le 20. Article du Lundi 12. Juin 1678. à la page

235. du fixiéme Tone.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans la conclusion de ce Concile & qui fert à prouver d'une manière inconteffable que tous ceux qui l'ont compofe ou approuvé, & tous ceux qui l'ont produit contre les Réformez, n'étoient pas seulement des faussaires sans Religion & sans conscience, mais aussi des menteurs sans retenue, puis qu'ils ont eu l'impudence d'avancer des faits fi éloignez de la vérité, qu'on peut les convaincre d'avoir rendu autant de faux témoignages & publié autant d'impoffures qu'il y a de circonftances particulières dans ces dernières Theses de leur Concile, par lesquelles ils ont l'imprudence, de vouloir soutenir que toutes les Nations Chrétiennes du Levant sont D'ACCORD avec eux sur le nombre & la fin des Sacremens, & qu'elles ONT AUSSI LES MESMES SENTIMENS SUR TOUS LES AUTRES ARTI-CLES CONTENUS DANS LES DECRETS PRECEDENS, & en un mot SUR TOUT CE QU'ILS ONT DIT en général & en particulier DANS CE CONCILE.

Nous pourrions démontrer le contraire par mille preuves des Nessoriens . des Armoniens, des Cophtes, des Syriens, des Ethyopiens & des autres Grees; mais pour combattre plus fortement ceux de la Communion de Rome & leur ôter tous les prétextes de chicane, dont ils se sont servis jusqu'à présent, pour éluder les preuves tirées de ces fortes d'Ouvrages, quoi qu'ils les produisent eux-mêmes contre les Réformez, nous avons résolu de n'emploier ici que des Piéces & des Actes dont aucun Controversiste de la Communion de Rome ne squaroit revoquer en doute l'autenticité, ni le contenu, sans donner gain de caule aux Protestans, par un aveu solemnel des Menteries & des Impofimes que les Nonces , les Légats & les autres Ministres d'Etat de la Cour de Rome megent en uiage, pour attefter des fauffetez fur les Points Ca-Ggg 4

pitaux de la Religion dans le dessein de tromper les Papes mêmes , & fans reconnoitre que les plus habiles Théologiens & les plus Sçavans Critiques, dont le Papisse se lett pour réfuter les Ouvrages des Ministres Réformez, se laissent dupper per ces saux témoins qui occupent les premiers rangs dans

les Affemblées Eccléfiaftiques de l'Eglife Romaine.

Si les Dockeurs de Sorbonne & les Prélats de France avouent, que les Papes & tout le Clergé de l'Egilié 4 atine, que le Roi de France & Ges Amhiffadeurs ont adopté des faussire Pièces, tupppofées fraudatus/meuts, par des Prélats revetus du plus honorable cansétér qui loit dans toute la Hyerarchie
Romaine, ils fe condamnent cux-mêmes, & on ne doit plus ajoûter aucune
foi à leurs témoignages, puis qu'ils demeurent convaincus, par leurs propres
Ecrits, d'avoir certifié & publié des infignes s'aussirez fur la plus importante matiére du monde, & qu'ils ne peuvent les désquiser fans fer-endre coupables
d'une Applissée qui entraîne dans des Erreurs damnables tous les Eccléditques & tous les peuples de la Communion de Rome, avec tous ceux desautres Communions qui fe laissent fuborner par ces Faux Dostruss de l'Amichiffismissim.

Il faut donn néceffairement que ces Dockeurs & Prélats de France, pour ne pas fe condamner, & soughaite eux-ménas, prennent le parti de foâtemil la vérité des Témoignages qui ont été rendus, furces matières de Religion, aux Souverains Pontités de Rome, par des Légas & pardes Miniffres d'Etat qui ont été députez expreffément du Confiftoire Papal, & munis des Bulles Appoliques, pour d'effer des Informations Authentiques, dans les Egifics des Grecs Orientaux, fur tous les Articles de leur créance, & c'est de ces informations là, qui font enregifirées dans les Archives de la Propagation de la Foi de l'Egifite Romaine, & dans un Manuferit de la Bibliothéque du Roi de France que nous tirons les preuves irréfagables, par lesquelles nous allons faire voir ici, la fauffett de tous les Decessis du Cossile de Grégoldem, & la vériable erfante des Grecs non Latinifice, pour détruire cout ce que les Dockeurs de Port-Roial & les Prélats de l'Églite Gallicane ont publié & fauffe-mut attéfé fur cette matière.

Nous commencerons cette déduite par un Article du Graud Diffinante Hispineque de déber Dockeur Morrés, qui fervine de Proloque & de Légation à un det Manuferits de la Bibliothèque du Roi de France, qui détruit cous ces Décrets du Concile de Jérufalem, & qui confirme tout ce que les Miniftees Réformez ont foûtenu contre l'Eglis Romaine, touchant la rélance des Gress nou Latinifice. Voici une à most la Navaration dece fameux Phéo.

logien fur ce Manuscrit, & fur fon Auteur.

39 Autsine Causus, Seigneur Ventien & Archevêque de Curfus, ainnt ordre du Pape Grégier X III. de rechercher avec foin les streus als Grecs, les a recueillies au nombre de trente-une, dans un Ouvrage Latin, quiet dédié 32 au membre pape, & qui n'a point éte imprimé. Il je traves en Manufeirs, 3 dans la Bibliothèque du Roir, & il y a paparence que Richard Simon a tiné ce qu'il en a mis sul jour dans fon Hultour de la Créance des Nations, n'et ce qu'il en a mis sul jour dans fon Hultour de la Créance des Nations, gille Orientale avec celle d'Occident, tratte fort mil Langus. Cependan Langus de la Creptada de la Conference de Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la Causa de la

nchard Simon l'excule. & a même pris la défenic contre Los Milains , dans le Livre cité ci-deflus. Il fait voir que ce que Caucus a remarqué dans nles Grees de Cerfus. 187 commun aux 6 RES BBS AUXTRES 1.18 UX. Il dide plus que cet Archevéque avoit fuivi les ordres qu'il avoit reçàs de Rome, façvoir d'examiner la Créance des Grees par apport su Concile de Trente, & aux fentimens des Théologiens Latins: & que c'eft ce qui lui a pâtic condamner d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer d'erreur tout ce qui o'y écut point conformer.

Rehard Simon sjoûte que Leo Allatius n'a pas tosjours gardé les régles de la modération dans la défendé des Grecs, qu'il a adouci beaucoup de chofes dans leurs fentimens, par un esprit de coinciliation, & pour être sgréable au Pape Urbain VIII. qui avoit alors formé le desfeits de rétinir les Grecs avec l'Eglife Romaine par des voies d'adoucsistement. C frète quoi est hoisi-le Critique di pour consission, à la page 10. de même Hélième? que sil 100 éxamine avec soin les erreurs que cet Archevêque attribué aux Grecs d'aujourd'hui, l'on trouvera qu'il y a peu de personne qui les sient remarquices avec l'eun d'avec d'alles d'avec l'eun d'avec d'alles d'avec l'eun d'avec d'alles d'avec l'alles d'avec d'alles d'avec de qu'il et fort de son d'avec d'alles d'avec d'alles d'avec d'alles d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d'avec d

1. Les Grecs rebaptifent tous les Latins qui se rangent à leur Communion, & par conséquent sont étot éloignez de croire que le Baptéme imprime un caractère qui ne peut jamais s'effacer, en cette vie, ni même après la mort, comme l'a décidé le Concile de Trente.

11. Ils ne croient point que le Baptéme des petits enfans foit d'une néceffité abfolué pour leur falut, comme on l'entéigne dans l'Eglife Romaine, puis qu'ils différent l'administration de ce Sacrement jusqu'à cinq ou fix années, & quelquefois jusqu'à dix-huit ou vingt, dans plusieurs Eglifes de l'Orient.

111. A l'égard des Sacremens, ils sont dans cette persussion qu'il n'y a proprement que le Baptême & l'Eucharistie qui aient été instituez par Nôtre Seigneur Jésus Christ, & que les autres ne sont que des Cérémonies d'institution humaine, dont le nombre & l'usage sont distèrens dans les Eglifes particulières.

IV. Ils font dans ce fentiment qu'on ne doit reciter qu'une fois par jour la Liturgie dans chaque Eglié, que la conféctation de l'Eucharitie ne confifte point dans les paroles que les Prêtres de l'Eglié Romaine prononcent
pour cet effet, mais dans l'invocation du Saine Elprit & dans quelques autres Prières. Ils n'ont point de refpect, de culte, ni de vénération particuliére pour ce Secrement, dans leura Egliérs, in ailleurs. Ils le gardent pour
l'usige des malades, & non pas pour l'adorce: car ils le portent fans lumiére & fans convoi, dans quelque perite boête; ou dans un fac qu'ils tiennen
ordinairement pendu dans quelque recoin de leur Eglife où personne ne jette
les yeux.

# 28 CONCILE DE JERUSALEM. V. lls croient que le Pain confacré le Jeudi Saint, qu'ils célébrent trois

jours avant Paques, est beaucoup plus efficace que celui qu'on consacre dans

un autre tems de l'année par la Liturgie ordinaire.

VI. Ils ont une si grande aversion pour les Ecclésiastiques de la Communion de Rome, qu'ils ne leur permettent point de faire le service Divin chez eux, & qu'ils lavent même les Autels fur lesquels la Messe des Latins a été célébrée, parce qu'ils les tiennent pour souillez, tant à cause de la Confécration du Pain sans Levain, que par diverses autres choses de la Liturgie Romaine, qu'ils croient être remplie d'erreurs & de superstitions abominables.

VII. Ils tienneut qu'il est d'obligation Divine aux Laïques de Communier sous les deux Especes, & ils traitent d'Hérétiques les Latins qui enseignent

le contraire.

VIII. Ils affurent qu'il faut donner aux enfans la Communion fous les deux Especes, avant même qu'ils sçachent discerner cette viande d'avec une autre, parce que leur opinion est que Dieu en a fait un Précepte: C'est pourquoi ils la leur donnent immédiatement après le Baptême, & ils condamnent les Latins qui sont dans un sentiment contraire.

1X. Ils fouriennent qu'on ne peut pas contraindre les Fidéles, quand ils ont atteint l'âge du discernement, de Communier tous les ans à Pâques : mais

qu'il faut les laisser en liberté de Conscience.

X. Ils donnent la Communion aux Laïques sans qu'ils aient auparavant confessé leurs péchez à quelque Prêtre; & cela parce qu'ils sont persuadez que la repentance & la Foi font la seule & la véritable préparation pour recevoir l'Eucharistie.

XI. Ils croient que celui qui a été une fois Prêtre, peut retourner à l'état de Laïque, & que l'Ordination n'imprime aucun caractère qui ne puisse être

effacé par la dégradation.

XII Ils nient que le Sousdiaconat & les autres Charges inférieures de ceux qui font emploiez dans l'Eglife, foient des Ordres Sacrez, comme l'a défini le Concile de Trente.

XIII. Ils disent que les Confessions sont entiérement Arbitraires, c'est pourquoi on ne contraint parmi eux ni les malades, ni ceux qui se portent bien, à se consesser tous les ans, & on ne les excommunient point . quand ils ne le feroient jamais.

XIV. Ils prétendent que ceux qui font des Confessions volontaires, ne sont point obligez d'expliquer en détail tous leurs péchez, ni les circonstances qui

en changent la nature.

X V. Ils ne mettent point au nombre des Sacremens l'Onction que les Prêtres font sur les enfans, lors qu'ils les retirent du Bain, dans lequel ils les baptisent par immersion : & ils n'attendent point que les malades soient à l'extrémitié pour les oindre, car ils appliquent de l'huile bénite non seulement aux enfans & aux infirmes, mais aussi à diverses autres personnes, qui vont recevoir cette Onction dans l'Eglise, pour diverses sins. C'est pourquoi les Grecs ignorent tellement ce qu'on appelle dans l'Eglife Romaine Sacrement de Confirmation & d'Extrême-Onction, qu'ils n'en sçavent pas même le nom. XVI.

XVI. Il ne donnent point le nom de Sacrement au Mariage, & ils nient que ce soit un lien qu'on ne puisse rompre. C'est pourquoi, ils accusent d'erreur l'Eglise Romaine qui enseigne le contraire, & ils soûtiennent que l'Adultère le dissout entiérement, & qu'il est même licite de se remarier en

ce cas là, comme ils le pratiquent tous les jours.

X VII. Ils condamnent les quatriémes Nôces. XVIII. Ils n'obligent point les Prêtres à garder le Célibat, car ils se marient presque tous avant leur Ordination, & leurs Femmes tiennent le premier rang dans l'Eglise, & sont fort honorées parmi tous les Orientaux.

XIX. Ils se moquent des abstinences que les Latins pratiquent les veilles des Fêtes folemnelles, & le Vendredi & Samedi de chaque Semaine, aussi-bien que des Jeunes des Quatre-Tems. Ils affectent même de manger ces jours là de la viande, pour témoigner le grand mépris qu'ils ont pour les Ordonnances de l'Eglife Romaine, & pour les Constitutions des Papes.

X X. Ils condamnent d'Héréfie les Latins, parce qu'ils mangent des Viandes étouffées, & d'autres alimens qui sont condamnez dans le Vieux Testament, & dans le Livre des Actes des Apôtres, selon l'interprétation qu'ils

donnent au premier Concile de Jérusalem.

XXI. Ils nient le Purgatoire, quoi qu'ils prient Dieu pour les morts, dans le dessein de sléchir la Misericorde de Dieu en leur faveur, pour le jour du Jugement Universel: croiant que les ames n'entreront point, avant ce tems là, dans le Paradis, ni dans l'Enfer, mais seulement après qu'elles seront réunies à leurs Corps par la Résurrection générale.

XXII. Ils ne veulent point célébrer les solemnitez de la Vierge & des Apôtres, ni les Fêtes des autres Saints aux mêmes jours, ni de la même manière qu'on le fait dans l'Eglise Romaine : parce qu'ils méprisent non seulement les Saints qu'elle Canonize, mais aussi le culte qu'elle leur rend.

XXIII. Ils difent qu'il faut abolir le Canon de la Messe, le Pontifical. le Rituel & le Breviaire des Latins, parce qu'il y a quantité d'erreurs & de

pratiques insupportables.

XXIV. De tous les Conciles qui ont été célébrez dans l'Eglife Chrétienne en divers tems, ils n'en reçoivent que sept, qu'ils tiennent pour Occuméniques, dont le dernier, selon eux, est le second de Nicée. Ils ne reconnoissent point du tout les autres, & ne tiennent aucun compte de leurs Décisions.

XXV. Ils ne reconnoissent en aucune manière la Primauté des Papes de Rome, & ne font aucun cas de leurs Décrétales, de leurs Statuts, de leurs

Bulles, ni de leurs Anathémes.

XXVI. Ils nient absolument que l'Eglise Romaine soit la véritable Eglis fe Catholique, & qu'elle ait le droit de commander aux autres, ou de préfider dans leurs Assemblées Ecclésiastiques. Ils préférent même l'Eglise Patriarchale de Constantinople à celle de Rome pour les Titres d'honneur. & ils excommunient le jour du Jeudi Saint, d'une manière très solemnelle, tous les Evêques Latins & le Pontife Romain, comme des Hérétiques & Schismatiques.

Les autres cinq Articles du Manuscrit de la Bibliothéque du Roi de France. concernent l'opinion des Grecs, touchant la Procession du Saint Esprit, la Hhh 2

Femication des personnes libres, la Reflitution du bien mal acquis, la Fende ; & PUffure , qui sont des matieres sur lesquelles si n'y a point de sifpute entre ceux de la Communion de Rome & les Réformez; c'est pourquoi au lieu de nous vanteur, al vaut mieux que nous infilires plus fortement sur les principaux. Dognes des Grees que nous venous de rapporter felon PHistoire Manefries de Causex, reconnué pour authensique dans les Ouvrages des plus fauneux Controversistes de la Communion de Rome, & que nous fassions voir que Les sillairies, Bibliothéciare de Pape, n'a pas ration d'except. PArchevêque de Corfos Austeur de cette Relation, d'y avoir mis quelque chosé de contraire à la verité.

Voici des preuves irréfagables que tous les Grecs sei Latinifee font dans les fentimens que ce Prêtis t& Commissifier du Pape leur artithué dans est Ecris, dont le favant Richard Simon a fait lui-même l'Apologie dans son Highier Crisique de la Créase sei Natians du Levant, où il du très expresse, in publicir Causse de la Créase sei Natians du Levant, où il du très expressement à la page 10 & dans les neuf suivantes. "Qu'il réest pas distilicie de publicir de la comme de la comme de la comme par un esprit de Conquier que Les Allasias a déguisé leurs veriables sentimens par un esprit de Conquier, qu'il n'els pour faire plaitre au Pape Urbien VIII. qui avoit alons sont le de de la comme l'adouccissement. Via quoi nou pouvons dire, qu'il six peup ets comme l'Estables de Conspa a fait in 1071. Che fait de la comme de l'adouccissement. Sur quoi nou pouvons de l'appendent de l'appendent de la comme l'adouccissement. Sur quoi nou pouvons de l'appendent de la comme de l'adouccissement. Sur quoi nou pouvons de l'appendent de la comme de l'adouccissement. L'appendent de la comme de l'appendent de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comm

" Premiérement, pour ce qui regarde la rebaptitation des Latins, il eff. certain (dit Richard Simon à la page 11.) qu'ils l'ons fait en d'autres en divis que dans Corfou, & cela par inimité qu'ils ont contreux, regardant y neutre lux récremaires camar adominables. Celt pour cette même raison, qu'ils condamnent aufi la Miffe des Latins, qu'ils avent leurs Autels après qu'un Prêtre Latin y a célèbre la Mélés, comme s'ils accions été profance, de qu'ils considérent les Pains Azimes confacrez par les Latins, comme des velories qu'ils confidérent les Pains Azimes confacrez par les Latins, comme des velories profances.

" On en peut voir les preuves, non feulement dans nos Ectivains, (ájoùne te c (sçvant Critique) mais même dass le Drois Oristail, & Principalement au Titre premier dans la Réponfe des Patrisarbeis, où la plüpart des
cas qui regardent les Cérémonoies des Latins, font propofee, & en même
tems réfolus contre ceux qui faifoient paroitre trop d'aversion pour le Culniet des Latins. D'où l'on peut voir, que le plus grand sombre des Greets reajetroient les Cérémonies qui s'obfervent dans l'Eglife Romaine, somme impartes l'éprofaces, & qu'il n'y a eu parmi cux que quelque Pacificateurs,
qui ont tâché de modérer cette grande soversion que les Grees Orientaux
nont pour les Latins.

"En fecond lieu, ce qui a fait dire au Prêlat Cassus, que les Grecs ne in reconnoissement point le Sacrement è la Cassimatius & ce l'Extrime-Onities v. c'eft, (dit le même Auteur) qu'il le s considérez par rapport à ce qui s'obferre dans l'Eglis Romaine, o die premier de ces Sacremens est don ne séparement du Baptême; & parce qu'aujourd'hui une des plus grandes cou-

" occupations des Evêques Latins est d'administrer dans leurs Visites ce Sarement qui leur est réservé. Le second n'est jamais donné dans l'Eglise Romaine, qu'à ceux qui sont à l'extrêmité; d'où cette Cérémonie a pris le nom d'Extrême-Onction. Mais les Grecs donnent ce premier Sacrement en même tems que le Baptême, & l'Eglise Orientale s'est toûjours conservée dans cet usage, qui est bien différent de celui de l'Eglise d'Oc-, cident, car les Grecs ne font pas cette Onction sur le front de quelque Adulte, & n'imposent point les mains comme dans l'Eglise Romaine, mais ils appliquent le Chrême sur les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, la poitrine, les mains, & la plante des pieds, comme dans l'Extrême-Onction, en difant odernie Augia, melpan G. ant, Reçois le fceau du Saint Efprit. Et ils n'appellent point cette Cérémonie du nom de Sacrement, ni de celui de Confirmation, mais seulement le sceau des Dons spirituels. L'Eglise Romaine a décidé par un Decret du Concile de Trente, que la Confirmation ne doit jamais être réitérée, & que c'est un Sacrement qui imprime un Caractère indelebile, mais les Grees croient tout le contraire, & le témoignent même par effet, en ce qu'ils appliquent le Baume, dont nous parlons, à tous ceux qui ont erre ou Apolialie, toutes les fois qu'ils font une nouvelle abjuration, afin d'attirer fur eux de nouvelles graces. Et pour ce qui est de l'Onction des infirmes, que les Grecs appellent Euchelaion, Huile de Prière, & Apomurismon. Composition de Parfums : bien loin d'attendre que les malades soient à l'extrémité pour les en oindre, comme il se pratique dans l'Eglise Romaine, tous ceux qui out quelque infirmité vont à l'Eglife, où l'Evêque accompagné de sept Prêtres, sait la priére pour eux, en leur appliquant cette Huile fur le front, fur les oreilles & fur les mains. On fait auffi la même Onction sur des personnes qui se portent bien, mais qui sont tombées dans quelque grand péché tel que l'Adultére, par lequel le corps & l'ame sont également souillez, & si la Cérémonie se pratique dans la maison de quelque particulier, on applique aussi la même Onction sur tous ceux qui sont présens, & même sur les murailles de la chambre où se trouve l'Assemblée, en y formant des croix avec cette Huile, pendant que les Ecclésiastiques & tous les Affiftans chantent le Pseaume 91, qui est le 90, de la Vulgate, dont le premier verset commence par ces paroles: Celui qui se retire dans l'Affle du Très-Haut, demeurera fous la protection du Dieu du Ciel, &c.

Tour le contenu de cette Relation est confirmé non seulement par l'Hifenire de Réudeu Simon, mais austil par la Relation de Monsitur de la CorizEnvoire du Roi de France à Constantinople, par une autre de Lusas Holfemais que le Cardinal Hranquis Barberia n la tit imprimer à Rome, & par une
troistene du Jétuite Dandini, qui su tenvoié par le Pape Chemest l'III. en
qualité de Nonce aux Marouite du Mont Liban. Voils par conssquent des
faits bien avérez qui prouvent que les Grees rebapticient les Latins, & que
les differences Onchions de l'Hulue bénire dont ils se servent pour les nouveaux baptises, pour toutes fortes de maladies, pour divers pécheurs seanclaux, & pour tous ceux qui se portent bien, & qui définent que leurs
corps & leurs chambres même soient munies de cette Huile, n'ont aucun
rapport avec les deux prétendus Secremos que l'Egisse Romaine appelle

Hhh 3

Confirmation & Extrême-Onction, & que les Grecs n'en connoissent pas même le nom, comme l'assurent tous ces Historiens Papistes que nous venons

de citer.

" En troisième lieu, pour ce qui est de l'Adoration que les Grecs ne ren-" dent point au Sacrement de l'Eucharistie après la Consecration, il est cer-" tain (dit Richard Simon) qu'ils n'ont point cette vénération cérémoniale " qui s'observe dans l'Eglise Latine, parce qu'ils sont demeurez dans leur " ancienne simplicité, & on ne doit pas les blamer de cela, puis qu'on ne " trouve rien dans les Livres des Anciens Pères, ni même dans leurs Litur-" gies, qui approche du Culte extérieur qui est aujourd'hui en usage dans " l'Eglise Romaine. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que Caucus ait " affuré qu'il n'y a point de Nation qui rende moins d'honneur au Sacrement de l'Eucharistie que les Grecs, & fi Metrophanes Critopule, Proto-" syncelle de la grande Eglise de Constantinople, reprend les Latins de ce , qu'ils portent ce Sacrement par les rues avec pompe le jour de la Fête-" Dieu, & quand on le va donner pour Viatique aux malades. Voila de quelle manière Richard Simon s'est expliqué dans les pages 13. 65. & 68. de son Histoire Critique de la Créance & des Coûtumes des Nations du Levant. mais nous avons beaucoup d'autres Auteurs de la Communion de Rome, qui confirment ce que ce sçavant Critique a dit pour la condamnation des Latins fur l'Adoration de l'Eucharistie, & qui nous fournissent même des preuves beaucoup plus fortes & plus évidentes, du peu de respect que les Grees ont pour ce Sacrement. En voici deux ou trois qui suffiront pour convaincre de ce fait les plus incrédules.

L'Histoire de Galanus qui a été imprimée à Rome l'an 1650 en deux gros Volumes in folio, aux dépens de la Congrégation Papale de la Propagation de la Foi, contient divers Actes écrits en Langue Arménienne, & recueillis par l'Auteur dans la Colchide, dans l'Ibérie & parmi les Arméniens, avec lesquels il avoit demeuré plusieurs années. Ces Actes, qui sont très curieux, servent à prouver que tous ces Grecs que nous venons de nommer & leurs Voisins, consacrent l'Eucharistie dans des Calices de bois, & qu'ils la portent aux malades avec une grande irrévérence, fans aucune lumière & fans convoi. Que les Prêtres communient tous ensemble, en recevant le Pain & le Vin que le Célébrant leur met entre les mairs. Que les Eccléfiastiques ne recitent point le Bréviaire. Que le Prince les contraint d'aller à la guerre, & qu'au retour de là ils éxercent leur Ministère sans aucune dispense de leur irrégularité. Qu'ils ne se mettent pas en peine de recevoir le Bapte. me. Qu'ils se confessent pour la première sois quand ils se marient, en difant seulement quatre mots en général. Que lors qu'ils baptisent quelqu'un ils lui donnent en même tems la Communion sous les deux Espéces, mais que les Adultes ne la reçoivent que rarement, & qu'il y en a même plusieurs qui meurent fans la recevoir. Qu'ils ne croient point de Purgatoire, parce qu'ils nient le Jugement particulier des Ames avant la Réfurrection générale. Que leurs Pretres sont tous égaux en Jurisdiction, & ne dépendent d'aucun Patriarche, mais seulement des Seigneurs temporels & des Gouverneurs des Provinces.

L'on

L'on a inféré dans le même Livre de Galamus, une Lettre du Pére Avilabalis, Clerc Régulier & Chef des Miffionnaires, que le Pape Urbain VIII.
envoia à ces Peuples là. Elle est de l'an 1631. Ce Religieux étant alors
dans la Georgie adresse actet Lettre à ce Ponstie, & lui marqua fort éractement tout ce qui concerne la Gréance & les Costiumes de ces Grees Orientaux. Le contenu de cette Relation est confirmé par les Lettres du Prince des
Georgiess à Urbain VIII. qui four on Original dans les Archères de la Congrégation de la Propagation de la Fui à Rome. Elles sont aussi inférées avec une
raduction Latine dans le même Recueil de Galamus.

Ce Prince dit, entr'autres chofes, dans fa première Lettre au Pape Urbain, que la Foi a été confervée pure dans ses Estas depuis Canghastis le Grand jusqu'à fon tens. Que tous les Grecs qui font dans la Georgie, la Alfagre, lit, "Irècagnés, la Circaffes, la Cenamie, la Zuirie, & dans tout ce vafte Pais de l'Affe qui est entre la Mer Noire, le Garzisfan & les Montagnes du Cauca-fe, ont la même créance, avec cette difference néaumoins, que les Morge-lins demeurant dans les Montagnes & dans les Bois, sont si ignorans dans la Religion, qu'ils ne (gavent pas même les paroles nécediares pour le Bap-tême, lequel ils administrent à la manière des Georgieus, si ce n'est que quel-que-uns d'entrevax, pour le rendre plus folennel, baptient quelquelosi avec du Vin fans cau, par une triple immersson, & oignent ensuire presque toutes les parties du corps du nouveau Baptist, l'opinion de ces Peuples étant que le Baptime consiste principalement dans l'Onction de l'Huile confacrée, ce qui nett pas Goigné de la Doctime des autres Chrécines de l'Orient, qui

aspellent cette Onction la perfettion du Boptime.

Le Pêter Articuleit, le Pêter Campi, & Ite autres Missionnaires du Pape, t.
Le Pêter Articuleit, le Pêter Campi, è Ite autres Missionnaires du Pape, t.
moignent par les Relations Authentiques de Galannes, qu'il n'y a aucun Prètre Gree, parmi les Nations donn tous venons de patler, qui puissife etre
assuré d'avoir reçu vérirablement la Prêtrise, parce qu'il arrive souvent que
ceux qui sont l'Ordination n'on point été baptice, & que pour l'ordinaire
ils font plus ignorans que les Prêtres qu'ils ordonnent sans se mettre en peine d'éxaminer leur capacité, mais sculement «'ils ont de quoi paier l'Ordimais de l'articule d'articule d'articule s'ils ont de quoi paier l'Ordi-

nation; ce qui se monte à la valeur d'un Cheval.

Ces Miffonsaires affurent auffi que les Prêtires de ces Pair-là, peuvent non feulement fe marie felon l'uigge de l'Églié Grecque, avant la Ludyann fundament, mais auffi paffer aux fecondes Nôces en prenant de leur Doyens, qui une dispenfe qui leur coêu une Prifole. Le Chef des Doyens, qui pur de le premier rang dans toutes les Affemblées Eccléfaftiques, n'ordonne point auffi de Corvedques, ou Coadjuteurs, qu'ils ne lui paient auparavant la forme de 500. écus. Auffiritor que quelqu'un eft malade, il appelle un Prêtre, pour lui fevrir plûtôt de Médecin que de Prête fiprituel, lequel ne parle point à fon malade de Confession, in d'Extrême-Onction; mus en feuil-leatu un Livre avec beaucoup d'application, il fait femblant de chercher la véritable causé de la maladie, & ne la trouvant pour il l'attribué présque totiquer à la colère de Dieu. Cest pourquoi le Prêtre rodonne, que le malade fera quelque offrande à son Egssie. Cette ossende consiste en bestiaux & en argent, & le Prêtre son; la Cette os forande consiste en bestiaux & en argent, & le Prêtre son; a

Hhh 4

Le Père Zampi, qui n'était pas moins rempli des préjuges de la Théologie des Latins, que les surres Milfonnaires du Pipe, sis pluifours queftions à ces Grees, par rapport à cette même l'hôologie. Il leur demanda entr'autres chofe, i lors qu'ils administroient quelque Sacrement, la avoient une vériable intention de Padministroier quelque Sacrement, la avoient une vériable intention de Padministroier Det sur cela il doute s'ils confacrent véritablement le Pain & le Vin, parce qu'ils ne s'gavent ce que c'est que cette intention, & ne c'elébrent que par habitude, & pour en titer du prosse. Crea l'intensitien, sona s'amo de la fa, sola per a quanza celebrano, à per telempique.

per cio se sii valida la consecratione, mi rimetto à Dottori. Il leur demanda de plus, en quoi ils faifoient confifter la forme de cette Confecration? Et aiant fait cette question à plusieurs d'enti'eux, il ne s'en trouva pas un qui le fatisfit. Ce qui mérite le plus d'être remarqué, est la réponse d'un Prêtre Mengrelien, à qui le même Pére demanda, si après la Confécration du Pain & du Vin, ce Pain & ce Vin étoient véritablement changez au Corps & au Sang de Jésus Christ ? A quoi il répondit , en souriant, comme si je lui eusse dit une plaisanterie, qui est-ce qui apporte Tesus Christ du Ciel & le met dans le Pain? Et comment peut-il y venir & demeurer dans un petit morceau de Pâte? Pourquoi veut-il fortir du Ciel pour venir sur la Terre? On n'a jamais vii une pareille chose. Voici les propres Paroles de ce Missionnaire Apostolique: Interrogai uno di questi Reverendi, se fatta la Consecratione del Pane e Vino, veramente dopo quel Pane e Vino fosse il Corpo e Sangue di Christo? Questo foridendo, come se gli bavessi detta una facetia, diffe Chi porta Christo nel pane, & come puo venirvi, e come puo stare in un picciolo pesso di pasta, & perche si vuol partire dal Cielo per venir in terra? ne mai si e visto fimil cora.

Le Pére Zampi ajodta à ces quefinons une autre demande fur la matière des Sacremens à figavoir, fi au cus que le Prétere oublist les Paroles & les Priéres de la Confécration, la Mefle feroit valude? A quoi le même Papas répondit, pourquoi non? Cela Gandallis fi fort ce Miffonniaire de Rome qu'il en donna avais au Pape & lui marqua dans la même Relation, de laquelle lonous avons tiré ceci, que les Papas Grece de l'Afic ent fi peu de relpect pour le Sacrement de l'Eucharithic, qu'au lieu de le conferver dans des Vales précuex comme les Latins, ils le tiement daus une perifi gaé de uir, out suits, qu'il au faighour attaché à lour creature, le partait par l'aux acc cas, paur c'a fervier même auxenu défiguité de le danner à parter à d'autres prépunes, fui tomme, au fimme : El comme le Pain confécré, qu'ils gardont une aunét toute entié-re, vient dur, ils le rampent ne poit in morteau pour le faire tremper, fometaut fur peu ca peine des petites parties de ce pain confécré qui tombent à Terre, ou qui reflent dans le fond du Vefe à la et de ttermont.

Toutes ces Rélations, fi authentiques, & munies de l'Approbation du Pape Urbain VIII, qui répondit aux Lettres du Princes des Gengeins, & aux Mémoires de ces Millionnaires que nous venons de citer, & dont les Ecrits fe confervent, comme nous l'avons dit, dans les Archives de la Propagation de la Foi à Rome, font voir d'une maniére bien claire, que la Créanse des Grees eft bien differente de celle de FEgilfe Romaine touchant les vinje-fos-àrtiels dont nous venons de par-

ler, & für tout pour ce qui concerne le monère, la matière, la forme & Finge des Sacremens, puis que de lept qui font en ufige dans le Papifine, les Orientaux font dans cette perfusion qu'il 19/2 a proprement que le Baptème & FEncharifite qui foira d'Infitution Divine, comme on le peut voir dans la féconde Réponde de Partiarche Jérémie aux Théologiens de Wittemberg, & dans les Ouvrages de tous cer plus célèbres Historiens de la Communon de Rome, dont nous avons rapporté plufeurs témoignages, pour jutifice le de Rome, dont nous avons rapporté plufeurs témoignages, pour jutifice le sa

propolitions de Caucus touchant ce qu'il attribue aux Grecs. Nous aurions pu infifter plus fortement que nous n'avons fait, fur quelques-uns des Articles précédens, mais aiant fait réfléxion que pour renverser tout l'Ouvrage de la Perpétuité de la Foi de l'Eglise Romaine, il suffisoit de faire voir que les Grees non Latinifez ne croient ni la Transsubstantiation, ni la Prefence réelle, & qu'ils n'adorent point le Sacrement de l'Eucharistie, par ce Culte adalatre qu'on lui rend dans tout le Papilme, nous nous sommes contentez d'indiquer les Auteurs & les Passages qui confirment les autres Articles de la Créance & du Service Divin des Eglifes Réformées, auffi solidement & avec la même évidence que ce que nous avons démontré par mille preuves irréfragables touchant le Sacrement de la Sainte Cène. Il n'est pas même nécessaire que coux de la Communion de Rome, qui voudront s'éclaireir de la vérité des Dogmes & des Faits les plus importans dont nous avons parlé, en aillent chercher les preuves bien loin, ni dans des Ecrits suspects. Ils en peuvent facilement trouver d'affez claires & d'affez fortes dans des Ouvrages qui font à leur portée, & mis au jour en Langue Vulgaire par des Auteurs de leur propre Communion qui sont sçavans, & qui parlent d'une manière sincère: comme par exemple le docte Richard Simon, qui s'est rendu si célébre par ses Ouvrages pleins d'érudition. Les plus idiots d'entre les Papiftes n'ont qu'à voir la page quatorzième de l'Histoire Critique de la Créance & des Coutumes des Nations du Levant, donnée au Public, en François, par cet habile Controverfifte, & ils y trouveront d'abord qu'il reconnoît, comme une vérité incontestable, que les Réformez ont ration de soutenir que Jésus Christ n'a inflitué que deux Sacremens, qui font communs à toute l'Eglife, à sçavoir le Baptème & la Sainte Cène, puis que les autres cinq que l'Églife Romaine y ajoûte ne sont que des Cérémonies d'institution humaine, qui n'ont aucun fondement dans l'Ecriture, & que les Grecs les regardent avec autant d'indifférence que les autres pratiques arbitraires de la Religion, qui dépendent des changemens & des variations de la Discipline Eccléssatique, dont les Régles peuvent être différentes dans chaque Eglise particulière, sans que les Fidèles

des autres Sociétez de la Chrétienté foient obligez de les suivre.

School of Land

rapporte dans la même page, un autre témoignage de ce Patriarche, qui dit aux Protestans dans sa première Réponse: Vous soutenez qu'il faut communier fous les deux Espèces. & en cela vous avez raifon. David in puntaminum bi &

audanger rer niete, & nades digere.

Ceux qui n'ont pas le moien d'éxaminer les Controverses dans leur source, trouveront les autres Articles de la Créance des Eglifes Réformées, &c leur conformité avec les Points fondamentaux de celle des Grecs, pronvée dans le même Ouvrage, par des Actes & des Ecrits tirez des Archives du Pape. ou de celles de ses principaux Ministres d'Etat Ecclésiastiques. En voici deux Extraits, qui serviront à ratifier toute la Créance des Réformez, en démontrant par la Conclusion de ce Discours, que les Grecs ne condamnent pas seulement le Culte de l'Eglise Romaine, mais aussi sa Doctrine, par les Anathêmes qu'ils fulminent tous les ans contr'elle. L'aversion qu'ils, ont pour son Culie paroît dans l'Histoire du Concile de Florence, composée par Swepule Grand Ecclesiarque du Patriarchat de Constantinople, & citée par Richard Simon qui en a tiré les paroles suivantes. Quand j'entre dans quelque Eglise des Latins [dit cet Auteur Grec] je ne falue aucun des Saints que j'y voi parce que je n'en connois pas un. J'ai même de la peine à y reconnoitre Jesus Christ. que je n'adore point aussi, parce que je ne sçai de quelle manière ils le réprésentent. O'rae als nate elebele Antien, it achemme mie T caeler epier. inn ubt procife mie, vir Neger's ieus nine gengilu, an' il cairor apexuna, di ere cin eile mi, imperierre. Richard Simon qui rapporte ce Passage sur la fin de la page 19. de son Histoire des Nations du Levant l'a tiré d'un Manuferit très Authentique de la Bibliothéque du Roi de France, dont le Docteur Moreri fait mention dans fon Grand Dictionaire Hie storique, sur l'Article de Syropule, qu'il dit avoir été fort éloigné des sentimens des Latins, comme il paroit dans ce Manuscrit de l'Histoire du Concile de Florence.

. Le dernier Article, qui concerne les Auathèmes que les Grees prononcent contre l'Eglise Romaine, se trouve confirmé par le fameux Jésuite Dandins qui fut envoié au Mont Liban, en qualité de Nonce Apostolique, par le Pape. Glement VIII. l'an 1596. & qui à son retour sit imprimer, dans la Ville de Ceseme en Italie, la Relation de son Voiage sous ce Titre: Missione Apostolica al Patriarcha è Maroniti del Monte Libano. Stampata l'anno 1656. Ce Nonce Apostolique dit au Chapitre 5. de sa Relation dédiée au Pape; Tanrois bien des choses à dire, si je voulois rapporter tout ce qui concerne les Préluts. Grecs, & déchiffrer la conduite des Prêtres & des autres Eccléfiastiques de cette Nation, les motifs qui les portent à avoir tant d'horreur pour, l'Eglife Latine , & toutes les MALEDICTIONS & les EXCOMMUNICATIONS qu'ils fulminent controelle, dans les jours les plus faints, & lors que nous prions Dien pour leur Conversion.

Tout cela prouve d'une manière bien évidente, & par des Ecrits dont les Papes, eux-mêmes, ont reconnu l'Authenticité, que les Nations Chrétienmes de l'Orient, & tous ces différens Penples qu'on nomme aujourd'hui Neffeviens, Iberiens, Mengreliens, Indiens, Arméniens, Ethyopiens, Melchites, Jacobites, Maronites, Cophtes, & les autres Grecs dont nous avons parle dans cet Ouvrage, sont tellement éloignez de la Créance de l'Eglise Romaine, qu'ils

ne se contentent pas de condamner ouvertement sa Doctrine, mais qu'ils renouvellent auffi, tous les ans, plusieurs Anathémes contre les Pontifes & contre tous les Eccléfiastiques Latins, pour temoigner qu'ils les ont en abomination, & qu'ils détessent par un saint zele de l'ancien Christianisme, toutes les innovations, & toutes les impiétez qui défigurent l'Eglife Occidentale par une infinité d'endroits. Voila par consequent tout ce grand nombre de Grees non Latinifez, qui fournissent aux Protestans, de quoi convaincre tout le monde, que les Decrets du Conciliabale de Jérusalem & tous ces autres témoignages de même nature, qui ont éte produits contre les Réformez, par les Docteurs de Port-Roial, avec l'Approbation des plus célébres Prélats de France, ne font que de fausses Pièces, fignées & produites par des Créatures du Papisme. qui bien loin d'avoir quelque fintérité, n'avoient ni bonneur, ni Confcience, ni Religion, comme cela paroît en ce qu'ils ont voulu établir la fausse Doctri-ne & le Culte idolatre de l'Eglise Romaine sur les impossures des plus insignes menteurs & des plus grands fourbes qui aient jamais paru fur la Terre. Cela fuffit pour démontrer de quelle manière les Théologiens, les Docteurs & les Prélats de l'Eglise Gallicane se sont appliquez à faire sorger toutes ces prétenduës Confessions de Foi remplies de menteries, & à compiler toutes ces faufses Pièces dont ils ont compose quatre gros Volumes, pour saire entendre aux Peuples ignorans de l'Eglise Romaine, que la véritable Religion Chrétienne a toûjours été telle qu'on la voit aujourd'hui dans le Papifme, & que les Grees ont toujours été, & sont encore présentement dans les mêmes sentimens que les Latins; mais tout ce que nous venons de produire fait bien voir que les Réformez ont raison de soutenir le contraire, & que leur Thése est appuice sur un si grand nombre de preuves de Droit & de Fait, si claires, fi fortes, & tellement incontestables, qu'il seroit inutile d'en ajoûter quelques autres, bien que nous en aions plusieurs qui sont également irréfragables, & très propres à confondre tous ceux qui soutiennent les Erreurs & les Idolatries du Papifme, ou qui s'imaginent de pouvoir combattre la Religion Réformée avec succès. Nous avons encore beaucoup d'autres moiens & beaucoup d'autres Picces à produire contre ceux qui pourroient être affez mal avisez que de former ce dessein chimérique; mais pour suivre nôtre Plan dans tout cet Ouvrage, nous en drefferons une Contrebatterie, pour détruire toutes celles du Clergé de France, après que nous aurons mis ici la datte & les Sienatures du Concile de Jérufalem, qui nous a déja servi à battre en ruine les meilleurs remparts de l'Eglise Romaine, & à démolir le plus grand Edifice que l'Eglise Gallicane se soit jamais avisée de construire pour la désense du Papisme. Voici les noms de ceux qui ont plus sortement travaillé que tous les autres à cette pernicieuse entreprise.

Εν ίτα τη συτακέψ α χ' ό C. μένο Μαςτίφ Ετ'. Εν τη άρξα πέλξ Ιερκοπλήμ.

1 Leadie ling Ged murgeages of arise leguenting & many Madagling, distinguipang & guarder mutche elem the uter of abarthaute manderine. L'an du Salut 1672. le 16. du mois de Mars, dans la fainte Ville de Jérufalem.

Dosithe's, par la bénignité de Dieu, Patriarche de Jérusalem la Sainte, & de toute la Palestine, j'affirme & Lii 2 † O Biross

† Ο Πίτους Δεςίβος, igione unigenfu.

† O aplac Nacagir partemaline Hack-

† Ο Ιωάσεφ Ιλάχερε μεστοπλίνες Ππλεμαίδες & Πολέσίδινες, εξ αχίεδρες Καραεςείας Παλαμείνες, ὑπίχευψε.

† Ο πεποίς μητροπολίτης άχίας Βυθλείμε Νεύρυτος Στηφηίνομος.

τιτρούς δουφημομος.
† Ο οπαικός δέχμονδουνός Γείους Κρισδου ΑΦ, & του τόπου Ινίχου Ισιανικία δ' Θεοφιλαμόνα δέχμοπισκόνα. Τ' άχδα σπολαία, εξέσας

ύπερφούα. † Ο ελάχερε δέχειπίσωσης Λώδος Αντώ-

τος. † Χειπφίρο άμαςταλὸς δέχειπίσευτες Νεαπολευς, ακή αφίοδρος Συθαστίας, τίπειχαψα.

† Ο μέχαι अధχημανδείνοι Ψ άχιν πάφο Δανιάλ ίτεριείταχει, συμαγιώς το πάσε τολι αξιν του έχερτψα.

† Κόριδος διερωίταχος & μέχας Γερουλύμων ατατουχείλος, ηξι αυτυχύρθησε τ' εδι Τομπιζώτη διάχω πέφω μονές, ὑπίχρωψα,

† Midine dnifter izentinge naj diggenedeine naj dinagandese driu T Caepizu niqu apiz i rienisimre ituzio fiandia Itazogimus, naj vis cidifentiva miljimu Kadgide; naj Trupina, naj misy vij didpuisy cie vz iim tiezia sunity, izena iinizanja.

† Lundy โดยอุบล์ตกุลย Minneyermai(ภาษ หมวิน-รูปกุลย ซี ca โดยอาภิกัยยย หลายีย ซกัก ให้สุดักร ขายอยุกลี.

† O naftervielges of arlas Biblio Frezó-Bes informaço informa. di † Alienes, informaços uni andrevielges offi

ercaepiae auf flandissie perfie T deposition, inigaha. confesse que celle-ci est la Foi de l'E.

Dorothée de Petra , j'ai figné cette dés claration.

Parthénius, Métropolitain de la Sainte Nazaret

Josephat, très humble Métropolitain de Ptolemaide, de Polifidone, & Priamat de Céfarée dans la Paleftine, j'ai fiagné.

Neophyte, humble Métropolitain de la Sainte Bethléem, j'affirme.

Christodule, humble Archevêque de Gaze, & Coadjuteur du très saint Archevêque de Sperla, j'ai signé cette déclaration.

Anthoine, très humble Evêque de Lida da. Christoste, pécheur, Archevêque de Neapolis (Sichem) & primat de Sebaste, j'ai souscrit.

Dauiel, Prestre-moine, grand Archie mandrite du Saint Sepulere, étant entiérement d'accord avec les susnommez, j'ai souscrit.

Cyrille, Prestre-Moine, grand Protofyncelle de Jérusalem, & Supérieur du Monastère de Trapezonde du faint Sepulcre, j'ai fouscrit.

Melecé, Prestre-Moine, indigne, Archimandrite & Apocrisire (c'est à dire Nome) du tres faint & viviliant Sepulere, auprès du très pieux Pagration Roi des Ibèriens (dans le Gurgifian) & auprès des très illustres Princes de la Colchide & de l'Igunie, décidant avec le Synode de la Georgie (inpérieure, j'ai Gulcrit.

Joseph , Mparatasselnes , Prêtre-Moine , & Directeur du Monastére des Ibériens ( on Georgiens ) de Jérusalem , je suis du même sentiment.

Grégoire, Prêtre-Moine, & Directeur de la Sainte Bethleem, j'ai fouscrit.

Abernius, Prêtre-Moine, & Directeur du Monastére Royal de l'Archange, j'ai souscrit.

10 ....

f O nadopublios of aying Anders of ayin Zaren Amerik ingepienger. Lierines irgoninage uni iyuphes & ayiu

HAIS, emapil.

denine ingeninger um nadmyungen b es Hiland T ayis Fragyis, istigada. † O nadvysiphos + ayine Gindas Niddu-

vec iconionyes. Pienaris inequirages und identier Tu

ayis nide-O wedipunge mir peragueir Kaninge

iceominages irrigenta. † O miyas bizzialanını Terrendinen Alar eine po mir damir icealgebier, emagili-

t O anjayaphas Ta acodiopa Manages

iscopinazec. † Allaniju sudiopidal të dyin miqu p wiresta.

Amerik isponienzes & minfende Isponie O 360 Pueins & pezabne Tipeiftes inge-

mirage, openagi morte eine the mine inde È THE ADATOLISES CHARLES

bierm ziegli Kingil Gugiegeis angul 1 C onedope morte elem the mier iper, le usdeil & megenerit dimendene C igfrebie canderia. Subfignavit Arabice.

† O migus endooppant Ionan itein. S.

† O pijone munthage Migneth icerbe. S. Ar.

O pigas mentin Mureis inging. + O gepromimu Duque inene, Sig. Arab.

1 O aingripe - Aubirg Main itgebe.

† O olygoin Puntahin Budifpar ingibe.

t O genrominne Avilles Aprim & iterior, 13 rds oir luis ligion, Alle. Sig. Ar.

† Papumba lagouinazos vi ligagyes vie die mmenynis timme, emmen.

Daniel , Pretre-Moine , & Directeur

de Sainte Laure & de Saint Sabbas.

Denis, Prêtre-Moine, & Directeur de Saint Hélie, je suis de ce sentiment. Arsenius, Prêtre-Moine, & Directeur

de Saint Grégoire en Pezala, j'ai fouscrit. Néophyte, Pretre-Moine, & Directeur de Sainte Thecle.

Germain , Prêtre-Moine , & Journalifte du Saint Sepulchre.

Callinique, Prêtre-Moine, & Confesfeur des Religieuses, j'ai souscrit-

Azarias, Grand Archidiacre de Jérufalem , je fuis du même fentiment avec les autres Diacres.

Macaire , Prêtre-Moine, & Dirceteur de Saint Ican-Baptiste.

Abbacus, Sacristain gardant les Vases du Saint Sepulchre, j'ai fouscrit.

Daniel, Prêtre-Moine, & Vicaire de Jérufalem.

Timothée, de la Grande Russie, Moine, je confesse que ceci est nôtre Foi &

eelle de l'Eglise Orientale.

Michel , Prêtre , Grand Oeconome , croit & confesse que ceci est nôtre Foi . que l'Eglife Apostolique & Orthodoxe prescrit & ordonne. (ce Prêtre a figné en Langue & en caractéres Arabes.

Ifaac , Prêtre, Grand Sacriftain , gardant les Vafes Sacrez, (La fignature de ce Prêtre est aussi en Arabe.)

Michel , Prêtre & Grand Chapelain. ( Il a aussi signé en Arabe.) Moife, Prêtre & Grand Chappelain.

Sourour, Prêtre & Archiprêtre. (Il a aussi signé en Arabe. ) Elie, Prêtre, & Occonome de Lyd.

Soliman , Prêtre , & Oeconome de-Ramplie.

Agapius , Prêtre , & Archiprêtre de Lydda, avec les Prêtres qui font avec moi Abib. (Sa fignature eft en Arabe.) Germain, Prêtre-Moine, Exarque de l'Archevêché de Joppe, c'est mon sentis ment. Lii 3 t Proge-

† Tuigest ingist alogolpot Kayengrius fla-

λικόνες. Sig. Arabict.

Συμών ειχώς έφημέρμε το ου το καςμελίψ άγια έλες. Sig. Arab.

† Ο στατοκίχελος Μολδοΐλαχίας Γραγόριος λέρεις , όμολογοΐ παίσθα είναι πόν ακθολικών αίναι ήμιβο & π' διατελικές είναλητέσε.

† Siguftije ligeAlfryng & die Midern & mile diedminnen.

† O erzikos ligoerdojano Fernádos ingoloranse turingados. † Oingring Nearthens Mosons ingire. Sig.

Arab.

† Ο Φιλήμω Γεργάνους η θεργασδείτες » η διευχνές τ' άχεστάτης μετζοπίλεσς Βοςζώ», άχεσες ὑπόχραψα.

† Managang ingeninages & die Kestres, auf alfres ? agin & ingul singstelle , is ofthe role to Managania, & Aguia, and Aria singstif & agin mide agreemages twiggere.

† O eingeip & dries Belbeiju beres

† Traiges light, n ipapites to dyin emilife. † Irac light & ipapites to dyin one-

7 0 olegeije Dicana teptaine iegeis.

† O Xupis Kapanipung and elegeop & Ili-

† O idequiere & doir igus Outop, and deunsers res nouse mira, and nouse Nair, and not needs from Haggides lights, inchgrafia.

George, Prêtre Occonome de Céfarée de Paleitine. (Ila figné en Arabe.) Simeon, Prêtre Journaliste, on passager

Simeon, Prêtre Journalitte, ou patiager de Saint Elie fur le Mont-Carmel. ( Il a fiené en Arabe.)

Grégoire, Prestre, Protosyncelle de Moldavie, cest à dire, Grand-Vicaire & premier domestique du Patriarche. Je consesse que ceci est nôtre Foi Catholique, & celle de l'Eglise Orientale.

Seraphim, Diacre facré de Milet, j'af-

firme la même chose.

Gennade, Prestre-Moine, Vicaire de
Jérusalem, j'ai souscrit.

Moise, Prestre, Occonome de Naples, de Palestine, que les Geographes nomment Sichem. (Cette signature est en Arabe.) Il y à une autre Ville du même nom, au pied du Mont de Garizim, laquelle s'appelle maintenant, Napoulouse.

Philemon, Prestre-Moine, Archimandrite ( ou Supérieur ) & Administrateur de la très sainte Métropole de Bostra, (quelquei-uns la nommens Bostra)

Macaire, Prestre-Moine de Crete, Prédicateur du Saint & Sacré Evangile, Légat des Fideles du Saint Sepulcre qui font dans la Macédoine, l'Achaïe, & l'Asie, j'ai souscrit.

Jésus, Prestre, Oeconome de la Sainte Bethléem. George, Prestre & Journaliste, ou Pas-

fager , de Saint Spelejus.

Ifas , Proftre & Journaliste , on Passa.

ger de Saint Spelejus. Jérémie, Prestre, Occonome de Pe-

Choré, Prestre de Campempis & Occonome de Petra. On la nomme Hagiat en Arabe, & Krach de Mont-Real en Fran-

çeit.

Pafibal, Preftre Journaliste de la Saine
te Montagne du Thabor, & Administrateur du même Bourg & de la Ville de
Naïm, comme aussi des lieux circonvoiesins, j'ai souscrit.

† Atira

† Aifrines ifueges Duchemiatus.

T O TEapus em Buneris Palas, sai Paрадия Гаринова произвидет.

† O aingeopees l'agiar Againes invies ani el où lusi inglis nai Africano.

† Απθίλας λογοθέτης Ρεμλίω,

† Гадания розаудь най опереферац.

Trangues ingeles and ningrouses Mynaquailes. wigeta.

† Parenia igeninages neumożyfia 🗈 🕏 Tür ajetunür dindoyin, bi imie ife unfodenic ipar nigras burfojadir ramnitado, intseala.

† O Sting mir igedianiner Lude & Buiand Isperhipur.

Leonce, Exarque, (c'eft à dire) Délés gué de Scytopolis. On nomme aujourd'hui cette Ville Bethfan.

Germain , Prestre-Moine , Exarque &c Administrateur de Gabaon & de Ramale. Agapius , Prestre & Occonome de Ga-

ze, ( qu'on nomme à présent Gazere ) avec tous les Prestres & Diacres qui sont avec

Atitheles , Logothete de Remlie. ( Cet Officier a la vue sur tont ce qui regarde les Comptes & garde les Sceaux du Primat, qui l'a établi dans cette Charge.

Galaction, Moine & Scevophylax . ( C'est un Sacristain qui garde les Vases &

Ornemens de l'Eglise.

George, Prestre & Occonome de Ptole. maïde, j'ai fouscrit. (On appelle commune. ment cette Ville Saint Jean d'Acre. )

Gabriel, Prestre-Moine, Protosyncel. ατωτιψάλτης Ιεροσιεύμων , ο πεότη τς & ale & premier Chautre de Jerufalem. J'ai mis mon nom fur cette Apologie que nous avons composée d'un commun accord contre les Hérétiques. (Ce Protosyncelle of le premier Domestique, & le Vicai. re du Patriarche. Voila pourquoi il témoi. gne d'avoir composé, avec lui, les Decrets de ce Conciliabule. Et cela confirme la principale Thefe que nous avons établie ci-devant: à scavoir , que le Patriarche Dosithée & deux ou trois de ses Domestiques , subornez par l'Ambassadeur de France, ont été les feuls Auteurs de cette prétendue Confession de Foi , dont ils ont mendié toutes les fignatures à force de promesses, ou d'argent.

Justin , second Diacre Sacré , & Domestique de Jérusalem. (C'est à dire du Patriarche de cette Ville.) Il y a deux fautes dans le Manuscrit original de cette fignature, où ce Diacre a écrit, hérque, au lieu de Aires. & Amaines, au lieu de Auina : comme on le peut voir ci-après . à la 5 ligne de la première page , de la troisième Planche , des signatures gravées , d'une manière conforme à l'Original. Ces deux fautes prouvent l'ignorance de ce Dia-

Iii 4 1 Incid

† long imaliant. E rein alegion.

† Ianas isendengen. † Administer isendingser. † Inngine i pirat candenaeget.

† O nyuerigne afte rue Karigeilu eber-Cole tungiju ingegeinnes.

† Δυκιαθός δερμέναχες ηξ πόχελος Γεροπλόμαν. † Ο μέγας λοχοθένες † άναςώστας Ιμάννς. Sign. Arabicò.

† O piyas aturnonies . Kadidas que Birgs. Sign. Arabice.

ere touchant la Langue Grecque.

Joseph, Diacre sacré & le troisième des Diacres. Jacob, Diacre sacré.

Athanase, Diacre sacré.
Joachim, Grand Ecclésiarque. (C'est le Théologal, qui explique tons les Dimanaches l'Ecriture Sainte au Peuple.)

Joachim, Prestre-Moine, & Commissaire délégué vers les Fideles de la Catochridie.

Lucien, Prestre-Moine, & Vicaire de Jérusalem.

Jean, Grand Logothete de la Sainte Réfurrection. ( Cet Officier, qui est le Reviseur Général de tous les Comptes, a signé en Arabe.)

Challe, Fils de Pierre, Grand Protonotaire, c'est le Secrétaire d'Etat du Patriarche, & le Controleur Général des Status, des Constalts, des Testamens, & des Conventions qui se sont pour la délivrance des Esslaves. Il a signé en Arabe.

La fignature de cet Officier est la dixiéme qui se trouve en Arabe dans le Manuferit Original de ce Concile. On trouvers moet à mot toutes ces fignatures , avec la véritable forme de leurs Caractères Arabes, parmi les fignatures des autres Témoins qui ont foudirit à ce Concile en Langue Grecque, de la manière que nous l'avons reprétenté au naturel, par les gravures des trois Planches qu'on trouvers à la fin de ces fignatures imprimées.

Chacun pourra faire fes réfléxions particulières fur les motifs qui peuvent avoir obligé ces dix Officiers, ou Ecclédatiques de l'Eglié de Jérulàem de figner en Árabe des Decrets qui font écrits en Grec littéral, comme s'ils n'avoient pas entendu ectte Langue. On peut for bien en tirre rette confequence. Mais ce qu'il ya de plus certain, & que nous pouvons affurer très pofitivement, e c'ét que tous les témoirs qui affirment le contenu d'un Acte par des fignatures qui ne font point en la même. Langue que l'Ecrit dont ils tending qui en le font point en la même. Langue que l'Ecrit dont ils tending peut de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert dont ils tending peut en le font point en la même. Langue que l'Ecrit dont ils tending peut en le le l'expert dont ils tending peut en le le l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l'expert de l

† O mesupunieses Name. † O napominieses Arvines. Nafer, premier Distributeur de la Cire.
Antoine, Distributeur de l'huile des
Lampes du faint Sepulere. R. E.

## REMARQUE TRE'S CURIEUSE.

LA Charge du Croferaire & celle du Lampadaire de FEglié du faint Sepulere de Jéruslien, nous fourniffent un juite füjet de rapporter ici le
contenu d'une Relation fort curicufe & même très importante lur cette matiére. Elle est tirée d'un Ourrage que Mr. de la Crair Secrétaire de l'Ambaffadeur de France à la Porte-Ottomane, débia au Roi l'an 1697, & stirm
primer chez Pierre Hérisfant à Paris, fous le titre de l'Esta poijent des Nations Ut Egliés Greeque, Arménienne, J. Maronite en Trayeix. Vocit mot à
mot le narré que ce Secrétaire d'Ambaffade fait à Sa Magilé, dans le Chapitre XIII. où il explique la Cerémoire du Fegliate a Jéruslich de la Chapitre XIII. où il explique la Cerémoire du Fegliate a Jéruslich est

"Le vulgaire des Grées & des autres Chrétiens Orientaux, croit comme un "Article de Foi que le Samedi-Saint, Jéfus Chrift envoye du Ciel dans son "faint Sepulchre un Feu nouveau, en mémoire de sa réfurrection, qu'ils nom-

ment un Feu faint.

"Leurs Patriarches ne les defabufent point , parce qu'il est quelque fois ; dangrerux de détruire certaines cérémonies indifficentes , léquelles sont cas , pables de cauter du refroidisfiement dans la Religion; & en estier, si on , vouloir essayer de defabufer les Chrétiens de la defectne de ce Feu, il feroit "a Craindre que cela ne leur donnât des s'empules sur la vérité des Articles de ja Broj, ou du moins en alcentir leur dévotion pour les Lieux faints, où ils "abordent tous les ans de tous les endouis de Urrient, pour voir ce qu'ils ne

2) voient pas , & croient opiniâtrement.

"ILA Cérémonie du l'éu faiur est précédée d'une autre qui est l'été et la particule de la "NAINE MORTELLE de l'Étéfic Greeque de les Bartiardes Contre la "ROMAINE ET LE PAPE que le Patriarche recète Postificalement EX-, COMMUNIE PUBLIQUE MENT à la parte la faint Sépulier, es des termis "INIJURIEUX ET L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOURNEUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JOUR L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L'AUDIT JURG L

" Ensuite de cette Excommunication on éteint plus de cinq cens Lampes, qui " sont dans l'Eglis, & devant le Saint Sepulcre, dans lequel on sait une " éxacte visite: après quoi un Officier du Musseime, Lieutenant du Gou" verneur, serme la porte, & y appose un Secar qu'il sait garder par deux

, fentinelles.

"Il femble qu'une cérémonie si fainte (dis Mr. de la Croix) demanderoit ju n grand rectuellement & une respectueuse attention, au lieu de laquelle, ju les Obrétions sont mille boujonneries comme des Baladius, car en s'élevant sur les têtes les uns des autres, en sorme de Piramide, ils tournent autour du 3 Saint Sepulce, leurs mains remplies de boujes 63 appelieu es Feu cléfele, avec des cris G des burlemens de possibles, aduquel le Patriarche disserve caprès Et l.

, la fausse apparition, jusqu'à trois ou quatre heures du soir, afin de le faire " fouhaiter davantage; quoi qu'il fait virtuellement renfermé dans la Poche d'un n de ses Prêtres.

L'heure de l'apparition étant arrivée, le Patriarche accompagné de deux " Prélats Arméniens & Cophtes, & de son Clergé, revêtu Pontificalement, se stransporte Processionellement à la porte du Saint Sepulcre, dans lequel "l'Officier Ture introduit un Prêtre, qui porte à la main une Lampe garnie " d'huile & de méche; mais ces pauvres abusez ne sçavent pas qu'il a un Fu-, fil dans fa Poche, avec lequel il fait du feu pour allumer fa Lampe. Après , que l'Officier Turc a renfermé la porte du facré Monument, à laquelle ce " Patriarche & son Clergé attendent ce don du Ciel, autant de tems qu'il en n faut pour le tirer d'un Caillou, & étant averti de sa descente, il entre dans " le Saint Sepulere, avec les autres Prélats, qui allument des Flambeaux & » reviennent à la porte.

" Auffi-tôt que ce Feu paroit, toute l'Assemblée redeuble ses eris de joie, se , culbute, se bat & s'empresse pour allumer ses bongies aux Flambeaux de ces " Eccléfiastiques, & en très peu de tems cette Eglife, fort obscure, est éclai-" rée d'un nombre prodigieux de Cierges, qui causent un grand desordre " parmi cette multitude, au milieu de laquelle on voit fouvent un autre feu

, qui prend aux barbes & aux habits des Affiftans.

. Ce tintamare est suivi d'un autre, qui se fait durant la Procession, par " les Planches à réveil des Grecs, les Lames d'Acier des Cophtes, les Cimba-, les des Arméniens, & divers autres instrumens, au son desquels ils font " trois fois le tour du Saint Sepulcre, en chantant des Cantiques en leurs " Langues, dont la diversité jointe au bruit de ces instrumens & machines discordantes fait un charivari épouvantable.

" Un calme profond succède à cet horrible tumulte lors que le Cérafé-, raire & le Lampadaire du Saint Sepulcre [ qui font les deux derniers Officiers , dont nous avons produit les Signatures] viennent étendre des piéces de Toile ., dans toute cette Eglife, fur lesquelles on laisse couler, en forme de Croix.

" la cire de ces Bougies, qu'on a soin de ramasser & de conserver très sois " gneusement, pour la distribuer à diverses personnes.

" Lors que les Pélerins, qui ont affifté à cette Cérémonie, sont de retour chez eux, ils retirent les fraix de leur voiage du commerce de ces Reneies " & de ces Toiles, qu'ils vendent fort chérement à ceux qui veulent faire brû-» ler le reste de cette cire dans les lieux où il y a des agonisans, & attacher " quelques morceaux de ces Toiles cirées aux draps mortuaires de ceux qu'on

" Mais ce qu'il y a de plus considérable dans toute cette Superfition, & " de plus utile dans toute cette Tragédie; c'est que ce Feu rapporte plus de » vingt mille écus au Patriarche de Jerusalem, lequel envoie de ces Bougies aux Princes de Moscovie, de Valachie, de Meldavie, & à tous les princie " paux Seigneurs Grecs, qui lui font de grands présens pour cela; c'est » pourquoi il a un grand intérêt particulier d'entretenir cette erreur, auffi-» bien que les Tures qui ne fouffrent cette Comédie que pour avoir le gros » Tribus qu'ils retirent des Pélerins, dont le concours cesseroit infaillible.

ment.

ment, si on découvroit le faux Miracle de la prétendue descente de ce Feus ... & de tous les prodiges que les conteurs de Fables attribuent à la cire qui a

, été fondue par ce dissolvant.

"Il y a des Greca affez ignorans pour attribuer à ectte Cire autant de vertua, pour le moins, que les plus trédules, & les plus idiois d'entre les Papifles, en attribuent aux Agnus Dei bénits par le Pape. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, e'est que des Monarques & des Primers, avec une infinité d'autres perfunnts de difinition, foient affer mais avoires que de nomer pluseures groffes fommes d'argent pour ces Babinets & ces faitifes, qui deshonorent entérement le Christannine parmi les Gress, audit-bien que parmi les Latins.

Les Mahométans, les Juifs & toutes les Nations infidéles, se mocquent avec raison de cette soste crédulité des Chrétiens, & de la mauvaise soi du Clergé Grec & Latin, qui entretient de volonté délibérée tant de monde dans ces erreurs & dans ces superstitions, dont, par la grace de Dieu, tous les Résormez & les Protestans sont entiérement délivrez, depuis qu'ils n'ont plus de Communion avec l'Eglise Romaine, ni d'engagement particulier avec les Grecs: attendu qu'ils ont la liberté de pouvoir censurer & rejetter leurs superstitions & leurs saux Dogmes, pour n'adopter que ce qu'ils trouvent parmi eux, de plus conforme à la Doctrine & aux maximes les plus pures du véritable Chriflianisme. L'Eglise Romaine n'a pas sujet de se plaindre de leur procédé, puis qu'ils ne sont rien, en cela, qui approche de la conduite que tiennent les Grees, quand ils anathématisent solennellement les Papes de Rome, & tous ceux qui adhérent à leur Communion, en la déclarant abeminable par toutes les expressions qui peuvent en donner de l'horreur & la faire avoir en éxécration, fans que pourtant les Papes, ni les Théologiens Latins, regardent les Grees comme des Hérétiques, puis qu'ils ont tenté plusieurs fois de se réunir avec tous ceux de l'Eglise Orientale, qu'ils tiennent seulement pour Schismatiques. Mais les Chrétiens Orientaux ont des sentimens beaucoup plus desavantageux de l'Eglise Romaine, & témoignent même, comme on vient de le voir, par ce narre d'un Agent de France non suspect, une si grande aversion pour tout le Papisme, qu'on peut fort bien conclure, sur ce fondement, que si les Grecs qui ont signé le Conciliabule de Jérusalem n'avoient pas été des Apostats Latinifez, & des gens subornez par les Créatures de la Cour de Rome, & par les Agens de France, ils n'auroient sans doute pas donné leur approbation à des Decrets si propres à favoriser les pernicieux desseins des Prélats de l'Eglife Gallicane contre les Réformez, & les entreprifes du Papilme contre les Eglises Grecques de l'Orient, qui reçoivent tous les jours des saveurs très considérables du Grand Seigneur, des Ministres d'Etat de la Porte & de tous les Princes Mahométans, par l'entremise des Ambassa. deurs qui résident en Orient de la part des Monarques & des Etats Pro-

Après toutes ces Réfléxions, il est tems que nous mettions ici le reste des Signatures de ces faux timosis, qui ont reabi les Grecs non Latinifics, pour confirmer les familiens errouses de ceux que les sigitames Partinethos de Jérulalem anathématifins, d'une manière très fulminante, faus présente de Réligion, comme nous venons de la démontre. Voic donc quels font les Adhérans

Kkk 2 d'u

d'un Patriarche Latinise & d'un Ex-Patriarche, qui canonisent, pour de l'argent, ceux que les véritables Grees chargent de malédictions & d'anathèmes.

foulcrit.

† O jappundige & Almider.

† O sysiphes Neszugiu Kigenes icespei-

† Ο δέχημαδείτες δ΄ άγια τάφα, το λίτε εξισείζες στές τός γαλλωίτατε αδτακή περ Μοχοδίας Αλίξιος, Ιαάσαφ (περιώσης», τατί. κανά.

† Τ' majo ús nas' aliejo μθ frents clarχαφίο δεκοίτα ή ming 4 στογματίαι κατίσρατια τους δεκα έμαι δικοικώ δρόμι κατίδει, εξε μεξιών αμότειε άμα τζ άτφελείας, Ματρία τ, α. χ. έ. Τ. έ. Ιτροπλέμου παυχνάςχοι Δετίθεις έδια χέρι χαιφορίο θ. διτοφοίρεμέτα. Atisheles, Référendaire, Cyrille, Prêtre-Moine Directeur de-

Néochore.

Jojaphat, Prêtre-Moine, Archimandrite du Saint Sepulcre, & Apocrifaire, ou Nonce, delegué vers le Sérénissime Alexis, Empereur de Moicovic. l'ai

Dofiblée, Patriarche de Jérufalem. Nous affirmons & écrivons de nôtre propre main, que le préfent Original a été enregitiré et jeuvil eft ci-deflis, avec fes légitimes Signatures & tout ce qui a éte fair pour ectte procédure, dans le grand Cayer de nôtre Trône Apoflosie que, pour en rendre la mémoire authentique à perpéruité, le 20. du mois de Abars de l'anneé M. D. C. LXXII.

Il y a une Omifino dans le Manuferiù Original de cette Signature, après le mot suniorm. Se devant le mot vori, entre leiques il devroit y avoir se. Cette faute, qu'on peut vérifier à la troifiéme ligne de la dernière page de la troifiéme Planche des Signatures, gravées au naturel, proson y ne Patriar-cite Dolithée rendant un faux Témoignage, contre le macroment de fa propre Conficience, & après s'être laiffé seugles par l'Ambaffideur de France, me premai plus garde à ce qu'il terrouit, faifant, comme on le voit ici, des fautes d'Échier, contre le Reflets de la Grammaire Grecque, dont il avoit fans doute la connouffance depuis qu'il avoit fait set études parmi le Orientaux.

† Ο αξύδω Τερισκόμων πατρεάχητε Νειπίριες Σποφαρέρδρος όμολομο πώνδω ώτας νέω πέρε ήμών & ν' ανανολικές διακλησίας. Nettarius, ci-devant Patriarche de Jérusalem. J'affirme & confesse que ceci est nôtre Foi & celle de l'Eglise Orientale.

Ce Nellarius fut chasse de son Siège Pontifical, par les attentats de Dossite, mais espérant de se pouvoir rétablir par la faveur de la Cour de Rome, il figna ce Conciliabule, pour se mettre bien dans l'esprit du Papo.

Locus Sigilli.

Le Licu du SCEAU du Patriarche.

† 0 Kunige⊕ µเกลว่ะ € รัชบุมทุนสารรูล์. ¢าะ รี ล่าไดะ Xอเรลี ชี Θω ลุ่นล้า เต้องที่กษะ ชายสารรุ้มทำไปกระ รรุ๊ ส่าไก ชายกับ รัชปฏุสฟุล. Netiarius, Moine, Registrateur, on Archivitte des Mémoriaux, dans l'Eglise de la fainte Réstrrection de notre Christ & Dieu. J'ai souscrit étant du sentiment du Saint Synode. Voila L. CONCILE M. DC.LXXII. T:1.2. 446. A

ing ap it offif. xeg a 110 xexes , Hygosalow, 1878, 600 Je du Rilas Marrils , xa, pry: hw ibngia, swood to , sorbing HAION (Wara T. Of Crias de xons veo go less; - 2x 3/30 "Titzufa uai zogodanovur Jungrija 28

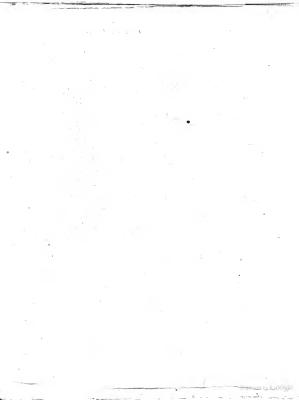

5,2,231 446. B. The Devil Door

5.2.231 vooka 9 Xº B 98 000 Aquila bicipitis. D. Coster Soulpri



Voila neuf Champions Mitrez, vingt-sept Moines, & trente-sept differens Personnages de la Faction du Papisme, qui ont entrepris de secourir les Prélats de France contre les Réformez, en donnant faussement à entendre, par leur Conciliabule, que tous les Théologiens Grees de l'Orient étoient d'accord avec les Docteurs de l'Eglise Romaine, sur tous les principaux Articles de la Religion Chrétienne. Mais les Grees non Latinifez s'étant apperçus que les Auteurs de cette fausse déclaration n'avoient travaillé à pallier ainsi les Erreurs & les Abus de l'Eglise Romaine, que pour avoir un prétexte, d'arracher les CLOUX, qui ont servi depuis long-tems à tenir affichées devant l'Eglise du S. Sepulcre à Jérusalem, les Censures & les Excommunications que les Patriarches Grees de cette Ville renouvellent tous les ans contre les Papes, & contre tout le Clergé de l'Eglise Romaine, ces véritables Grecs, animez du zéle de leur Religion, incompatible avec celle des Latins, résolurent de punir sévérement tous les faux témoins de ce Conciliabnle, tant par la confiscation de leur Bien, en paiement d'une groffe amende, que par le rude châtiment des CINQ CENS BASTONNADES, dont nous avons parlé ci-devant.

Le Berinche Dofthée, qui étoit le Chyf de cette Chiale des Gress Appars, dévouer au ferviee du Peptime, fut le plus épouvané de tous, an having, and course Refeliries des Grees non Latinifes, craigmant qu'on ne le fit puffer de curier par les Baguettes, & qu'on ne le chargest plus fortement de le curier par les Baguettes, & qu'on ne le chargest plus fortement de le curier par que tous les autres, comme il l'avoit mérité, puis qu'il écut le premier Motare de cette Faition Audithériteurs, qui avoit entrepris de détruire la Religion des critables Grees, pour dever fur fes ruines le mandis Edifie de Papifus, que tous les milleurs Chérieus de l'Orient abbrrate & déviglent.

"Yolis pourquoi se Partiarche Rangas, voiant que fon peraiticas définis étoir non fealment découver, mais sulli regardé de tous les Fidlès, comme un barrible ditentat squi l'exposit à perdre la vie, réplant de prendre la faire, & de fe venir mettre fouis la protection de l'Ambasflaquer de France, qui étoit à Conflantinople, & pour cet effet, il fortit incontinent de Jérufalem, & ainst traverfie les Manageus de la Palifinis, & politiques Galfei de la Mer Noire, il fe trendit enfin à Pera chez ce Afunfire à Etat, qui le répair duris de la finite principal de la finite reduction de la forma partie et travers de la finite réducti, comme nous le dionn, après qu'il est travers le produit ici une Partaré fort authentique de cet Ambaffa-que le fret preuve irrefingable pour confirmer la vérité de tout ce que nous avons dit ici, & dans les autres endroits de cet Ouvrage touchanc ce Partiarche.

# LEGALISATION.

Du Concile de Jérusalem, faite par Mr. de Nointel, Ambassadeur de France à la Porte Ottomane.

N Ous Charles-Français Olier de Nointel , Conseiller du Roi en ses Confeils , en sa Cour de Parlement de Paris , & Ambassador pour Sa Majestié très Chrétienne à la Porte Ottomane: Attessous qu'il appartitendua,

dra, que le Sieur Dosithée, à present Patriarche de la fainteVille de Jérusa. lem, aiant été obligé de venir à Constantinople, Nous a déclaré qu'il avoit pleinoment fatisfait à ce que Nous avions fouhaité de lui survant LES AVIS QU'IL EN AVOIT REÇUS PAR NOS LETTRES, & qu'il espéroit que par la bénédiction de Dieu fur son TRAVAIL, les faits contestez & mal à propos imputez à fon Eglife par les Luthériens & Calviniftes, feroient tellement diffipez, qu'il n'en restera que la consusion aux calomniateurs qui les ont avancez. C'est la confiance qu'il nous a témoignée, nous mettant entre les mains CE PRESENT LIVRE, QU'IL NOUS A ASSURE' AVOIR E'TE' PAR LUI REDICE' ET SIGNE', auffi-bien que par son PREDECES-SEUR, & les Prélats & autres de fon Patriarchat : ajoutant qu'étant fortifié par l'autorité Synodale, il espéroit qu'il décideroit absolument ce qui n'a pû raisonnablement être mis en question. Et d'autant plus que nous voudrions bien à sa prière en rendre la vérité publique & constante en France. C'est donc pour y satisfaire que nous la confirmons, en y opposant nôtre fignature, & la faifant feeller de nos Armes, & contresigner par notre premier Secrétaire.

Donné à nôtre Palais, sur le Canal de la Mer Noire, ce Septembre mil sux cens soixante-treize.

OLIER DE NOINTEL.

Ambassadeur pour Sa Majesté très Chrétienne à la Porte Ottomane.

Par mondit Seigneur,

LE PICARD.

Cette légalization de Mr. de Nointel, que les Prélats de France ne feauroient desayouer, prouve d'une manière fort claire trois choses. Première. ment, que cet Ambasiadeur de France, aiant souhaité d'avoir un Certificat du Patriarche Dofithée , & des autres Grecs de Jerusalem , qui fut propre à confondre les Protestans & les Réformez , en avoit donné Avis à ce Patriarche , qui pour satisfaire pleinement à son desir , travailla à dresser des Attestations conformes aux instructions contenues dans les Lettres de ce Ministre d'Etat. Ce. pendant, on voit d'ailleurs que ce même Patriarche, pour ne pas décourrie la correspondance secrette qu'il avoit entretenue depuis long tems avec Mr. de Nointel . & avec les Agens du Papisme, témoigne dans son Prologue du Conciliabule, qu'il dressa sur ses Memoires qui lui furent envoiez de Constantinople, par cet Ambassadeur, qu'il n'étoit instruit de la Dispute des Prélats de l'Eglife Gallicane contre les Réformez, que par un bruit commun, & que c'est à l'occasion de la Dédicace de l'Eglise de Betbléem que plusieurs Prêtres. Religieux & autres Chrétiens étant venus en dévotion des extrémitez de la Terre . furent d'avis de manifester leur créance à tout le monde, & de dire en abregé leur sentiment sur les choses dont on accusoit l'Eglise Apostolique , parce qu'un bruit [difent-ils] venant de France , plus grand & plus errange que celui des Trompettes , s'est maintenant répandu jusques en ces contrées pour nous effraier ; Cc sont les propres termes dont ils se tervent , comme on le peut voir ci-deffus . à la page 265. & 266.

Voila le firstate/me dont le Patriarché Dighthe s'est fervi, pour internider ceux dont il a voulu obtenit les fignatures, en leur fissine nemendre que les Réformez de France les mircifficens par de très grandes calemnies. Mais lavéritée di qu'il ne fondoit cette secusition que lur les Mémoires de Mr. de Nainté, qu'il recevoit de Conflaminople & non pas de France. C'est pourquoia plus grande partie des Decretes que ce Patriarche dress, de sit figure, a ceux qu'il trouva le moien d'acongire, ou de corrompre, par les difeours de par les belles prometies de l'Amballideur de France, ne font finde de la Confesion. Te de l'acongre de la confesion de l'acongre de la ceux qu'il trouva le moien d'acongre, ou de corrompre, par les difeours de par les belles prometies de l'Amballideur de France, ne font finde de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de la Confesion de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de l'acongre de la congre de l'acongre 
La ficconde choic qu'on découvre dans la légalitation de Mr. de Nointel, c'êt que tous les Decrets du Contiliable de Jeruidame on tét ét deffe, za le Partiarle Dobible, que c'eft aufit par lui feui qu'ils ont été rédiges par étrit, ge que c'et fin êtravail & fon envenge propre, comme il le déclara formellement à cet Ambatindeur, lors qu'il lui donna le Cayer manuferit, dans lequel lis ment de comme de le destant de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comme de la comm

369. 387.

Voila pourquoi les Réformez ne doivent pas se mettre en peine de ces Décisions, qui condamnent quelques Articles de leur Créance, puis qu'elles ne font d'aucun poids, & que bien loin d'avoir été confirmées par quelque Afsemblée Synodale des Grecs non Latinisez, elles furent rejettées par tous ceux qui retenoient l'ancienne Doctrine de l'Eglise Orientale dans la Ville de Jérusalem . comme cela parût en ce qu'ils s'élevérent d'abord contre le Patriarche Dofitée , & l'obligérent à prendre la fuite. Il fut obligé de venir à Constantinople, comme le dit Mr. de Nointel dans la légalifation, & le réfugia chez lui depuis l'an 1672, jusqu'au commencement de l'année 1674. Ce fait est prouve dans une Relation du Chevalier Ricaut , dont le Manuscrit aiant été donné à éxaminer à Mr. Pirot Docteur de Sorbonne, à Mr. Charpentier de l'Académie Françoise, & à Mr. de Mezerai, qui le donnérent à Mr. Barbin Libraire de Paris, est enfin tombé entre les mains de Paul Marret Libraire d'Amsterdam, qui en sit part à la République des Lettres il y a une douzaine d'années, tous le tître de l'Etat présent de l'Eglise Greeque. On trouve dans le Chapitre XIX. de cet Ouvrage l'Histoire suivante.

"Les Gres & les Latins ont eu de grands différens enfemble: mais je me "contenterai d'en rapporter un , qui a fait beaucoup plus d'éclat que les aumers. Je veux dire celui qui arriva à Jeruislem , vers les Péres de Pâques "de l'an 1674, dans le tems que Mr. de Nointel, Ambaliadeur du Roi de France à Coofinatinople, la tu u Voiage en Paletline, & vitins le Tombeaus

de nôtre Seigneur.

"Le faint Sepulcre aiant été autre fois en la garde des Latins & des Grees Kkk 4

, conjointement, ces derniers voulurent en exclure les premiers (au retour de l'Espatriate Dofitiés, qui venoit de Confantinopel seve cet Ambaffa-deur, muni d'un l'Astrecherif, ou ordre du Grand Seigneur en faveur des "Latin» ) les Gress défendirent leurs droits non feulement part des protes, mais aufit par des effets. Ils fondirent à coups de biton fur les Latins, qui arravailloient orner ce facre Monument: Le comme ceux-ci étoient pour-vivà des mêmes armes, il le donna un furieux Combat dans l'Egliet, où plutieurs de part & d'autre, fuent dangereufment bellete: Et l'un des "Grees y périt par fa faute plûtot que de les bleflures. Car un Religieux de Jéruldem, qui avoit été témoin du Combat, m'a affuré, que le Gree n'n'y fut point tué, mais qu'il fe laiff mourir volontairement, en refutant roture forte de fecours, dans la penfice, que fa mort fetori vaugée fur les Latins, & les feroit tous bannir de la Terre Sainte. Il fe regardoit comme un Marty, & fe foucioti peu de mourt, pour la mort fet tout.

"le à son Pais & à son Eglise.

Le Chevalier Ricaut déduit après cela les raisons qui inspirérent aux Grees le dessein de conserver leurs droits par une si grande violence. Mais comme cet Auteur pourroit être suspect à ecux de la Communion de Rome, & que ce qui est marqué ci-dessus, dans cette Parenthése où il est dit que le Patriarche Dofithée venoit de Constantinople avec Mr. de Nointel muni d'un Ordre du Grand Seigneur en faveur des Latins, ne se trouve pas dans tous les Exemplaires de cette Relation traduite de l'Anglois, par Mr. de Rosemand, nous confirmerons ee fait d'une manière sans replique, par la propre Relation de l'un des Secrétaires de l'Ambassadeur de France à la Porte Ottomane. C'est Mr. de la Croix, qui a dédié son Ouvrage au Roi, comme nous l'avons dit ci-devant, & qui affure à la page 104 du 33. Chapitre. " One les Cordeliers fout maintenant Gardiens du faint Sepulere , aiant inn terpose l'autorité du Roi de France, sons la Protection duquel ils joursseut de ces mants Lieux, qui ont été accordez à fes Ancêtres par plusieurs Traitez, ET "SOLEMNELLEMENT CONFIRMEZ à LOUIS LE GRAND, L'AN M. DC. "LXXIII. C'est à dire dans le tems que Mr. de Nointel partit de Constantinople avec le Patriarche Dosabée muni du Hafferscherif du Grand Seigneur, qui caufa quelques mois après le trouble & le fanciant Combat dont la Perfidie , l'Apostafie , & les violences du Patriarche Dostrée & des gens de fa faction, corrompus par les Latins, furent le véritable motif qui obligea les Grecs, separez de la Communion de Rome, à maltraiter tous ceux qui avoient approuvé le Conciliabule de ce Patriarche Renégat, chaste de son Siége, & relegué avec les autres Expatriarches qui s'etoient retirez chez Mr. de Nointel, pour soûtenir les intérêts de l'Eglise Romaine, contre l'Eglise Orientale.

Si quelqu'un, après cela, veut encore révoquer en doute ces faits inconteftables, par léquies il aproit que les céritables Gress, separez de la Communion de Rome, dégradest ordinairement, & hamisse même quand il leur est possible, tous les Préstas & autres Eccléssifiques, dont la Dottrine 'El la Mariant favoisse na enquée maniére le Paojium, nous avons des preuves encore plus fortes pour en convainere les plus incrédules, & pour leur démontres

démontrer avec la plus grande évidence qu'ils puissent souhaiter, que plufieurs Patriarches Grecs subornez par Monsieur de Nointel aiant temoigné quelque chose de favorable pour l'Eglise Romaine, ont aussi-tôt été contraints d'abandonner leurs Eglises & leurs Charges, pour chercher du secours & un Azyle chez ce Ministre d'Etat.

Voici l'Extrait d'une Lettre de Monsieur de Nointel qui prouve cela d'une manière d'autant plus irréfragable, qu'elle est insérée dans le buitieme Livre des Prewoes que les Docteurs de Port-Roial appellent Authentiques, dans leur Ouvrage de la Perpétuité à la page 413, du troisième Volume. Cette Lettre fut adressée à Monsieur Arnauld Docteur de Sorbonne, le 29. Septem-

bre 1671. & commence par ces paroles.

" La crainte où je suis que votre zéle ne vous fit souffrir avec impatien. ce de recevoir de mes Lettres sans être accompagnées de quelques preuves " du Fait qui est en question, m'oblige à vous en envoier une fort authenti-" que, puis qu'elle est fignée de sept Métropolitains. C'est une Attestation " de leur Foi fur l'Eucharistie, l'Invocation des Saints, & quelques points , importans. Quatre de ces Meffieurs là étoient retirez chez moi, pour se ga-, rantir de la persecution de Parthénius. Les trois autres étoient ou dans le , Palais d'Angleterre, ou chez leurs Amis. Et quoi que separez de demeun re, ils ont concouru ensemble dans la même volonté d'attester ce qu'ils so avoient deja certifié avec Parthénius même en la Profession de Cicada, Moine de l'Eglise de Constantinople. ] Ils ont lu les Articles à loisir, & ont a, commis le soin d'en dresser l'Attestation à un Papas, qui a été long-tems en Angleterre & en Hollande, & qui ne parle point en Calvinifie, ainsi que » vous le jugerez par la lecture de cet Acte.

#### FAUSSETEZ DE PLUSIEURS CONFESSIONS DE FOI.

Voici trois faits de grande importance qu'on découvre par la lecture de cet Acte. Le premier est, que les sept Métropolitains qui l'ont figné, étoient non seulement dégradez de leurs Charges & résugiez chez l'Ambassadeur de France, ou chez d'autres personnes, comme ce Ministre d'Etat le déclare par fa Lettre dont nous venons de donner l'Extrait, mais aussi tellement corrompus par les Latins, & si fortement imbûs de la Théologie Scholastique des Controversistes de l'Eglise Romaine, qu'ils ont souffert que le Papas ou Curé qui a dressé cet Acte de leur Confession de Foi, se soit servi des distinctions grammaticales des Latins, dont le fens Métaphifique n'a jamais été connu, ni emploié dans la Théologie des Grecs Orientaux. Ils s'en font néanmoins fervis en cette occasion pour se conformer entiérement au desir de l'Ambassadeur de France, leur Protesteur & leur Pére Nourricier, en déclarant par l'Article fixiéme de cet Acte, produit à la page 412. du VIII. Liva des Preuves Authentiques des Docteurs de Port-Roial, Que les Chrétiens rendent à la Vierge une vénération d'HYPERDULIE, & dans l'Article fuivant, Qu'il faut honorer les Images des Saints Relativement, & non pas les adorer du Cuite de LATRIE.

Le second fait qui nous découvre que les sept Métropolitains qui ont signé cette Confession, étoient des persides, se trouve dans le 14. Article de

#### FAUSSETEZ DE PLUSIEURS

la même page & du même Livre des Docteurs de Port-Rojal que nous ves nons de citer. Il sy font artefer à ces faux Grees, que les Livres de Tshis, de Judith, de la Senglé, de l'Estifhélique, de Beruch, & Ces Menselves, font » antre alc la Sannya Eccapituna, & cependant, cos mêmes Téc moins certifient tout le centraire, dans un autre Acte qui est aufi produit dans ce VIII. Livre des preuves de Meficures de Port-Roial. En voici la démonstration par un trossième fait qui se trouve dans le même Livre à la page 41, 20 les fept Métropolitains dont il \*sight, ont mis leurn Signatures, après la datte de leur Profession de Foi, qui a tie dresse à le particulaire de Calcadines, de Méthodus de Psissie, Mirrophome de Cyzique, Autome d'Arthénes, Janchème de Rhodes, Nossière de Nicomédie.

Il y a cinq de cei Métropolisins qui ont figné quelques mois après, une surte Confelion à Confiantinople, dattée du mois de Janvier 1672. & pa prouvée par une trentaine d'autres Métropolisins, par deux Parrarches & par trois Ex-Pairarches, qui attelent le estaire de ce que huit de ces Métropolisins avoient certifié dans l'Acte précèdent, que nous avons cité touchait les Livres Canoniques. Il ne construiée manifeltement dans celui, ci, en déclarent que trois le le construiée manifeltement dans celui, ci, en déclarent que trois le construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la construit de la constru

Cet. Articlé fe trouve dans le VIII. Livre des Preuves Authentiques des Dockeurs de Port-Roial, à la page 454, confirmé par les Signaturies de Den in Patriarche de Conflantinople; de Faijins, de Denis & de Mithoduis Ex-Patriarches, ou Patriarche digradez du même Siège de Conflantinople; de Paijins Patriarche d'Alexandrie, & par celles de Barthhami d'Héracle, yi-rinni de Calcodine, Diérrophem de Cyzique, yadebin de Rhodes & Niephis to de Nicomédie, qui font les cinq Métropolitains qui avoient mis au rang des Livres Consulput rous excu dont nous avons fait mention e-idevans, & qui les digradeut maintenant ici, pour le conformer su fuffinge des Métropolitains de Nier, de Céparse, de Philippophis, de Parse, de ourse, de Escalement, de Céparse, de Disting, de Lutigi, de Lutigi, de Corrais et de Profit de Participal de Lutigi, de Corrais et de Profit de Corrais de Lutigians de Nier, de Céparse, de Lutigians de Nier, de Céparse, de Lutigians de Nier, de Céparse, de Lutigians de Nier, de Céparse, de Lutigians de Nier, de Céparse, de Lutigians de Nier, de Céparse, de Lutigians de Nier, de Montario, de Profit de Corrais.

On doit remarquer trais i chois la defini, oui détrafille activineurs cesse des la des la consequence de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nier de Nie

On doir remarquer trois choft: là dellis, qui détruifent estrictueux cete Confeffion de Foi, quoi qu'elle (oit munic d'un fig rand, nombre de Signatures, parce que les cinq Prélats qui en ont rendu témoignage en qualité de Patriarches de les principaux. Métropolitains qui l'out fignée les prenilers, font non feulement réculables parce qu'ils étoient privez de leurs Charges, dégrades de leurs Dignitez, & répégiec ches l'Ambaffadeur d'un Monarque de la Communion de Rome, mais aufif pour les trois fluivantes, qui prouvent la maevailé péd de leur Procédé, & la suilité de tous leurs Témoignages.

Premiérement, il y a quatre de ces Patriarches & fix de ces Métropoli-

tains qui ont été reconnus pour des perfides & même pour des scélérats. dans toute leur conduite, comme nous l'avons prouvé ci-devant dans les pages 61. 62. 63. 64. 72. 73. par des preuves tirées des témognages des Doc-teurs de Port-Roial, par des Lettres de Mr. le Marquis de Noistel, & par des Relations de Mr. de la Croix, Sécrétaire d'Ambassade, envoiées de Constantinople au Roi de France. On voit dans toutes ces Piéces authentiques que les deux Denis Anti-Patriarches de Constantinople, & les deux autres Ex-Patriarches de la même Ville, à scavoir Parthénius & Paifius avec les Métropolitains d'Héraclie, de Cizique, de Nicomédie, d'Athènes, de Rhodes & de Candie, se fatfoient une cruelle guerre, & qu'ils surent obligez de chercher tous dix un Azile, tour à tour, chez l'Ambassadeur de France, à Pera, & qu'ils furent regardez, par tout ce qu'il y avoit d'honnêtes gens parmi les Grecs, pour des Apostats sans soi & sans Religion, & traitez comme tels par le Grand Visir Hamer Kiopruli, qui étant integre & Amaseur de la Paix, leur imposa filence, parce qu'ils avançoient, devant lui, plufieurs faussez, & qu'il les menaça de les punir comme des Imposseurs. s'ils continuoient à se persecuter les uns les autres par d'herribles attentats. par des fourberies, & par mille tergiversations, qui prouvoient d'une manière inconteffable, qu'ils n'avoient ni Religion, ni Conscience, ni honneur, ni retemue, mais des cœurs remplis du venis de toutes les plus fongueuses passions qui font capables d'avengler les hommes, & de les porter à tons les excès de la plus grande perfidie & à toutes les entreprises de la plus noire malice. Il n'y aura fans doute personne de bon sens qui ne convienne que l'abominable conduite de tous ces Prélats, ne fournisse des motifs plus que suffisans pour rejetter leurs témoignages. Cependant, la prétendué Consession de Foi de ces Perfides étant, en apparence, la plus sorte Piéce qui ait été produite par les Docleurs de Port-Roial contre les Réformez, nous ne devons pas négliger les autres preuves que nous avons pour la détruire, & les différentes batteries que ces Controversistes de la Communion de Rome nous fournissent eux-mêmes, pour renverser de fond en comble ce Rempart de leur fausse Religion.

Nous dións' pour cet effet, en fecond lieu, que voutes les Signatures de cet treme-cinq Métropolitains de des trois Ex-Patrairents et Constantineple, out été esterquete par la violeux de l'Archevêque de Laviff, qui occupoit alors d'une manière tynnième le Signatures de cette Ville, où tous ces Prélats furent centraints de fe rendre pour reconnoitre ce faux Patriache nouvellement intrari, & pour lui paier les groffies fommes qu'il exterqua de ces pauvres Evéques sénsuémez à lon indipération par autorité du Grand Seigneur.
Car l'éléction de ce Patriache et buen plus ca la puillance des Tures, qu'une ce l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active de l'active d'active  gl

FAUSSETEZ DE PLUSIEURS

glise Grecque, dédiée au Roi de France, ,, que le 17. de Septembre de l'année précédente 1671. un Commissaire du Grand Seigneur fut chargé de , dreffer un Procès verbal des malversations & des éxactions du Patriarche de " Constantinople, qui avoit éxigé de grosses sommes de tous les Evêques & Mén tropolitains de fon Clergé. Que ces Ecclésiastiques présentérent au Caimacan. " [ c'est le Gouverneur de Constantinople ] un état de toutes ces éxactions, def-, quelles ce Patriarche ne pouvant pas justifier l'emploi , ils demendérent sa dépo-" fition, mais que tous ceux à qui ce Patriarche avoit fait des présens s'y opposé-», rent si fortement, que ces passeres Prélats étoient à la veille de voir trion-" pher leur Persécuteur, lors qu'un autre Denis Archevêque de Larisse leur " demanda leurs suffrages, se faisant fort de la déposition de Parthénius par n le crédit de Cara-Monstapha Pacha Caimacan. Que l'humeur fière & super-, be de ce Denis, qu'ils connoissoient parfaitement, les tint quelque tems en " suspens; & qu'ils n'auroient point écouté sa proposition, si le méchant état n de leur affaire, ne les eid FORCEZ de lui donner leur consentement, fur lequel " il fit present de trente bourses à Cara-Moustapha Pacha, qui Extonqua " l'agrément du Grand Vilir, qui étant un Ministre intégre & drait ne recut " Denis de Lariffe que d'une manière pleine de dégolit, & avec des marques , de son chagrin du DESORDRE & de la mesintelligence de ce Clerge, dilane " d'un ton furicux aux Métropolitains qui accompagnoient ce nonveau Patriarn che: Chiens sans foi & sans loi, la zizanie, la discorde & la jalousie regne-, ront-elles tohjours parmi vous, & me cefferez-vous jamais de vous perfecuter les n uns les autres? Retirez-vous d'ici, race maudite, je vous ferai tous mourir. n fi f'entends parler de vous avant fix mois : car il scavoit fort bien [ ajoute Mr. n de la Croix] qu'ils auroient beaucoup de peine à se contenir un plus long terms, Voila le Portrait naturel des Personnages qui ont signé la prétendue Confese sion de Foi dont il s'agit. Ce n'est pas nous qui l'avons tracé, par tous ces Caracteres fi odieux & fi abominables. C'est un Secretaire d'Etat qui écrit au Roi de France son Maître, qui lui marque au juste les malversations & la perfidie de tous ces Prélats, en témoignant à Sa Majesté que le Grand Vifer ne leur a reproché, que sur de très bons fondemens, qu'ils étoient des gens Jans Foi & Jans Loi, parce que ce Premier Ministre du Grand Seigneur étoit un homme intégre & droit. Cela étant établi d'une manière incontessable par des Témoins irreprochables, de l'aveu même des plus zélez Partisans de la Religion Romaine, tous ceux qui ont de l'équité conviendront sans doute que nous avens raifon de rejetter le témoignage de tous ces Perfides & Impolleurs, dont la Faction Antichrétienne n'étoit composee que des malheureux Esclaves du Patriarche Denis & de quelques Ex-Patriarches, honteusement degradez & contraints de se ranger dans la Fastion des Apostats de la Religion Grecque, réfingiez chez l'Ambassadeur de France, qui étoit le principal appui de tous ceux qui vouloient le munir de quelque Confession de Foi conforme aux fentimens de l'Eglise Romaine. C'est pourquoi le Patriarche Denis, qui prévoioit bien qu'il auroit besoin, quelque jour, de la Protection de cet Ambaffadeur, ini fit fa Cour en dreffant un Acte de quelques Articles de Religion, que ses Métropolitains, & sur tout ceux qui recevoient pension du Roi de France, ou de la Cour de Rome, n'oferent refuser de figner: ensuite de

#### CONFESSIONS DE FOI.

quoi ce Patriarche en envoia l'Original à Monfieur de Nointel, par trois Métropolitains accompagnez de fon Référendaire, avec prières très inflantes & FORT Soumises de le faire paffer entre les mains de Sa Majefté, la priant très bumblement de vouloir qu'il fut mis en dépôt dans sa Bibliosbique. Cest Mr. de Nointel lui-même qui dit cela dans une Lettre qu'il écrivit au Roi le mois de Juillet 1672. dans laquelle cet Ambassadeur ajoûte ces propres mots: Ceux qui m'ont porté ces paroles aiant eu un long entretien avec mei , je prends encore la liberté d'en faire tenir une Relation à Voire Majesté. Cette Lettre est insérée dans le VI. Chapitre du VIII. Livre des Preuves Authentiques des Docteurs de Port-Roial à la page 455. Ces Messieurs ont aussi mis à la page 407, du même Recueil, une autre Attestation que le même Patriarche Denis figna en faveur de la Religion Romaine le mois de Juillet suivant. c'est à dire, six mois après la première. Ce qui fait voir combien il étoit éloiené de la Créance & des Maximes des Grecs non Latinisez, qui anathématifent le Pape & tout son Clergé, avec mille imprécations, comme nous l'avons démontré ci-devant, & qui refusent constamment de rendre aucun témoignage qui puisse favorifer directement ou indirectement le Papifme.

Cela est si vrai, que Messicurs de Port-Roial nous en sournissent euxmêmes une preuve, sur la propre déclaration du Patriarche Denis dont il s'agit, en faifant remarquer que fon procédé eft très différent de celui des vérita. bles Grees. " On doit d'autant plus estimer (disent ces Messieurs à la page .. 448. du même Livre) l'Attelfation du Patriarche Denis de Constantinople, que nous produisons ici, que quand il l'auroit refuse il n'y auroit pas sujet de s'en étonner. Les Grecs ne manquent pas de raisons pour ne pas ", accorder ces sortes d'Actes. Il y en a qui s'imaginent qu'on leur sait tort n de demander des affurances de leur Foi. D'autres craignent que l'on ne s'en n ferve pour avancer les prétentions de la Cour de Rome. D'autres peuvent appréhender de se brouiller avec les Princes Protestans en les condamnant. D'autres n'aiment pas à faire plaifir aux Latins, par la seule AVERSION qu'ils ont pour eux. Enfin, ils peuvent prendre beaucoup d'autres pré-" textes pour s'en éxempter. Cependant, le Patriarche nouvellement instal-"lé dans cette haute Dignité, étant prié par Monfieur l'Ambassadeur de " donner cette Attestation, n'a eu recours à aucune de ces excuses, mais " la lui a donnée, de la manière du monde la plus folennelle. Et pourquoi ce nouveau Patriarche s'est-il montré si complaisant à accorder en fayeur du Papisme, ce que tous les Grees refusent, si ce n'est parce qu'il avoit beaucoup plus à cœur les intérêts de l'Ambassadeur de France & de la Cour de Rome, qui lui avoient fourni de l'argent pour acheter des Turcs, le Patriarchat de Constantinople, que non pas ceux de la véritable Eglise Grecque, où il n'étoit regardé que comme un Usurpateur & un

Tyran? On peut ajoûter à cela une troisième preuve de la mauvaise soi des principaux Auteurs de cette prétendue Confession des Grees, en faisant voir que les autres Patriarches ou Ex-Patriarches qui l'ont fignée le font contredits par leurs propres témoignages. Chacun peut s'en convainere en jettant les yeux fur le 14. Article d'une Confession de Foi du Patriarche Methodius, que les LII 3

# FAUSSETEZ DE PLUSIEURS

Docteurs de Port-Roial ont inférée dans leur Réponse générale, à la page es. de leur premier Volume in quarto. Car ils y trouveront que ce Prelat affirme qu'il met au nombre des Livres Canoniques qui font partie de l'Ecriture Sainte ceux qu'il rejette à la page 454, du troisième Volume des Preuves Authentiques des mêmes Docteurs, dans le dernier Article de la Confession qu'il a signée à Constantinople l'an 1672, au mois de Janvier, après avoir signé le contraire à Pera, chez l'Ambassadeur de France, le 10 Juillet 1671. c'est à dire, fix mois auparavant. Voila des Témoignages qui se détruisent d'eux-

mêmes. Nous avons enfin une quatrième preuve incontestable que non seulement ce Patriarche & les autres dix Prélats, Ex-Patriarches ou Métropolitains, réfugiez chez l'Ambassadeur de France, étoient des Grees Latinifez, des Perfides, & des Faussaires, mais aufsi tous ceux qui ont souscrit avec eux les Articles de la Confession dont il s'agit. La demonstration de ce fait très important n'eft pas difficile. Il eft queffion de prouver que CINQ Patriarches & TREN-TE-CINQ Metropolitains, qui ont tous figné le même Acte, font des IM-POSTEURS. Cela paroit dans leurs discours même d'une manière affez évidente, fans qu'il foit besoin d'en produire aucun autre témoignage. Voici celui que les Docteurs de Port-Roial nous fournifient, dans le VIII. Livre de leurs Prenves Authentiques, au Chapitre 6. de la page 454. où ils ont produit l'Acte dont nous parlons, avec les Signatures de ces V. Patriarches & de ces XXXV. Métropolitains, qui parlent en ces termes fur la fin de leur Confession. Nous conservous avec grand soin la contume très pieuse & très utile de la VENERATION DES IMAGES, comme étant en ufage DE'S LE TEMS DES APÔTRES.

Tous ceux qui ont quelque teinture de la Religion des Apotres, ou quelque connoissance de l'Histoire Ecclésiastique, peuvent juger si tous ceux qui ont l'impudence d'attefter une fi grande fauffete, ne font pas des Impos-TEURS ou des I GNORANS, qui ne font pas confeience de tromper le monde par leurs FAUX TEMOIGNAGES, en effirmant d'une mantére très positive le contraire de ce qu'ils scavent, ou ce qu'ils ne scavent point, & qu'ils ne peuvent ignorer, ni deguiser sans erime, puis qu'ils font revêtus d'un Garactére qui les oblige de connoître les véritez de la Religion & d'eu rendre témoignage plus particuliérement & d'une manière plus instructive que le commun Peuple dont ils font les Pafteurs. Mais bien loin de cela, ils ne font pas la moindre difficulté de prendre Dieu à témoin, pour affirmer fans aucune modification, la plus infigne fauffeté qui ait jamais été publiée fur cette matière, car il n'y a point de Théologien, ou de Controversiste de la Communion Romaine, tant foit peu éclairé, qui foûtienne que LE Culte RELIGIEUX DES IMAGES ait été EN USAGE parmi les Fidéles DE'S LE TEMS DES APÔTRES. Voila pourquoi la MENTERIE & les FAUX TE-MOIGNAGES de tous ces Prélats étant avérez de telle forte que perfonne ne seauroit les nier, c'est une chose étonnante que les Docteurs de Port-Roial aient eu l'imprudence & la mauvuise foi de vouloir en imposer à tout le monde par la production de la Confession de l'oi de ces Grecs également ienorans & menteurs , & qu'ils aient emploié leur perfidie & leurs fauffetez pour avengler

CONFESSIONS DE FOI.

avengler tous ceux de l'Eglise Romaine sur les matières de Religion. Ce que nous venons de dire suffira pour détramper les Peuples qui ont été alm. lez jusqu'à présent par ces faux Dosteurs.

S'il étoit nécessaire de faire voir par d'autres circonstances de ce même Acte, que ces Patriarches & Métropolitains qui l'ont figné, que les Prélats & Docteurs de l'Eglife Gallicane qui l'ont fait valoir comme la plus au. thentique Confession de Foi qu'on put jamais produire touchant la Créance des Grecs, étoient srappez d'un si prodigieux aveuglement qu'ils ont erré les uns &c les autres, en composant cette fauffe Pièce, sur les choses même que les plus mal versez parmi les gens de Lettres n'ignorent pas: comme par éxemple, les Epoques qui fervent pour la datte des Actes. Cependant, tous ces Patriarches & Metropolitains se sont trompez là dessus, en marquant l'Indiction X X. au bas de leur Acte de l'an 1672, au lieu de l'Indiction X I. qui selon le Calcul Impérial de Constantinople différe de celle des Papes de Rome d'une Année; sans prendre aussi garde que jamais l'Indiction ne surpasse le nombre de XV. Nous aurions de quoi faire un Volume entier, si nous voulions relever toutes les autres bévues & toutes les autres fauffetez qui rendent cet Acte sul. Mais pour abreger cette matiére, autant qu'il est posfible, nous ne nous attacherons qu'à découvrir les plus insignes menteries qui se trouvent dans plusieurs autres Confessions de Foi, que les Docteurs de Port-Roial attribuent fauffement à des Grecs non Latinifez, & qui ont été produites contre les Réformez, dans le même Ouvrage que ce fameux Aite dont nous venons de mettre au jour les impostures.

En voici un autre de même nature, que les Docteurs de Port-Roial ont iré d'un Maupirit shaik e la Bhliotheque du Roi de France, & produit dans le XVII. Chapitre des Preuves Authentiques de leur troilième Volume, sous le nom de deux Patriațieles d'Antieche, & d'une cisquanine d'Evoques au Curez. Le premier de ces Patriarches debute par un Prologue rese-

pli de menteries en ces termes.

"Voici les nouvelles des Hérétiques qui se trouvent à present dans le Pais de la Gaube, & equi se nomment Calcinighte. Ils sient tusues les l'Indicates de la PEgisse d'Orient. Ils eust changé & annullé tunt ce que les divins Apoirres & les Saints Péres qui s' fout trouvez dans les fips Causties Oceannésiques out endans. Voici ce qu'un composible le tirts haite ils tirts heures Pais », le Sein guerr Patriancies Dom Macains », Patrianche de la Pille de Dieu "Antiche la Grande ; & Cell pour détruite leurs discons réméraires.

Ce Prélat met enfuire XIII. Chapitres qu'il Juppojé fauffement être la Créance des Réforntes, et les réfuies par des Réponites qui tont remplies d'abjenites 2, d'impoflures & de fables. Comme, par éxemple, dans le premier Chapitre il attribué la Conférmient de l'Eucharifité, à des Pareles qu'il nomme fabfentielles, & qu'il n'explique point, au contraire, il exprime encore plus obtenirement dans le Chapitre IV., où il ajoute, fur le nieme fujer, que les Calvinifies difout que estu qui reçui les faints Afrières, se les requi pas évrisiament de printiment. Ce forn les propres termes qui-font en propres dans la français des la comment de Port-Robal, se que ma font su fine, si raifas, si vérité, mais un gélimentais il cofiere qu'en proviée des la comment de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre

Dallarby Goog

trevoit autre chose qu'une contradiction formelle , en ce qu'ils disent , que . ceux qui reçoivent les faints Myfteres ne les reçoivent pas véritablement, ni parfaitement. Comment se peut-il donc faire qu'ils les recoivent & qu'en méme tems ils ne les reçoivent pas? C'est ce que ces Docteurs de Sorbonne n'expliquent point, non plus que ce Patriarche. Où a-t-on jamais vu que les Réformez aient dit, que celui qui reçoit le Mystère de l'Eucharistie, ou le Pain de la Sainte Céne, ne le reçoit pas véritablement? En aucune part

fans doute. Voila par confequent une pure calomnie. En voici une autre dans le Chapitre V., où ce Patriarche ne se contente pas d'assurer que les mêmes Hérétiques qu'il combat, rejettent tous les Jeunes que Dien a prescrits ; mais outre cela il soutient hardiment, que Dieu a ordon. né le Jeune à Adam , & à Noe , en défendant à l'un de manger des pommes , & à l'autre de boire du sang. Que Jesus Christ nous a appris , que tonte personne baptise doit jeuner quarante jours. Que les Apôtres après son Ascension dans les Cieux , firent une facrée Affemblee dans Jérusalem & y drefférent plusieurs Canons, qui sont connus, & entr'autres, qu'ils y ordonnérent aux Chrétiens de-jeuner deux jours chaque semaine, savoir le Mécredi & le Vudredi, & outre cela deux autres grands jeunes de quarante jours chacun. Qui est-ce qui a jamais rien vu de pareil dans les Actes des Apôtres, où les Decrets du Concile de Jérusalem sont rapportez ? Comment est-ce que des Docteurs de la Communion de Rome, aufli éclairez que le sont les célébres Controversistes de Port-Roial ont ofé produire contre les Réformez les chiméres & les réveries de ce Prélat ignorant, qui sont aussi contraires aux sentimens des Papistes, qu'à la créance de tous les Protestans. D'ailleurs, tout le monde scait que les Réformez ne rejettent pas toute forte de Jeunes, puis qu'ils en font de publics & de particuliers en divertes occasions, & que ceux de la Communion de Rome ne tiennent pas qu'il faille jeuner trois Carêmes dans douze mois, ni deux jours par semaine, en vertu de quelque Concile des Apôtres : car il est de notoriété publique qu'ils ne fondent les préceptes de leurs abstinences que fur les Commandemens de leur Eglife, ou fur les confeils de leurs Directeurs. Voila donc encore trois ou quatre impossures sur le compte de la présendue Perpétuité de la Foi des Docteurs de Port-Roial, & voici diverses Fables dont ils les ont accompagnées dans le même Chapitre de leur Ouvrage, que nous venons de citer, où ils font dire au Patriarche d'Antioche, pour confirmer le culte des Images que les Résormez rejettent , qu'il a été autorisé par Jesus Christ " lui-même, & ensuite par la Vierge Marie sa Mére, & par les Apôtres. " Par Jesus Christ qui peignit son Portrait d'une façon miraculeuse, & l'envoia au Roi d'Edesse nommé Abagarus , qui s'en servit pour faire des Min racles sans mesure & sans nombre. Par les Apôtres Saint Pierre & Saint " Jean , qui aiant bâti une Eglise à la Vierge dans la Ville de Lyde , il y , parut à l'improvifte une image qui fit une infinité de Miracles pour la " Conversion des Juis & des Gentils. Par la Vierge Marie elle-même, qui " voiant trois de ses Images peintes par Saint Luc l'Evangéliste, se mit à loke

.unc.

<sup>,</sup> rire & les benit en difant, que la Grace qui eft fortie de moi & qui étoit dans , moi , fait sur elles & dans elles , ensuite de quoi ces Images ont guéri tou. n te forte de Malades , & fout encore une infinité de Miracles , y en ajant

CONFESSIONS DE FOL

une, qui aprèt avoir été apportée de Bérité de Syrie, dans le Monaltère, Said, construit dans la Ville de Jéruslem, est devenué corps té chair, en relle forte qu'ul en si flévais constantellement depuis ce tens la à, & qu'il en découle encore aujourd'hui, une préciențe liqueur qui opère des Frodiges admi-rablets.

Ne sont-ce pas là les plus grandes extravagames que puissent avancer des personnes destituées de bon sens? Ce sont néanmoins des choses mises au jour dans le plus fameux Ouvrage qui ait jamais paru dans l'Eglise Romaine, pour combattre les Réformez, ou pour établir la Religion du Papilme. Ce sont les plus célébres Docteurs & les plus favans Prélats de l'Eglife Gallicane, qui ont produit ces Contes fabuleux, pour établir leur Créance. Si ceux qui possedent maintenant les Dignitez Ecclésiastiques, & les Chaires des Docteurs de la même Eglise, ne desavouent pas ces fausses productions, ils doivent s'attendre d'être sifiez ouvertement de tout le monde , & parmi toutes les Nations, dans un Siécle aussi éclairé que l'est celui-ci. Et tous ceux qui liront cet Ouvrage, apprendront, avec étonnement, le peu de capital qu'on doit faire des témoignages des Grecs, & le peu d'estime qu'on doit avoir pour tout ce grand nombre de Confessions de Foi qu'ils ont données aux Prélats de France contre les Réformez, ou en faveur de l'Eglise Romaine, puis que celle dont nous parlons maintenant, & qui est remplie de tant d'impostures, de tant de fables , & de tant d'extravagances , se trouve néanmoins confirmée par deux Patriarches & par une cinquantaine d'Evêques, ou de Curez, dont on peut voir les fignatures dans les pages 532. 532. 547. & 548. du XVII. Chapitre du VIII. Livre du III. Tome des Preuves que les Docteurs de Sorbonne & les Prélats de France ont voulu faire passer pour Authentiques. Le premier Patriarche a figné en ces termes. Moi le pauvre MACAIRE, par la mistricorde de Dieu très baut Patriarche d'Antioche la Ville de Dieu & de tout

On voit dans le Cachet de ce Patriarche l'Image de Saint Pierre affis fur un Trône Pontifical, avec fon Nom en caractèret viers i d'un coéé, & ceuil du Patriarche eft de l'autre, en lettres Ladest. Enfuire font divers feings en cette forme. Cette orisme expliquée par la langue de nôtre seigneur le Patriarche, est le créance de nous autres Greet; U j'en rends témignage moi l'indidigne (L'Albije C Rea o. 18 a nomme l'Arthectique de Befira 26 n Pais et Nousan. Il y a enfuire les noms de quelques autres Erépeir, avec divertés Epithéte; potre phophaiques, & après cela ceux des Curzz qui réspliquent en ces termes. C'il si noire Foi U nôtre Créance, expliquée par la boute de nôtre Pairarche. La Bétadition fois fuir exes apila evaius firements U en finant par l'artis et l'active le des l'artis de l'artis l'active l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'artis l'art

Ce langage & ces Epithétes qui attribuent à l'Eglife Romaine d'être Sainte, ne viennent pas, sans doute, des Grecs non Latinifez, qui anathématifent & condamnent aux peines de l'Eufer, tous les Chrétiens du Papiline, & tout Mmm le

\*\*\* \*\*\*

#### FAUSSETEZ DE PLUSIEURS

460 le Clergé Romain. Voici par consequent des apostats de la Religion Grece que & des fourbes qui mentent impunément avec leur Patriarche, lequel met, encore une fois sa gnature à la fin de cet Acte rempli d'erreurs & d'impossures . en atteftant que ce font des véritez faintes & indubitables de l'Ecriture Divine de l'Ancien & du Nouveau Testament , & que c'est le témoignage qu'il a donné de sa propre main, dans la Ville bien garden de Sydon, le 5. du mois de Décembre de l'aunte du Methe 1671.

Ce même Patriarche donne enfuite une autre Attefration de VIII. Chapitres, dont le premier commence en ces termes. " Après avoir appose nôtre " Cachet, & figné de nôtre main l'explication que nous avons faite ci-deffus. n nous avons oui dire que les prévaricateurs dont nous avons parlé, ont abolt " l'ufage du figne de la Croix, & qu'ils ne le font point sur leur front. Ne fea-" vent-ils pas que c'eft une coutume prife du tems même de nôtre Seigneur 96-

" fus Christ : car lors qu'il rompit le Pain il forma dessus le signe de la Croix. " Les Apôtres du Meffie ont fait le même , suivant les traces de leur Mattre . & Saint Ignace le revêtu de Dieu , Patriarche de la Ville d'Antioche . a " ordonné aux Fidelles d'en user ainfi , & c'est par lui que cette chose s'est

" répandue par toute la terre habitée.

Voila une autre preuve de l'ignorance de ce Patriarche, qui a fait atteffer ce conte fabuleux comme les précédens, par son Clergé, le 15. Novembre 1671., sans prendre garde que sa Contession précédente est du 5. Décembre de la même année, c'est à dire d'un mois après celle-ci , dont la datte est antérieure, quoi que ce Patriarche y déclare très expressement, dans le premier Chapitre, qu'elle est la dernière. C'est par consequent une fausseté qui découvre la mauvaise foi des Prélats & autres Ecclésiastiques Grecs qui ont signé ces Attestations, & l'avenglement auffi-bien que la fourberie des Docteurs & Evêques de France, qui ont emploié ces faux témoignages contre les Réformez, & pour déguiser la véritable Religion Chrétienne a tous ceux de l'Eglise Romaine.

Si on desire de scavoir par quel moien les Prélats de France ont obtenu ces fausses Attestations , & quels ont été les principaux Agens qui ont travaillé à les forger, nous en pouvons nommer ici deux, qui ont pris un foin très particulier de mendier un grand nombre de témoignages parmi les Grecs. & de les suberner en diverses manières, pour leur faire signer des Consessions de Foi contraires à celle des Eglises Réformées. Ce sont les Docteurs de Port-Roial qui nous le découvrent eux-mêmes, dans le VIII. Livre de leurs Preuves Authentiques , à la page 528. du XVII. Chapitre, où après les deux. Actes remplis de toutes les fables & impostures que nous venons de rapporter, nous trouvons une vingtaine de demandes, ou propolitions, qui ont été faites au Clergé Grec d'Antioche, & données par écrit au nouveau Patriarche qui fut intrus dans cette Eglise l'an 1673. , par la déposition de l'autre Patriarche nommé Macaire, dont nous avons produit la Confession ci-deffus. Voici le titre & le Préliminaire de ces Demandes.

" Ceci est une Explication abregée faite sur des Demandes qu'on a propolées pour établir & confirmer les Dogmes de l'Eglise Catholique, "C'est ce qu'a éclairei & démontre le Pére des Pères , le très Saint blevs

n par-

" mer de certaines choses de la Foi, afin de faire voir que les Eglises du Meffie en ont le même fentiment. Il ne faut pas s'étonner que Mr. de Nointel, qui étoit un habile Ministre d'Etat, ait emploié des Jéjuites pour forger des Piéces propres à combattre les Réformez, car il sçavoit sort bien qu'ils sont capables d'en faire pour toutes fortes d'entreprifes, comme ils l'ont montré par expérience dans les matières qui concernent leurs intérêts. Ceux qui voudront des preuves de leurs artifices, de leurs fourberies & de leurs impossures n'ont qu'à voir dans le premier Volume de leur Morale Pratique, ce qui est démontré sous chacun des Articles suivans. I. Bulles & Contre-Bulles des Jésuites obtenues subrepticement. II. Surprise de Lettres du Roi de France & d'un Mandement de l'Eveque de Strasbourg. III. Faux Exposez au Pape Gregoire XIII. pour avoir une Bulle d'Union d'un Prieuré. Imposition de faux crimes au Prieur. IV. Faux Expost au Pape Paul. V. Faux Seminaire, artifices & calomnies fur le même sujet. VI. Exécution d'une Sentence non rendue. Information de faits inventez pour se faire donner par l'Archiduc, en vertu d'une fausse Bul-le, ce qui ne sui appartenoit point. VII Insigne sourberie pour enlever l'Abbaïe d'Aula Regia , le Prieuré de Veldbach, & plusieurs autres Bénéfices. VIII. Feinte pour culever le Prieuré de S. Morand, & une Bulle subrentice pour en usurper deux autres. IX. Insignes faussetez pour obtenir l'Abbaie de Nôtre-Dame des Hermites en Suisse. Corruption des Juges par présens. Corruption de Témoins. Plaintes fondées fur des mensonges & surprise de Lettres du Roi. Calomnies & recommandations pour des injustices. X. Enlevement de Tîtres & de Registres sait par les Jésuites de Nancy, & leurs Procédures falfifiées en même tems dans trois Tribunaux, avec des Bulles contre toutes les formes & contre les Conciles. XI. Infigues impostures du P. Lamorman Icfuite, Confesseur de l'Empereur, pour uturper des Abbaïes. Intrigues des Jéfuites à Rome & leur hardiesse à décrier un Edit de l'Empereur & son Conseil même, pour soûtenir que le Pape a une Puissance extraordinaire de déroger à tout ce qui ne leur est pas favorable. XII. L'Empereur trompé par les impostures du Pére Lamorman Jésuite. XIII. Mensonges & fourberies de plufieurs autres Jésuites pour s'emparer d'une Abbaie des Bernardins en Saxe. & de trois autres qui furent usurpées par un seul de leurs Colléges. XIV. L'énorme tromperie faite par le Recteur des Jésuites de Mets aux Religieuses Ursulines. Ses Equivoques, ses Mensonges, son Del & fa fourberie reconnuc par un Arrêt du Parlement de Mets, rendu fur cela, l'an 1661. XV. Le Mémorial présenté au Roi d'Espagne en personne, par les Créanciers du Collége des Jéluites de Seville, touchant les infignes fourberies dont ils se servirent l'an 1644 & 1645, pour faire une Banqueroute de plus de quatre cens cinquante mille Ducats, qu'ils enlevérent à diverses familles de toutes sortes de conditions. XVI, Ils se rendent maîtres de l'Université de Prague contre

Mmm 2

les Droits de l'Archerèque, en attribuant de faux Droits à l'Empereur. XVII. Ils devineres le Misifier Ecantifiuse de défigurat la Reilijous Chritisans aux Indes, par leurs prépréglations de fourte la Reilijous Chritisans aux Indes, par leurs prépréglations de fourte les professions de la proposition de la proposition de la proposition de la proposition de la proposition de la proposition de managent des Statistris idalistres, de publient parignment que le contraire; de qui les condaments. XVIII. Ils tromposition périr, de même qu'en Europe, divern Princes de plufeurs Fideles, contre léquels ils excitent de finglamets perfectuoines XIX. Enfin, ils entretien nent par tout des Emifiaris de des fombes qui corrompeur les bonnes mœurs & la vériré. Leur Pere Pinteini, a été convainent de celevant le Pape Clement VIII. Se en che rever de depit de confision. XX. Toutes est maler de la confision. XX. Toutes est maler de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de la confision de l

Il y a une infinité d'Actes Publics & de Relations Authentiques faites par ceux de la Communion de Rome, qui contiennent des preuves irréfraga-bles de tout ce que nous venons de dire. Les choses même dont les témois goages pourroient être suspects en Europe, pour être venus des autres pard ties du monde les plus éloignées, se trouvent dans les propres Ecrits des Jésuites, comme, par exemple, leur bannissement du Japon, dont l'Histoire est écrite par Louis Gusman Jésuite qui la fit imprimer lui-même à Alcala, Pan 1601. & qui rapporte dans le III. Chapitre du Livre II. " Que la " persécution suscitée par l'Empereur du Japon contre les Jésuites, & le sun jet que cet Empereur disoit avoir de les bannir: c'est qu'il avoit reconnu " qu'ils étoient des Fourbes & des Trompeurs, qui, fous prétexte de " prêcher le falut, venoient pour braffer quelque trabifon contre lui & les " autres Rois du Japon , dont plusieurs avoient déja ressenti les permicieux " effets de leurs TROMPERIES: déclarant en même tems qu'il ne procés , doit point contr'eux en haine de la Religion Chrétienne, puis qu'il donnoit " permission, par écrit, aux Religieux de S. François de la prêcher dans , tout fon Empire, & d'y établir des Eglifes & des Convents. Si quelqu'un après cela veut encore ajoûter foi aux Atteffations que les

y de la constant de la companya de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de l

Il est tems que nous passions maintenant de cer Article des Jésuites à celui de Monsieur de Noistel, Ambassadeur de France, qui les a mis en prae sique & envoié dans tout l'Orient pour séduire les Grecs, comme il a séduit

W1-

lui-même ceux de Constantinople & des lises de l'Archipel, pour se faire un mérite auprès du Roi son Maitre, & pour seconder les permitieux des seins des Prélats de l'Eglise Gallicane, qui cherchoient divers moiens pour conjundre & détruire les Réformez.

Voici la Copie d'une Lettre de ce Ministre d'Etat, adressée au Roi de France, dans laquelle il explique en peu de mots ce qu'il a fait pour cela.

" SIRE, ce n'est pas seulement de ceux qui vivent dans la Foi Catholi-, que du Rite Romain, que Vôtre Majesté est reconnue pour le Fils aîné de l'Eglife, & pour son Protecteur. Car, si étendue que puisse être l'E. " glife Romaine en plusieurs contrées du Monde, Vôtre Protection, Sire, " va encore plus loin. Les Chrétiens Orientaux y recourent de tous cô-", tez, comme à un azile sssuré: & l'on peut dire que Votre Majesté est le n centre où ils se réunissent en quelque façon au Chef, duquel ils sont se-" parez, ou par une nécessité malheureuse, ou par un reste d'opiniatreté. " Les ordres, Sire, que j'ai reçûs de Vôtre Majesté de prévenir ces Chrén tiens affligez dans leurs besoins, font exécutez avec toute la pontiualité qui " m'est possible; & parce qu'ils ne s'étendent pas seulement sur le Temporel, "mais encore sur le Spirituel, j'ai crû que je ne devois pas borner le zele ,, austi puissant que secourable de Vôtre Majesté, à donner résuge à des Patriarn ches & a des Archevêques dans le Palais de France à Conflantinople : mais ", qu'il falloit encore les avertir de la prétention d'un Ministre Calviniste. Su-, jet de Vôtre Majesté; lequel soutient dans divers Traitez que les Grecs. "les Arméniens & les autres Communions Orientales, separces de l'Eglise " d'Occident, ne croient point la Présence réelle de Nôtre Seigneur Jésus "Christ dans l'Eucharistic, ni le changement réel & substantiel du Pain & " du Vin en son Corps & en son Sang, & qui s'opiniâtre sur ce principe à " foûtenir que les Orientaux n'adorent point du Culte de Latrie Jesus Christ présent reellement dans l'Eucharistie.

" J'ai crû, Sire, ce Point de Fait si important, que je n'ai rien oublié pour " l'éclaircir; mais lors que j'ai demandé des Attestations aux Patriarches " Grecs, ils m'ont dit que les anciens Péres de leurs Eglises, les Consé-" rences par lettres du Patriarche Jérémie avec des Luthériens d'Allemagne, " les Synodes tenus contre une prétendue Profession de Foi de Cyrille Lun car, la Confession Orthodoxe de l'Eglise d'Orient, & le Livre d'Aganing étoient autant de preuves incontestables de cette vérité; & que l'imagina. , tion contraire d'un particulier, ne les engageoit pas d'affembler un Synode, pour le desabuser. Ils n'ont pas laisse de me sournir plusieurs Pièces de , conséquence, & entr'autres une Profession de Foi sur les points dont ils " différent des Latins, donnée par un de leurs Docteurs. J'ai même obtenu " des Atteftations du Patriarche général des Arméniens & de celui de Con-", stantinople. J'en ai eu des principales Villes de l'Archipel. J'y ai ajoûté le " témoignage de plusieurs Ambassadeurs & Réprésentans, qui sont en cette "Porte. Et enfin, le Patriarche Dionifius avec trois autres qui l'ont préce-n dé dans la même Dignité, celui d'Alexandrie & trente six Métropolitains se " font affemblez & ont déterminé un Acte Synodal, qui est dans le Livre de Mmm 2

" la grande Eglife, où le point de l'Eucharistie & plusieurs autres étant ex-

, pliquez, ils font voir clairement quelle est leur Foi.

"". Ceux qui m'one apporté ces Ecrits aisant eu divers entretiens avec moi, je prends encore la liberté d'en faire tenir une Relation à Vôtre Majetch. Elle trouvers auffi, avec ces Piéces, une Atteflation du Patriarche Gree d'Antioche d'une declui des Cophtes. El Elle jugers mieux que person, ne qu'on ne peut s'élever contre un figrand nombre d'autoritet, letquelles étant d'elle-nements etts fortes devendront invincibles, lors qu'elles feunt d'elle-nements etts fortes devendront invincibles, lors qu'elles feunt de la comme de l'Egific. Vous en êtra, s'or, le l'his elle s'en ferrira pout per le regardant particulièrement Vorr Majeffé, me fervira, d'excusé fi j'in terrompt fes grandes occupations , & de moien pour lui prouver le zele grandes occupations , & de moien pour lui prouver le zele grandes de l'equel j'e fuis,

#### SIRE.

# DE VOTRE MAJESTE'

Le très bumble, très obéiffant & très fidele serviteur & sujet.

A Péra le 10. Juillet 1672.

OLIER DE NOINTEL.

Nous pourrions faire des Remarques très avantageufes pour la caufe des Réformers, fur le contenu de cette Lettre, qui a été infirêre dans le VI. Chapitre du VIII. Livre des Presurs Authentiques des Dockeurs de Porte. Roais ; mais ainst réfolu de ne nous attecher qu'un xmatières les plus effincielles de ces Conteffions de Foi dont Mr. de Nointel fait mention, nous allons finir cet Ouvrage en démontrant, en peu de mots, que celles d'actre ces Confessions de Foi petrandairi, dont nous n'avons pas encore fait voir la faustie, de foi pet pas moiss contraires la la vériable Creane des Grees nos la faustie, de la contraire de la vériable creane des Grees nous contraires la vériable creane des Grees nous cette de la contraire de la vériable creane des Grees nous cette est de la contraire de la vériable creane des Grees nous cette est de la contraire de la vériable creane des Grees nous cette de cette matière plus en détail, que nous ne frons ist, pour ce qui nous reste à dire touchant la nullité de tous les témoignages que Mr. de Noissel a mendiet alie-même, dans les lêus de l'archipe té dans seitle de Prinext.

Cet Ambafiadeur eft allé en propre personne dans toutes let Abbaier, dans touts let Monières, & dans toutes let Egliet Partifilies de cet contrets la, pour en tirer quelques témoignages en faveur de la créance de l'Eglief Romaine, comme cela paroit dans trois ou quater grandes Relations qui son inférées dans le troiséeme Volume de la Perpétuité des Doccurs de Port-Roial. On y trouve que ces pouvres Moines & Papas sont si fipaiset & Gidists, qu'ils sont toutes leurs sonctions Ecclésiatiques par babitude, ou par resuine, ne le metant en peine que de spavoir litre. Ceux de Maurenale ont attellé à Mr. de Noinet, que Saint Luc l'Evangdithe est le permier qui na entiegné t'usige & le cultu des langes. Un Papas de l'Eglié de Prina, kipo lui montrant le Viatique dans un lac de toile, pendu dans un ensonce, ment de muraille, & était interrogé du nomé de de Sacremens qu'il roisie, ment de muraille, & était interrogé du nomé de de Sacremens qu'il roisie, mui répondit qu'il n'étoit pas assez de la pour favoir cels. Mr. de Noinet, su s'éce

2 6

" s'étant informé dans une autre Eglife du même lieu, où l'on tenoit le Vian tique, un Abbe lui dit qu'en le mettoit en terre dans une boëte : & l'aiant n conduit dans la cour de son Monastère pour le régaler, il lui présenta du n fromage de chévre & du pain cuit à demi avec tout son son, & un verre n de vin à demi fait & tout bourbeux, dont il ne voulut pas goûter. Dans n une autre Eglise il trouva le Caloyer , qui en étoit le Curé , à la porte , du Vestibule où il apprenoit à lire à des petits enfans, pour lesquels on n lui donnoit pour chacun un Afpre par semaine. Ce Caloyer lui die qu'il n avoit afferme sa Cure de l'Archevêque de Calcedoine pour la somme de ", douze Piastres par an , quoi qu'il n'en ent touché que dix cette année là; , mais qu'il n'y prenoit pas garde de fi près , se contentant de vivre avec n quelque petite chose qu'il recevoit pour l'administration des Sacremens. " L'Abbe de faint Dimittre de Touffa dans l'Afie , étant en conversation , avec Mr. de Nointel, qui lui fit connoître que les Calvinistes ne reconnoisn sent que deux Sacremens, le Baptême & la sainte Céne, ne comprit pas ce que cet Ambassadeur lui vouloit dire , parce que ce mot de Com lui étoit n inconnu en matière de Sacrement, & ne foût lui dire quelle étoit l'oninion des Grecs fur cela. Il les trouva même si mal instruits de ce qui concerne leurs , regles de la vie Monastique , qu'ils ne scavent point en parler juste ; c'est , ce que Mr. de Nointel déclare lui-même dans sa Relation , à la fin de la-, quelle il ajoûte , qu'aiant voulu interroger un enfant de cinq ou fix années dans le Village de Foufta , le Papas lui dit qu'il ne sçavoit encore rien ; & que lui aiant demandé s'il ne communioit pas , il lui répondit qu'oui, fur quoi lui aiant fait des reproches de ce qu'il l'admettoit à ce Sacrement , fans lui donner aucune connoissance de ce qu'il faisoit , sa replique fût . qu'étant dans l'état d'innocence , il n'étoit pas nécessaire de lui donner des iostructions dont il n'étoit pas capable. Des autres Papas & Caloyers du même lieu étant interrogez de l'endroit où ils tenoient le Viatique, répondirent à Mr. de Nointel, qu'on le gardoit dans le Sanctuaire, qui est un lieu à part & séparé du commerce ; & que c'étoit le sujet pour lequel les féculiers n'y venoient point prier; qu'il étoit seulement destiné pour l'usage des malades, & qu'on n'y tenoit point de lampe allumée devant : mais ces raisons ne satisfaisant pas Mr. de Nointel , qui leur disoit qu'on ne devoit point manquer de témoigner, par quelque culte ou vénération extérieure. du respect pour ce Sacrement, ils lui repliquérent que c'étoit l'usage reçui paruni eux d'en agir de cette manière la 8c non pas autrement. Mr. de Nointel déclare auffi dans la même Relation, que plusieurs Abbez & Ca-, loyers lui refutérent des témoignages de leur créance , les uns en difant . ", qu'ils n'étoient pas capables d'expliquer les Mystéres de la Religion . & les autres en s'excufant qu'ils ne le pouvoient pas faire fans la permission de leur Patriarche. Mais un Caloyer de l'Isle de Prinkipo qui parloit à Mr. de Nointel d'une manière à lui faire entendre qu'il étoit plus scavent que tous les autres Moines , & que le Patriarche même , se voiant pres-

", se de répondre aux demandes que lui fit cet Ambassadeur, ne manqua pas de fe munir d'une précaution, avant que de s'expliquer fur aucun article. qui fut de s'informer de Mr. de Nointel s'il étoit Papilte ; sur quoi lui aiant

Mmm 4

, répondu qu'il éoir Amballadeur de France, ce Caloyer lui dit qu'il croioit la Réalité de Jéfus Chrift au Saint Sacrement. Mais des gent de la fuite de Mr. de Nointel lui saint affirmé qu'ils figavoient qu'il auroit parlé austrement fi Pamballadeur d'Angleteure l'avoit interrogé, découvrirent qu'il avoit demeuré long tems à Belgrade, & Lui firent avoure qu'il y avoit 30 donné une Confession de Foi au Comte de Vinessia', qui étoit alors Envoyé d'Angleterre dans ce Païs-là.

Nous pouvons ajouter à ces Relations de Mr. de Nointel, une de fea Lettres, qui fert à confirmer, d'une manifer ris-authoritips. Le preuves que
nous venons de rapporter, touchant le peu de cas qu'on doit faite des témoignages des foress ; fuir les maitérest de Religion, non feulement à cust de
la crafé ignorance dans laquelle ils font plonger; mais suffi parce qu'ils ne font
acurune difficulté de déguire l'eur crânce de d'affirmer publiquement le contraire de ce qu'ils penfent , en faifant même des Exercices de Religion qui
font entiérement oppofer à ceq ue la conficience leur difèce, attail is l'ont eau-

térifée jusqu'au dernier moment de leur vie.

En voici une preuve, qui est fans doute bien digne de remarque, tant par le caractère extraordinaire da Perfomage dent il sogit, que par la qualité des Auteurs qui nous la fournifient. Ce font les Dockeurs de Port-Roisl eux-mêmes, qui par un accuglement étrange dont Dieu les a frappez, pour les punir de leur manucajé foi, fe font follement imaginez de pouvoir staire quelque usage contre les Réformez, de la Lettre fuivante de Mr. de Nointel, qui fe trouve fans datte, & fans aderfle, parmi les Preuves Aubenstiques de ces fameux Controversifies, sfur la fin du Chapitre IX. de leur troitième Volume, dont voici mot à mot Pextrait.

"Les desseins de Tetera CHEF des Cosaques, qui s'étoit retiré dans un Monaftere en Moldavie, ont été renversez par sa mort. Comme il vit qu'el-" le approchoit , il fut 'combattu du desir de rendre publique sa Profession de Ca-, tholique Romain , en desayouant la Profession Grecque qu'il avoit fait paproftre à l'extérieur jusqu'alors. Mais la crainte que revenant en fanté, cet-», te action ne nuisit à sa fortune , l'obligea de conserver sa qualité de Dif-" eiple caché de la véritable Eglise. C'est pourquoi il crût qu'il devoit pren-" dre un milieu, qui même a été APPROUVE' par des Catholiques Romains, " EVESQUES & RELIGIEUX, & par les principaux Grees de l'Eglife, ce ,, fut de le confesser à un Franciscain, & prosesser tous les points de la Crée, ,, ance Apostolique & Romaine, de déclarer qu'il y vouloit mourir; ce qu'il » témoigna non seulement à son Confesseur , mais encore au Résident de Pologne. " Mais comme il vouloit recevoir le Viatique, il l'envoia demander à l'E. " glise Grecque, & mourut dans sa Communion. Il étoit sans doute bien tems , de quitter tout déguisement, au moins dans le moment de sa mort, & il n'y pouvoit plus avoir de prétexte pour le continuer. La vérité en cette oca casion, ne devoit point être mise en balance avec des avantages tempo-,, rels , d'autant plus que Tetera avoit fait une donation de cent mille écus aux JESUITES de Varsovie, & qu'apparemment il lui restoit peu de ebose à mé. " nager.

On ne trouvers jamais un plus authentique témoignage de ce que les Grecs sone

sont capables de faire, contre les sentimens de leur conscience, pour déguiser leur Religion, en faveur de ceux qui les entretiennent dans quelques belles einés rances, pour les biens temporels. Et puis que ce déguisement est en même tems approuvé par des Evêques & Religieux Papifles, & par les principaux Gress de toute une Ville, il n'y a plus lieu de s'étonner que Mr. de Nointel, avec les Iéluites & les Prélats de France, aient trouvé le moien d'avoir plusieurs Confessions de Foi, des plus ignorans & des plus pauvres d'entre les Grees. en leur donnant de l'argent, puis que, fuivant le témoignage que nous veon leur donieur de la feities de Varfovie ont trouvé le moin d'arracher non feulement une Profesion de Foi, en secret, d'un Général d'Armée qui n'osoit pas abandonner ouvertement la Religion Grecque; mais qu'ils l'ont même porté à leur donner cent mille écus, quoi qu'il ait toujours professé extérieurement jusqu'à la mort , une Religion contraire à celle de l'Eglise Romaine, dant il favorisoit les Sectateurs en secret, du consentement de plusieurs autres Grecs de considération. Voila précilément ce qu'ont aussi fait quantité d'autres Orientaux dont nous allons réfuter les témoignages, non seulement par toutes ces raisons qui viennent d'être produites, mais aussi parce que ces Confessions prétendnes ont été faites dans des lieux où les Grees Latinisez & dévouez au Papisme, sont consondus avec ceux qui sont séparez de la Communion de Rome. Nous avons de quoi le prouver très authentiquement, & d'une manière qui détruit absolument tous ses témoignages des Grecs des Isles de l'Archipel, dont les Docteurs de Port-Roial ont produit, contre les Réformez , une dixaine de Confessions de Foi , fignées de quelques Papas ou Caloyers incomns , & qui ne font pas la millième partie de ce qu'il y en a dans ces liles, qui sont aussi peuplées d'un très grand nombre de Latins ou Papistes, comme on le verra par une Remarque sur la Liste suivante.

Lifte des Habitans des Ifles de l'Archipel , qui paient Haratch , ou Tribut , par tête.

| San Torino en a,    | 8000.  | Argentaria .        | 1500.  | Micono,      | 2000.   |
|---------------------|--------|---------------------|--------|--------------|---------|
| Policandro,         |        | Milo,               |        | Sira,        | 2000.   |
| Nio,                | 1000.  | Efpecii,            | 1000.  | Aijo strati, | 2000.   |
| Sichino,            | 2000.  | Idra,               | 1000.  | Samatrachi   | 800.    |
| Nanfi,              | 1000.  | Egena,              | 2000.  | Schiaro,     | 1500.   |
| Estoupalia,         | 1500.  | Scopole,            | 5000.  | Simo,        | 2000.   |
| Nixoro,             | 1500.  | Sciladroi,          | 600.   | Zoara,       | 3000.   |
| Pattino, ou Patmos, | 6000.  | Sangeorgio Deschiro | 3000.  | Taffo,       | 3000.   |
| Andro,              | 15000. | Pfara,              | 800.   | Cazo,        | 5000.   |
| Zia,                |        | Naxia,              | 7000.  | Scarpanto,   | 4000.   |
| Termia;             | 2000.  | Nicaria,            | 1000.  | Scarpantoni  | , 2000. |
| Serfou,             | 2000.  | Xamos,              | 10000. | Nificro,     | 2000.   |
| Sifanto,            | 2000.  | Parifi,             | 10000. | Pifcopi,     | 4000.   |
| Lindo,              | 2000.  | Antiparifi.         | 500.   | Morgo,       | 4000.   |
|                     |        | •                   |        | Lero,        | 2500.   |
|                     | 51500. |                     | 50700. |              | 42800.  |

Eu tout cent quarante-cinq mille hommes, femmes, & enfans.

consede Cond

Ce

Ce n'est pas que ce calcul foit suffi juste que si l'on avoit compté les perfonnes une à une: mais i lest suffi exact qu'on a pê le faire for les lieux mêmes, au rapport des Habitans, dans la conjoncture dont le Chevslier Rissatfait mention sur la sin du Chapitre XIX. de son Histoire de l'Eglise Greeque, en ces trems.

the Leaft trouvé des personnes de qualité & d'épiri, à qui leur haine pour les Força infigire le desse nième une Lege entre le Brei d'Archien, par où elles rébligareiens de s'entr'assiste musuellement course les Corsines, & contre tous tautre ennemis, qui entreprendroit quelque chôs, que préjudice de leur Liberté. Fai de informé, que c'étoi-tà un des projets de Marquis de Foury, Gertilhomme Savoyard, qui a cour tout l'Archien), commandant un Vaissiste de guerre, monté de 60. piéces de Canon, & de 700. hommes. Il fit dans ce voisge, de curieuse Observacions sur la qualité, la 8. utation, les Ports, les Denrées & le nombre de Habitans de ces siles. Un de sis amis m'aint communique le Mémoire de ce Marquis sur le des Article, je l'instre cie, pour fatsfaire la curiosté des Lecteurs, & pour mieux réprédenter l'état de ces siles.

Voici quelle est la Religion de ces Peuples, selon les Mémoires du même Auteur insérez au commencement du Chapitre que nous venons de citer, &

dont nous tirerons ci-après une conféquence pour nôtre but.

"Les Grecs de ces lifes font extrémement divifez à l'égard de la Religion. Les uns reconnoifient le Pariarche de Confinationeje, & les austre fédie mettrut au Siège de Rome. Ce dernier Siège y a même ke deffut, à quelques ségards. Les Grecs font pasurer de tignersus. Les Latins font en poffetion des biens de l'efprit & de ceux de la fortune. Davantage, la longueur des Offices Grecs eft aufin Trobutante que la privette des Meffes det Latins est attirante; de forte que plujeurs Grecs fe rangeau de ce dernier Panit. Ajoùtons encore, que tundis que les Venitions furent matires de ces línes. "I Eglife Romaine ne manqua pas de faire valoir une fi belle occasion dy stablir fà Puffiance. Elle opprima par rout les Grecs, dont la Religion alors languiffante alloit todjours en diminuant, faute d'être protégée, & par l'Impuffiance de fis faire rendre juffice.

"A la fin, en l'an 1644 l'Evêque Métropolitain Grec de Côie, indigné de tant d'utiprations, récolut d'en arrêter la violence. Il le nommoit genave N'eschori; homme d'un ciprit vii & sgiffant, que les ennemis ont taxé d'orgueil, d'avarice & de fourbrie. Pour venir à bout de fon deffen, il in infinus fubtilement aux Turcs, qu'ils devoient tout craindre d'une Société de gens, qui avoient des engagemens froits serc les Venitiens, & qui centretnoient une continuelle correspondance avec les ennemis de la Porte. L'Erêque s'imagins, que cette feule confideration feroit cutte du bannifiem ment de tout le Clergé Romain, & que le refle des Latins, étonné par cet éxemple, aimeroit mieux fe foidmetre à l'Englis Grecque, & recons nontre la Jurisdiction du Métropolisain, que de s'exposér à l'éstil & à la confideration. Afin de mieux s'affurer du luccès de son entrepris, al s'aff. socia un Prêtre Grec, dont les qualites n'étoient pas communes, & qui contendato liten la Langue Turque. Il étoit vertifé dans les Loix du Pris.

& avoit tant d'habitudes parmi les Grands, que les Latins l'appelloient par raillerie Papas Mustapha. Une circonftance indifférente d'elle-même, , facilita la réuffite de leurs projets. L'Eglife Grecque de Chio devoit alors de l'argent à des Ministres de la Porte. L'Evêque leur offrit le paiement " de la somme & des intérêts excessis, pourvu qu'ils lui procurassent la , réunion des revenus des Latins aux Eglises Grecques. Frappez de cette offre, & plus amateurs des richesses, que de la justice, ils firent valoir leur crédit à la Cour: de forte que par leur faveur, l'Evêque obtint à peu

près ce qu'il demandoit. , Ils réprésentérent fortement aux Ministres les mauvaises dispositions des Latins, leur répugnance pour la prospérité de la Couronne Ottomane. leur dangereuse correspondance avec le Pape & les Venitiens, & leur ré-" folution d'opprimer l'Evéque Grec de Chio pour rendre l'Isle toute Latine. Ils ajoûtérent que dans cette dernière vûe les Papistes avoient sait des Collec-, tes en divers endroits de la Chrétienté; & que se prévalant de la pauvro-, té de l'isse, ils avoient acheté de cet argent, la meilleure partie des Egli-, fes qui avoient appartenu aux Grecs, les unes pendant plusieurs années, " & les autres durant des Siécles entiers.

, Les Latins, avertis de ce rapport, qui tendoit à les faire bannir, réso-, lurent de risquer tout, plûtôt que de devenir esclaves des Grecs. Leur " Evêque prit la route d'Andrinople, accompagné de dix Assistans, nommez pour le feconder en ce voiage: & ils partirent fulminant contre les Grecs. & les menaçant d'une terrible vengeance. Passant à Constantinople ils n consultérent avec œux de leur Communion qui y demeuroient, & sondérent les dispositions du Patriarche. Des que l'Evêque Latin fut arrivé à , Andrinople avec ses Affistans, on les jetta en prison, comme des personnes er déja convaincues, & on les tint quinze jours les sers aux pieds. La sour-" ce d'une si grande rigueur étoit pourtant moins le dessein de savoriser les " Grees, que celui de forcer les Latins à acheter leur liberté, car le Caimacan nommé Kara-Mustapha-Bacha aiant arraché des Grecs 4000. écus, fous promesse de faire pancher la balance de leur côté, & de punir leurs " ennemis, en recut 7000 des Latins, après quoi il voulut paroître neutre, & " marqua un jour pour la décisson du différent. Le jour étant venu & les par-" ties affemblées devant les Juges, le Métropolitain Grec fulmina terrible-" ment contre les Latins; les accusa de manque d'affection pour l'Empire Ottoman; & ajoûta, que pour lui, encore qu'il portât la Croix, il com-, battroit en tout tems, fous le Croiffant; finissant par plufieurs autres ex-" pressions, aussi pleines de flaterie que de diffimulation. Les Latins protes-" térent de leur fidélité à l'Etat, & n'oubliérent rien pour faire valoir leur " droit de possession; alléguant que les Eglises dont il s'agissoit leur appar-" tenoient, les unes en vertu des Capitulations, & les autres par acquelt, " ou par une jouissance au delà de toute préscription.

, Le Caimacan, amolli par l'argent des deux Partis, fut ravi de pouvoir se conduire avec une égale modération, à l'égard des uns & des autres. Il thijugea des lors quelques-unes des Eglifes aux Latins: Et comme fi les titres n des autres euffent été douteux , il en renvois l'éxamen & la discussion au Nnn 2 ., Bacha

Bacha & au Cadi de Chia. En même tems, il donna fous main aux Grecò un ordre particulier, qui obligacit ce Bacha & ce Cadi, de les mettre en poficificon des Eglific dont les Latins n'auroient pas joui plus de 60, ans: mais il «en trouva un fi petti nombre que les Greca perdients beaucoup plus dans cette dispute qu'ils n'y ont pu gagner du depuis, car les Latins ont par ce moien affermi leur positicifico sir un plu grand nombre d'Eugilier, que les Greca perdient de Greca, dans l'Ille de Chia, & dans toutes les autres lifes de L'artichiel, & de la Mer Institume.

Ceux à qui cette Relation pourroit être fuspecte, n'ont qu'à voir ce que le fineux Dodeur Moreir a derir, dans son grand Dictionaire, rouchanches principales listes de la Gréce, & ils feront convaincus qu'y ainst dans toures ces contrée-la plustueux Bevegues Latius, avec un très grand nombre d'Écule, figlique tè de l'Agilif, Romaine, les Proctefans ont un très just mobil et les Protefans on un très just mooil de rejetter les Confessions de Foi que les Prélats de France ons fait forger dans quelques-unes de ces siles, par des gens inconnus, ét qu'ils produient comme autant de timogranges de la Créance des Grecs non Latinifiz, puis que ces Prélats de la Communion de Rome ne donnent aucunes preuves qui fervent à démontrer que ce sont de viriables Grees Anti-Papaus qui ont ligné ces Dogmes, dont les Dockeurs de Port-Roial ont voulu le prévialoir dans leurs Controversies contre les Eglicies.

Réformées.

Nous trouvons dix de ces Confessions de Foi, dans le troisième Chapitre du huitième Livre des Preuves que ces fameux Controversistes de Port-Roial & de Sorbonne ont publiées en François, dans leur grand Ouvrage de la Perpétuité. Sur quoi on doit remarquer, en premier lieu, qu'il y a cinq de ces Confessions qui sont tellement uniformes dans toute la matière de leur contenu, dans le nombre de leurs Articles & même dans les termes & les expressions Grammaticales, que c'est une marque très évidente qu'elles one toutes été copiées sur une seule Minute dressee par les Prélats de France. de laquelle Mr. de Nointel a fait figner plusieurs Exemplaires uniformes aux Peuples de ces lifes, dans le tems qu'il s'y est transporté lui-même pour en visiter les Abbaïes & les Monastéres, comme il paroit, tant par ses Relations touchant ces voiages-là, desquelles nous avons donné ci-devant des Extraits, que par la datte des Confessions de Foi dont il s'agit, puis qu'elles font toutes de la même année que ces Relations. Cela paroit dans les Originaum Grees qui sont dans la Bibliothéque du Roi de France, & dont les Docteurs de Port-Roial n'ont donné que des Traductions en François. sans aucune Légalisation, & sans qu'il paroisse par qui elles ont été collationnées, ni en quel tems ces Traductions ont été faites, car il y en a VIII. dont la datte est entiérement supprimée, & une dont l'année est indiquée par hazard, fans aucune mention de jour, de mois, ni de lieu: mais il y a une de ces dix Copies au bas de laquelle ces Docteurs ont laisse échaper de leur plume une datte du 22. Juillet 1671. après le dernier Article de l'Attestation de l'Eglise d'Anaxia.. C'est précisement dans ce tems-là que Mr. de Nointel étoit dans les Isles des Princes où il mendioit plusieurs Attestations. Cela patoît dans le Chapitre V. des Preuves Authentiques du troisième

Volume de la Perpétuité des Docteurs de Port-Roial, où ils rapportent une des Relations de cet Ambassadeur, qui dit à la page 438, que le 21, du même mois & de la même année dont nous parlons, l'Abbé de Saint George de l'Isle de Prinkipo lui apporta une Attestation de sa Créance, & que c'est le seul des Religieux de cette Iste qui lui en ait voulu donner. Celle que le même Ambassadeur a produit sous le nom des Eglises de trois Isles, à sçavoir de Cenhalonie, de Zante & d'Itaque, n'est fignée que par une douzaine de Moines. & par trois ou quatre Papas qui ont mis leurs noms tous ensemble sur une même feuille de papier , au bas des mêmes Articles , qui sont au nombre de 12. de même que dans l'Attestation de l'Isle de Sifanto, & dans celle d'Andros, qui est une autre lile où il y a un Archevêque Grec tellement dévoué au service de l'Eglise Romaine, qu'étant hai de tous les véritables Grees non Latinifez, son témoignage n'a été confirmé que par un seul Prêtre de son Archevêché, où il y en a plus de mille, & par un Sacristain d'Andres. C'est pourquoi cet Archevêque ne trouvant que ces deux pauvres miserables Ecclésiastiques dans tout son Diocése qui voulussent signer comme lui, quelque choic en faveur de l'Eglife Romaine, s'est avisé de mendier le témoignage d'un certain Douis , ancien Archevêque de Milo . c'est à dire, d'un Prelat dégradé & chasse de son Eglise. Cela paroit dans le Chapitre III. du même Livre des Preuves Authentiques de Port-Roial, que nous venons de citer. Voila pourquoi ces Controversistes aiant honte de produire une Atteftation de cette nature, se sont contentez de dire à la page 415. de leur troisième Volume, que, l'Atteffation de l'Eglife d'Andros, contenant ablolument les memes termes que celle de Sifanto, ils n'ent pas jugé à propos de l'in-Grer avec les autres. On doit remarquer là-dessus, qu'il s'agit pourtant d'une Isle où il y a plus d'Ecclésiastiques & plus d'Habitans que dans aucune autre des quarante-trois dont nous avons donné la Lifte ci-deffus, car on encompte quinze mille dans celle-là toute seule, c'est à dire, plus qu'il n'y en a dans une douzaine des autres qui sont aux environs de celle-ci.

Les autres cinq Confessions de Foi qui ont seulement un Article de plus ou de moins que celles dont nous venons de parler, n'en sont différentesque par quelques termes ajoûtez ou retranchez, pour empêcher que le Lecteur ne s'appercut qu'elles étoient du même Auteur. Mais ce déguisement n'empêche pas qu'on ne découvre fort bien qu'elles ont été copices sur la même Minute, parce qu'il y a pour le moins les trois quarts de leurs Articlesqui ne différent pas d'une seule Syllabe, & que les autres contiennent aussi les mêmes termes dont on a sculement change la construction en renversant les phrases. Les Signatures n'y sont pas en plus grand nombre que dans les autres, car l'Eglife de l'Isle de Micone qui a pour le moins deux mille Habitans, comme on le peut voir dans la Lifte ci-dessus, a donné une Attestation qui n'est souscrite que par deux Moines & une demi douzaine de Papas, & la Signature de l'Evêque n'y a point été mile, quoi qu'il y en ait une dans cette lile là, comme cela paroit en ce que l'un de ces Prêtres qui a mis son nom au bas de ce témoignage, preud la qualité de Vicaire de l'Evêgue. Ce Prélat étoit apparemment enéveli avec les Géans que les Poètesont dit avoir été enterrez dans cette Iste, quand ils furent vaincus par Lir-Nnn 3,

cule. L'Attestation de l'Isle de Milo n'est signée que par une douzaine de Moines ou Prêtres, quoi qu'il y ait dans ce lieu plus de sept mille Habitans. Et enfin celle de l'Isle de Chio, où les Géographes ont compté une trentais ne de Villes, selon le témoignage même de Moreri, n'est pas munie d'un plus grand nombre de preuves que les autres, & bien loin qu'elles foient authentiques, il ne faut que jetter les yeux fur ces Signatures pour découyrir que ce ne sont pas des Grecs, mais des Latins & Papifles qui ont mis leurs noms au bas de cette pretendue Confession de Foi. Comme font, entr'autres, les Signatures de ceux qui s'appellent Jean , Antoine , Michel , George , Gabriel, Constantin, Clement, & trois Nicolas, qui sont des noms que les Grecs n'imposent presque jamais à ceux de leur Nation. On les trouve néanmoins très souvent emploiez dans toutes ces Confessions de Foi des Isles dont nous parlons, car dans l'Attestation d'Anaxia, il y a aussi trois Nicolas qui ont figné tous de fuite, & qui sont peut-être les mêmes qui ont approuvé celle de Chio. Ce qu'il y a de certain, & qui est reconnu des Historiens modernes, c'est que cette derniére Isle, dont le circuit est d'environ upe trentaine de lieues, est en si mauvaise réputation, pour le génie de ses Habitans, qu'il y a un commun Proverbe dans la bouche de tous les Grecs voifins de ce Pais-là, qui dit, qu'un homme de bon sens, & un cheval verd, sont

également rares à Chio. Quinnes aidemes à rejouns amoy.

Si on passe de toutes ces considérations particulières, à des circonstances plus générales, qui se trouvent également dans toutes ces dix Confessions de Foi , on en rencontre d'abord trois qui prouvent la nullité de toutes ces Piéces . & la fauffeté des témoignages qui ont été rendus par tous ceux qui ont figné ces formulaires de Doctrine, conformes aux sentimens de l'Eglise Romaine. Car en premier lieu, ces prétendues Confessions de Poi ne sont approuvées par aucun Acte Synodal. Et cela feul , fournit un juste motif pour les reietter entiérement, comme des Certificats supposez par des faussaires & des imposseurs. Les Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France ne seauroient disconvenir de cela, puis qu'ils ont approuvé le Concile de Jérusalem, qui dit formellement, dans le second Chapitre qu'on peut voir à la page 200 de ce Volume, que, , Tout Ecrit concernant la Foi , on quelques affaires Ecclefia-, fliques mis au jour pour servir de prenve , doit être fait & figné par une dén libération Synodale, après un examen public & inferé dans les Registres de l'Englise Patriarchale. Les Auteurs de ce Concile soutiennent butre cela, contre les Réformez, au commencement de leur troisieme Chapitre mis ci-devant à la page 302. " Qu'aucune Confession de Foi des Grees Orientaux ne peut être valide sans l'Approbation formelle & les signatures de tous les Patriarches : & que de plus il fant aust qu'elle soit dressee par le commun suffrage de tout le " Clergé & de tous ceux d'entre les Fidelles qui surpassent les autres en piété Ed en feavoir , de telle forte qu'il n'y ait presqu'aucun d'eux qui contredise aux Arn ticles de cette Confession. Puis que les Prélats de France ont emploié les Decrets de ce Concile con-

tre les Réformez, ceux-ci peuvent bien s'en servir à leur tour contre ces Prélats, & leur soitenir sur le témoignage du Patriarche & de tout le Clergé de Jérutalem, qu'il n'y a dans tout le grand & fameux Ouyrage de la

Per-

puis qu'elle n'est fondée sur aucune Pièce Synodale qui soit ou plus authentique, ou signée par un plus grand nombre de témoins que celle-là.

Ce même Decret nous fournit auffi, par conféquent, de quoi détraire toutes ces Attendaisms, ou Gespélions de Fai des Eglifes parles des Eglifes parles des Eglifes autoritaitées de la Gréce, ou des autres País de l'Orient, qui ont été dreflées par des perfissance per incamus à & produites dans l'Ouvrage de ces fineux Controverifiées de France, fans qu'on y trouve autres des carafféres de vériet dont elles devroient être accompagées pour être reções comme des Attellations viables de ce que les Grecs non Latinifez font protefion de croire, en matérie de Religion. Bien loin de cela ces Confellions de Foi prétendais portent avec elles toutes les marques de fauffett, & toutes les proveux dont on fe fert ordinairement, pour édomostrer en Jugement Schotsur, la fauveira des imagéliers, les sucuriries des Témains fubience. & Cles tergiver-faisiers de ceux qui dégalient à vérité.

Les personnes judicieus & équitables trouveront, peut-être, qu'il est inmite que nous spótions, a prés cela d'autres preuves et la suilité & de la familie de ces Atretations produites contre la Docèrine des Egliés Réformés, par les Prélats de 6 Prance. Mais saint le moine de poulfer encre nos démontrations beaucoup plus loin, en faveur de ceux qui n'étant pas du même gout que les autres fur la matière des Témoignages, sont dans l'opinion qu'on ne doir jimais négliger, dans les affaires lingienles, ce qui peut fervir à prouver les mêmes vérires, directement, ou indiréctement, par une furabondance de Droit, nous allons encore ajoûter ici deux autres Remarques générales, qui fervitione à convaienre les plus incrédules même, que tous ceux qui ont figné ce grand nombre d'Attethations dontil s'agit, téoient est impôteur. S' voici companent pous le prouvons par leurs proprets déclas

rations.

Ils parlent en général & en particulier de lépt Sacremens, d'aus manière qui se convient pain à la Doctrine qui elt reçué parmi tous les Circes mu Latinifiz ) cur il me récompifient que deux Sacremens d'infinition Divine, comme 
nous l'avons prouvé ci-devant, par divers témoignages irréfragbles, & entraures par toute les Relations des Hisfinansiers (C. Nouers des Paper, qui ont 
trauves par toute les Relations des Hisfinansiers (C. Nouers des Paper, qui ont 
thématiques les trouvent dans l'Histoire Circique de la Crénace des Nations du 
Levant, mife au jour par Rétabrid-Simon, l'un des plus Squvans & des plus 
célèbres Théologiens de la Communion de Rome, qui ne dit rien en cela de 
fon chef particulier, mais en établifiant tout ce qu'il avance, touchant cette créance des Greec, ann fur des preuter inseptiphées; que l'or des faits com-

Nnn 4

mus de tous crux qui ont voiagé dans l'Orient. Ceft pourquei les Prefismage incomus qui ont écrit, ou attebé le contraire, dans les Confeficions de Foi dont il s'agit, ne peuvent être que de faux témains. & on recomont leux impéture non feulement en ce qu'ils admettent figh Sacrouma propromest dist, mais aufil en ce qu'ils les nomment tous dans le même ordre de par les mêmes termes étimologiques dont on 6 tert dans l'Eglifs Romanise, quoi que ce foit une vérité incontrâble, que les noms de Costimuation, de Péalitens de d'Ordre, ne font point reçuit dans les Eglifs des Grecs pour exprimer l'Ondins que les petits enfans reçoivent chez eux en même tens que le Baptème, la Confesion de quelques adultes, de Vimpostins der main qui le tias non feulement pour l'Ordination des Prêtres Grecs; mais aufil pourcelle de leurs Docerus.

C'est aussi une chose inusitée parmi les Grees de célébrer tous les jours la Liturgie, cependant ils déclarent formellement dans le premier Article de la Confession de l'Eglise de Milo, qu'ils consacrent tous les jours, & dans le fixieme de celle de Sifanto, qu'il faut que les Chrétiens invoquent la Sainte Vierge & tous les Saints qui font dans le Ciel : ce qui est entiérement contraire à leur Doctrine Théologique, qui n'établit ni Paradis, ni Enfer, jusqu'au jour du Jugement universel. Ils disent la même chose dans le fixieme Article des Confessions des Eglises de Céphalonie, de Zante, & d'Itaque, en y ajoûtant de plus, que ceux qui prient la Vierge & les Saints qui sont dans le Ciel , rendent à Jesus Christ l'honneur qui lui est du, ce qui est une propofition aussi fausse qu'absurde, puis que selon la distinction qu'ils sont dans toutes ces Confessions entre le culte de Dulie pour les Saints , & celui de Latrie pour Jésus Christ, ils ne rendent pas à ce Divin Rédempteur, le Culte qui lui est du en priant la Vierge & les Saints, à moins que cette prière ne foit un véritable Culte de Latrie, & c'est justement tout le contraire de leur Doctrine, & une opinion qui renverse de fond en comble cette vaine diffinetion de Culte de Dulie & de Latrie, dont l'Eglife Romaine se sert auffi pour pâlier ses Idolatries; mais la voila condamnée par cette Confession des Grecs, qui se confondent aussi eux-mêmes par leur propre déclaration.

Leur mauvais foi se prouve encore d'une manière incontestable par dix autres Articles, qui sont le sujet de nôtre dernière Remarque générale sur toutes les Confessions de Foi de ces Eglises Insulaires dont nous parlons.

On trouve dans ces dix Articles, qui sont les derniers de chacinne de ces Confessions de Foi; que les Livres de Fois; de Vigilit, de l'Esclépssige, de Barre, & des Maccables; quoi qu'Apocriphes chez les Hebreux, sont néammoins partie de l'Escriture Sante, dans la Créanne de ceux qui ont signé ces Autestaions. C'est néammoins une vérité très connuié, que cous cux d'entre les Greces qui sont signere de la Communion de Rome, ne metten de contract que celui qu'on en fait dans les Eglifes Réformées. No product de la contract de la commente de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la contract de la

#### CONFESSIONS DE FOI.

fession de Foi de cinq Patriarches & de trente-cinq Métropolitains Grees, de laquelle nous avons fait l'Analyse ci-devant, depuis la page 451. jusqu'à la 454. ils y trouveront que tous ces Prélats ont décidé cette question d'une manière bien différente de celle des Moines, & des Papas des Isles de l'Archipel: car bien loin de soûtenir, que ces Livres font partie de l'Ecriture. Sainte, ils ont dit, au contraire, que s'ils ne les rejettent pas entiérement comme PAYENS & PROPHANES, c'eft parce que les Canons Apoftoliques & les Conciles de Laodicée & de Carthage, en aiant fait divers Catalogues, cela donne lieu de ne les négliger pas ENTIBREMENT. Voila le propre langage de ce grand nombre de Patriarches & de Métropolitains Grecs, qui avoient fans doute une connoissance plus éxacte du véritable sentiment de toute l'Eglise Orientale, touchant ces Livres Apocryphes, que ce petit nombre de pauvres Moines Insulaires, qui les ont mis au rang des Canoniques, pour faire plaisir à l'Ambassadeur de France, lequel mit tout en œuvre pour les porter à signer aveuglement toutes ces fausses Attestations, qui se détruisent d'elles-mêmes, par tout ce que nous avons rapporté ci-devant, & outre cela par cette dernière Confession de Foi, dont ce Ministre d'Etat & les Prélats de l'Eglise Gallicane ont fait un si grand cas, dans la production des Ecrits & des Témoignages, par le moien desquels ils ont entrepris d'établir les Dogmes erronez, & les pratiques idolatres de leur Eglise. Mais au lieu de cela, ils ont forgé des Armes pour se détruire eux-mêmes, comme il paroît dans tout le contenu de cet Ouvrage.

Les Controversistes qui ont entrepris la désense de l'Eglise Romaine contre les Réformez, ne doivent plus se vanter d'avoir remporté quelque victoire par la production de toutes ces fausses Piéces, ni s'imaginer de pouvoir encore tirer quelqu'avantage de ce que nous ne sommes pas entrez dans le détail de toutes les Attestations qui sont contenues dans les quatre gros Volumes de leur Perpétuité: car aiant fait voir que les plus confidérables sont remplies de faussetez & d'impostures, ou ne doit plus ajoûter foi à celles dont les témoignages sont beaucoup plus suspects, & le contenu rempli de faits & de circonstances entiérement incompatibles avec des véritez très solidement établies, ou reconnues parmi tous les Chrétiens Grecs & Latins. Telles font, par éxemple, les preuves que les Docteurs de Port-Roial ont tirées d'un Ouvrage publié fous le nom d'un certain Moine, nommé Agapius, qu'ils prétendent avoir été un Grec non Latinise. Car la preuve que ces Mese fieurs en donnent, n'a aucun autre fondement que la Signature de fept Moines inconnus, dont quatre se disent Religieux de quatre différens Cloîtres du Mont Athos, & les autres trois ne disent point de quelle Communauté ils font. N'est-ce pas se mocquer du monde que de mettre un Certificat de cette nature au rang des preuves authentiques de la véritable Créance des Grecs non Latinifez? Qui peut sçavoir si ces pauvres Caloyers étoient dévouez secrétement au Papisme, ou s'ils étoient Anti-Papaux? Ils peuvent même avoir été Mahométans, ou Juifs, ou Païens, sans qu'il soit possible de le découvrit en Europe, ni même quand on s'en iroit au Mont Athos pour s'en informer; car il s'est fourré divers Hérétiques dans ce lieu là, depuis l'an 1420, à l'occasion des grands troubles qu'y suscita l'Empereur Michel Palcologue, lequel 000

pour des raisons d'Etat, & pour soûtenir son Empire chancelant, introduisse parmi les Grees les maximes de l'Eglise Romaine, & la Primauté du Pane de Rome en plusieurs lieux de l'Orient, où les Latins se sont maintenus jusqu'à présent. Et sans cela même, qui est-ce qui pourroit découvrir quel a été le véritable caractère & le génie de ces pauvres misérables Valets de Convent. qui étant fans renom, fans science & sans Dignité, n'ont sans doute fait aucune figure considerable, parmi fix mille Moines, qui habitent dans les Cavernes de cette Montagne, qui ne dépendent d'aucun Patriarche, & qui envoient ordinairement, tous les ans, deux mille de ces Caloyers, ou Pandoques, faire des quêtes à Constantinople, à Smirne, en Bulgarie, en Servie, en Candie, & dans tous les autres lieux où l'Eglise Orientale a des Sectateurs? On ne doit pas être étonné que ces Moines soient en si grand nombre puis qu'ils occupent seuls une Montagne qui a cinquante-trois lieues de circuit, qui est habitée depuis son plus haut sommet jusques au bas, aient dans ses Vallées une vingtaine de grands Monastéres, qui paient au Grand Seigneur un Tribut de mille écus par mois. Le premier est Sainte Laures taxé à 110 écus. Le 2. est Caral; taxé à 25. écus. Le 3. Philothie; exempt de taxe. Le 4. est Ibero; taxé à 85. écus. Le 5. est Stauronichetas; taxé à 18. écus. Le 6. est Pantochratora; taxé à 57. écus. Le 7. est Contlomonfes; taxé à 55. écus. Le 8. est Batopedi; taxé à 110. écus. Le 9. est Simeno; taxé à 25. écus. Le 10. cst Chiliadar; taxé à 100. écus. Le 11. est Zograph; taxé à 35. écus. Le 12. est Castonomenico; exempt de saxe. Le 13. est Dochiaros; taxé à 30. écus. Le 14 est Zenoph; taxé à 30. écus. Le 15. est Roufes; éxempt de taxe. Le 16. est Xeroposame; taxé à 56. écus. Le 17. est Gregoire, taxé à 25. écus. Le 18. est Simopitra, taxé à 74. écus. Le 10. est Denis; taxé à 60. écus. Le 20. est S. Paul; taxé à 25. écus. Toutes ces sommes ne sont que 900. écus; mais les Moines des Convenes taxez se cottisent des cent écus qui manquent pour faire la somme de mille

Nous fommes entres dans ce détail pour faire voir que ce n'est pas fancomonishace de causie que nous avons dit qu'il y avoit ordinairement sir mille Caleyers sur le Mossi Albers, en y comprenant deux mille Paulopus on Squitens qui sortent tous les ans de là pour aller mendier de part & claure. Cest pourquoi il a'y a rien de plus facile que de faire signer à ces pauves ignumes tout ce qu'on veue, en leur donnant quelques sumines qu'ils extorquena à force d'amportunites, & en faisant toutes fortes de baléties: parce que d'abben qu'ils sont de retour chacun dans fon Monalière, celint qui apporte ce long par les portunes de l'est de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la comprendite de la

- family by Late to

vie éxemplaire, & qu'il a fait imprimer à Venife un Livre institulé, le Suiter des Péleburs, dans lequel il parte des figs Môfiters de le Neil Volla, felon l'imagnation debaufité de ces Mefficurs, une preuve inféringable de la Périté de de la Projetuist de la Créance de l'Églife Romaine fur tout ce qui concerne la matière des Sacromens, parmit tous les Chétiens, de dans toutes le partie de la plus attrasquaré qui puisfe monter dans le revueux ress des traiters parents de la plus attrasquaré qui puisfe monter dans le revueux ress des traiters que en la plus attrasquaré qui puisfe monter dans le revueux ress des traiters que en la plus attrasquaré qui puisfe monter dans le revueux ress des restrates de la plus attrasquaré qui puisfe un onte production de la Prelat qui l'orte milé au pour récoir pes proper à éclairer les vérieze de la Religion, & encore mons à reservier celles qui ont été établier par les Théologiens Réformens, for les plus faisfer handamens que su pair établier par les Théologiens Réformens, for les plus faisfer fautements que su pair de traiter de la Religion, & encore mons à reservier celles qui ont été établier par les Théologiens Réformens, for les plus faisfer fautements que su pair de

fe jamais travere dans le Chriftianijane.

On se tromperoris fort si on s'imaginoit que ces sumeux Controversistes de l'Egglis Romaine, ont peut-être mieux résis là stait un meilleur choix lors qu'is non produit des Témoignages, ou des Constessos de Foi des sutres Peuples de l'Orient, qui suivent le Rite Grec, & sur tout quand ils ont mis en lumière des Ecrits sins ou signet par des Partiarches & par des Prélats d'un grand renom. Ceux qui pourroient avoir cette pensée stront bientos convaincas qu'il n'y a sine de meilleur, dans aucune des productions, dont cos Prélats de France ont shit taat de bruit & tant de cas, s'ils é donnent la peine de jetter les yeux, pour un moment, sur celle, d'entre toures ces Consessions de jetter les yeux, pour un moment, s'un celle, d'entre toures ces Consessions de principal de noment de neu leux principal de de neu leux ministres d'État en Europe, e & qui a même ébous quedques

Réformez de considération, & donné prétexte à l'un d'entr'eux fort connu & renommé dans le monde, à se jetter dans le Parti de l'Eglise Romaine.

Le grand Maréchal de Turenne avoit toûjours eu du penchant pour la Religion Romaine, si l'on en croit quelques personnes. Mais des motifs particuliers l'avoient obligé de distimuler ses sentimens. Enfin, résolu de se déclarer, il se rendit aux remontrances qui lui surent faites. Entre ces remontrances, il n'y en cut point qui femblat avoir fait de plus puissantes impressions sur lui que la considération de la conformité présendue des Orientaux avec l'Eglife Romaine, dans tous les points controversez entre cette Eglife & les Protestans. Pour l'en convaincre, on lui présenta une Confesfion de Foi du Patriarche d'Arménie, & de quelques-uns de ses Evêques. qui avoit un grand rapport avec les sentimens de l'Eglise Romaine. Monfieur de Nointel, Ambassadeur du Roi de France à Constantinople, avoit obtenu sans beaucoup de peine, les seings de ces Evêques & de ce Patriarche qui étoit chasse de son Siège d'Ermiazin; par la faction du Docteur Eleazar, autresois Evêque de Jérusalem: comme ce Patriarche dégradé le dit lui-même dans le Prologue de sa Confession Nous en avons copié l'Original, qui eft en Langue & en caractères Arméniens, dans la Bibliothéque de Saint Germain à Paris, & l'aiant fait traduire littéralement, par une perfonne qui entend fort bien cette Langue, il ne nous a pas été difficile de reconnoître que cette prétendue Confession n'est autre chose que l'Ouvrage de quelque Moine Latin; car les pensées, le stile, la forme, & le plan de route cette

O00 2

Piéce

478

Pièce en découvrent manifestement l'Auteur. Cela paroit en premier lieu. parce qu'il n'y a pas un seul mot dans la Langue Arménienne qui réponde au terme de Sacrement, & qui puisse donner les idées qu'on en a parmi les Latins: néanmoins, les Docteurs de Port-Roial l'ont mis très expressement dans leur Traduction Françoise & Latine, parce que le prétendu Auteur Arménien leur en a fourni le prétexte par des expressions barbares & inintelligibles, qui peuvent servir de Passeport à mille Sacremens si on veut les tirer de là. En second lieu, la Doctrine universelle de l'Eglise Arménienne porte, qu'il n'y a point d'autres Saints dans le Ciel que la bien-heureuse Vierge &c. le Prophéte Elie. Mais la Confession dont il s'agit, y place tous ceux de l'Eglise Romaine. En troisième lieu, il paroît dans l'Histoire de ces Arméniens, impriméeà Rome l'an 1650, par Galanus, qui a demeuré long-tems parmi eux & travaillé par ordre du Pape à les réunir avec l'Eglise Romaine, qu'ils font si éloignez de recevoir la Doctrine des sept Sacremens des Latins, que leurs Docteurs qui font beaucoup plus habiles & plus estimez. que leurs Evêques, & que leurs Patriarches, n'ont pas la moindre conneilsance de la Confirmation & de l'Extréme-Onction: & cependant, on trouve dans la Confession dont il s'agit, tous les prétendus Sacremens du Papisme, & même la supériorité du Pape établie par dessus les Ecclésiastiques, en ce que les Auteurs de cette Confession, nient dans le quinzième Article que tous les Prêtres soient égaux par l'Institution de Jésus Christ. Cette question qui a tant fait de bruit dans le Concile de Trente, où les Papes ne voulurent jamais permettre qu'on déclarat l'Episcopat d'Institution Divine, n'a jamais été décidée parmi les Grecs. Voila pourquoi il est très évident que cet Article & tous les autres dont nous venons de parler, étant contraires & opposez à la Créance des Arméniens, la Confession de Foi qui les établit ne peut être qu'une fausse Attestation de quelques Imposseurs, dont Mr. de Nointel avoit mendié les Signatures, pour éblouir les ignorans, qui ne sont pas capables de faire réfléxion aux circonstances, & aux faits que nous venons de remarquer.

On peut même dire qu'il y a plusques personnes fort éclairées qui n'ont pas cri qu'on put étirune ce grand nombre de timosignages, dont nom avons siat voir la mulité, san y emploier une infinité de raisonnemens & de Piéces authentiques, dont onn e sejurois têtre muni en Europe, san les faire venir à grands fraix & avec beaucoup de peine, de toutes les contrés des Pais Orientaux; mais celles que la Divine Providence nous a sist tomber entre les mains, écant jointes avec tous les Manustaules que nous tirons de propres Ouvrages dont les plus fameux Controversifiet de l'Egisië Ros de propres Ouvrages dont les plus fameux Controversifiet de l'Egisië Ros me nous le faisons voir cit par autre les Réformes; nous avons trouvé, comme nous le faisons voir cit par que les Docteurs de Port-Roisi appellar Aubustin's a autemn de ces Piéces que les Docteurs de Port-Roisi appellar Aubustin's a autemn de ces Piéces de une fortier qui se qui se publicé être détroite par ces moiens, lors qu'is forti joint a une Critique judicieus & bêin etxade.

Nous en donnerons encore un éxemple, sur une Attestation que Mr. de Nointel dit avoir obtenuë, de la Commanualé des Peroies à Constantinople, & que les Docceurs de Port-Roial ont produit, signée de X1X. Grecs nou-

Latini-

## CONFESSIONS DE FOI.

Latinifez, à ce qu'ils prétendent, comme on le peut voir à la page 467. de leur VIII. Livre des Preuves de leur troisième Volume. Pour détruire ces dixneuf témoignages, dont la moitié femblent être confirmez par les fignatures des Magistrats & Conseillers de la Communauté des Grecs de Constantinople, il ne faut que comparer leurs noms avec eeux des principales Familles qu'on sçait, par des Histoires & par des Relations Authentiques, être établies dans cette Ville là , où les Grees non Latinisez ont des Priviléges particuliers, qui leur ont été accordez par le Grand Seigneur, dans des Capitu-

lations publiques.

Monsieur de la Croix Secrétaire de l'Ambassadeur de France, qui a eu soin de faire un Recueil de tout cela , pendant qu'il étoit à Constantinople. & qui l'a dédié au Roi son Maître, dans l'Etat de l'Eglise Grecque, dont il a été parlé ci-devant, nous fournit à la page 4. du second Chapitre de ce même Ouvrage la Lifte de toutes ees Familles Grecques & Nobies , qui font au nombre de vingt , appellees , Juliani , Rosetti , Diplomatachi , Mauro , Cordati , Crisosculi , Vlasti , Cariosili , Ramniti , Mamenadi , Cupragbioti , Muselimi, Succi, Veneli, Ciuchidi, Contaradij, Mauradii, Ramateni, Francidi, & Francopoli. Il n'y a pas un de ces surnoms dans l'Attestation dont il s'agit. Car on n'y trouve que les suivans, Daperiis, deux Perone, trois Negri, Tefla, Grillo, deux Navone, Fontana, Dane, Summa, Gerachi, Andrea, Fornetti, Baroni , Cuper & Tarfia , qui est peut-être parent de ce Tarfia fameux Apoftat , dont nous avons rapporté l'Histoire ci-devant.

D'où vient qu'il n'y a pas un de ces Grees Nobles de Constantinople, qu'i ait figné la Confession de Foi de ces autres Grees présendus de la même Ville, fi ce n'est que ceux de la Communauté des Perotes sont presque tous Latini. 62 . & affistent aux Offices de ceux de la Communion Romaine dans le Fauxbourg de Péra, où réfide l'Ambassadeur de France ? Voila pourquoi ce Ministre d'Etat a obtenu l'Attestation de ces faux Grees qui vivent sous sa fauve-garde, & qu'il n'a pas pû avoir une seule signature des véritables Grees qui ont leur demeure dans la propre enceinte des murs de Constantinople. où le Grand Seigneur ne souffre point les Papifles , ni les Grecs qui leur adhérent. Cela font des faits de notoriété publique, & qui rendent par con-Cequent nos preuves , touchant la fauffeté de cette prétendue Confession de Foi ,

incontestables.

On s'étonnera, peut-être, qu'un Ministre d'Etat de la Cour de France; & que les Prélats de l'Eglife Gallicane, aient agi de concert, pour substruct pluficurs centaines de témoins, & pour tromper, autant qu'il leur a été possible, tous les Chrétiens de l'Europe, tant dans le Papisme, que parmi les Réformez. Mais cet étonnement cessera bien-tôt, si on fait résléxion aux maximes politiques des gens de Robbe & d'Epée, qui se trouvent dans une situation propre à faire leur Cour aux Puissances qui travaillent à conserver & à étendre le Papisme, sous divers prétextes, ou par divers motifs qu'il n'est pas question de publicr maintenant ici. Il suffit, pour nôtre but, de donner une preuve bien convaincante des calomnies & des impossures que Mr. de Nointel n'a pas fait difficulté de mettre en usage, pour détruire, non-seulement la Religion Réformée, mais aussi l'honneur & la réputation des Puis. 000 3

fances Souveraines qui la fuivent & la protégent, selon toutes les régles de

l'équité & de la confcience.

Car au préjudice de tout cela, Monfieur de Nointel a fait servir son Caractére d'Ambaifadeur pour autorifer, de sa propre Signature, la plus moire calomaie & la plus infigne fauffeté dont il se soit pu aviler, pour faire à croire à tout le monde, que les Seigneurs Députez aux Etats Généraux des Provinces. Unies des Pais-Bas, avoient plus à cœur leurs propres intérêts temporels, que ceux de leur Religion, & que cela paroiffoit en ce que pour faire réuffit leurs desseins touchant quelque Commerce dans la Turquie, ils avoient fait imprimer à leurs dépens, des Livres très préjudiciables à la Religion Réformée, pour en régaler des Ministres d'Etat à la Porte Ottomane, & entr'autres, un celebre Favori du Grand Seigneur, nommé Pannjetti qui étoit Grec de Nation, & Interpréte de l'Empereur d'Allemagne, à Constantinople, Voici l'impossare dont il s'agit, dans une Lettre de cet Ambassadeur de France, de laquelle les Docteurs de Port-Roial ont publié très impudemment un Extrait, avec l'Approbation des Prélats de France, dans le VIII. Livre de leurs Preseres contre les Réformez, à la page 401. du quatorzième Chapie tre, dont voici les propres termes, au fujet d'un Livre intitulé, Confession Orthodoxe de l'Eglise d'Orient, qui contient divers Articles propres à combattre la Doctrine & la Créance des Eglises Réformées.

" C'est une chose admirable, (dit Mr. de Nointel, ) non pas que ce Lie " vre ait été imprimé en Hollande, puis que tout s'y imprime indifféreme ment par le desir du gain: mais que l'Impression s'en soit faite par l'Au-, torité Publique, gratuitement & avec tant d'éxactitude. Il est vrai que le " desir d'acquérir l'amitié de Mr. Panajotti y a contribué. Mais l'on peut , croire auffi que comme fans une confidération auffi forte que celle-là, Mel-39 fieurs les Etats n'auroient jamais consenti à fournir des armes contr'eux-me. mes, Dieu a permis qu'ils y fussent comme forcez par des vhes temporelles. , afin que le reméde fut rendn public par ceux-mêmes qui avoient contri-, bué au mal. Le Résident de Hollande, nommé Cornelius Aga, avoit corrompu Cyrille Lucar. Il en avoit tiré une Profession de Foi Calviniste, sous le nom de l'Eglise d'Orient. Il avoit donné à ceux de sa Seite un moien d'éloigner d'eux le reproche de singularité dont ils sont accusez; & com-" me il ne se pouvoit vanter tout au plus que d'avoir un Patriarche & quel-" ques Eveques participans à son Herefie, il commettoit une fauffeté, &c " faisoit une injure à l'Eglise d'Orient, en lui imputant l'Opinion d'un Pa-" triarche & de quelques particuliers. Cette manière d'agir étoit d'autant " plus injufte, qu'il sçavoit bien que fon argent avoit fait parler ces Mefficurs " comme il avoit voulu. Ainfi il étoit raisonnable que la réparation en fut authentique. Il a fallu que la condannation de ces principaux Articles Calvian niftes ait été réduite en forme de Catéchifme.

"Il n'y a point d'Imprimerie Grecque à Constantinople. Celles qui se " pourroient trouver en Valachie ou en Moldavie, ne sont pas affez correc-, tes. Il y auroit eu du danger à se pourvoir en Moscovie. Ceux de l'Eglise Latine n'auroient peut-être pas voulu confentir d'imprimer un Livre qui " ne contient pas des sentimens Catholiques touchant la Procession du Saint

" Efprit,

### CONFESSIONS DE FOL

" Esprit, & quelques autres points. Ainsi il ne restoit plus que les Protef-, tans ; & je ne doute point que Dieu n'ait permis la rencontre de toutes cos " difficultez , afin qu'on se trouvat dans la nécessité de se servir des Hollan-" doit , & qu'ils reparassent ainsi l'injure qu'ils ont fait à l'Eglise d'Orient. " Et comme leur Resident y avoit donné lieu , qu'il l'avoit tramte , & qu'il y avoit emploié son industrie & son argent, on ne peut pas desirer une repa-, ration plus expresse qu'un defaveu de ses Calonnies par ses Supenseuns. " qui font imprimer à leurs dépends un Livre qui découvre la fauffeté qu'avoit avance leur Resident. Il avoit corramou un Patriarche & quelques par-, ticuliers par argent : & fes Maitres font Forcez par une conduite admirable de Dieu, de se servir de leur argent pout rendre public le contrain n re d'une Confession de Foi toute venale. Il prétendoit cacher une vérité de m fait par des vues toutes bungaines , voulant authorifer à quelque prix que ce " fut , une chole qui favorisoit sa Religion ; & d'autres vies bumaines cons TRAIGNENT MESSIEURS LES ETATS GENERAUX DE DESAVOUER " LEUR MINISTRE, & pour cet effet , ILS FONT IMPRIMER A LEURS BEPENS CE LIVRE QUI CONDANNE LEUR RELIGION, & il leur en colita QUATRE MILLE FRANCS pour en remplir des Quaiffes , & leur , Resident ainnt été nommé en ce tems-là pour venir à Constantinople, MES-" SIEURS LES ETATS lui ordonnerent de fe charger de ces Quaiffes & d'en p faire prefent au Sieur Panajotti.

Monfieur de Naintel ne garde aucunes melures dans cette Lettre. Il fo fert par tout, de termes choquans & injurieux contre la Religion Réformée, contre l'Ambassadeur des Etats Generaux, & même contre Leurs HAUTES PUISSANCES. Il leur attribue par tout , des vies bumaines , & des desseins préjudiciables à leur propre Religion. Il les accuse d'avoir forgé des armes contre leurs Eglifes , par des intérets temporals , & d'avoir contribué au mai par lequel leur Ambassadeur a corromps un Patriarche & des Evêques par argent. Il répéte cela plusieurs fois , & dit ouvertement , que cer Ambeffadeur des ETATS GENERAUX a fait des injures à toute l'Eglife d'O. rient , qu'il a commis des fauffetez & fait des injuftices ; mais que LEURs HAUTES PHISSANCES, fes Maîtres, out été forcez d'en faire la réparation authentique par un desaven public , & qu'il leur a même fallu mettre la main à la bourse pour rendre public un Ouvrage qui detruit la Religiou Réformée;

& enfin, il se parle de cette Religion que comme d'une Sesse de gens sans conscience, de feurber, d'Hiertiques & de feussaires. Que diront les Ministres d'Eust de la Cour de France, & tous les Prélats de l'Eglise Gallicane, si nous leur faisons voir que Mr. de Nointel, qui a été leur principal Agent dans les Païs Orientaux pour y suborner toute sonte de personnes en saveur de la Sette Antichrétienne du Papisme, n'a pas sait conscience de tromper le Roi de France, son propre Maitre, & d'emploier les eroffes fommes d'argent que ce Monarque lui fournifloit , non pas à des usages de Piété , comme il le faisoit entendre, mais à tramer des Mystères d'inignité qui le découvrent maintenant par la lecture de ses propres Ecrits . dans lesquels on voit qu'il a été un plus grand fauffaire que tous ceux dont il ch fait mention dans les Hiltoires des plus infigues imposeurs. Nous n'au-000 4

rions jamais entrepris de mettre su jour & de foûtenir un fait de si grande consséquence, s'oit ée faiteux Personage r'avoit pas emplois ée son sette vie pour ternir , autant qu'il lui à tét possible, l'honneur & la réputation des Souves RAINES PUESSANCES dont il a partée d'une manière tout à fait indigne, & s'il n'avoit pas transt , par mille templots de s'authorie à destruction de toutes les Eglisles Réformées. Mais, poit qu'il ett tres manifelte par tous se Ecrits, & sir tout par sa dernite Lettre que nous venons de produire, qu'il n'a trien épargad de tout se qu'il y a de plus face, nons de produire, qu'il n'a trien épargad de tout se qu'il y a de plus face, hirton les devoirs esténnicle de noire Ministère Evangdique, & la fidélisé que nous devons aux Putsances Sances Souvestaines, sous l'aucusta Protétion desquelles nous avons le bonheur de professer avec Elles la véritable Religion Chrétienne, qu'Elles défendent tous les jours contre les attentats du Papisse, si nous ne mettions pas su jour les Prevoes Authenisques que nous avons, pour déstruire toutes ces noires calonnées, & ce singées que nous avons, pour déstruire toutes ces noires calonnées, & ce singées

impostures de Mr. de Nointel.

Voici, pour cet effet, des témoignages qui ne peuvent être rejettez sous aucun prétexte, & qui font les plus forts qu'on puille jamais produire sur cette matière, pour confondre les Docteurs de l'Eglise Romaine, les Prélats de France, & tous ceux qui ont voulu faire, comme eux, quelqu'usage de ces écrits pleins de menteries , & de ces infames libelles , contre les Réformez. On n'a qu'à jetter les yeux sur la Lettre que nous allons produire de l'Archevêque Deus, Patriarche de Constantinople, & sur la légalisation authentique, par laquelle Mr. de Nointel a ratifié & appronvé tout son contenu, & on y verra d'une manière bien évidente, que ce ne sont pas les ETATS DE HOLLANDE, mi LES SEIGNEURS DEPUTEZ AUX ETATS GENE-RAUX, qui ont fait une Rétractation publique, un Désaveu formel, & une Réparation solennelle des choses que Mr. de Nointel a témérairement ofé mettre par écrit . & que les Prélats de France ont eu l'audace de publier : mais que c'est Mr. de Nointel lui-même, ce Ministre d'Etat si fameux de Louis XIV., cet Agent si expert du Clerge de France, ce Chef & Protesteur des Emissaires de la Cour de Rome, qui s'est rétracté par un Ecrit Authentique de toutes les fauffetez & calomnies qu'il avoit eu l'imprudence de mettre dans sa Lettre, dont nous avons donné ci-devant l'extrait. Et outre cela, Dieu a tellement châtié les Prélats de France qui s'étoient servis des impossures de cet Ambassadeur pour éxécuter leurs pernicieux desseins, qu'il ont forgé avenglément des armes contr'eux-mêmes, & déboursé leur argent pour faire imprimer l'Arrêt authentique de leur propre condamnation , qui fera manifesté dans tous les Pais du monde, parmi tous ceux qu'ils ont voulu séduire, & qui seront desabutez des calomnies de cet Ambassadeur , & des tromperies du Clergé de France, par la lecture des trois Pièces suivantes, tirées du quinzième Chapitre des Pièces Authentiques du troisième Volume des Docteurs de Port-Roial. qui parlent eux-mêmes en ces termes.

"On en étoit justement à l'impression de ces Astes & Attestations de l'Ea "glife Grecque, lors que le Secrétaire de Mr. l'Ambassadeur étant arrivé "de Constantinople à Paris, pour apporter à Sa Majeste la Ratification de "Trais. "Traitez conclus avec la Porte, a apporté en même tems les Originaux de plunificurs Atteflations Aubonstiques que les Patriarches d'Orient avoient prie Mr.
l'Ambufflation de faire précinente au Roi, pour la juithination de leur Foi nontre les calomnies des Ministres Calvinistes. Il y avoir parmi ces Attefnations un Mamiferis magnifiquement relle , dont le Sieur Panajuti Estion prefent à Sa Majettle, pour être confervé dans sa Bibliothèque, & servir à namas de tremojarque de la Foi de l'Egglied d'Orient.

» jamais de temosgrage de la red de l'église d'orient.

"Ce Manufrie et l'un des Originaux de la Guéffina Oribadoxe. Il et fi.

"gué par le Patriarche de Confantinople, par pluficuri Evêques & divers
"Officiers de fon Eglis." Mais au lieu que les Exemplaires imprimez ne

font que Grecs, ce Manufrir et Corec & Latin, le Latin n'étant pas moins
Original que le Grec. On y a mis la la teu un nouvelle Apprebation de

Deits', qui marque que le Sieur Panojetir en a fait faire une icconde Edi
tion à la prière de ce Patriarche , & que ce Séigeur en a délirbué gra
tuitement les Exemplaires dans tout l'Orient, comme il avoit fait de la pre
mière. Voici cette Artelation.

#### DENIS PAR LA MISERICORDE DE DIEU.

Archevique de Constantinople la nouvelle Rome, & Patriarche Oecuménique.

"Deux qui s'appliquent continuellement & qui font leur étude journaful lière de Sainta Livres, en tirent affurement un fruit de faltu très confidérable. Car elle elt comme un chemin qui conduit d'une manière furnaturelle ceux qui courent droit à la gloire éternelle , & qui leur donne u une heureufe fin i pui que , félon l'Ecriture, celui-là est heureux qui » s'occupe nuit & jour dans la Loi du Seigence.

" C'est pourquoi considérant que la lecture de cette Doctrine peut être " fort utile, qu'aiant été composée il y a quelques années par des Docteurs " Orthodoxes , reçûë & confirmée par les vénérables Patriarches qui nous ,, ont précédé, & imprimée quelque tems après par les foins , le travail , & aux DEPENS du très fage & très Orthodoxe Seigneur Panajotti , premier " Drogman des Empereurs d'Orient & d'Occident , notre très cher Fils spi-" rituel , plein de piété & d'un zéle Divin , on en a distribué gratuitement , des Exemplaires de tous côtez aux Chrétiens , pour l'utilité commune ; & ,, que tous les Exemplaires aiant été emploiez à cette distribution, plusieurs , personnes qui demandent tous les jours avec empressement une Pièce si utile , n'en peuvent avoir : nous avons crû qu'il étoit de nôtre devoir de , foigner à cela , & de folliciter ce même Seigneur de suppléer à ce défaut , par une seconde impression , lui représentant qu'il s'aquerroit par la une réputation non seulement égale à celle qu'il a déja par toute la terre, mais nune meilleure & qui la furpasse de beaucoup, qui est celle par laquelle " les belles actions deviennent immortelles. Et comme il a un zéle ardent " pour le bien public, il n'a pas négligé nôtre conseil ; mais au contraire il " l'a auffi-tôt éxécuté avec l'aide de Dieu, & par une seconde impression s n donné de nouveau aux Fidéles un nombre considérable de Livres, rendant

Ppp

ainfu in fervice important à celui qui en étoit l'Auteur, en ne laissant pasoblécureir son Ourage. Car le Sieur Métélius Sprigus Dockeur de lagrande Eglife a travaille avec beaucoup de sois, por coirte de Partiarche Reu
Synnode, a revoir de nieure con de consume prior de montante de conChrétien cheir de nieure con favorablement canne prior de mitoria de conconsume de la consume con consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de mitoria de consume prior de consume prior de mitoria de consume prior de consume prior de mitoria de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume prior de consume

#### DENIS DE CONSTANTINOPEE.

n Il y a à la fin du Manuscrit un Alle de légalization de Mr. l'Ambassadeur, n qui rend témoignage de la véristé de cette Attestation du Patriarche Denis, n en ces termes.

"Nous, Charles-François Olier de Nointel, Conseiller du Roi en ses Con-, feils , en fa Cour de Parlement de Paris , & Ambassadeur pour Sa Ma-, jesté très Chrétienne à la Porte Ottomane, certifions & attestons, que le , présent Manuscrit Latin & Grec , intitulé , la Confession Orthodoxe de l'E-, glife d'Orient, nous a été mis entre les mains par le Sieur Panajotti prémier " Înterpréte de la Porte : qui nous aiant affure qu'il serviroit puissamment n à établir la vérité du Livre du même tître, imprimé par ses soins, puis " qu'il en est l'un des Originaux , & que les fignatures des Patriarches s'y n trouvent, nous a priez par le zéle de venger son Eglise des outrages qu'on " lui fait , de faire en forte que Sa Majesté aie la bonté de l'agréer pour la n confusion de ceux qui en voudront douter. Et comme il s'est fait un , point de conscience & d'honneur , à l'imitation des Patriarches & Prélats " de son Eglise, de mettre le sait contesté dans toute l'évidence possible, il " nous envoia l'année passée une Approbation de ce même Livre par le Pan triarche Denis , tenant alors le Siège de Constantinople , que nous avons n mise à la tête de ce Manuscrit. Toutes ces véritez étant constantes, nous , ne faisons pas difficulté, afin que personne n'en doute, de les confirmer par " notre fignature & scean de nos Armes , & le Contrescing de notre prémier " Sécrétaire. Donné à nôtre Palais sur le Canal de la Mer Noire, le on-" ziéme Septembre 1673.

OLIER DE NOINTEL

Ambassadeur pour Sa Majesté à la Porte Ottomane.
Par mondit Seigneur, LE PICARD.

Voils toutes les impédires de la Lettre de Monsseur de Nisinsta instruir TES par l'Attiglation du Patrisache Donie, Ratigle par la L'agistation de ce même Ambassadeur, & autorifie par le manerais signe qu'en ont voulu sire les Dockeurs de Port-Roial & les Préstas de France, cuerte Les Etats de HOLLANDE & contre Tous les Seieneurs Deputez aux Etats General Grande de Contre Court de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre de Contre GENERAUX É AU CONSEIL D'ETAT DES PROVINCES-UNIES DES PROVINCES-UNIES DES PAIS-BAS. TOUSE COS impoliures avoient pour fondement que cette Prince die Confision de Foi, qui renverie la Créance des Egifies Réformées, avoit des imprimée par les fisies & AUX DEFENS de Cer PUISSAN ALES SOUVERALNES OU SPORTE ALNES ARAMENT DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COMPANIE DE COM

Nous ne nous arrêterons point ici à faire voir quel étoit le Graie de ce Perfonnage, ni quels fenimens il avoir en matière de Religion, parce que route fa conduite donne affez à connotire qu'en faifant profession extérieurs-ment d'être de la Communion des Grees, il étoit dans le paid de coar saille ben Popille que le fameux Tarfas, Chef des Cofapurs, dont nous avons parfé ci-devant. Nous ne faisons point un jugement timéraire en mettant ce Panajati au rang des Grees byporites, famels & diffiundataurs, qui ne fe tiennent feparze de l'Egylife Romaine que pour lui rendre des fervices plus efficaces, en espiant dans les Assembles des Grees, qui les tiennent pour Conféréres, toutes les occasions qui peuvent favoriére les destins du Papissa.

Le Sieur Panajotti, qui étoit un fameux Interpréte & un habile Courtifan fort attaché à l'Ambaffadeur de France, ne lui refusoit jamais rien de ce qui pouvoit lui faire plailir tant pour les matiéres de la Religion que pour celies d'Etat. Nous avons des preuves authentiques de cela, dans cette Relation de Monsieur de la Croix, Sécrétaire d'Ambassade pour le Roi de France à Constantinople, que nous avons citée plusieurs fois sur ces matières. On y trouve fur la fin du XXXV. Chapitre la déduite de toutes les démarches que Mr. Panajotti fit à l'occasion des quatre Ex-Patriarches & des fix Métropolitains qui étoient réfugiez chez Mr. de Nointel, pour se mettre à couvert de la punition de leurs forfaits, pendant que Denis Archevêque de Lavisse faisoit tous ses efforts pour monter sur le Trône Patriarchal de Constantinople, que ces dix perfides cherchoient d'obtenir par la faveur de l'Ambassadeur de France & par le crédit du Sicur Panajotti, qui agissoit de concert avec Mr. de Nointel, pour faire accepter au Grand Visir quelqu'un de ces Apostats Latinifez, selon le desir du Clergé de l'Eglise Gallicane, & de la Cour de Rome qui fournissoient de l'argent pour cela. Un véritable Gree n'auroit sans doute pas travaillé pour faire réussir les pernicieux desseins de ces Créatures du Papisme, ni distribué dans tout l'Orient, la Confession de la Doctrine erronte qu'il fit imprimer deux fois, à ses fraix & dépens, comme nous l'avons prouvé, par la Lettre du Patriarche Denis, & par l'Attestation Authentique de Mr. de Nointel.

Ceux qui voudront sçavoir pourquoi ce Patriarche donne tant d'Eloges à l'Auteur de cette fauile Confession, n'ont qu'à voir le Portrait que Mr. de la Croix en a suffi sait, & ce que nous en avons inféré depuis la page 451. cidevant jusqu'à la 457. On y trouvera des preuves incontestables que ce Pa-

Ppp 2

triatche n'étoit pas moins attaché au Papifine que fas Rivaux dégrades chez Mr. de Nointel, & qu'il ne remporta la victoire fur eux que parce qu'il étoit plus faurée, plus entrepresaus, plus bardi, plus fare, plus riche, & plus accrédite chez le Grand Vijír & auprès de Cara-Monlapho Patha Caimatent, auquel il avoit fait préfent de trente burgit, c'elt à dire, de quinze mile écus, évaluez à quarante-cinq mille livres. Voici la Copie de la Pasente qu'il obbint du Grand Seigneur, traduite de l'Arabe mot à mot.

"L'Ordonnance & le Decret de la Noble & Roiale Signature du Grand "Etat, & du Siège Sublime du beau sein Impérial, qui porce tout l'Univer; "qui par l'assistance de Dieu, & par la protection du Souverain Bien-faie "teur, est resse de tour côtez, & auquel tout obéix, comme il s'ensuir.

Le Métropolitain de Larisse nommé Denis, qui a entre ses mains ce bienheureux Commandement de l'Empereur, est par la vertu de ces Pan tentes du Grand Etat, créé Patriarche Occuménique du Trône Pontifical de nôtre grande Ville de Constantinople. Ce Métropolitain aiant paié à nôtre tréfor le droit ordinaire de neuf cens mille Afpres (ils valent douze " mille écus) je lui accorde le présent Baratz, comme une perfection de feli-» cité. C'est pourquoi je lui commande d'aller être Patriarche de tous les " Grecs qui relevent de la Jurisdiction du susdit Trône Patriarchal, & qui , vivent selon leur ancienne contume, en observant leurs vaines & inatiles Cérémo-" nies; Voulant & ordonnant que tous les Grecs de ce ressort, tant grands " que petits, Métropolitains, Evêques, Prêtres, Moines & autres, faifant " profession du Rite Gree, reconnoissent ledit Denis pour leur Patriarche; , que dans toutes les affaires qui reléveront de lui, & appartiendront à sa " Charge, on s'adresse à lui, sans se détourner des Sentences légitimes qu'il n aura rendues; Que de même personne ne trouve à redire, que selon ses vaines & inutiles Cérémonies, il établisse ou dépose des Métropolitains, des " Evêques, des Prêtres, ou des Caloyers, comme il jugera qu'ils l'auront me-,, rité, ou qu'ils ne l'auront pas mérité; Qu'aucun Ecclésiastique ne présume , d'éxercer aucunes fonctions des Charges qu'il a présentement, ou de celles " qu'il pourroit avoir à l'avenir, contre la volonté, ou sans la permission de ce " Patriarche. Que tout Testament qui sera fait en saveur des pauvres Eglis , ses par quelque Prêtre mourant, sera bon & valide si ce Patriarche le juge " ainfi. Que s'il arrive que quelque semme Chrétienne de la Jurisdiction , de ce Patriarche quitte son mari, ou qu'un mari quitte sa femme, personne n que lui ne pourra ni accorder le divorce, ni se mêler de cette affaire. Enfin, il possedera les Terres, les Vignes, les Jardins, les Vergers, les Prais " ries, les Barques, les Moulins, les Convents, & les Villes de son Eglise, auffi-bien que les Logs pieux faits aux Eglises. Et il jourra de ces Privile-" ges de la même sorte que ceux qui ont été avant lui les ont possédez. On " ne pourra le troubler ni l'inquiéter à cet égard, en quelque manière que " ce puisse être. Ce qui soit connu à tous; & foi soit ajoûtée à cette noble , Signature.

On comprendra facilement par le contenu & la forme de cette Patente, qu'il n'y a point de tirannie que les Patriarches Grees, établis avec une parteille autorité, ne puissent éxercer impunément sur tous les Chrétiens de

1cur

### CONFESSIONS DE FOI. 48

leur Jurisdiction, & sur tout envers les Ecclésiastiques: puis que la dégradation des Métropolitains, des Evêques, des Prêtres, des Caloyers ou Moines, dépend absolument de la seule volonté de celui qui occupe le Siège Patriarchal; & qu'outre cela il peut même dissoudre les Mariages, annuller les Testamens, & se saifir des Revenus de tous les Prélats & autres Ecclésiaftie ques ou Moines qui lui refusent une obeiffance aveugle, & en un mot parce qu'il peut se saisir du bien des vivans sous divers prétextes, & de celui des morts par la révocation de leurs Testamens, & par le droit qu'il a sur toutes les donations qui sont faites aux Eglises & aux Monastéres. Voila pourquoi il n'est pas étonnant qu'il y ait un si grand nombre de Confessions de Foi différentes parmi les Grecs, attendu qu'il y a beaucoup d'Ecclésiastiques & de Moines, qui, pour ne pas être dégradez & privez de tous leurs biens, se laissent entraîner à la volonte de leurs Patriarches, dont les uns favorisent l'Eglise Romaine & les autres lui sont contraires selon que leurs intérêts particuliers les y engagent, car il est très évident par toute la conduite des Grecs modernes tant Latinilez, que non Latinilez, qu'ils n'ont aucun Système de Religion, & qu'ils ne font pas conscience d'adhérer à tous ceux qui leur donnent, ou font espérer de plus grands émolumens que ceux dont ils jouissent. On peut même dire qu'il paroît dans toutes leurs Histoires les mieux circonstanciées que ces Peuples ont toujours eu l'ame plus vénale & un plus grand penchant à deguiser leur Religion & à mentir, que toutes les autres Nations de la Terre. Ceux de l'Ific de Crete rendoient tant de faux témoignages du vivant de ce fameux Epemenides dont Saint Paul a cité un Aphorisme dans le premier Chapitre de son Epître à Tite, que cet Apôtre ne fait pas difficulté d'affurer que le Temoignage de ce Poète, qui affure que ces Infulaires font toujours menteurs, eft véritable. Deux autres Poetes de grand renom ont dit la même choie de toute la Gréce sans exception, en assurant qu'elle mérite l'Epithéte de menteufe & de fabuleufe tout ensemble. C'est 7uvenal dans sa dixieme Satire, & Nonnus dans le premier Livre de son Poeme Héroïque, qui ont affirmé cela, l'un depuis dix-sept Siécles, & Pautre depuis douze cens ans. Cicéron, qui est un Auteur fort grave & très expert sur la matière des Témoignages Juridiques, parlant des Grecs, dans le commencement de son Plaidoie touchant Flaccus, Précepteur des Neveux de l'Empereur Auguste, dit que, toute la Nation des Grecs est naturellement portée à mentir, & qu'elle ne s'est jamais appliquée à rendre des témoignages véritables & de bonne foi. Que ces Peuples là ne sçavent point quelle eft la force , l'autorité Ed la consequence des Preuves. Que c'est une maxime reçue parmi eux de dépafer tobjours en faveur de ceux qui leur ont rendu le même service dans leur besoin. Que cela est connu dans tous les Pais étrangers de ceux-la même qui ne sçavent point le Grec. Que par consequent il faut prendre garde à leur air , à leur contenance & à tous leurs deportemens pour connoître s'ils parlent fincérement. Du'ils ne répondent jamais d'une manière précife aux demandes qu'on leur fait. Qu'ils pensent beaucoup plus à blamer ceux à qui ils veulent nuire par leurs témoignages, qu'à prouver ce qu'ils avancent , & que suivant le dessein qu'ils ont de préjudicier à quelqu'un, ou de lui rendre service, ils pensent uniquement aux paroles ou cir-constances qui peuvent servir pour cela, & non pas au serment qu'ils sont de dire Ppp 3

Le deits, dont ils ne se saccume manifere, pourvoi exili puissent etiter la complesa e l'ure causaux, se forte que cette Nostion persiène ne douis par sei est minis deputables, ou insigres 3 musis ceux qui s'accoust depuisser notes chosse propose termes dont Chreun vetti frevi pour faire le Portrait des Grecs, & pour laister à la Possibirité un manifere de l'accoust de propose termes dont Chreun vetti ferri pour faire le Portrait des Grecs, & pour laister à la Possibirité un Mausaures très authennique de la familie de tous pour laister à la Possibirité un Mausaures très authennique de la familie de tous de l'accousting de la configue de la company de la company de la configue de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de

lours Temoignages. " Hoc dico de toto genere Gracorum, tribuo illis literas, do multarum n artium disciplinam, non adimo sermonis lepôrem, ingeniorum acumen, di-, cendi copiami denique etiam, si qua sibi alia sumunt non repugno. Sed " Testimoniorum religionem, & fidem nunquam ista Natio coluit: totiusque ", hujusce rei quæ sit vis, quæ autoritas, quod pondus ignorant. Unde il. ", lud cft, Da mihi testimonium mutuum? num Gallorum? num Hifpano. " rum putatur? totum iftud Græcorum eft: ut etiam qui Græcè nesciunt. ", hoc quibus verbis à Græcis dici soleat, sciant. Itaque videte quo vultu, qua considentia dicant: tum intelligetis qua religione dicant. Nunquam nobis ad rogatum respondent, semper accusatori plus quam ad rogatume , nunquam laborant, quemadmodum probent quod dicunt, fed quemadmodum se explicent dicendo.... Græcus testis cum ed voluntate processit, ut " lædat, non juris jurandi, sed lædendi verba meditatur. Vinci, reselli. a coargui putat effe turpiffimum, ad id fe parat, nihil aliud curat. Itaque n non optimus quisque, nec gravissimus, sed impudentissimus loquacissimus-" que deligitur.

"Si les Pétiats de l'Eglife Gallienes érimaginoient de pouvoir tirer quelqu'avannage d'un petit mot qu'il y a dans ce palige, ou les François ne font
pas mis au rang des faux timens de la Gréce; its doivent prendre garde que
le but de l'Auteur n'a pas été de faire le Portrait de ces Abbet & Prélats de
Cour que nous combattons, dont les déguiremes font bien plus rafinez, que
ceux des Impélents de la Grece, qui n'auroirent fans doute pas été capables
de jouer unst de perfonanges comme cux, pour obboir les plus chir-voisans,
de leur enlever les plus riches Benéfices de l'Europe. D'allieura, ils doivent
eté fait aux perfonance de leur Caractère, fur la matière des ténoignages
qu'ils font fouvent metre au ba de fait aux perfonances de victimers, com promiser de fait aux perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que perfonance de leur de fait que fait de fait que leur de fait que leur perfonance de leur de fait que fait que leur de fait que leur fait venir fais les connoirre de viúe, & qui leur demandent de
quelle perfeition lis font, répondent, Monfeux, je fait Trêmand a d'une fercite de fait que fait de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait que leur de fait q

Ceux qui auront la curiofité de voir le Catalogue d'une partie des fauve trainsis qui ont été emploiez par des Excléfishiques de France, dans une Abbaie qui a fait une cruelle guerre aux Cordeliers à grande manche, n'ont qu'à jettre le yeux fur le Faétum que les Religieutés de Provins en Chumpagne, prééntérent au Roi pour avoir d'autres Aumôniers & Directeurs. Ceux qui ne pourront pas avoir cette Préce, dont la plipara des Exemplair.

CONFESSIONS DE FOI. res ont été suprimez, trouveront des preuves encore plus fortes. & en plus grand nombre, sur la matière des faux témoignages rendus, ou emploiez par divers Prélats & Ecclésiastiques de France, dans les procédures qui furent produites au Parlement de Paris, lors que le Clergé de Nôtre-Dame de cetre même Ville, soutenoit par des Bulles Authentiques & par des Actes publics. que le véritable Chef de Saint Denis étoit dans le Reliquaire de leur Eglise, & que l'Abbé & les Religieux de Saint Denis en France, soûtenoient an contraire que c'étoit eux qui avoient non seulement le véritable Chef de ce même Saint, mais aussi son Corps tout entier. Sur quoi la Cour de Parlement aiant considéré le grand scandale que pourroit causer dans l'Eglise Romaine la punition éxemplaire & publique qu'avoient mérité tant de faux témoins Eccléfiastiques, en certifiant par leurs fignatures des faits entièrement incompatibles , & voiant que les Bulles des Papes, les Attestations des Cardinaux, & les certificats de plusieurs Prélats très célébres, étoient formellement contraires, les Présidens & Conteillers de cette fameuse Cour de Parlement. trouvérent le moien d'assoupir ce grand Procès, de dangereuse conséquence pour tout le Papisse, en inventant une plus insigne faussée que toutes celles qui étoient dans les Procédures & les Actes de ce Procès. Il déclarérent, par un Arrêt définitif, que ceux de l'Abbaie de Saint Denis avoient le Corps tout entier de faint DEN 13 l'Athénien , & ceux de Notre-Dame avoient le Chef de faint DENIS le Corintbien. Tellement que chacun le contenta de cette Decision . fondée sur une Distinction dont aucune des Parties ne s'étoit avisce , &c pour laquelle il n'y avoit aucunes preuves, ni témoignages. Mais ni les uns ni les autres ne s'en mirent pas en peine, attendu que la fauffeté de leurs prétendues Reliques n'étant point découverte, ni les offrandes de ceux qui leur viennent rendre un hommage Religieux diminuées, ils furent ravis de la découverte d'un si bon expédient , mis en pratique par un nouveau genre d'impossure, qui peut servir pour la Canonization de tous ceux que le Papisme voudra faire entrer dans le Ciel, sans qu'ils aient jamais été sur la terre, ni même dans le rang des créatures, en aucun endroit de l'Univers. Si les Allemans de Ratisbonne qui se vantent d'avoir aussi le Chef de Saint Denis , fussent intervenus dans ce Procès, le nombre des Actes supposez, des fausses Bulles, & des témoins subornez par des Ecclésiastiques, auroit été beaucoup plus grand, & s'ils n'avoient pas été d'aussi bonne composition sur les matiéres de Foi que les Prélats & les Ecclésiastiques de Paris , il y auroit eu bien de la difficulté à les accorder. Il auroit peut-être fallu déclarer que Saint Denis étoit un Cerbère à trois têtes : ou bien prononcer des Sentences de condannation contre plusieurs faux témoins Ecclésiastiques , comme celles

Ceux qui se donneront la peine d'éxaminer ce que Mr. l'Ambassadeur de Nointel , autrefois Conseiller du même Parlement de Paris, a fait forger en Orient contre les Réformez, & produit dans ses Lettres, ou sous le nomdu Sieur Panajotts & des autres Grees qui ont signé les prétendues Confessions de Fai, qui nous ont obligé de faire ces Remarques, trouveront qu'il n'y a pas un seul témoignage dans toutes ces Piéces-là qui ne soit entiérement faux.

dont il est parlé dans le prémier Livre du Recueil de Mr. Papon, tître 1.

Arrêt 4. & 6.

& dont les impossures ne se découvrent d'elles-mêmes. Nous l'avons prouvé dans tout cet Ouvrage d'une manière irréfragable par les propres témoignages des Docteurs de l'Eglise Romaine, & par l'Analise particulière de toutes les principales Picces dont les Controversistes & Prélats de France ont rempli leurs quatre gros Volumes de la prétendué Perpétuité de leur Créance. Si nous ne nous fommes pas attachez à faire voir en détail toutes les faussetez qui sont dans le Livre dont le Patriarche Denis de Constantinople fait l'éloge dans sa dernière Lettre du mois de Juillet 1672, que nous avons publice ci-desfus, pour confoudre Mr. de Nointel & les Prelats de France fur les impostures dont ils se sont servis contre la Religion Resormée, & contre les Puissances Souveraines des Provinces-Unies des Païs-Bas, c'est parce que tous les princi-paux Dogmes de ce Livre, intitulé, Confession Orthodoxe de l'Eglise d'Orient, étant les mêmes que ceux de cette Confession de Foi si fameuse, des quatre Patriarches , ou Ex-Patriarches de Constantinople , du Patriarche d'Alénandrie & des trente-cinq Métropolitains, ou Evêques de la faction de ce Patriarche Denis, le Chef de ces Perfides & Apostats, dont nous avons détruit les Attestations & renverse tous les témoignages, dans une douzaine d'Articles ci-dessus, qui sont depuis la page 445. jusques à la 457., il seroit inutile de répéter ici la même chose. D'ailleurs, il est très évident que l'Ambassadeur de France Mr. de Nointel , le Patriarche Denis de Constantinople , & le Seigneur Panajotti , Drogman de l'Empereur d'Allemagne , agissoient de concert en Orient pour y séduire les Grecs & pour forger des Attestations contre les Réformez, selon le desir du Clergé de France & de la Cour de Rome. Tout ce que nous avons produit des Relations, des Lettres & des témoignages de Mr. de Nointel & du Patriarche Denis, prouve cela d'une manière fi claire & fi forte, que les plus incrédules de tous les hommes n'en douteront plus s'ils se donnent la peine de les lire avec quelque peu d'attention.

Mais pour ne laister rien en arriére de tout ce qui peut contribuer à dissiper l'aveuglement de Papistes. & à mettre au jour les impôures de cet à-meux Perjamager, dont le Seigneur Panajuti à été le Trachement, dans tout les la Turque de la Gréce; voici deux articles contenus dans une de les Lettes à Mr. de Nointel, qui méritent d'être joints à non Remarques précédentes. Cette Lettre fe trouve en Latin parmi les Preuves Authentiques des Docteurs de Port-Roial, dans le quatrieme Chapitre de leur huitéme Livre. Le Sieur Panaisity vietne cla lengage contre les Réformez: Si Grecaram Exclépé fait Conssistiv vietne cla lengage contre les Réformes: Si Grecaram Exclépé fait Conssistiv vietne cla lengage contre les Réformes de Virilli, quater ob sufpicionem hercécos, febr Parisirchait à Grecie expulsi, Confessione peutre Cett à dire. § les Réformes defirest des favoirs qualte est la Confessione de Virille, qui a été chasse quater lois par les Grecs, de son Siège Patriarchai, parce qu'ils le tenoines inspet d'Hérécles.

Cela est une des plus seires salemaier qu'on puisse jamais inventet. Le fai meux Richard-Simon, tout Papithe qu'il est, soutien précisiement le contraire, dans son tisseure Cirispee des Nations du Levant. Il attribué toutes les Persecutions faites contre Cyrille & les quatre disserence éxils, à la furent des Persecutions faites contre Cyrille & les quatre disserence éxils, a la furent des parties de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre del la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la contre de la

#### CONFESSIONS DE FOL

J/fjaist qui étant animez & foûtenus par l'Ambaffadeur de France, & far une puilfante faction des Créatures de la Cour de Rome, foûtevierne le Peuple contre ce Patriarche, fous divers prétextes, & l'acculérent même de quelques crimes de Léze Majefté pour obtenir plus facilement fa déposition. Nous
avons mis au jour les Preuves Authentiques de ces fauffse activations des Jélais
ces, & de leurs complets pour la perte des Grecs, depuis la page 200, jufques à la 236 de ce Volume.

Les Doccurs de Port-Roial font leur possible pour disculper les Huises de tous ces berribles attentats dont ils sont accusiez par Richard-Simo & convainess par ces itemajaness irresfraçables que nous avons inserve dans cet ourage. Richard-Simo dit, que durant la vie de Cyrille le Calvinssine triomphot dans Constantinople, & qu'un ririg grand mombre d'Eveloust 1 de Presiat.

Grees le soûtenoient ouvertement avec ce Patriarche.

Le Sieur Panajatii déclare qu'îl éoit fhitmeun fineponné d'Héréfie, & les DocReurs de Poir-Roial préfendent qu'îl en a été pleinement convaînce, qu'on le fit mourir fur le rivage de la Mer, & que fon corps y fut jett à la voirie. Mas le DocReur Morri détrait ce ceut fabileux, dans fon grand Diélionieur Hisparique, & donne un falement décentait à ces Metificurs, en marquant d'une façon très exprefie, que ce Partiarche est mort dans fa prific. Ces Meficurs de Port-Roial, Marris, Richard-Simon, & pluticurs autres cé-lebres Dockerus de l'Eglife Romaine, fe contracifont formellement, fur pluticurs autres Articles touchant la Doîtrine, les Mauris & les divertes Catafrophes de la vie de ce Patriarche, comme nous l'avons prouvé dans la Differation Préliminaire de cet Ouvrage, depuis la page 8, jusqu'à la 16, , où chacun pourra trouver les Préces justificatives de tout ce que nous venons de remar-

quer fur cet article. La derniére preuve que nous avons à mettre ici, pour démontrer que le Seigneur Panajotti n'a pas dit la vérité à Mr. de Nointel, en lui faifant entendre que Cyrille Lucar a été chasse quatre sois de son Siège Patriarchal, pour cause d'Hérésie ; c'est que le Concile de Jérusalem déclare le contraire , d'une manière très expresse, dans le Prologue, qu'on peut voir à la page 278. ci-deffus, & dans le premier Chapitre à la page 281. & 282. Le Patriarche Dofithée & tous ceux qui ont figné ce Concile foûtiennent, a que " jamais l'Église d'Orient n'a connu Cyrille pour tel que ses Adversaires di-,, sent qu'il étoit. Qu'il n'y a que ceux qui veulent le calomnier qui le di-, fent. Que tout le Clergé de Constantinople l'aiant élû par les suffrages que " chacun lui donna d'un consentement unanime, il sut élevé sur ce Siège " Patriarchal, fans avoir enseigné dans aucun Concile, ni dans l'Eglise. ni ,, dans la maifon de quelqu'un , & en un mot , ni en public , ni en parti-, culier , la moindre chose de ce que ses adversaires lui attribuent. Ou'il " n'y a que ceux qui ne l'ont jamais connu qui lui aient attribué des fen-,, timens erronez, ou des Héréfies; mais que ceux qui ont demeuré plusieurs ,, années avec lui , dans les propres appartemens, & qui étant dans la con-" fidence très intime , scavoient tout ce qu'il faisoit & tout ce qu'il disoit , " affurent qu'il n'avoit point de mauvaises opinions , & enfin , les Auteurs , de ce Concile déclarent qu'il y avoit encore, dans le tems qu'ils écrivoient

Qqq "cela,

77c, plus de dix mille témoins oculaires de la pirie reconnue de Cyville, 30 qui soisme converté familièrement avec lui, & qui ne bui avoiene jamais, qui soisme converté familièrement avec lui, & qui ne bui avoiene jamais plus de dix mille témois exclusire d'un fait qui détrair les calemines du Sci gocur Panajatri, & dix mille preuves inemetjlables , que c'étoit un très ingent impôters d'évoue du férvice de l'Eglife Romaine , de même qu'à celui de Mr. de Naisstel, pour favoriier les Prelats de France, dans leurs permitient definies contre les Réformez. Mais comme il arrive très fouvent queles parabei. Els malistentiemes le découvrent eux-mêmes, & forgent des armes qui fervent à déraire tout ce qu'ils pittles ; cels fer fervent n'els present tout ce qu'ils pittles ; cels fer fervent n'els present tout ce qu'ils pittles ; cels fer fervent n'els propre de déraires entiréement tout ce qu'il pourroit encore réfler fur pié, dans quelques endroits du fancux Ouvrage des Dockeurs de Port-Roisi, que nous venons de renvertier.

Cette Picce, que nous mettrons tout à l'heure au jour , fut envoite par le Seigneur Panajuti à Mr. de Naintel à Constantinople, le 20. Décember 65/11. comme il paroit sur la fin du Chaptire IV. des Preuses Autheniques du troisseme Volume de ces Messieures de Port-Roit, où le fameur Panajuti dit à cet Ambassideur de France, Mitte sume Excellentie coffre Listrems Neckari Patriarche Hierofalyminsis super ad Paissum Aceandrium Patriar-thum scripte. Je vous envoire il Lettre que Néttarius Patriarche de Jéruslaem

a écrite dernièrement à Paifius Patriarche d'Aléxandrie.

Voici l'Extrait que les Docteurs de Port-Roial en ont mis au commencement du Chapitre X. du huitième Livre, du même Volume que nous venons de citer, & l'Avertissement que ces Messieurs ont mis à la tête de cette même Piéce.

"La Lettre que nous allons produire est toute d'un autre genre que les "Actes que l'ons ainfere judiques ici dans ce Livre , c'est pourquoi el tenén rite une réfléxion particulière. Elle n'est pas d'un Grec ami des Latins , mais d'un homme qui paroit très envenime contrieva, & est peu porté à la no complissance, qu'il outrage sans sinjet celui qui lui avoit demandé une "Profession de la Foi des Grecs.

Extrait d'une Lettre du bienheureux Patriarche de Jérusalem Nocharius, au bienheureux Seigneur Paisius Patriarche d'Alexandrie.

"Nos avons rech par deux fois de Lettres de voire Bénitude, dont le une décient pour nous recommandre de certaine personnes arris viet ci pour la vécération des Saints Lieux; les autres fur différent grant contenonent entrautres choés quelques Arrisches touchant le Frére Les de la Congrégation des Capucins : dont le premier est, qu'il demande sus Confifiume de la partie fait par derit de viter fainte mais, pour témoigner les fenire mens qu'a l'Englis Orientale sur les âints de facrez Myftéres. Le fecond, qu'il dois ; par cette Confession et au fait par le contra demourant en qu'il dois ; par cette Confession et la faint de facrez Myftéres. Le fecond, qu'il dois ; par cette Confession , convaincre un Luteirain demeurant en " France, de qui sourmente les Papistes ; prétendant que l'Egglis d'Orient » n'est

"n'est point d'accord avec les Latins sur le sujet des Sacremens. Le troinissens, que ce Luthèrien a curte les mains une constétion de Foi Originale, à ce qu'il dit, de Cyville autresois Patriarche de Constantinople. Le quatrième, que, comme il dit, les autres Patriarches out pour ce s'ujet envesté, en France, chause sur Confession de To.

" Commençant donc par le dernier de ces Articles, nous finirons par le " premier, allans à rebours avec ceux qui ne sçavent pas marcher droit.

" Nous répondons donc à ce dernier, avec affurance, n'aiant pas moins " d'envie de nous délivrer des desseins malicieux, & de la Langue impudente ,, de ce Lazare, que de le convaincre publiquement de Mensonge sur ce sujet, , afin que vôtre Béatitude puisse connoître clairement les Sophismes fraudu-" leux avec lesquels les Latins qui viennent à nous, tâchent de nous sur-, prendre. Qu'il dife, ce bon homme Lazare, qui font ces Patriarches? En , quel tems, en quel lieu, & en quelle manière ils ont fait ce qu'il dit? Si c'eft , celui de Confiantinople, ou d'Antioche, ou de Jerusalem? En quel tems. &c en quelle Ville? S'ils se sont affemblez tous trois avec leurs Synodes, ou se posticulier a écrit & envoié cette Confession? Qu'il en montre les , Originaux ou au moins les Copies. Mais il ne peut en ancune manière rien montrer de cela. Seulement il veut faire passer pour véritables des choses , qui n'ont jamais été, & qui ne sont pas même venues dans la penfee des Pan triarches. C'est pourquoi ne pouvant pas montrer la vérité par des preuves " de fait, il tache de nous tromper par des paroles. Non, Sacrée & Divi-, ne Tête; non, ves Confréres les Patriarches, N'ONT POINT DONNE , AUX LATINS DES CONFESSIONS DE FOI PAR ECRIT, le Menteur , qui avance cette Faussere' en dat-il crever. Si cela étoit arrivé dans le tems de nôtre Patriarchat, comment l'aurions nous pu ignorer , puis qu'il " me semble que nous faisons quelque figure dans l'Eglise d'Orient? Si ec-,, la est arrivé devant notre Patriarchat, nous n'avons jamais entendu parler de , cette action , ou plutot de cette fiction. C'eft un jen plein de diffimulation " & d'bypocrisse, que tout ce qu'a dit Lazare. [ Il y a dans ces Paroles une allusion au mot topus. Action, qui signifie aussi une Pièce de Théatre.] Vous vous êtes donc fort prudenment delivré de ces fourbes, en leur montrant cette Confession si Orthodoxe & si bien conçue: mais en ne la leur and domaint point, pour les affliger davantage, en rendant leurs fourberies inu-, tiles. " Et quant à ce qu'on dit que ce Luthfrien, pour passer du quatriéme

"Article au troissem, se sert de la Consession de Cyville Lucar , autresois , Patriarche de Constantionole, cela ne nous a point touche, ni ne nous nouchera jamais, parce que plusseurs sont en peine si elle est vériuslalement de Cyville, se parce que quand même il auroit donné une telle Consession, il ne s'enliut pas que toute l'Eglisé d'Orient sus suivi les sentiments , Touchant le second Article, que Lucare seche la délina, que si les Cadvaulse-Luthériens disputent avec les Latins sur les Sacremens, ils ont tott de demander nôtre tenosignage. Qu'ils soient premierement d'accord cutt'ent sur tous les Dogmes de la Foi, C' alor sis reservent devont non section de la Foi, C' alor sis reservent de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la Foi de la

"NION, & qui combattent pour LA MESME CAUSE.

" Mais il est manifeste que les Calvinistes-Luthériens ne sont point d'acnord avec nous en toutes choses. Les Latins affurent que nous sommes d'aca ord avec eux, Quot Que nous ne trouvions point cette conformité qu'ile prétendent. Si donc les Latins & les Luthériens se combattent les uns les , autres, fur cela, qu'ils combattent tant qu'ils voudront, puis que leurs " Hérésies sont toutes sorties de l'Eglise Latine, & qu'ils nous laissent " conserver en repos les bons sentimens que nous avons, car à chaque jour , fuffit fon mal.

"Le premier Article est celui de tous qui nous a semblé le moins supporn table. C'est pourquoi nous l'avons laisse le dernier de peur de manquer , de force dans la suite, étant accablez de sa pesanteur. Car, qui est ce Moin ne Lazare, pour demander si impudenment à vôtre Béatitude, vous qui " étes Pape & Patriarche d'Alexandrie, & comme je l'ai montré, avec tromperie & diffimulation, une Confession de Foi? ce que le Pape de Rome n' A DANS UNE PRESSANTE NECES.

" Au nom De Dieu, Divine & Sacrée Tête, NE Vous LAISSEZ PAS " PERSUADER par celui-ci, NI PAR AUCUN AUTRE SEMBLABLE, QUAND , IL NE YOUS DEMANDEROIT PARECRIT QUE L'ORAISON DOMIm NICALE: car ils ne viennent pas avec SINCERITE', mais avec DISSIMU-" LATION, afin que s'attachant à quelque petit mot, tel que ce foit, car n ils font grands observateurs de mots, ils MEDISENT de ce qui nous re-

" Pardonnez - moi , Divine & Sacrée Tête, fi j'ai parlé fi long-tems : can , on ne devoit pas faire autrement que de convaincre fort au long, cet . Emissaire là & ceux qui l'ont envoie, de Founse & de Trompente.

Du 15. Novembre 1671.

### NECTARIUS ci-devant Patriarche de Jérusalem.

Cette Lettre fi extraordinaire, fi bizarre & fi fulminante contre le Papifme a été légalifée par Monfieur de Nointel, Ambassadeur de France, dans un Témoignage écrit & signé de sa propre main, dont l'Extrait a été mis à la fin du Chapitre XI. des Preuves Authentiques du troifiéme Volume de la Perpétuité des Docteurs de Port-Roial, en ces termes.

" Paifins . Patriarche d'Alexandrie, auquel étoit adressé l'Original de la Let-, tre de Nectarius, Ex-Patriarche de Jérusalem, a reconnu la Copie que je vous , ai envoiée, pour lui être entièrement Conforme, & il a promis de lui-mé-" me, lors qu'il scroit à Alexandrie, d'en donner l'Original à Mr. le Consul " de France, pour me le faire tenir.

Cette Pièce est très digne de remarque sur plusieurs circonstances que nous laisserons à part, afin de nous attacher au principal fujet de son contenu. Chacun pourra faire ses réfléxions particulières sur le fiile enflé dont ce Patriarche Nectarius accompagne toutes ses expressions. Sur les éloges outrez

495

trez qu'il donne à Paifius & à tous les Prélats Grecs. Sur les termes injurieux dont il se sert en parlant des Ecclésiastiques de la Communion de Rome. Sur la méfiance & la crainte qu'il témoigne avoir pour leurs Embuches, leurs Feintes, leurs Dissimulations, leurs Mensonges, leurs Sophismes, leurs Fourberies, leurs Impostures & pour tous leurs mauvais desfeins. Ce Patriarche fait voir que les plus habiles d'entre les Grecs, ne connoissent point affez les matiéres de Controverse qui sont agitées parmi les Chrétiens Occidentaux, puis que lui-même confond très grossiérement les Réformez avec les Protestans, en les nommant Luthériens-Calvinisses. Mais cela n'empêche pas qu'après avoir dit que l'Eglise Grecque ne convient point en toutes choses avec les Papistes, ni avec les Protestans, il n'embraffe la Créance de ces derniers, sur plusieurs Articles qu'il n'explique pas en détail : se contentant de protester que fi ceux qu'il appelle Calvinisies-Luthériens étoient d'accord entr'eux, sur tous les Dogmes de la Foi, ils trouveroient alors dans l'Eglife Grecque, non seulement des Témoins contre le Papisme, mais aussi des Personnes DE MESME OP 1-MION, & qui combattent pour LA MESME CAUSE.

Voila une Déclaration qui est fans doute la plus avantagente de toutes celles que les Réformers & les Protestans (cauroient jamais deitrer de l'Egli6 Grecque pour leur défenie contre le Papfinne, & pour déraire la conjemilé priceulus que let Latins se vanteur d'avour avez les Grect, puis ouc es l'atrache témoigne d'une manifer s'évient qu'ils combattent pour la méme cause que les Réformez, & pour la défenie des mêmes opinions, contre Pegifé Romain. Mais viori plustures autres déclarations, contenués dans la même Lettre de ce Patriarche, qui sont bien plus dignes de considération, pous qu'on peut en tierr des conséquences qui sont de la dérairée insportance.

pour le but de nôtre Ouvrage.

"Il sign de faire voir que foutre les Confessions de Foi, dont les Dockeurs de Pors-Roisi de les Présis de France se font fervis pour combattre les Résonnez, & pour donner à entendre que la Créance de tous les Gress est conforme à celle de l'Eglisi Romaine, sont de faussire Priess, mendiées parmi les Gress Latimises, ou forgéte clandiplinement dans le Papssime, par quel-ques Imposeurs. Nous avons des démontrée cela par un très grand nombre de Preuves incentifiables, tirées des propers Ouvrages des plus fameux Dockeurs de l'Eglis Gallicane, & des Présizes les plus adheniugues donn in se constitue les Résonnez. Mais entre tous exa Ectris qui ont eté approvere par les Docteurs de Mais entre tous exa Ectris qui ont eté approvere par les Docteurs de nombre toutes uns preuves que estic Lettre du pour de l'active de l'active de l'active les plus d'Alexandre, ex inférée avec les melleures Arcthations que les Dienséurs du Papsisse d'Alexandre, de l'Orient.

Ce ne sont plus les Réformez feuls, qui sobtiennent que tous les Témoi-grages que les Agens de la Cour de Rome de de France, ont fair venir de est Pais-là sont entièrement sux, & que ce ne geuvent être tout au plus que les déclarations de quelques faméra, & les Signatures de quelques s'impedients. Voici un Patriarche Grec qui l'affirme lui-même, & qui en donne Qua que que s'appendients.

•11 J

FAUSSETEZ DE PLUSIEURS des preuves authentiques, en protestant qu'il sçait fort bien qu'aucun des Patriarches & des Prélats qui font quelque figure comme lui, dans l'Eglife Orientale, n'a rendu des témoignages, ni donné des Confessions de Foi par

écrit, en faveur des Latins. "Non, non, dit-il, en s'adressant à Paissus, , NON, Sacrée & Divine Tête, Vos Confréres les Patriarches, qui font dans 2 les mêmes fentimens que Vous, N'ONT POINT DONNE' AUX LATINS DES CONFESSIONS DE FOI PAR ECRIT, le Menteur qui avance cette PAUSSETE' en dût-il crever. Si cela étoit arrivé dans le tems de nôtre Patriarchat, comment l'aurions-nous pli ignorer, puis qu'il me semble que , nous faisons quelque figure dans l'Eglite d'Orient? Si cela est arrivé devant notre Patriarchat, nous n'avons jamais entendu parler de cette Fiction: 2) c'est un Jeu plein de Tromperie. C'est une imitation des Pieces de Théatre. Que ce fourbe de Lazare qui a l'impudence d'avancer ces faussetez, dise qui font ces Patriarches qui ont figné ces Attestations? En quel tems, en quel " lieu, & en quelle manière ils ont fait ce qu'il dit? Si c'est celui de Con-, fantinople, ou d'Antioche, ou de Jerufalem? En quel tems, & en quelle Ville? S'ils fe font assemblez tous trois avec leurs Synodes, ou fi chacun en particulier a écrit & envoié cette Confession? Qu'il en montre les ORIe " CINAUX, OU AU MOINS LES COPIES. Mais il me pent EN AUCUNE
MANIERE, RIEN MONTRER DE CELA. Il tâche, au contraire, de faire paffer pour véritables des chofes qui n'ont jamais été, & QUINE SONT " PAS MESME VENUES DANS LA PENSE'E DES PATRIARCHES. C'eft " pourquoi ne pouvant pas montrer la vérité par des PREUVES DE FAIT. il " effaie de nous TROMPER par des Paroles. Vous vous êtes donc fort prudenment delivré de ces Fourbes en leur montrant une Confession Orthodos , xe, mais en ne la leur donnant point, pour les affliger davan-

, tage, en rendant leurs Four BERIES inutiles.

On voit bien par là que cet Emissaire du Clergé de France, qui demandoit une Confession de Foi au Patriarche d'Alexandrie, n'osoit pas seulement, avec toute son impudence, lui montrer aucune Copie de celles que les Docteurs de Port-Roial se vantoient alors d'avoir obtenues, & qu'ils curent même la hardiesse de mettre au jour en ce tenis là, dans leur Ouvrage de la Perpétuité, contre les Réformez. Mais ce Capucin nommé Lazare se garda bien d'en dire la moindre chose à Paissus, car s'il lui avoit donné quelques Copies ou Extraits, de ces Prétendues Confessions de Foi, ce Patriarche en aupoit d'abord reconnu la fausseté, & n'auroit pas manqué d'en donneravis à ses Confréres, & à tous les Prélats des Eglises Orientales, qui se seroient inscrits en faux contre toutes ces Attestations, & auroient fait voir qu'elles étoient fabriquées par des Rénégats, par des Eccléfiastiques degradez, par des gens sans aven, par des Latins & par des Imposteurs. Cela est très manifeste par tout ce que nous avons produit sur cette matière dans cer Ouvrage, & en voici maintenant la confirmation, dans cette Bulle Authentique, par laquelle le Patriarche Nectarius a mis au rang des faux Atles toutes ces Confessions de Foi dont les Docteurs de Sorbonne & les Prélats de France ont voulu foûtenir l'Authene ticité. Il y en avoit un très grand nombre de fabriquées dans le tems que Neclarius demandoit qu'on lui en montrat quelque Copie, sans qu'on ait ofe

le fiire par la crainte qu'on avoit de révêler ce Myfière l'aisquist qu'on avoit transf forrément dans le Papirine depuis long tens. Car c'elf fur la fin de l'année 1671, que ce Patrarche de Jérusalem foutenoit que les Confréres d'Antieche, de Conflatumaphe, 2 de des autres l'agilies Grecques d'Orient, n'àvoient donné aucune Confesion de leur Foi par écrit, X cependant les Docteurs de Port-Roil en font parolire aujourd'hou une gasarasiare, dans leur Complisities de la Perpéraisé, qui font toutes d'une date antérieure à cette de Conflatument, et de conflature, de l'estate les plus télibres Egifiés des Grees, que le Patriarche de Jerusalem afture, avouir pas foutement en la penfée de donner, en ce tens-là, le monistre certificat fur cette matière.

Il est par conséquent très manifeste qu'on doit mettre au rang des faux stemaingest, soutes les Attestinos de ces Gres prisendus , que les Prêtats de France (papellem , avoit été signées avant la sin de l'année 1671. En voici le Castalque fonde sir le témongange de Nétarias Partairche de férusilem dont nous avons produit la Balle en forme de Lettre. Ce témoignage est d'autant plus irréfragable que certe Lettre qui le contient, est légalitée par Mr. de N'siast! Ambassiadeur de France, & mise au rang des Pravez duthentiques des Docturs de Port-Rocia, confirmées par les Approbations de polius

célébres Prélats de France.

On doit, ( felon la Bulle de ce Patriarche, ) tenir pour une fausse Confesfion de Foi. I. Celle qui a été fabriquée clandestinement sous les noms empruntez des Grees du Patriarchat d'Antische, & signée par quelques impos-teurs, à la réquisition d'un Capucin nommé Justinien. Les Docteurs de Port-Roial l'ont fait paroître avec la souscription d'un grand Vicaire, & de cinq Prêtres d'Alep, dattée du 4 Janvier 1668.. II. On doit ranger dans la mê-me Classe des fausses Confessions, celle du Patriarche des Syrieus nommé André, & de l'Archevêque de Surinam, fignée par onze Prêtres, ou Moines, à la réquisition du même Capucin à Alep le 20. Février 1668. 111. Celle d'un Patriarche d'Arménie nommé David. Signée de trois Evêques, & de huit Prêtres, à la réquisition du même Capucin, & d'un Consul de France nommé François Baron, à Alep le 1. Mars 1668. IV. Celle des Nestoriens .. donnée à Mr. de Nointel à Constantinople par le Métropolitain . & trois Prétres de la Ville de Diarberker le 24. du mois de Nifan 1669. V. Celle du Patriarche des Cophies donnée au même le 18. du mois d'Hasar 1670. VI. Celle du même Patriarche, donnée au même Ambassadeur le 5. du mois de Mesein 1670. VII. Celle du Patriarche Arménien d'Ermeazin, signée à la réquisition de Mr. de Nointel, par l'Archevêque Arménien de Constantino-ple, le 12. Avril 1671. VIII. Celle du Patriarche Arménien de Cis, nommé Cruciador , fignée en Cilice par deux Archevêques , & ensuite à Alep par un Archevêque & par fix Ecclésiastiques ou Laiques , le 21. Juillet 1671. IX. Celle des Arméniens d'Ispahan , adressee au Roi de France l'an 1671. par deux Archevêques , & fignée par treize Personnages , qui se disent Docteurs, sans déclarer s'ils sont Ecclésiastiques, ou de quelqu'autre condition. X. Celle du Patriarche d'Antioche nommé Macaire, fignée par l'Archevêque de Befra, par un Evêque de Kerarama, un de Sydon, un de Damas, &c Q994

par treize Curez, légalifée par le Seigneur Condoles Maître de l'Artillerie du Château de Babilone, le 20 Octobre 1671. XI Celle du même Patriar. che, d'un Archevêque, & de trois Curez, fignée la même année 1671. XII. Celle de Méthodius Patriarche de Constantinople, fignée chez Mr. de Nointel , Ambassadeur de France à Péra , le 10. Juisset 1671. XIII. Celle de sept Archevêques d'Orient, signée chez le même Ambassadeur à Péra le 18. Juillet 1671. XIV. Celle de huit Pandoques, ou Moines Quêteurs du Mont-Athos, fignée chez le même Ambassadeur à Péra le 16. Avril 1671. X V. Celle de l'Eglife de Siphanto fignée à la réquisition du même Ambassadeur, par un Archevêque & par six Ecclésiastiques, l'an 1671. XVI. Celle de l'Eglife d'Andros fignée de même , par un Archevêque dégradé , & par deux Prêtres , l'an 1671. XVII. Celle de Siphanto accordée sur un autre Article , & signée comme la précédente l'an 1671. XIII. Celle de l'Eglife d'Anaxia, fignée par fept Papas, & cinq Caloyers, l'an 1671. XIX. Celle de l'Eglife de Cephalonie. XX. Celle de l'Eglife de Zante. XXI. Celle de l'Eglise d'Itaque, signée conjointement avec les deux précédentes, par un Archevêque, & par trente-deux Papas, ou Caloyers, l'an 1671. XXII. Celle de l'Eglise de Milo, signée par un Archevêque, & par douze Papas, ou Caloyers, l'an 1671. XXIII. Celle de l'Eglise de Chio. fignée par un Archevêque, & par dix Papas, ou Caloyers, l'an 1671. XXIV. Celle de l'Eglise de Mycone, signée par sept Papas, & par trois Caloyers, l'an 1671.

Lé Prologue de cette Confession de Foi commence par cet paroles: Nous finessityes. Evelus est Prisers, & C. In y a cependam aucun Evelque qui l'ait signée. On trouve de même plusicurs contradictions in beaucoup d'Articles des autres Confessions précédences, des Egilies des Jifes de T-néthjet & des Primes. Nous n'y avons point mis les dattes des jours, ni des mois, parce qu'ils ne le trouveuts point dans la Traduction des Docteurs de Port-Roial, qui ont seudement noté au bas de la dernière, le mois d'Octobre de l'an 1671, & déclare à la tête de quelques-unes de ces Confessions, qu'il y en a dont les Articles sont écrits une partie en Gree Intérnal, & une partie en Gree vulgaire. C'est à dire qu'elles ont été composées par des gens qui n'és tant pas capables de dresser une Article tout entier, le faisoient achever par quelqu'autre qui parloit une lanque disferente. Cela fait voir combien ces

Attestations sont peu dignes de Foi.

Il (emble auffi d'ailfeurs, que les Docteurs de Port-Roial ont voulu fe jouer du monde en produint in diverse autres Confessions qui un in sont signoses que par un fout Caloyer, ou Moine, commeil paroit en XXV lieu, dans celle du Monastre de Saint Cengre, signée le 20.0 Colore 1671, & dans les Givantes, qui au lieu d'être lousernes par quelqu'un, n'ont point d'autres fondement que ce qu'il plait à Mr. de Nimeit de dire, que lui ont déclaré verbaltement quelques Moines idust & flupides, comme il l'avoile luimeme en parant de la Grance de ceux des Kylfes que nous allons nommer en continuant les numéres de nôtre supputation. XXVI. Maurenaule, XXVII. Bratchys. XXXVII. Calobit. XXXIII. Prest. XXX Bussiest. XXXI. Pratisp. XXXXII. Calobit. XXXIII. Prest. XXXIV. Fonfia. XXXV. Artylin.

Les Docteurs de Port-Roial ne font pas difficulté d'sjoûter aux Confeifions verbales de ces Perfonnages insumas & fans Nem, celles des Agen des Républiques foûmiées à la Tyraumée du Tribural de l'Inquisition: à favoir la déclaration d'un Véntien, nomme Quérius, & celle d'un Génoia, nommé Figlisi, auxquelles ces Docteurs out encore sjoûté le Témoignage de ce fameux Appân nommé Fafris, dont nous vano parlé ci-desvant, & rapporté une Lettre de Mr. de Nointel, par laquelle il paroit qu'il fit une Confession de Fis Papife, & donna can mult esta sux l'Étuits de Variovic. Cels fe trouve fur la fin du Chapitre 10, du Livre 8. des Pravers, qui font dans le troiffeme Volume de la Portheim des Docteurs de Port-Rosis.

Ces trois derniéres Confessions de Foi, signées par des gens de la Communion de Rome, à Péra de Constantionele, chez l'Ambdideur de Frances, sont constitutées par une quatriéme, d'un Nauer du Pape nommé Ridalphi, signée à Constantionele le 1. Août 1671, laquelle étant joine avec ces trois la, & avec les XXXVI, précédentes, achère le nombre des quantant se present les Piaces aque nous avons dit être toutes d'une date antérieure à la Lettre du Patriarche Nestarias de Jéruslaem, qui foitesait au Patriarche d'Alexandrie Paissa, que toutes les Confessions de 1601 que les Lants se vanoisem alors d'avoir obtenués, n'étoient point signées des véritables Grecs ou Patriarche d'action dans les mêmes fernitures que lui, se que les Emisjantes de Lour de la Cour de la contraction de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de la cour de l

Quand on aura bien pese tout ce que nous avons dit, & bien éxaminé tout ce que nous avons produit dans cet Ouvrage, pour démontrer la fausse. té de toutes ces Atteflations, on ne s'étonnera plus d'y rencontrer les Signatures de plus de CINQ CENS IMPOSTEURS & d'y voir L'APPROBATION des plus célébres Docteurs de Sorbonne, & des plus fameux Prelats DE L'EGLISE GALLICANE; puis que la Cour de Rome & celle de France, n'ont pas seulement emploié dans ce grand Combat contre les Réformez, les Apollais qui ont abandonné la Religion Chrétienne pour se jetter parmi les Tures, les Grees Latinifez, qui sont dans toutes les contrées de l'Orient, & fur tout parmi les Arméniens & aux environs de Constantinople; mais aussi des personnes entiérement incomnues, & même les plus grands sourbes & les plus impudents menteurs qu'ils ont pû trouver dans les Païs étrangers, parmi les scélérats & les imposseurs dont nous avons découvert les Crimes & démontré la Perfidie par une infinité de preuves, tirées des Relations Authentiques des plus scavans Historiens de la Communion de Rome, & des propres Ouvrages des plus fameux Controversistes dont le Clergé de France s'est servi , pour combat. tre les Réformez & les Protestans.

Tous ces Docteurs & Prélats ne se sont pas contentez de faire intervenir dans cette grande Controverse tous les saux témoins qu'ils ont pû trouver dans la Gréce, la Macédoine, la Tôrace, l'Albanie, l'Esslavonie, la Croasie, la Bulgarie, la Natolie, la Sourie, la Turcomanie, la Moldovie, la Valachie, la

1171

#### FAUSSETEZ DE PLUSIEURS

Transsivanie, les sses de la Mer Egée & les trois Arabies; mais ils en ont encore fait chercher dans le fond de l'Espre & dans la Grande Russie.

Qui ne croiroit après cela, qu'ils n'ont pas manqué de trouver dans ces vafies Régions plusieurs millions de personnes, qui n'aiant aucun Système de Religion, leur auront fourni pour de l'argent, ou par d'autres motifs, toutes les Attestations qu'ils leur auront propose de signer aveuglement, contre les Dogmes ou les Maximes de ceux qu'ils ne connoissent point. Il ne seroit pas étonnant qu'il y cût dans ces Païs-là des gens de mauvaile foi , ou capables de se laisser entraîner aux sollicitations des Emissaires du Papisme. comme il arrive par tout ailleurs: cependant, il n'y a rien moins que cela, puis que les Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France se sont trouvez réduits à la fâcheuse extrémité de ne pouvoir montrer aucune Confession de Foi de ces Peuples, qui foit conforme aux fentimens de l'Eglise Romaine. C'est pourquoi Mr. de Nointel parlant de la prétendne Confession Orthodoxe des Grees, dans une de ses Lettres à Messieurs de Port-Roial, dont nous avons mis l'Extrait à la page 480, de ce Volume, leur dit que le Seigneur Panajotti ne trouva pas qu'il fut sir de la faire imprimer en Moscovie. Et pourquoi, si ce n'est parce que les Grecs de ce Pais-là n'auroient pas manqué de faire raier, ou corriger les Articles de cette Profession de Foi qui n'é. toient pas conformes à leur Creance & à celle des Grecs non Latinisez? Mais les Prélats de France voiant qu'ils ne pouvoient tirer aucun Ecrit de ce Païslà, qui put autorifer leurs Dogmes erronez & couvrir leurs impossures, se font enfin déterminez, par le dernier de tous les avenglemens, à forger dans Paris même le temoignage d'un Egyptien sous le nom d'un Gaspar, qui se dit Prêtre Armenien du Grand-Caire, & celui d'un Moscovite nommé Iruanouvitz, qui prend la qualité de Prêtre & figne un Article ambigu, de la Doctrine de l'Eglise Romaine qu'on lui présente dans le Cloître des Dominicains, le 29. Octobre 1668.

Parmi quelles Nations a-t-on jamais vû, que des Témoignages de cette nature, foient dignes de foi, & que des Attelhations lignées cloudefinnement par quelques Perjomages incomus, & sans aucune formalité Juridique, mais plûtôt contre toutes les Regles de la Jurisprudence, doivent être tenués pour

des Piéces Authentiques ?

Ceft néamoniss la prémains injujés, & la Thés écrationade des Docteurs de Port-Roisi, foutencé par tous les plus fineux Préduce de Frame, dans ce grand Ouvrage que nous venous de déravire. Mais afin de les defibulés centirement de toutes les efférances qu'ils pourroient avoir d'en rétablis quelque partie, foit en y emploiant quelques nouvelles preuves, ou en référerante de histe valoir par quelques chicanes, celles que nous avons réfiatés, nous allons renverier ici de fond en comble toutes leurs vaince prétentions, en leur démontrant qu'il n'y a pas une Péce dans tout leur Ouvrage qui foit fondée fur des Témejanges juridiques, & que toute cette grande Compilation d'Autentianes qu'ils appellent chaberriques, no contiener prantup milé fervir de preuve valable, mais que bien loin de cela, tous ce Eerits & tous les femonganges qui s'y trouveux font entiérement nuls, parce qu'il n'y en a aucun qui ne foit contraire à quelquei-uns des Axiomes du Doit

Civil ou Canonique, dont nous allons mettre ici l'Explication & les Preuves. afin que chacun en puisse faire l'application à la matière dont il s'agit, pour reconnoître la fauffeté & la nullité de tout ce qui a été produit contre les Réformcz dans les quatre gros Volumes de la Perpétuité des Docteurs de Port-Roial. On doit remarquer tei, pour l'intelligence & l'usage des Axiomes suivans,

qu'il v a deux confidérations principales qui nous ent porté à les donner

tous de fuite, fous la forme de plusieurs Aphorismes Juridiques. La première de ces confidérations roule sur ce que les Docteurs de Port-Roial aiant donné le Titre de Preuves Authentiques aux Ecrits & aux Attestations dont ils ont fait une grande Compilation dans les quatre Volumes de leur Ouvrage de la Perpétuité, & fur tout dans le huitième Livre du troisième Tome, qui est rempli de Certificats munis de plus de cinq cens Témoi-gnages: il nous a paru nécessaire d'en saire voir la nullité d'une manière Juridique: parce que toutes les Pièces qui portent le Tître d'Authentiques, ne peuvent être mieux détruites que par des Preuves Démonfratives qu'elles ne font point conformes aux Régles prescrites dans les Loix Divines & Humaines, ni aux Maximes fondamentales de la Jurisprudence. Voila pourquoi nous produisons ici les principaux Apberismes dont les plus scavans Jurisconsultes le servent pour faire voir quels sont les Ecrits & les Témoignages contraires au Droit Civil, ou au Droit Canonique. Il ne faut que les confronter avec tout ce que les Docteurs de Port-Roisl ont produit contre les Réformez, pour être persuadé que ees Doctours se vantent, sans aucun légitime fondement, d'avoir remporté une fignalée victoire & charge d'une confission éternelle tous les Protestans, puis qu'il n'y a rien dans toute cette Production qui pe soit contraire à quelques-unes de ces Régles de l'équité & de la Justice, par lesquelles chacun pourra facilement juger qu'il n'y a aucun de ces témoignages de l'Ouvrage de la Perpétuité de la Foi Prétendue de ces fameux Controversiftes de l'Eglise Gallicane, qui ne soit entiérement aul, ou entiérement faux.

La teconde considération qui nous a fait produire ces Axiomes, est fondée fur ce que nous avons remarque en diverses occasions que les Ecrits des Théologiens & fur tout ceux des Controversifies, n'ont bien souvent que des preuves très défectueuses, qu'ils veulent cependant faire passer pour des Démenstrations très évidentes, faute de prendre garde aux maximes très équitables que les Jurisconsultes suivens pour ne pas se laisser tromper sur la matière des témoignages, on des preuves, qui servent de sondement à toutes leurs décissons. Or il est certain que les Controversistes n'y ont point assez d'égard lors qu'ils disputent sur des saits dont la certitude ou la connoissance dépendent entières ment des témoignages par écrit, ou des déclarations verbales des personnes qui en ont une parfaite connoissance, & dont les différens caractères, les talens, les Facultez, les Relations, les habitudes, les préjugez, les intérêts, les inclinations, & tous les motifs bons & mauvais, doivent être foigneulement éxaminez: puis que les Disputes Historiques & les Questions de Fait , qui concernent les matières de Religion, ne doivent pas être jugées avec moins de précaution ni avec moins de connoissance que celles qui roulent sur les affaires temporelles, que les Magistrats équitables ne décident jamais sans consulter les Axiomes furvans, qui devroient auffi fervir de Régle aux Controversistes. Rrr 2 EXPO.

# EXPOSITION SUCCINTE D'UNE CENTAINE DE

# REGLES ET DE MAXIMES

FONDAMENTALES. Sur la matiére des Preuves Juridiques;

Pour démontrer celles qui ne sont point conformes aux Statuts du Droit Civil, ni aux Decrets du Droit Canonique; & qui par consequent fournissent une centaine d'Axiomes incontestables , qui servent à prouver Juridiquement, dans toutes les parties de ce Livre,

La nullité des Actes, & la fausseté des Attestations, dont Messieurs de Porte Roial, & les Docteurs de Sorbonne, ont muni leur grand Ouvrage de la Perpétuité de la Foi de l'Eglise Romaine;

Au préjudice de la Dostrine des Eglises Résormées , & de la Créance des Protestans , qui so trouvent conformes, sur la matière des Sacremens, avec tous ceux d'entre les Grecs qui ne sont point inseclez, des erreurs du Papisme, comme il paroit dans ce Traité.

#### PREMIERE REGLE DE LA JURISPRUDENCE,

Dont l'application doit être faite dans les endroits où le Lecteur est renvoié au Numéro I. de cette Exposition.

On n'a pas indiqué toutes les autres Régles , dans le cours de cet Ouvrage ; mais seules ment les principales, attendu que chacun en peut faire l'application dans les endroits où elles conviennent, qui font en très grand nombre.

L Ous les Ecrits de Controverse, & toutes les Pièces qui sont emploices dans les causes litigieuses, ne sont jamais propres à terminer absolument aucune dispute; parce que les Théologiens & les Jurisconsultes ont droit de les éxaminer, & sont obligez en diverses occasions d'en faire l'Analife & la Critique, pour les approuver ou les rejetter, selon les Régles de la Jurisprudence, jusques à ce que les personnes qui ont l'au-torité compétente, dans l'Eglise, ou dans l'Erat, pour vuider ces différens, aient jugé en dernier ressort de tout ce qui en peut résulter.

La vérité de cet Axiome se trouve particulièrement établie dans le 22. Livre du Digefte, depuis le commencement du Titre 3. jusqu'à la fin du 5., & dans les Ecrits des plus célébres Jurisconsultes, que nous indiquerons dans la suite, par le moien des citations Latines & abregées qui font en ujage dans le Barreau.

II. Il n'y a point d'Actes, ni d'écrits, contre lesquels on ne puisse allée guer quelques Exceptions, tant pour la matière que pour la forme, & fur tout à l'égard des clauses générales ou particulières, & des termes ambigus EXPOSITION SUCCINTE DE. &c.

ou équivoques, comme aussi par rapport à tout ce qu'il peut y avoir de contradictoire & de faux, ou bien de douteux & de problématique : car on peut raisonnablement faire des objections sur tout ce qui n'est pas entiérement incontestable. Voila pourquoi, à la réserve de quelques Principes conformes aux premières notions dont les personnes judicieuses conviennent, on ne sçauroit faire aucun écrit ni discours, qui puisse être à l'épreuve de toute sorte de Critique, & qui ne se trouve susceptible de plusieurs difficultez, que tout le scavoir des plus grands génies , toutes les gloses des plus sameux Jurisconfultes , toutes les diffinctions métaphifiques & toutes les disputes rafinées des plus habiles Controversistes, ne peuvent jamais bien résoudre, ni entièrement diffiper. Vide DD. in I. Scripture. C. de fide instrumentorum. C. in prasentia extra de probationibus. bal. Cons. 233. vol. 1. Salic. in 1. exemplo. 7. C. de probat. fpec. de instrum. edit. 5. instrum. num. 1. l. fi Chyrographum 24. boc titul. ferrat. in for. opp. contra instrum. per totum. Lanfr. in cap. quoniam ad verb. instrum. circa finem de probat. DD. in l. admonendi de jurejur. 1. in bonc sidei. C. de rebus credendendis. Joan. Andr. de teft. Cap. pio de except. lib. 6. bald. in rubric. C. de prob. & in diet. l. lecta fl tertum petatur. foc. conf. 39. vifis num. 10. vol. 1. per doctrinam. gloffs ad verb. dubitatur in lib. fi vero. 5. 5. qui pro rei ubi Jof. num. 14. & 15. qui fatis dar. cog. ut in toto tit. 4. digeft. & C.l. Publia depol. I. scripturas , 11. C. qui potior in pig. bal. t.t. in Auth. de in-Arum. Caut. & fide.

III. La Raisou & la Jurisprudence obligent également tous ceux qui doivent porter leur jugement sur le contenu de plusieurs Actes ou écrits, faits pour l'explication du même sujet, de bien éxaminer & approfondir tout ce qu'on y peut trouver implicitement , ou en termes formels , tant fur le principal que sur l'accessoire, avant que d'adopter aucune des Propofitions générales ou particulières, dont le fens renferme des idées qui ne font pas affez bien développées, pour connoître ce qu'elles ont de conforme ou d'incompatible avec les véritez relatives qui en doivent faire toute l'effence. Vide Bart. in 1. eof. ff. ad legem Corn. de falfis. item & fi posteriores , ff. de leg.

cum concordia.

IV. On peut annuler toutes fortes d'écritures, en produisant des témoins irréprochables, qui s'accordent à déposer, avec connoissance de cause, le contraire de ce que ces écritures contiennent , quand même elles seroient rédigées en forme authentique, par des Notaires, ou par des Greffiers pu-blics. Ut 1. in exercendis C. de side instrum. & in C. cum Joannes. extra de side instrum. ut per fal. in d. l. in exercendis. in 3. colom. & secundum Innoc, in d.

1. in 4. col.

V. Les véritez & les faits qui sont contestables, ne se prouvent jamais par des Attestations saites ou produites sans observer les formalitez juridiques , puis que tous les Actes & tous les Ecrits qui font fabriquez contre les régles ordinaires du Droit Civil ou Canonique, doivent être mis au rang des fausses Attestations & des pièces inutiles. Ut not. in auth. sed Judex c. de Episc. & cler. & l. quinquaginta c. de probat. & l. st quando c. de test. & Bart. l. 1. 5. qui in rationibus. ff. de falfitate.

VI. Toutes les Attestations qu'on met dans les Archives publiques, & Rrr 2

tous les Actes qu'on fait caregiltrer dans les Grefies, fins les svoir fait dref, fer & publier en presence des Parties qui peuvent y avoir quelque useleté, on qui s'y trouvent electe, ne sevent en aucune manière de preuve, parmi les Juriscansites, ni det témograge devant aucun Tribunal, pour decider les causes litigieutes, ni pour terminor les différens de quelque mature qu'hi soient. Vule glofi, is 1. gefis C. de re judi. G not. is 1. 3. ff. que in frau credi, fecualism Ricer. Mal. G gue une Bartal, in conclujous, peu, is 1t. de loir, celd. 5. réfat in text. in 1. 1. C. de bis qui in ectel. manumi. per DD, in d. G. avanima contra fullom, G Bart, pol. gefi. in 1, 6. C. de re jud. 16. C. de resident.

VII. Toutes les Copies, les Traductions & les Extraits des Actes, ou des autres Ecritures qu'on fait fans autune formalité jurisque, ne fervent de rien pour prouver ce qui s'y trouve conteuu, jusqu'à-ce que l'on ait démontré, par une Légaliation faite felon toutes les Régles du Droit, leur conformaté avec les Originaux authentiques dont les Exemplaires uniformes empruntent toute leur force & leur valeur. 1. a. l. sl. til. 13. Aublen, f. quit. et cleur, plaif, ad verb. monuments. Bart. nums. 3. Coftr. num. 4. Bald. nums. 2. b'. 2. in. Aubl. f. quits in alique. C. de sekn. gligt in. l. fuit. 1. ad verr. fasile. C.

co. DD. in d. Auth. fi quis in aliquo C. de eden.

VIII. Les Patenties des Evêques, les Lettres & les Cayers, dont on ne trouve point d'Exemplaires autheniques, dans les lieux oil 70 on confèrre les Manuferits de grande conféquence, qui doivent fervir de témoignage & d'infruêtion à la Podérité, ce font point recevables comme des Pièces die gnes de foi, s'il n'y a pas d'ailleurs quelques démonstrations ou preuves certaines de la vérité de leur contenu. Marcellas in l. confair. Re protestie d'in authen. ad hec. C. de fide infirma. G C. poft effinnem, de prob. c. cium à nobin. de test, fid Judex C. de Epifologi & Clerisir.

IX. Les Statuts, les Decrets, & les Réglemens des Conciles & des Synodes qui ne fie font point en preience des Peuples, ou d'une manière folennelle, doivent être certifice par des témpins non fulipéchs, & irréprochables, au défaut de quoi on les tiens pour des Ordonances injulières ou fisponées par des perfonnes qui ont trouvé le moien de les forger clandeflinement, pour favorifie leurs propres intérêts, au préjudice de cux qui n'auroien, par manqué de s'y oppoler, s'ils en avoient eu connoiliance. Its tenst freenl, in titus, de infr. ci.i. in s. r, refat viders quibre infram. in 6. col. 69 DD. in d. G. quoisium tentres failom. G Bart. poft. gloff: in 1. fi. C. de re judit, allegant, in argum. text. in l. 1. C. de birq in in Ectifs avoumin. G Bald. in addition faither manié.

X. Tous les Ecrits de main privée qu'on trouve dans les Monniféres ou dans let Collèges, & touset se Lettres, les Déclarations & les avis de cœu qui font amis ou ennemis, ne peuvent jamais férvir de preuve juridique, fi ce nétle contre cœux qui en font les Auteurs, & contre cœux qui en produie fent en jugement ou dehors. Tr. 4, § G 1. Publia deppl 1. Seripturas, 11. C. qui phois in Pg. Seb. 7. In Adab. de niferum Caux. G piet. Bald. Cab. C. qui phois in Pg. Seb. 7. In Adab. de niferum Caux. G piet, Bald. Cab. 5. f., depof. Anth. β quis C; qui positoris, Bald. in Ditt. Rein, nums 3.

2. 17.

. .

X I. Quand il arrive que l'une ou l'autre des Parties, qui ont des disputes fur quelque matière, fonde ses raisons sur des preuves contraires, ou s'avise de produire des Actes & des Ecrits qui contiennent des faits ou des circonstances contradictoires on n'y doit ajoûter aucune foi, parce que toutes les écritures & tous les témoignages qui font de cette nature se détruisent réciproquement. l. Scriptura. de fide instrumentorum. Bald. C. de probat. Es in diet. I. lesta. fi certum petatur. & c. de falf. cauf. adjecta. & in l. intereft. Spec. 9. 1. n. 59. 70. cap. venienf. 2. ex. eo. c. follicitudinem de app. Ferr. in for. opp. seft. verb. contrarii. item verb. varii.

X I f. On ne doit estimer les discours des hommes, ni faire fond sur leurs témoignages, qu'à proportion, des lumières & des bonnes ou mauvaifes qualitez qui ie rencontrent dans chacun de ceux qu'on connoît parfaitement. C'est pourquoi les Jurisconsultes disent qu'ils n'ajoûtent pas soi aux Témoignages, mais sculement aux témoins dont ils reconnoissent la probité. L curent. ff. de testibus. 1. 2. 5. ideoque divus tit. in ff. & text. C. fi quis Imper. maledix. l. 1. in fin. facit. 11. quest. 3. c. ilia prepos. 15. quest. 1. c. inebria.

verunt. vid. Inbricum lingue ff. ad l. Jul. Majest. I. famosi.

XIII. Il ne faut point se laisser éblouir ou entraîner par le grand nombre des témoignages, ni s'attacher à la multitude des témoips, mais avoir uniquement égard à la dignité, à l'autorité, à la capacité, & à la probité despersonnes qui déposent clairement, & sans aucune passion ni intérêt, sur les choses qui leur sont parfaitement bien connues, & dans une nécessité très urgente, & fur ce fondement le Droit veut qu'on fasse plus de cas des Attestations de deux ou trois vénérables témoins circonspects & intégres, que non pas de celles d'une très nombreuse Populace, & qu'on présère la simple déclaration de quelque Prélat intégre, içavant, & irréprochable, à toutes les protestations & Certificats de plusieurs Ecclésiastiques remplis d'orgueil, & destituez de lumiére, de vertu, & de mérite. L. 3. & ideoque divus. & s. ejusdem. & l. ob carmen. s. si testes, ff. de test. ubi textus elegans canonizatur 4. queft. 1. 5. fi autem ei rei. c. in veftra, extra de teft. ita Bald. in l. testium, in penult. col. C. de test. & in I. bone fidei, C. de rebus credendis. allegat gloff. in I. ff. de teft. 5. fin. in Auth. de Clericis & Monachis. Et ifind voluit gloff. in. d. c. in vestru. & in d. l. tertia, 5. ejusdem in verbo numerus. adde 1. si plures. ff. de accusationibus, ubi Barto.

XIV. On n'ajoûte pas tant de foi à plusieurs témoins qui déposent avec plaisir, & de leur propre mouvement, qu'à deux personnes qui ne le sont qu'à regret, & en conféquence des citations qui leur sont faites en vertudu Droit Civil ou Canonique. Innocent. in c. [uper boc. extr. de renunc. Bald.

in l. observare 5. profiscisci. vers. 12. Quaritur. ff. de offi. Procon.

XV. Tous les Prelats, les Evêques, les Curez, les Chapelains, les Prédicateurs, les Moines & tous les Eceléssaftiques Séculiers & Réguliers qui sont aggregez dans un même Chapitre, Collège, ou Cloitre, ne peuvent rendre aucun témoignage valide ni compétent pour servir à la décision juridique de ce qui concerne les prérogatives, les usages & les intérêts qui leur sont communs, ou bien les choses qu'ils prennent fort à cœur & qu'ils soûtiennent par un ciprit de Parti & de Cabale, ou par un point d'honneur & Rrra par

par quelque passion qui peut les aveugler. Salice in 5. universis. in l. omnibus. in 2. colum. de test. Innoc. in cap. insuper de test. Nell. de test. num. 12. Alberic. nam. 26. Butr. & D. D. in cap. eum nuncius de testib. ut in l. quoniam de test. Alberic. Mal. in fuo tract. in 12. colum. in 1. part. & nota in l. eos , c. de teft. per Doft. & not. 4. 9. 3. vers. idonei. spect. in tit. de test. vers. excipitur quod est Monachus. Jacob de Bel. in Auth. fi dicatur de Monachis , & cagitandum & ibi gloff, & Ant. de Butr. in repertorio. col. 2. in fine. not. in Auth. fi dicatur c. de teft. in verb. fratr. minor. converf. pradicat. in cap. nuper , & ibi Abb. ut per gloff in c, fraternitatis , de teft. Auth. fed Judex de Epifcop. & cleric. Bald in 1. 2. ff. quod cujufque universit. not. in cap. veniens, & cap. diletti. de elett. & 1. consensa. 1. de repud.

X V I. Les Notaires, les Procureurs, les Sindics, les Economes, les Soliciteurs & les autres gens de ce Caractère, ne doivent jamais être reçûs à témoigner aueune choie contre les Personnes, les Familles, ou les Communautez qui leur ont donné des pratiques & confié le maniment de leurs affaires. Gloff. in l. deferre. & idem decreverunt , ff. de jure fisc. Joann. Andr. in cap, quoniam de probat. Abb. in cap, cum à nobis , in 3, col. de test. Innoc. & Anton. de Butr' in capite in super de test, domini de Rota conclus. 372, 159. & 181. Bened, in d. ça. insuper, & apostil. in l. deserre, ff. de jure sisc. Innoc. de reprobat, tertium in 5. col. Joann. Monach. & Archi. in cap. fin. de teffi. libr. 6. ubi Joan. Andr. in Novel. & domin. de fan. Gemin. l. ff. fin. de test. &c. Romana. eo tit. lib. 6. falicet. in 1. omnibus. c. de test. Lanfran. de test. num. 66. 1. ille à quo. 5. tempestivum. ff. ad senatus consultos.

XVII. Il ne faut pas ajoûter foi aux dépositions de ceux qui rendent quelque témoignage sur les matiéres qu'ils ont jugées eux-mêmes, ni sur celles qui ont été décidées à leur follieitation, & dont ils peuvent recevoir quelque profit, quelque honneur & quelques louanges; ou qui peuvent au contraire leur causer de la perte & du deshonneur, ou bien leur attirer du blame & du mépris. Abb. in c. cum à nobis, in 3. & 4. col. de test. spec. in tit. de test. \$. 1. ver. Imol. in c. cum à nobis de test. Guid, de Suza super gloss. in d. 1. fl. & 2. q. b. c. flatuendum , ut per Docto. in l. ne , in arbitr. c. de arbit. & gloss, in l. deferre. S. idem decreverunt, ff. de jure siste. Anton. de Butr. in d. cap. insuper, alleg. Joan. Andr. in addit. spec. in vers. sed pone. l. nullus idonæus. 10.

XVIII. On n'est point obligé de s'en tenir aux decisions de ceux qui portent leur jugement définitif sur quelque chose, sans alléguer les preuves juridiques sur lesquelles ils se fondent, & sans produire les Pièces authentiques dans lesquelles ces preuves sont contenues. C. de prob. l. fin. & de fide instrum. I. comparationes, & cap. scripta. Ang. in Auth. de ber, & falc. 5, 1. in

fine. Argum. 1. si manumiss. c. de libert , &c. de probat.

XIX. Pour juger équitablement de ce qui est en contestation, il ne faut pas toujours s'en rapporter au témoignage de ceux qui raisonnent d'une manière qui semble conforme à la vérité, parce qu'on risque de se tromper si on ne suspend pas son jugement lors qu'on a le moindre sujet de craindre que les personnes qui affirment quelque chose n'aient pas de la sincérité & de la droiture, ou qu'elles foient mal informées de ce qu'elles affurent positive-

CENT AXIOMES JURIDIQUES. ment. Fid. not. per Barto. in l. Lucius. ff. de bis, qui not. infam. & ff. de testibus. l. 2. 5. tu magis scire potes. in Auth. de test. 5. si vero quis & in l. 1. 5. quomodo, ff. de questio.l. 2. ideoque divus, ff. boc titul. gloff. in 1, 2, in verbo quanta

X X. Quand on veut avoir quelque connoissance certaine des maximes ou des coûtumes qui sont introduites parmi des Nations étrangéres , on ne doit point se fier aux personnes qui soutiennent l'affirmative, contre ceux qui en doutent, quand on sçait d'ailleurs que certain point d'honneur & des vues de politique ou d'intérêt, engagent ceux qui rendent ce témoignage, à donner une bonne idée de ces maximes & de ces coûtumes , pour les faire approuver autant qu'il leur est possible à tous ceux qui les rejettent. Innoc. in c. insuper , de test. ita Alberic. Malu in suo tract. de test. in 1. part. in 5. col. idem. Abb. in d. c. per tuas. Col. z. sic in c. insuper in ult. col. & domin. de Rota. coucl. 159. decis. 282. in novis. & alii Dottores in c. olim de accus. & in cap. cupientes de electio, libr. 6. .

XXI. Tous ceux qui sollicitent des témoins, ou qui les portent à faire quelques déclarations en leur faveur, ou pour le service de leurs amis, sont entiérement exclûs de rendre témoignage fur le même fujet. Decisione 148. domin. de Rota I. fin. ff. eod. Trebellian. I. si plures. ff. de patt. I. nemo. c. de assessorib. c. final. de test. l. b. Alberic. Malu. in suo tract, de test. in 1. part in 5. col.

X X II. Les preuves douteuses & les Attestations où il y a de l'ambiguité, ne fervent de rien pour terminer les disputes. C. de cond. indeb. l. pro dubietate, ff. de lib, bom, exbib. l. 2. 5. is qui. ff. de reg. jur.l. non debet. 5. in re obscura. &

c. extra de probat. c. in presentia.

XXIII. Les Confessions de Foi & les déclarations faites verbalement ou par écrit, sur quelque matière que ce soit, ne doivent point être mises au rang des preuves juridiques, attendu que les Jurisconsultes ne les regardent que comme des ouvertures qui concernent des véritez spéculatives, ou comme des expolitions par le moien desquelles on avoue certains faits, dont la certitude & les preuves doivent être tirées de quelqu'autre fondement plus folide que celui des opinions arbitraires ou problématiques. Vide Bald. in 1. ea quidem, c. de accusat. & in 11. quest. de Episc. & cleric. & gloss, sn l. Lucius. ff., de cond. & demonstr. & ita not. Abb. sic. in Rubr. in fine de prob. & Joann. Andr. in c. bone. in 2. col. de elest. & text. l. 1. ff. & c. de conf. in l. publia in fi. ff. deposi. Bart. in l. qui in aliena. 5. libertos. ff. de neg. gest.

XXIV. Il y a une très grande différence entre les dépositions juridiques, & les Attestations extraordinaires, parce que celles-ci ne consistent que dans une simple déclaration que sont des personnes qu'on n'éxamine point, & que bien souvent on ne connoît pas ; mais les dépositions sont des témoignages rendus fur la foi du ferment, par devant des Juges ou des Magistrats, qui éxaminent toutes les bonnes & les mauvaises qualitez de ceux qui sont citez pour comparoître devant eux, & qui observent de près leur contenance & péfent soigneusement tous leurs discours. Voils pourquoi on rejette, selon les statuts du Droit, les Attestations faites sans aucune sormalité, & on n'ajoûte foi qu'aux dépositions juridiques des témoins irréprochables. Textus in 1. 2. S. Sabino , ff. de restib. & in l. 1, in princ. ff. ad legem cornel. de falfis.

Jonns. de Imola. in cap. cim olim, num. G. de dole, U centum. Barbat. in c. tr. film. num. 3. Ú in c. num. 32. de probat sight in Luxius J. de cond. U demosfrat. X X V. Las tenionis dont les dépolitions ne four fondées que fur les Actes, ou fur les Ecritures qu'ils ne peuvent ni produire, ni faire lire, à ceux qui ont interfée de vérifier leur contenu. divent être mis au rang des personnes qui ne rendeut térmoignage que fur les rapports d'autrui , & qui par confequent ne fout en aucune manière dignes de 60 is, paraî les Juricionnes et de J. parais de la principal etc. Specul, in titus de 1/1, 5. nue contenium, ver castam. U in ma fait, verdific, ennais in d. l, parijurandi. in 3. Ú 4. vel. Aug. in debis de ber U full. 5. infige. Ant. de Butr. in report, in dill. vel. 31. vel. Oulfred. in 1. comparations t. de full infig. Unit. in c. propolifié. de probo.

XXVI. Tous que nome que qui n'ont pau une parfaite comonifiance des Actes, ou XXVI. Toufeudo à la Goldienneur qu'il y a des vérices, ou des faufettes, qui neu partie de la reneur de cas mêmes écrits, doivent être aboliument gratie de la reneur de cas mêmes écrits, doivent être aboliument gratie de la reneur de cas mêmes écrits, doivent être aboliument gratie de la reneur de cas mêmes écrits, doivent être aboliument gratie de la reneur de cas mêmes écrits, doivent être aboliument gratie de la reneur de la reneur de la la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la reneur de la

"X VII. Pour reidre témoignage validement, il faut éviter l'ambiguité & les équivoques. & pour cet éfic cheun dois faire éctire à déposition en l'exprimant par lon language naturel, & ce n émploinnt aucun terme desautres langues s'il-ren comoit pas bien toute la force & l'ênergie. Cest pourtres langues s'il-ren comoit pas bien toute la force & l'ênergie. Cest pourter au la langue s'il-ren comoit pas bien toute la force & l'ênergie. Cest pourcerte de langue & tignées par des témois squ'in el aprient point, certe la langue & tignées par des témois squ'in el aprient point, certe la langue & tignées par des témois squ'in el aprient point, partie certificat. On ne peu us difirien pouver par le moint els Erriures qui font traduites en une autre Langue que celle dont les Auteurs s'e font térvis, pour exprimer leurs vériables fentamens, judiques à ce qu'on ait de montré juridiquement leur conformité avec le Originaux, & fait voir d'une manifer évidente & incontentable, que le fien n'y efisitére en aveun en droit par les traducteurs. In Anth. èt apais de réplan. mil. G' 5 pol. hez. C. l. liberatis. Èt de faiteurs, light in lefaut. a dev présitée, ca D. D. in d. Anth. èt quit m diques. c. de selend. Barte. ji quis de réplan. mil. G' is l. de quibles. j' de legisles.

sa I. de sjambs, J. et approachtions genérales indéfinies qui fe trouvent inférées dans les Arteflation proudinons genérales indéfinies qui fe trouvent aux propositions pour dans les transiquesses, ne font prione équivalente aux propositions que des tennoins déclarent que les Chanoines d'une Eglife, et Religieux d'un certain Ordre, le le Clergée un Roiseune, font d'accord fur quelque chofe qui donne liru à test dispute per les autres de la clare propuer point que tous les Chanoines aggréges dans le même Chapitre, tous les Moines qui font profession de faive la même Régle, tous les Edefinifiques qui vivent fous la domination d'un Prince Souverain & dans un même Pais, foient rellement d'accord fur le fait dont is signi, qu'il n'y en ait pas un feul qui doive être excepté de la claufe générale indéterminée.

mince. d. Abbat. in C. auditis, in 4, colum. de praseri. E d. Pos. de Anchr. in cap. quante, de in que seunt present punt à Present. sinc consen. Capitule. Alexand. in sinc comme ci. 110. inc. p. vije acutisssim sinc sinc comme in 1, vol. E in ste-

risque aliis Conciliis.

XXX. Quand on veut terminer une dispute qui roule sur des termes, ou sur des expersions, & qu'on s'en rapporte au témoissage de ceux qu'on croit bien versez sur cette matière; lis doivréut s'accorder non sculement en ce qui concerne la situltance des Dogmes ou des Faiss qui en résilient mais aussi emploier les mêmes définitions, & les mêmes mots qui donnent lieu à la dispute de telle softe qu'il ne st rouve pas la monifer variation ou diversité dans les paroles qui sont essentielles à leurs dépositions autrement elles doivent être réjettées comme déscheudes & inuties, pour vuider un disserend de cette nature. Dec. do. Auton in c. misil doệs, de vertour, significat. G' in c. cum Eschéps, s' nou sigitar , de causs possible soppe, Bald, in c. boue, ed. 1. de sleit. Moder, in commenta l. ff. de surviur. Arch, in c. net gradamen, in c. d., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen, in c. d., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c., de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. 7. Andre, in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. Andre in c. net gradamen in 6. c. de st. ff. f

cium de Heret. lib. 6. in Novella.

XXXI. Les paroles énonciatives, qui ne sont mises que par occasion sortuite, ou incidemment, dans les Actes & dans les Attelhations, ne servent jamais de preuve, ni de témoignage pour quoi que ce soit. Bart. in confil. [100, quinto in ordine. És Baldus in trattat. de test. num. 28. 7 md. c. 6. num.

16. de teft. alleg. text. optim. 12. diftintt. c. pofuifti.

XXXII. Lors qu'on avoue que le contraire de ce que l'on sobtient n'est pas impossible, se quant il arrive qu'on peut tirre de quelque Argument une Conclusion oppossée à la Consequence qui résulte de les prémices, c'est une démonstration certaine que cette Conséquence est fauslle, se ceux qui admettent la possibilité des chosés contraires à leurs Théen ne prouvent rien. Bald, in l. enventièmel. C. du Epglé, Es in l. bervel, palam, n. fi. p. m. f. de tofqua. Es de l'est cap. 8. de 1ss. num. 8. alleg. ca. in presentia cum suis concerdantité du probat.

XXXIII. Quand il y a plusieurs témoins qui sont partagez sur le même sujet, & que les uns assirment ce que les autres nient, il saut du moins éxa-Sss 2

niner quarre choles, done la connosiliance est ette nécessirie, pour se déterminer raisonablement en faveru de l'un des deux Partis. I. La neure der fujer ou du disserve qui cause cette divisson. Les bonnes de les mauvais fes qualitez des témoins. 3. Les raisons qu'il est ce de disserve motifs qui les peuvent obliger d'opiner diversement sain ou de douteux, de laux ou de probable, de conformaire aux lumières naturelles, aux Régles de la Jurisprudence, aux Calvanes de aux Loix, ent Civiles, qu'excédissifiques du Droite évert. Les des mon. in Leur Mațistr, in fin. quande provoc. Et in l. Lucius, de infirm dinti interus fami nicitelleur and evrobe poștia in 1. 2, 5. 1, fl. et sțibil 51, de can verțimile, de perspup. Ed. Aux. in. c. [uper bay, de renume. Bald. in 1, fin. in. 16. col. de edit. divi. And. tallon. Et in l. qui accusare. Et c. fi courte just entil, post. Et in 1, fancimus.

XXXIV. Les Juriconfultes (upposent ordinairement comme très cerètin, que ce qui se fait publiquement dans un errain lieu, & qu'on public de toutes parts comme une chose très importante, de telle forte que les Nations étrangères en ont connoilânce dans des Pais fort doignez, ne doie pas être inconnu à tous ceux qui sont dans le voisinage du lieu où cela est arrivé, & encore moins aux personnes qui ont un grand instêré de s'en ins former, & qui conversent avec toutes fortes de gens, dans le même endroir où le premier busit s'en est Fepandu. Ur gli test, d'i iii ne, squissans, d'i iii per Abb. Sic. in 1. cel, de presimps: Q'i in c. quissans, d'i present la 1. s. f., feren pet. Q'i in ce, junissans, de presimpn, not per Bart. in 1. s. 1, f. feren pet. Q'i in ce, junissans de presimpn, not per Bart. in 1. s. 1, f. feren pet. Q'i in ce, junissans de presimpn, not per Bart. in 1. s. 1, f. feren pet. Q'i in ce, junissans de presimpn, not per Bart. in 1. s. f. f. feren pet. Q'i in ce, junissans de presimpn, not per Bart. in 1. s. f. f. feren pet. Q'i in ce, junissans de presimpn, not per pet.

XXXV. Punteus témognages tinguliers, joines entemble, ne font jamais une prevue certaine, parce que multe térmoin qui déposite chacun fur
quelque circonstance particulière d'un même (tijet, ne fort considèrez que comme des personnes qui ne rendent qu'un frei ut témognage des comme des personnes qui ne rendent qu'un frui témognage des rècles, chacun atrefant le fien, par une déposition unque, dont le contenue peut être vrai, on faux, indépendemente de tous les autres time à contenue roulent fur mille divers attributs d'une feule & même chofe. Ly misjurmais, c. de tigl. e. liet et ausqim, de poblest, d. Ast. in. cum opertant des, répé, in c. net mirum. 26. 9.5. Inso. in C. venerabili, de tigl. dem. Bold. in l. f. quit exque. S. 1. ff. de clen. Arts. in c. litest expandam, in 6. col, de clen. Arts.

XXXVI. Les Juriconfultes font confifter la singularité des témoignages en tout ce qui est contenu sous les différentes idées que les anciens Philosophes ont voula exprimer par les termes de dix Catégories, dont les modernes, sont autant de Classies ou d'Articles qu'il y a de circonstances es fentielles, & de laces opposées, qui servent à reprétenter ce qu'il y a de tibus fiantiel & d'accidentel, dans chaque objet en particulier & dans tout ce qui en résulte. See, in sit, de imagistoue s, nues cudadam, vor. 1. Campeg, is Al-phabetes son. in distinct sels, nama. 60. Allb. Mal. in su opere de test. in 5, & 6. ci. in 4, partic.

XXXVII. On doit mettre au rang des témoins qui ne sont pas dignas de soi, tous ceux qui suppriment quelque vérité; ceux qui ajoûtent ou retranchent quelques circonstances propres à la déguiser; ceux qui ne déposent

que

que fur une partie de ce qu'ils doivent atteller, & qui rên parlen que d'une manière obfeure ou ambigue. Gloff, G. D. D. in l. Lucius f. de infam. quam alle, Balé, in l. permpterian. circa fin. C. Sentent. rificiale, G in l. en que commend. f. de contrable. mpt. in h. perfoript. in fin. C. centra jus. tiens Butr. G Bartel. C. f. contr. jus. voi utilit. G' in l. Presipteri C. de Epif. G Cleric.

Bolf. XXXVIII. Les témoins qui ne déclarent pas tout ce qui peut être favorable aux deux parties averfes, ou à leur charge, sur la matière dont il s'agit, fournissent un juste motif de rejetter leur déposition comme nulle. Ut. 14, q. 1. non sant not. innoc, de reprob. test. in 3, col. & Cyn. in Austen. sed

Judex. C. de Sacr. S. Ecclef.

XXIX. Tour ce qui dépend de la Conficience d'autrui, & tout ce qu'on ne connoit que par des figures équivoques ou douteux, ne peut jamais être preuvré par aucun témoigrage. Ui l. f. da acqui, poff, cide Guillein. de Come noi. de quius. f. de legit. in l. 4, collam. verjèn. fed quera auc sons. Gi Ant. de Come noi. de quius. A collam. verjèn. fed quera auc sons. Gi Ant. de Batr. in report. in 8. cd. in dift. triflet. Salic. in l. foliam in 4. col. C. v. de trifl. XL. Perfonne ne peut attenter directement, les choices qui font entire-

X.L. Perionne ne peut artere untereutent, ils coues qui non entitoriment spirituelles, ou qui ne se trouvent point à la portée des sens, mais seulement en dire son avis, & en déclarer son opinion. Pide text. in l. s. quedam. sf. de rer. écios seigl. Sé. Abb. fen. in c. c. sim caulam. in 15. col. de test.

Ant. de But. in suo repertor, in diet. teff. in 10. col.

All. Les vémoirs qui affirent dans leurs dépositions qu'ils sont persuade que tout ce qu'ils crois net véritable, ne peuven jamas obligge, ceux
qui ont dans un autre fintiment, de tenir pour certain, ce qui n'est prouve
que ces personnes qui peuvent se faire illusion sur des opinions erronées, &
y ajouter autant de soi qu'ils en ont pour des vériex inconctellables. U noi.
Youn, dair. J. de sen. l. diem proferre, s. s. plures. Arg. es tit. l. quid tamon.
S. l. Ang. in report. l. fixedam f. de vers high, fasti l. pergrèt, in prins fi. de
arq. C. de veteri jure euxela l. z. s. sui autem Spec. in sit. de tess. S. versé.
quoties de test. Bart. U foss. fi. de vers abjut. in auth. U faitid, mersh
voissiffe, collat. l. tips sit. De la c. quotient ut in c. teris lone, de presimpt.
Ang. in 1 friendam in z. chart. ff. de vers. shl. Balt. in d. t. nif cum pridem, in
4 cel. de remo.

X LII. Les circonstances du tems, & des lieux que les témoins inserent dans leurs dépositions, doivent être éxaminées avec un très grand soin, parce qu'elles servent à découvrir & à prouver la vérité & la fausset de leurs témoignages. C. de furt. l. apud amiquas. De grandie dit, at C. de bis qui

lat. l. I. Tynd. in trast. de test. C. 6. num. 32.

XL111. Quand les personnes qui déposént sont irréprochables, la validité de leurs témoignages dépend absolument des raisons par lédquelles it paroit qu'ils ne contennent rien qui ne soit très véritable, & qu'il n' y a pas même une circonstance, tant soit peu effentielle à la nature du fait principal, ou nécessiare pour en donner un parâtie éclaricifiement, qui puilé être révoquée en doute. C'est pourquoi tous les témoignages doivent être appuice Ssi Ssi 3.

Jur des milons ort poilete, puis qu'îls ne font valides qu'à proportion de ce qu'on en trouve la déduite bien ou mai fondée, de telle forte que s'in vencourre quelque chôse de frivole, de douceux, ou de mai étable, les té, moignages le mes aussi, parce que s'elon tous les juriscentilles on en doit moignages le membable à celui qu'on peut equitablement former sur percent un gement sémbable à celui qu'on peut equitablement former sur peut de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la comment de la com

XLIV. Les témoins ne doïvent jamais tirer les rassons, les preuves, ni les mosifs de leurs dépositions, des Actes , des Certificats, ou des Ecrin qui ne sont point communiques juridiquements aux parties qui ont mierte de les voir, & d'en éxaminer la forme, suffichien que la teneur. Spec in til, de infirm. edit . 5 muse dicamais. corf, ouil à quis in little bart. ia l, sini in verbo prous, perpetui. C. de cécud. Or 1. 1, f. écrt. per. dag. in aub. de ler. C. fall. 5, 1 in fin Or. Reph. is 1, de cettar 5, s mill. f. de inster. est.

X.L.V. On doit rejetter les témoignages de tous ceux qui parlent ou qui risinement d'une maniére qui ne convient point à la nature du fijet dout il est question. Et on me doit pas non plus écourer ceux qui soutennent des choics impossibles, ou qui aistiment celles qui ne sont point probables, on qui aistiment celles qui ne sont point probables, on qui aistiment celles qui ne sont point probables, on qui n'ont pas de la vrai-femblance. Ut ff de sessi, i de desci, deit dirt. colland. Te Petra de Antois, in c. quia mon versimile, de pressumps. Or d. Ant. in c. spare bus de remus, item Bal, in matrica Ci, quit, alsi, 161, probibi, text. in 2, 3, 5, 1.

X LVI. Ceux qui ne font pas une narration claire & entière de teuter qui concerne la matiére fur laquelle it si douvent s'expluquer, ou qui onstent quelques-unes des circonstances qui peuvent ferver à en donner un parfeit éclaireiflement, ne doivent point être mis au nombre des témoins compriens en cette coccasion, & ils donnent même lieu de les tenir pour fulpects en d'autres rencourtes. Bald ff. de inf. 1. Lucius, Nellas à & Gamis, il jou read, de 16f. parts 2. num. 199. Cr Cym. non obfi. ff. de arbit. 1. dictu proferre. La district.

"X L V I. Les Témoins idiots qui n'entendent pas la propriété & l'écregie det sermes, on qui ignocent ce qu'ils s'imaginent de favoir, ne disvent point être reçus en témoignage, & ceux qui préliment trop de leur capacité, ou qui partient avec plus d'afféctation que de bon fisses, ne mérient pas qu'on sjoute foi à leurs dépositiones, mais su contraire qu'on les tienne pour fort stificéts. Il y a même divers cas qui donnent lieu de rejettre d'embignage de ceux qui font véritablement figurants parce que la grande capacité & habileté sont foir dangeuséte dans les personnes qui en revitex abutér. Ut entra, de privil e. aum offense. If de exception taux . L'adhaut parties de sur la contrair de product de la configiration et la challet de la configiration et la configiration et la main figurant de service de la configiration et la configiration et la configiration et la main figurant de configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration et la configiration

de rusticis. in gloff. notabil. C. de dolo. ut C. de Epis. I. Praib. I. non boc C. un-

de cogna. extra de probat. C. in præsent. XLVIII. Tous ceux qui avancent quelque faufferé, ou qui se trompent for un Article ne doivent point être reçus à dépofer fur les autres qui en dépendent, ou qui ont quelqu'espèce de rapport & de connexité, parce qu'il n'y a point de témoin qui ne soit obligé par les régles indispensables d'une bonne Conscience, ou par son serment de n'altérer en ancune chose la vérité, parce qu'on ne peut jamais la diviser sans l'affoiblir, & sans lui donner quelques-uns des caractères qui produisent le déguisement, ou le menfonge. Aber. in I. fi ex falsis C. de trans. or argum. optim. in I. si gemina. f. arb. furt. ces. or in 1.9.9. C. pura. I. duobas. ff. de lib. cansa. or not. gloss. 37. diffinel. c. fi quid. Aber. c. en literis, de fide inft. Innoc. in c. cum in jure peritas, de off. de leg. Oldra. not. in l. 2. ff. de condi. ob tar. cau. O l. certi. comditio. S. quomiam fi cert. petat. Jacob, de Aret. per l. 1. fi quis simpliciter e elost.

XLIX. Il faut éxaminer bien attentivement quel est le sens propre de tous les termes qui font emploiez dans les dépositions des témoins, & s'appliquer à bien comprendre la véritable fignification de chaque mot qui peut donner une idée particulière de quelques objets différens, ou de quelques circonstances, qui servent à découvrir la vérité & la fausseté, l'accord & la contradiction, de tout ce qui est contenu dans les Attestations dont il s'agit. L. nemo dubitat, ff. de bær. inft. argum. extra de teft. c. cum tu. not. d. 9. duabus & ita not. Bar. in l. 1. in prin. ff. de novi ope. nunc. ff. de neg. geft. l. eum antem. ff. de oper. mov. l. non folum. s. fed ut prob. C. de bis quibus ut indig. l. minor. ff. de interrog. act. l. qui seru. ff. de manumisf. test. l. si ita suerit. s. si. sf. se condi. er demonfir. I. falfa. ff. de teft. fl Titius. ff. de non. C. de bis qui lat. ff. de ner. geft. I. Pomponius. Bart. in rep. quam fecit. I. de edita.

L. Les témoignages qui sont fondez sur des propositions affirmatives ou négatives, conçues en termes généraux sans aucune restriction de tems, de lieux, ou de personnes, ne prouvent rien, si on considére bien éxactement les matiéres qui en font l'objet, parce que les idées générales que ces propofitions indéterminées forment dans l'esprit ne sont jamais propres à développer quelque chose de particulier dont on puisse avoir une connoissance certaine; car l'entendement ne peut discerner clairement que ce qui est proportionné à ses facultez naturelles qui font bornées. Bald. in l. observare. s. proficifci. ff. de officio Proconful. & legat. Angel. in S. fi verò abfunt, in auth. de falcid. Bart. in I. bered. palam, in fin. princ. ff. deteft. Anton. in c. cum Joan. Herem, extra de fid. inftrum.

in c. fi ad Scripturas.

LI. Il ne fant point écouter un grand nombre de témoins qui viennent déposer en foule, parce qu'il y a toûjours beaucoup de choses mat réglées &c dignes de blame parmi la multitude des gens qui s'attroupent de la forte. In authen. de referenda in 9. fi. coll. 2. ubi dicitur innum. multitud. & 5. feq. 4. queft. 3. 5. item in crim. non ad multitudin. ff. eo, l. ob caufam. circa fin. er ?. 1. in fin. extra codem titul. c. in noftra. & in authen. de Ecclefiaft. rerum admin.

LII. Tous ceux qui parlent d'une manière choquante ou injurieuse, dans leurs dépositions, fournissent en cela même, un motif suffisant pour faire SII 4 rejetter

rejetter leur témoignage, quand il ne se trouveroit aucun autre grief qui put leur être objecté, ff. de accus. l. alii. Bald. in c. veniens, el. 1. in si de jurejur. per illum text. & in l. 1. c. fi quacunque predit. potest. allega in l. Athletas. 6. remissionem ff. de exc. tuto. Anton. post Innoc. in c. 1. extra de accusat. Bart. in l. 3. 5. non folium. ff. de adim. leg.

LIII. Les preuves dont on se contente dans un jugement sommaire ne sont pas suffiantes, lors qu'il s'agit de porter un jugement absolu, fondé sur des témoignages certains, & entiérement irréfragables. 1. à divo Pio. 5. fi super

rebus. de re jud, ut not. Abb. Sicu. in c, cum in tua in 2. col. de teft,

LIV. Il ne faut point s'en tenir aux preuves qui n'ont aucun autre sondement que celui des témoignages rendus par devant des personnes dont l'autorité & la jurisdiction ne s'étendent pas sur ceux qui déposent verbalement ou par écrit, ut not. salice in l. fin. in ultim. quest. c. de test. & l. Judices c. de fid. instrum. item Abb. fic. in c. presentata, in 2. col. de test. & l. is apud quem c. de eden, & c. cum ad fedem, de reft. spol. & c. per tuas, de appel.

LV. Si les témoins ne déclarent pas tout ce qu'ils sçavent pouvoir servir à la charge & à la décharge des deux parties averses, leurs dépositions ne sont point recevables devant aucune Judicature civile ni Ecclésiastique, ut 14. 9. 1. non sane not. Innoc. de reprob. test. in 2. col. & Ant. de Butr. in suo repert. in 2. col. allegat cyn. in auth. sed judex c. de sacrosanst. Eccles.

LVI. Les témoins qui ne sont pas éxaminez téparément, par des Juges, ou par des Magistrats, ou bien par leurs Subdéléguez, ne sçauroient jamais obliger personne de s'en tenir à leur simple parole, ni à ce qu'ils attestent de leur propre mouvement. Ut l. non putavit , 5. non queris. ff. de contra . tabul. & in l. quoties , ff. qui fatisdar. cogant. cum , fimil. & c. de testi. l. nullum. & in auth. si judex & extra , de ossic. delez. c. super questionem. & in l. 50 sf. de prob. & gloss. in l. jubemus. c. de lib. cau. & gloss. in l. hac consultissima, 5. fi. c. de teft. or gloff. in c. quia propt. in, ver. secreto.

LVII. On ajoûte plus de foi à deux témoins qui déposent d'une manière spécifique & avec des circonstances particulières, que non pas à un grand nombre de ceux qui ne s'expriment qu'en termes généraux, ou vagues & indeterminez. Ut in prima conftit. forum. 5. illud autem. O not. Hoft. de verbor. fignific. c. intelligentia. S. nibil. & ut not. gloff. fingul. in c. cum caufam. & 2. de tell. er Paul. de castr. in l. cum lex. ff. de legib. in fin. er Nicol. de Neap. in l. turpia , per not. ibi. ff. de legib. ff. de jur. fis. l. ita fidei. O ff. de inur. l. apud La-

beon. 5. hoc editto.

LVIII. Les Attestations données par écrit, & celles qui sont envoiées d'un Pais à un autre, comme des Lettres, des Relations & des Certificats, ne font pas dignes de foi , parce que les Jurisconsultes ne mettent point au rang des preuves juridiques ces fortes d'écrits, mais seulement les dépositions qui font faites de vive voix, devant les Juges ou les Magistrats qui éxaminent foigneulement, & qui observent avec beaucoup de circonspection. tout ce qui peut leur donner des indices de la fincérité, ou de la perfidie des témoins qu'ils interrogent sur la soi d'un serment très solennel. Textus in 1. 2. 5. Sabino quoque, ff. de testibus. Bart. in l. qui boni. 5. penul. de dam. infect. e adde not, in l. jurejur. c. de teft. Bal. in l. prolatam, c. de Senten, vid. l. de

minore.

minore. S. tormenta. ff. de queft. o l. ut vim. ff. de just. o jur. ficul. c. inquisitio. s. tertie dubitationis de accuf. o in l. Theopompus. ff. de dot preleg. o in Auth. apud eloquentissimum. c. de fide instr. & ad hec. c. de judici. & per Rom. in consil.

349. inc. Dum quæritur & c.

LIX. Les témoignages de tous ceux qui déposent sur un même fait, dois vent être rédigez par écrit séparément, chacun avec les termes propres, les clauses spécifiques & les expressions particulières dont se servent les différentes personnes qui sont leurs déclarations : car les témoins qui se contentent de dire, l'attefte comme les autres, ou je suis du même sentiment que ceux qui viennent de parler, tous ecux-là ne prouvent rien selon les sormes du Droit, ut in prima constit. Horum 5. illud autem. & not. Host. de verbor. signific. c. intelligentia. S. nibil. ut in l. cediles. la. 1. ff. de cedil. edict. Bald. in l. ampliorem. S. 1. c. de appel. & in c. literas de præsupt. specul. in titu. de test. S. nunc. videndum. ver. cautum. o falic in d. l. jurisjur. in 3. 0 4 col.

L X. Les témoignages qui sont rendus à l'insçu des personnes qui ont intérêt de fournir des reproches contre les déposans, ne sont d'aucune validité : parce que le Droit veut que les adversaires soient citez, ou absens par contumece du lieu où se doivent rendre les témoins, avant qu'on puisse recevoir leurs dépositions, f. l. si quando, c. de testib. c. 2. eed. titul. O' in Auth. eod. S. fancimus, & S. penult. c. cum Barthol. de re judiciar. l. fi finita. S fi forte ff. de damno infect. De boc etiam fensit glossa in dicto c. 2. ut in c. in nomin. Doenini. de teft. tenent Domini de Rota conclus. 90. 0 Alb. Mal. in suo tratta, de

seft. in 3. part. in 1. col. vide quoque Salic. in l. folam in 1. col.

LXI. On doit tenir pour subornez tous les témoins qui ont reçû les interrogatoires, ou les questions sur lesquelles ils doivent répondre, par l'entremile de ceux qui produisent ces mêmes témoins, & qui veulent se prévaloir de leurs déclarations, ut per specul. in eod. tit. & jam de interrogatoriis & c. pr.esentium. & testes , eod. titu. O in c. per tuas eod. tit. ut not. per Innoc. & alios in d. c. per tuas , & Joan. Andr. in addi. & Innoc. cod. tit. in antiquis . & secundum gloff. singul. in d. S. testes quam ibi nota Philip. Franc. & Bald. in tratt. de test. in versic. die quod si test. produc. in 2. col. imo Cardin. Panormit.

er Felin in d. c. per tuas.

LXII. Tous ceux qui rendent témoignage, sans aucune formalité juridique, sur les matières qui leur sont propolées, ne sont point mis au rang des personnes dignes de foi , parce que toutes les Attestations extrajudicielles ; Et les dépositions qui se font sans aucune prétation de serment , doivent être rejettées, puis que les Jurisconfultes ne les regardent pas seulement comme suspectes, mais qu'ils les tiennent pour nulles & pour invalides en tout leur contenu, ita not. gloff. & Doct. in , d. c. tuis questionious , de test. & Bart. in 1. sciendum. ff. de verbor. oblig. or in 1. Theopompus. ff de dot. præleg. item in 1. jurisjurandi. c. de testi. c. tuis. extra de test. Oc. cum olim. in verbo querendum. de orivil, ita Bart, singulariter in extravaganti ad reprimen, in verbo sine sigura, prope finem. c. multorum. 44. dift. dom. August. de Ancho. in libr. de potestate Ec. clefiaft. queft. 45. art. fina. Joan. Andr. domi Abb. & Areti. in c. proposuisti , de proba. gloff. in 1. comparationes in verbo deponentibus. c. de fide instrum. O gloff. in l. 1. in princ. ff. de vent. in/pic. O gloff. in verfic. rite, in clem. 2. ut l. 25075

map payviri, 5, man querit; § d. e. contra stabul. Or Burt. in 1. leila, 6 cert, petat.

XIII. Les stemions qui s'infirutient les uns les autres, & ceux qui font
informes, ou avertis par d'autres perfonnes, de ce qu'ils doivent atteller,
me pouvent être regardec que comme des gens entirement nidignes & cratur de rendre témogrange fur aucune des chofes pour lefquelles its ont donret ou reçul des avis & de si influïcions préparatoires. Vide quod mas. 18/1; de 16/3.5.10/jet autem. Specul. in § 1. verf. item apponitur facit. I. § quit. in fin.
C. es vit. Or. l. es. 1. Azo. in famma de 1eff. Mahamb. in traffati, foo. in 1. pare in cel. 35. Specul. trafl. in tiin. de telfe. § 1. verf. item. quad non figillatim. & § 5.

mont refatimable.

L.X.I.V. On prétime sclon les régles du Droit que ceux qui ont une sois été trouvez indignes de rendre témoigrage sont toûjours rectubles dans la suite, & en toutes sortes d'occasions, jusqu'à-ce qu'ils aient fait voir par des preuves certaines & authentiques, que les griefs, ou les auteurs raisons dont on pouvoit se servir pour rejetter leurs dépositions ne substitute plus. Argumentance ob igne voit, not. en materia. L. réplimentum. Ce man que not. in l. Cassus ff. de Sonsterilus: ut in c. thus operatest. de actor, eng. in 1. 3. in fin. sf. de dit. les un most. sgliff. fin. is 1, fin. spétime. Ce bepried. lant. l. momes § Liman.

cius. ff. de bis que in fraud. cred.

LXV. Quand il arrive que des Princes ou des Ambaffadeurs, que des Patriarches ou des Evéques, produient des térmoins qui fixorifient leurs pré-tentions, on a lieu de prélumer qu'ils font corrompus par ces Puissances, ou dévouex à leur fervice, & par ec configuent on ne doit point s'en tentri à leurs dépositions. Specul. in titu. de 169, 5 1. verfic. fed manquid. Innec. G allit, in ca. in literie sertra de 169, 1. et einne, viel. Geatin. in dittous tellips, in 7. calama, alleg. Baldamp in 1. malumus, C. de 16916, 4, 9, 3. ver. idmen; G! 1. idm., ff. cod. argy. C. indignomp, de reg. jun Bald. arg. in 1. 1. C. f. ricel. Prevince. G' in 1. 1.

C. fi qua prad. poteftate.

LXVII. On doit tenir pour des Suborneurs tous ceux qui donnent des avis aux personnes dont ils souhaitent d'avoir quelque témoignage savorable, &c ceux qui leur sont parler ou écrire par leurs Confidens, ou qui se serveux en leurs Confidens.

CHE

vent du crédit de quelques Puissances & de la follicitation de leurs Ambassa. deurs pour obtenir des Attestations conformes aux desseins qu'ils ont de se prévaloir de ces diverses preuves mendiées contre leurs Adversaires, & tous ceux qui fabriquent dans les Païs étrangers, des Certificats de cette nature, fans aucune formalité juridique, ne font considérez devant tous les Tribunaux que comme des gens corrompus, ou comme des témoins qui sont entiérement réculables. Facit. l. si quis. in sin. C. co, tit. & l. cos. ut ponit Specul. in s. 1. vers. item opponitur. & per Alber. Malumb. in suo trast. in 1. parte. in 35. col. Bald. in I. mandati. ff. de test, allegat, Rofred. in titul. de S. C. Liboniano. Azo in summa de test. ut trastatur in dista l. si quis testib. argumentum. l. 2. ff. de condistio. & l. ille à quo. s. tempestivum, ff. de past. l. nemo C. de assessionis. & 1. deferre. S. item decreverunt, ff. de jure. & 1. nullus. ff. de testibus.

LXVIII. Ceux qui parlent d'une manière injurieuse contre quelqu'un, à cause de la Religion qu'il professe & qui se déclarent ses ennemis, en le calomniant d'une manière atroce, par un esprit d'indignation contre ce qui fait l'essence de cette même Religion, sont censez être pareillement les ennemis de tous ceux qui foûtiennent les mêmes dogmes, & qui vivent dans la même Communion, d'où il s'enfuit qu'on ne doit pas ajoûter foi aux témoignages de ces fortes de gens qui se portent avec tant de passion & d'une manière si violente à désendre le parti contraire. ff. de lib. cau. l. 2. & 3. ff. de injur. l. 1. 5. injuriarum. ver. item ait. C. communia utrius. judic. l. possessi. & i. l. fi domus. S. qui confitetur. Bald. in l. parentes. C. eo. & l. 1. 2. 3. ff. de lib. cau. Bart. in d. S. quicunque. in. fine. & text. in l. & unius S. 1. ff. de queflio. per c. accusatores. el. 3. quest. 5. in vers. adversus extraneos. à contrario.

sensu.

LXIX. Tous les Jurisconsultes conviennent qu'on doit rejetter les témoignages de ceux qui viennent offrir leurs Attestations de gaieté de cœur, ou qui fe présentent volontairement pour déposer sans aucune Citation juridique, & fur tout quand ce font des Evêques, des Prélats, & d'autres personnes qui éxercent des Charges publiques dans les Sociétez Eccléfiastiques . ou Civiles. Ut aperit gloff. in l. jubemus. C. de li. cau. & per Innoc. extra de accuf. c. qualiter & quando. & ff. de cuft. si confessus. l. cum scimus. in verbo non solis confessionibus. 1. certum. Alber. in 1. sed bonore. C. de Episc. & Cleric. text. cum gloff, post legat. & in l. jurisjurandi. C. de test. S. citati. ff. de bis qui ut indign. Bald. in l. observare 5. proficisci. vers. 13. Queritur st. de ossic. Proconsul. & text. in c. cum P. Manconella de accusa. Bald. in c. 1. in 3. chart. & in authen. G. de Episcop. & Presbyt. & Cleric. & Dominos de Rota q. 260. Angel. ff. quod met, caufa, l. non est verisimile, verf. in text. ibi apertissimas. & g. qualiter verf.

nolens, eod, titul.

LXX. Les personnes qui ont quelques différens ou quelques inimitiez, & tous ceux qui gardent dans le fond du cœur de la haine ou de la rancune les uns contre les autres, ne doivent point être reçus à déposer sur aucune des choses qui les concernent réciproquement, non pas même quand il ne s'agiroit que d'un petit point d'honneur, ou du moindre de tous leurs intérêts. Ut in Authen, de test, s. si verd dicatur, servil. collat. 7. ubi de hoc s si quis vero dicat odiosum. arg. C. si propoter inimicitias, l. una. vel. 10. extra. Ttt 2

de accul, repellantur, arg. Insti. de excul, 5, inimicitie, ss. de test. Innoc. in d. c; cum I. & A. & Bald. in I. prassiratione. C. s. contra util, glos, in c. ciom Adrianus 63 distinct, per c. ciom super de offic. deleg hue pertinet C. repellantus 7, c. c. meminimus 13, de accos. Novel. de 16s. 5, s. verò quis dicat. d. l. 1. prete-

rea, ff. de quaftio. ibi prodita eft ratio Jurisconsultorum.

1.X.1 Caux qui demcurent avec les enhemis des perfouncs qu'ils chargent dans leurs dépotitons, fon aufil féculibles que les ennemis dicharg, que descrèbent à s'en prévaloir contre les mêmes perfonnes. Arg. Cod moffe, que descrèbent à s'en prévaloir contre les mêmes perfonnes. Arg. Cod moffe, qu'il le passain ils his fins. extra de extre. c. repellature. Cod cis moffe, et fig. 1, peault, ut not. Specul, in §. 1. verfi, tiens, qui cobabitat, in tit. de trêft. cr. f. liert. s'in faitum f. naux. un. fla. Cr. fi J. danfe. Bald. in dell. lance. Si cell. Cr. Fili. in c. cum 1. Cr. d. de re juit. Bald. in 1. 1. C. fi quatumque pradi. net. Nellus de Santi. Camin. in tradi. 1. fili. s'inmittat.

LXXII Le Droit ne permet pas seulement de récuser les ennemis; mais aussi de rejetter les témoignages de ceux qui sont leurs amis, ou qui parosissent leur être bien assectionnez. ff. de 1ess. 1, si eundem. 5, si accusatio. Cyn. C. Bald. in 1, si quis. C. de 1ess. unde ghis in 1, 1, 5 cum patronus. in cert, sum inimities s'a de spis. Perselle. urb. text. C. Bart. in 1, siendam. 5, si accu. sti.

de legat. Salic. in d. l. st quis testib. in 6. colum. C. de test.

L'XXIII. On ne doir point ajoûter foi aux témoignages de ceux qui se laistint potrer à les rendre par quelques montis de crainte ou d'étpérance, de haine ou d'amour, d'honneur ou de mépris, d'utilisé ou de petre, de complaisance, ou d'averson, & par des condidérations ou autres viés qui out du rapport aux chosés de cette nature. C. al 1. Faix in Aulten. extra, de. r. first. 4, quesse p. 2, 5, item ressions. Vet et l'est, i. e. qui in 1. 1. C. de caura, juini. 3, e. 5, c. accujatures. Spc. Hoft: Or Butr. in c. exi tr. ed. it. C. mat. p. sin. i. a. c. fraternitatin. Alber. Malumb in fue trait, de tifi. in 1, par. in 35, ell at per 1, malles idones. 10. fi. bu titu. et 1, annibus C. e. or per resistant coden. 1, e. 3, 1. 1. Uf generaliter fi. de calumonte ff.

LXXIV. Les témosins se rendeut suspects & récushles quand ils attectent plus d'une fois les mêmes Articles qui font contenus dans leurs premières depositions: car cela siat voir qu'au lieu d'être autant desintérestez que les règles du Porte le prescrivent à tous les temoins compétents, ils sont au contraire fortement animez de quelques passions qui leur sont publier, avec afficiation, la même choés, toutes les fois que l'occasion s'en présente. Ce de téstisse, habben, qui s'auta argum. C. ed. tit. L'fin 5. prime. G' fi- esd. l. product fortundam summe chientifie, fi de publi sui ris, c'percens, de tolte, qu'e de la signation de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'

LXXV. Tous ceux qui se controdisent, ou qui afirment des choses incompatibles dans leurs temoignages, fournissient en cela même, un moniqui oblige de rejetter comme suux, ou comme incerenins, tous les articles qu'ils y attestent. Ut st. de re judic, l. illa duo. C. de fid. instr. l. (ript. st. de 1. d.). 1. dis repugnantia. 3, uurs. 9, puta 23, 2, 7, quod autem. G'in c. solicita-

dinem.

dinem. & predicta. I. cum prec. & 4. cap. 4. 9. 3. 5. item in cri. verfic. fi teffes. gloffa circa contrarietatem. ut 2. qu. 4. Can. millam. ut 3. q. 9. Can pura & fimplex. Ut babetur ff. de rebus dubiis 1. fi is qui ducen. S. utrum. & ff. de condit. & demonfration. L. Titia. ut d. l. qui falfa. ff. de teft. & l. eos de fal. cum

LXXVI. Lors que plusieurs témoins déposent sur les mêmes articles, en emploiant chacun dans ses Attestations particulières, les mêmes termes & les mêmes expressions, depuis le commencement jusqu'à la fin, en telle sorte que toutes leurs propositions se trouvent aussi conformes dans tous les mote-& dans toutes les fillabes, que dans le sens, c'est une marque très évidente que des gens intéressez ont cabalé pour cela, & fourni à chacun de ces témoins une Copie du même Formulaire qu'on leur a fait figner. Voila pourquoi les Jurisconsultes n'ont aucun égard pour ces Attestations mendiéces, qui n'ont point d'autre fondement que les témoignages rendus sur les informations d'autrui, & à la follicitation des Médiateurs, qui selon les Régles du Droit sont toujours suspects & recusables, quand ils interviennent dans les formalitez juridiques. ff. de prob. l. toft. in princ. & 4. quaft. 3. verf. eadem verba ponuntur. arg. C. de poenis. l. qui sententiam. Bald. in l. cordi. in princ. C. de sum Trin. & fide Catho. & in l. teftium. in verf. ideoque. ff. de teft. & 1. 3. s. tu magis. Angel. in l. fi quis ex arg. s. 1. ff. de edend. Abbat. & Ant. in c. nibil. Es Papa Clemens ut refert Specul. in tit. de test. S. nunc tractand. vers. cautum quoque eff., Ant. in d. c. nibil Feder. de Sen. Conf. 229. incipien. Veritatis amic. Jacob. de Amelia in 25. c. de test. Andr. in c. intelligentia. 5. nihil obstat.

de verb. sign.

LXXVII. On doit rejetter les dépositions de tous ceux qui s'attachent à faire de longs discours sans nécessité & sur des fondemens peu solides, ouétablis sur leur imagination particulière, lors qu'il est question de rendre un témoignage naif, de certains faits qu'ils pourroient expliquer fort clairement en peu de mots. Arg. C. de precib. Imper. offer: 1. fina. & de hoc nota. C. de teft. I. Solam. in fin. gloff. C. de postul. I. quis quis. & C. veritatis, de jurejur: boc communiter tradunt DD. ad quod facit verf. contra verbofos noli contendere:

verbis. nam loquacitati raro deest mendacium. 1. ultim. C. de donat.

LXXVIII Les témoins qui parlent inconsidérément, & ceux qui font paroître quelque legereté ou ignorance dans leurs raisonnemens, ne méritent pas qu'on ajoûte foi à leurs Attestations. Ut in c. in omnibus 2. q. q. & gloff. in d. c. omnib, & not precista Abb. Sieu. in c. licet. in 2. col. in fin. de probat. & Innoc. in c. quoniam. eod. tit. & gloff. 5. 9. 5. fed aliud. & Bart. in Mar-

ga, 1. 5. teftis. 8. col.

LXXIX. Tous les Jurisconsultes conviennent qu'on doit rejetter les témoignages des personnes errantes, ou inconnues au Juge & aux Parties, &c qu'il ne faut point s'en tenir aux dépositions des gens qui étant de fort basse naissance, ménent une vie rampante & ne s'attachent qu'à des choses viles & meprisables. Ut in Authen. de testib. S. sancimus. & I. Spadonem. S. fina. ff. de excuf. tut. vid. text. Inft. de fufpeth tut. in s. fin. & Specul. in tit. de teft. s. v. vers. item quod eft artifex. DD. in 1. 3. ff. de testib. & per Alb. in suo trad. colum. 69, & text. in l. ob carmen. 5. fi ea ff. de teft. ut not. in c. cum caufam. Ttt 3

B ibi per Abb. in 7. col. & gloff, in l. 3. in verbo quanta fides. ff. boc tit. o Novel. l. de her. o falcid. si vero absunt. o per text. in præallegato s. si vero

ignoti in verf. festinantes, in Auth. de testib.

LXXX Les personnes qui sont dans une grande indigence ne peuvent rendre sucuri témoignage qui sont de l'ente matières civiles, parce que les Statute du Droit déclier par que les superiores et l'ente parce que les superiores que moint le monde. Et de accept le corruption tous ceux qui n'ont pas un moint le monde. If de accept l. neumillis ne in d. 5, 4 or ff, de faf, est. Incl. h. dittier un ruto or Spec, de teft, ve. tiene quod de pasque, uf fix de faf, l. aditione, 5, in personam, de faffect, tut. 1 [ufpections, in Auth. de teft, 5, 1, or 5, familient, Cp. in 1, 2, 3, 7, 9, C. de troit croit, CP. 3, in prissip; bit vel egges, ff, but its arg. 1, cam ij, 8, 5 fid Or perfonerum. 11, ver, in perf, ff, de translité vid. Alex, conf. 5, vol. 3.

de transfel. vid. Alex, 1691, 15. von Protes dans quelque Ordre mendiant, & CLXXXI. Town les Monta portes la Crotx fur leur habits, ou d'autres LXXXI. Town les Monta portes la Crotx fur leur habits, ou d'autres mé doivent point en fait et ende teningage fur les maiéres de Religion, non plus que pour les affaires du monde, parce qu'ils ont fait vecu d'obérir aveuglement à leurs Supérieurs. Ast. in Auth. de Montachis, s. espitan. dams, ed. 1. or in auth. de test. 9, spire perieurs. Ast. in Auth. de Montachis, s. espitan. dams, ed. 1. or in auth. de test. 9, spire vece dicatur. col. 7, or 5, spira summe. or spira vece pest, 1 su jet la, in spira. 13, spir. 3, spir. proudent, in sp. 2, quest, 7, placuit, abit dictitur quad Monathi Jangham votern babent, or extra. 2 de juran. Colm. 1, spir. 1, spir. 1, sum, dictatis. 16, quest, 16, decentra de jurquen, c. or spir. Colpitus, in spir. 0, reparte spira dictatis. 16, quest, 16, decentra de jurquen, c. or sp. (Certifus, in spir. 0, reparte, 1, placiti, 2, spir. Manchi, augh per tsium. 16, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10, quest, 10,

LXXII Les gens de mauvaile réputation, & tous ceux dont les meurs prosifient maniferbent ce rormpués, font réculibles en tout ce qu'ils attefitent de même que les perfonnes dont la converfation est feandaleule, ou utes mal édifiante. Et. L. lite. de four compet. est phinomism, de 161, Et. figure end. Et in auth. eed. tit. 5 quia ita. Et 5, quarta. C. ad. l. Faicid. auth. fed cum testat. c. ferus, de verb. figs. 8, cspils. auth. 2, q. 7. C. esfeit. in Specal. It. de les de verb. figs. 8, cspils. auth. 2, q. 7. C. esfeit. in Specal. It. de productions and control of the specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specific specif

if. s. 1. col. 35. verf. item quod non eft probate vite & conversationis.

LXXIII On a très l'agement éabli dans le Droit qu'il feroit permis de rejetter les témoignages de tous ceux qui méprifient la veru, & qui bien loin de fuir le vice, (uivent prefque toujours les mouvemens de quelques puffions violentes, ou dérèglées. J. de actul, l. stil. Loper, in l. stil. c. de prob. G. c. de profumpt. Bast in h. nou gê veryjimit, f. quae met, cauf, Bald, in l. j. quaemque predutu purflate, allega in l. Abbitai, s. remif. G in amb. Gazareis. G. no. fi en famm. L. Louis. U. 3. f. floe dinfam. l. Louis. U. 3. f. floe dinfam.

LXXXIV. Il n'y a point de Jurisconsulte qui ne rejette les preuves son lées sur les témosgnages de ceux qui offirent de les mettre par écrit en faveur de quelqu'un, avec des marques d'assèction, ou d'estime, & qui se viennent présenter de leur propre mouvement, ou à la sollicitation de leurs

mue 3

amis, pour dépoier telon leur defir & la charge de leurs Adverfaires, Fide test in c. cum P. Manusmilla, de accept ut estre c. accedens: lit. non. ff. de 16f. 1. fin. de jur. fp. l. dejerre, \$ fina. \$\sim 9\$, quel. ft. \$\frac{1}{2}\$, fide alimit df. \$4\$, \$4\$, \$3\$, \$c. in 16f.
Abb. in c. cum canjam. in 1. col. de 16f. Guil. in 1. in tantum \$\sim \text{s. univer} \text{ff}\$ de rec. devis. Abb. in \text{fin it Land to tell. in 1. par. in 6. col. qui allegat Specul. in 1ti. de 16flib. \$1\$, ver. item quad df. gratiofus, \$\sim \text{c. finiliter}\$, \$3\$, \$4\$, \$5\$, \$\sim \text{f. in third. if \$\sim \text{d. in fin. it not. 1}\$. col. til. \$\sim \text{t. in third. in \$\sim \text{d. in fin. it not. 1}\$. to \$\sim \text{d. it.}\$.

L XXV. Deux personnes qui n'affirment jamais aucune chose sans nécessités & sans contrainte, soint plus digases de foi qu'un très grand nombre de témoins qui s'engagent volontairement à déposer sans aucune citation juridique. Innes. in c. juper los extra de renune. Baldi in l. observaire, s. perfaiçil exest, 3. Querius, fi de 69f. Pres. Angel, in l. i. f. quand metas. cast, d. Frans. Curt. pap, in trât. sue de tessiti. in contest, 64, Justinian, in l. penul. C. bos tit. & Poxel, qo. de tessitions, su C. de juranne, calum. 1. s. f. fed qui ex-

remur. fed tacitè sic argum. C. de procur. l. ita demum.

LXXXVI. Tous ceux qui font privez de leurs Charges, de leur Dignitez, de leurs Emplois, ou de l'éxercice de leurs Fonctions Eccléfaitiques
ou Civiles, pour quelque mulverfation, ou pour quelquè uure ginéf, ne doivent plus être reçuis à porter sucun témoignage, judqu'a-ce qu'il foient réhabilitez, ou réablis, & entiérement juffliéz fuir tous les chef d'acculation alléguez par leurs Adverfaires. Ut expréfé ditient in text. in 1. x.ff, de
Srant. 0. 3. 4, 7. 5. tria. in print. text Special. til. de etfle 5. 1. col. 11. ev.,
tiems, quide eff remetsus. ad predicta faciant que les 0. moi. in c. fiper, cod. de
cleil. cr- que de cuit Stephen. Advir, in traît. de téjlo reprobe. in vribe. Campoir.

in 2. col. & in verbo. damnatus, in 1. colum.

LXXXVII. Tous ceux qui ont fait vœu de suivre quelques Régles Monachales, & qui dépendent non seulement du Général de leur Ordre, mais auffi des Abbez & des Gardiens des Cloîtres ou des Eglises où ils font leur résidence, ne peuvent rendre aucun témoignage valide, parce que suivant les maximes du Droit, tous les Moines sont mis au rang des Esclaves, & tenus pour des gens qui n'augurent jamais rien de bon à ceux qui ne sont pas de leur Parti, & qui présagent fort souvent du mal à ceux qui sont contraires à leurs intérêts. Arg. extr. de postul. c. 2. & extr. ne Monachi. quast per totum 16. queft. i. .c Monach. 2. & c. placuit. 2. ubi dicitur, placuit noftro communi Concilio: ut nullus Monachorum. in titul. contra act. c. arg. ff. de re mil. l. 3. 5. in bel. ff. qui test. possunt. l. qui testa. in princip. 13. quest. 2. super prudentiam, in fin. 2. quaft. 7. placuit ubi dicitur, quod Monachi funestam voceme babent. C. qui accuf. non possunt. l. pen. ubi dicitur, quod vocem funestam amputari oportet potius quam audiri. Nam Monachus pro mortuo reputatur C. de Epif. Cler. & Monach. I. Deo nobis. in auth. de Monachis S. de illis circa fin. & S. ft quis autem, col. 1. licet Monach. & extr. de juram. calumnia. c. 1. in fin. & extra de postul. c. ex parte 12. quest. 1. non dicatis. 16. quest. 1. Monachi. 2: in fin. Idem dicit Specut. in tit. de teste. \$. 1. verf. item excipitur quod est Monachorum & in verbo quid de Monacho. Idem Nellus de S. Gemin. in suo tract. de telle. A. col. werfi. Monachus. Idem ponunt alii D D. in l. eos C de teft. cohac omnia confirmantur in Jure Canonico per Constitutiones summorum Pontificum

Ttt 4

B prasertim Honorii 3. & Innocentii 3. & in Clemen. ubi faciunt not. de verb. genisicatione.

LXXXVIII. Les témoignages des Chanoines & des Ecclésiastiques Réguliers, ceux des Curez & du Clergé Séculier, ne doivent pas être mis avec les preuves Juridiques, quand ils atteftent sans prêter aucun Serment, & ile ne peuvent jamais déposer avec cette formalité sans la permission expresse de leurs Supérieurs, qui en vertu de la Jurisdiction qu'ils éxercent dans les Synodes & dans les Chapitres de leur resfort, tiennent dans une espèce de servitude tout le Clergé qui en dépend, & sur tout les Réguliers qui leur sont entiérement soums par un vœu solennel d'obéissance. De hoc vide in Authenticis. ingress C. de Sacro-Sancta Ecclesia. an Clericus &c. vide 14 9. 2. in fumma. Or in gloff. 1. Or 2. per Ang in auth. 5. cogitandum. Or 5. teffes Or ibi not. per Spec. verf. quod eft Clericus. Butr. in c. cum nuncius entra, eo. 0 Arch, in diet. c. 1. de jur, cal. 6. queft. 1. c. testimonium. er l. Deo nobit C. de Episc. & Cleric. Nell. de S. Gem. in trad. suo de test. 4. col. ver. Canonicus in ver, Clericus. in verf. Abbas. & Bald in additione Specul in & Canonic. Innec. & Doll. in c. 1. de juram. calum. pro quo text. in c. super prudentia. 14. q. 2. tenet Barthol. in l. cum Cleric. C. de Episcopis, & Presbyt. & not. lest. in c. inter catera de prabend. E in l. probibitum, C. de jure fifc. lib. 10. Bald. in l.

1. in crefte. Injer moso quafito C. de Surva-Santla Ecitifa:
LXXXIX Ceux qui peuvent être mis au rang des Favoris, des Contilans, ou des Familiers, qui cherchent les occasions & les moiens de s'intriguer dans le monde, font récubbles en tout ce qu'ils attentent à la règit fitton des personnes accréditées, ou pour faire plaifit à des gens qui peuvent leur rendre quelque sérvice, & principalement quand il signit d'approver les fentimens & les maximes de quelques Chefs de Parti qui ont altez d'ustorité dans l'Esplifs, ou dans l'Estat, pour faire du bien à leurs Adhérans, & du mal à leurs Advernis. Fest. in l, fon. 5, fant C. de bis, qui ad Est. or injunante, de ofit, dele Yext. in d. t. in liter. (3. 4, 9.3. 1. idone ff. esd. lour. in ca. in liter. Badd. in d. fam. Ce. Arg. 1, respicatedum. Fid. pensit. G. d. ber. Malumb, in fus trad. in n. par. in 9, cel. Specal, in liter. de 1, 10. er. alliter. de nament d'es dii Delt. in 1, cham. C. d. de 1, box. In liter. Cer. alliter.

XC. Tous ceux qui s'intérellent pour la même chofe, foit par un point d'honneur, ou par l'elpérance de quelque emolument, ne peuvent jumis porter de légitimes témoignages fur aucune des matières qui ont da nyort à cela, & qui font porter à influer fur ce qui en dépend. C. de test, d. 6, 3. verf, mullus in re propria. Be a quesfi, 6. bisis. verf, in propria. Test, in d. l. 3. qui parifica antic. Q inimit. C. Specul, in 6, 1. manqual d'posts. Badi ni l. in tantam. 6. Univerpitatis, ff. de rerum divigione. Bart, in C. qui Q adverțiu qual, in c. 1. 9 de conflut, per test, in c. 3 nobis. (C. inmutuit, estr. de test Q ff. q feparatim ff. de appell. Q figli, ordinaria, jn. l. fi cujui, 15, 8. 1 ff de hisfrat. xc. indigum, uni, de reg. jn. q ff. fe de in jur vo. 1. 2, node cipique un mo. Q l. 1. 5, lideaque in ceteris, ff. de queffio. Badd, in l. dictautis. C. de test ff. q contiens. C. Ce projents, de test, d. 4, 4, 3. verf lieu livier inflet. C. on tit. I, quantif, fs. c. causfam, de jud, tenet Spec, ev, tit. de test, f. 5, 1. 30. cal, verficitem qual

babet consimilem causam. Joann. And. Sicul. & Inol. in alleg. c. personas. Idem. Rota conclus, 284. incip. suit dubit. Bald. in l. quoniam lib. in vers participes.

XCI. Les Serviteurs, ne sont jamais reçus à déposer en faveur de leurs Maîtres; ni les Pensionnaires en faveur de ceux qui leur paient salaire; ni les Beneficiers en faveur de leurs Collateurs; ni les Fermiers en faveur de leurs Propriétaires; ni les Debiteurs en faveur de leurs Créanciers; ni les Amis en faveur de leurs Compatriotes; ni les Commensaux en faveur de ceux qui leur donnent bouche à cour; ou de ceux qui demeurent ordinairement ensemble, & qui ne composent qu'une même Famille, dans un Palais, dans un Hôtel, dans une Abbaie, ou dans un Cloître. I. Servi. 7. C. eod. 1. bot quod C. de quest. Jas. in l. servi 5. 6. Labeo. num. 11. de leg. 1. in l. sed si hac. C. accedeus & ibi Bald. extra. o in d. c. 1. de contre. investi. do. o in I quoniam lib. in vers. participes. C. de test. not. gloss. in vers. assiduè. secundum intellect. Joan. Andr. in e. ad bec. de Ju. & flans in domo repellit. c. in literis de test, vid. not. per Specul. in tit. de test, 6. 1. vers. sed nunquid in causa univer, O per Joan. An. in d. c. sum nuncius. O Panorm. O Felin. in s. in fuper de test. & Hyppol. Marsi, in l. 1, 6. servus maneip. ff. de quest. in 2. col. & in singu. 177. incip. malitiis bominum. Vid. Federic. de Senis. in consil. 218. in tit. de locato. vid. Steph. Aufre. in suo tract. de testium reprobat. in verbo tefles inhabiles, in 2. col. vid. Alber. Modern. in fuo tractatu de teft. in 3. fol. in 1. col. de mercenar. de emphyteut. de colon. de ascript. Ce. item Specul. in tit. de test. 6. 1. vers. excipitur. argum. 1. respiciendum. 6. furta. ff. de panis. Petr. de Cervot, refert Bald. in tit. qualiter deb. vaffal. jur. fidel. e. 1. Bal. in ver. Ceffio. Angel. ff. de Procu. l. non folum 9. quæritur. lest. O not. in c. inter eætera de prabeudis, arg. c. & fi quaft. de Simonia. gloff. in verb. ad mensam in Clem. 1. de excess. Pralat. & Bal. in l. bonorum C. qui admittuntur ad bonor. possess. & Doll in e. presenti de offic, ord. l. 11. Spec, tit. de Proc. S. ratione quoque Conflit. item quod ab Abbate constitutus. Milus in repert. 5. testis effe non potest qui est adherent ore. in e. quoties in 5. item test, in ver amicus 4, 9, 3. gloss. 3, 9, 5. in sum quast in medio. or 5. in sum quast in medio. or 5. amicos. or 1. Deo nobis C. de Epise. Monach. or 5. in c. repelluntur. or c. accedent de compatriotis, ibi per Bal. in 1. in tantum. 5. universitatis.

XCII. Les Héréciques, les Excommuniez, les Impies, les Simoniaques, & tous ceux qui le lailléin publiquement entrainer aux habitudes infained ut crime, ou de la débauche, font exclus de venir en témoignage contre perfonne, tant par les Statuts du Drois Civil, que par ceux du Drois Canonia que. Estr. de Herretiei, per totum. C. de Heret. L bi qui. ut in Authent. Gazuro. O. C. al legos Ilyaliam majefi, l. utillus, extra que Simonisti. Or. t. tanto. G. 6, quefi. 5, fed lites, nôt dicture heretic. infamib. acciquei. G de hue in Auth. de tif. 5, fe verb. cd. 7, or in 1, refpoil, Illius tituil, us 2, quefi. 7, Can. fi beretic. G'extra de Soutenia excommunicationis. c. gen. ut 11. 4, 9, 3, Can. ad mesfius. 5, evidentre, vol. fg/bi. in 1, 2, 8, 1, Palia, f. et. Or fg/bi. In 1, t/fimanium co, iti. in c. fi beretic. ut tenent Doctore 2, q. 7, or Cyn. or Bart. in d. 1. 1, d. file Carbibiac or de Soumes d'irrinate. G'omnes qui allegantur à Tyfinian on l. quoissan. 11. C. de ber. G'extra. de exceff. Prelas. c. intre ditiétes, G'arg. cerr, de vit. Or boogle. Clvir., arg. C. de incefj. mpst. 1, bamilian. arg. C. de ter. O are. ff. de furtis. 1. nemo. & ff. de infamua. 1. Lucius. extr. c. infames. 22. queft. 5. in authen. Scenicas. non Solum praftent. 5. 1. col. 5. & ff. de joculatore. & ff. de teft. l. ob Carmen & ff. de bis qui not. infam. l. 1. & 2. in fi. C. end. l. penult. & 4 quaft. 1. 5. omnes. & C. en quibus cauf. infam. irrogari I. fin. ff. es. per totum ff. de teft. 1. 3. 5. lege Julia. & l. lege extr. de except: c. 1. 5. credentes

C. de dign I neque fam. & I. nullius. & extr. ex. parte Ade.

XCHI. Tous ceux à qui on donne, ou promet quelque chose en confidération des Attefrations qu'ils fournissent, doivent être mis au rang des témoins subornez & corrompus. Ut ff. de cond. ob turp. causam. 1. 2. & l. mercales ut C. de teft. l. ft quis. & 14 quaf. 5. Cunon, non fane text. & gloff. Je. And. & Sicul. in c. licet, de probat. pro boc text. in c. quoties. & l. 3. 5. kx Jul. ff. eod. tit. de quo per Specul. tit. de testib. S. 1. col. 17. vers. item opponitur quod recepit à quoquam. & per Bart. in I. diens , ff. de re judic. Salie. in I. fi quis teflib. dedit. C. de teft. Alber. Malumb. in fuo tradt. de teft. in 1. parte, in 35. col. Abb. Sicul. in c. 1. in 1. & 2. col. de teft. Lancilot. in tract. de offic.

Pratur. in c. de testib. versiculo corruptus.

XCIV. Quand il y a des témoins qui affectent de parler obscurément, ou qui s'expriment par des termes équivoques & ambigus, ou empruntez de quelques langues étrangéres dont ils n'ont pas une parsaite connoissance, le Droit veut qu'on interpréte les dépositions de ces gens là contre tous ceux qui veulent se prévaloir de leur témoignage. ff. de regul juris, l. in ambiguis. er extr. de refeript. cum olim ff. de religi. G extr. de fide infli. c. inter dilettos. in fine cum fuis concordantiis. & extr. de probat. c. in prafentia. & c. ex literis. Cord. in c. perpeudimus, de fent. excom. juxta text. in c. per tuas. Abbat. in c. auditis, in 4 col. de praf. & d. Petr. de Anchar. in c. quanto. de bis que fiunt à Pral. O Alexan. in suo conf. 110. incip. vists acutissimis dubitationibus, in 2 cel. in 1. vol. or gloff, in Clem. constitut. in verbo circumftantiarum. Bart in l. mn folum. & fed ut probari, ff. de no. oper. O ibi late per Alex. O per Abb. in c. per tuas de conditio. apposi. & Tyndar in tratt. de test. cap. 4. num. 7. 0 9. in I inter flipul. s. fi Stichum ff. de verbor. ob. o extr. de Spon. c. ex liter. ff. de fun, infruel. I, cum de lanionis. S. afinam. Or I. Graccus, de adulterat. verber. XCV. On ne peut jamais être bien assuré qu'on interpréte comme il sut

les réponfes contenues dans les dépositions des témoins, quand elles sont publiées sans les interrogatoires auxquels elles se rapportent: car le véritable sens de chaque terme des réponses affirmatives, ou négatives, dépend entiérement de la fignification propre, ou figurée, de tous les mots, qui entrent dans les questions dont on demande l'éclaircissement. Ut ff. de verbor, oblig. I. 1. 5. fi quis fimpliciter. & text. optim. pro boc. C. de veter. jure enucleatione. l. 1. S. fed neque. & I. bær. in teft. ff. de teftam. & I. quærebatur ff. de teft. arg. ex bis que non, in l. fi cum exhibuiffet, ff. de publi. & l. 3. 5. idem ff. eod. tit. fecund. Bald. & l. ita fide 1. ff. de jure fif. Specul. in tit. de teft. 5. jam de interrogator, in fin. & ff. de edendis. l. 1. 5. edenda funt omnia. & extr. de prebat. c. quoniam contra falfam. vid. text. in c. inquisitionis. & c. de bis quibus ut indig. 1, minorib. ff. de interrogator. vid. Ang. de Perufio. in tract. de test. num. 22. de

Articulis, & positionibus. XCVI. Toutes les Attestations faites de main privée & données à l'une

des parties adverses sans que l'autre soit présente, ne servent jamais de preuve juridique: parce qu'on ne doit ajoûter foi qu'aux Actes publics & aux témoignages authentiques, rendus selon les formalitez du Droit: e'est pourquoi les lurisconfultes s'accordent tons à foûtenir qu'on ne peut rien décider, en bonne justice, sur les Certificats des particuliers, non pas même quand ils seroient donnez par des Ambassadeurs, par des Cardinaux, ou par des Légats, s'ils n'affirment pas avec serment tout leur contenu par devant les Magistrats des lieux où ces Attestations doivent être légalisées & remises à ceux qui ont besoin de les produire, & qui ne peuvent en aucune manière s'en prévaloir, sans l'observation de toutes ces formalitez. Ut not. in l. hac consultissima. in fin. C. de teft. & Salicet. in l. instrumenta, in fin. C. de probat. & per Innoc. de reprobat. teft. in 15. col. alleg. c. licet, de teft. & not. in l. judices, & in authen. ibi posita C. de side instrum. & gloss. not. in c. sicut extr. de Sentent. excommunic. Abb, in c. cum olim, de dol. & contum. in c. quod super, de fide inftr. in c. cum à vobis, de testib. in c. constitutus, de appella. in c. cum olim. el. primo. de privileg. Bald, in I. exemplo. C. de probat. Ang. in I. quecunque s. fin. à pupil. ff. de publica.

XCVII. Ceux qui produisent des témoins suspects, ceux qui ordonnent que la production en soit faite, & ceux qui comparoissent & qui déposent pour faire plaifir aux uns ou aux autres, deviennent récufables tous ensemble, par cette affection réciproque & par cette grande complaisance qui les porte à s'unir d'une manière si officieuse, pour le même dessein, quand il n'y auroit point d'autres reproches à faire contre ehacun de ces témoins en particulier. De quo per Angel. in l. 1. C. fi rens vel accu. mor. fue. & per Bartol. I. de adul. I. nibil. & per eum in l. 2. S. sed & unus ff. vibo. rap. & ff. de test, l. sina. de jure sis. l. deferre. S. sina. Guil. in l. in tantum. S. universitas ff. de rerum divis. pro boc quod no. Ant. de Butr. in suo repert. in 11. col. & c. accedens, per text. in l. si quis alienam & in l. admonendi per Moder. in 18, col. ff. de jurejur. & Gloff. in I. cogitandum. in auth. de presumpta affectione, Bart. in 1. 1. C. qui & adversus quos in c. 1. 5 facr. de consuet, per tex. in c. à nobis. or in c. innotuit. extr. de testib. or ff. de prob. l. test. in prin. ad boc fortiter facit text. in d. l. 3. qui parificat amicitiam & affectionem cum inimicitia teflium ad teftes repellendos.

XCVIII. Puis que selon les Régles du Droit, il n'y a que les gens de probité & les personnes d'une vie irréprochable qui soient dignes de foi sur les choses qui leur sont parfaitement bien connues: on peut rejetter comme nulles toutes les dépositions des témoins qu'on ne connoît pas, jusqu'à-ce que ceux qui les produisent, & qui veulent s'en prévaloir, aient donné des preuves authentiques & suffisantes pour démontrer juridiquement, & d'une manière incontestable, que ces témoins sont douez de toutes les bonnes qualitez qu'on peut éxiger d'eux, suivant les maximes de la Jurisprudence, &c qu'ils sont entiérement éxemts de toutes sortes de mauvais reproches & de tout ce qui pourroit détruire leurs témoignages, ou rendre leurs Attefrations invalides. d. l. Scripturas. & d. l. merito. ff. pro socio. & in c. 1. cum gl. ubi Domi. de summ. Trin. & side Cath. sacit text. in l. 3. ubi Dostores ff. de leg. t. 6. 3. O foc. in conf. 274. verf. postremo. O fequitur focer in d. I. admonendi. VYV 2

mm. 167. Imo. its concerdat. in d. b. f. guit neget. Or Angel, in d. b. f. guit quad Ang. dilling legistry Missean, in cool, 83. verifi, prateres allikus telpit list. Pro in. c. nife 43. verif, quin imo fermadum An. list. e. Dec. in. c. poff celf, fuper guif 1. et grobet, in coul, 37. verif. Or guande telpic or in coul, 575. 75d, in conft. 133, list. 2. Or Secine. in d. con. 274. Cernaux in conft. 234. cere fin. libr. 1. Or in conft. 32. or Secine. in d. con. 274. Cernaux in cof. con, licet ce guadam de lefth Or dec. in d. conf. 82. list. 1. Dec. in conft. 33. cere fin. libr. 1. Or in conft. 33. cere fin. libr. 1. Or conft. 33. cere fin. libr. 1. Or conft. 33. cere fin. libr. 1. Or conft. in conft. 33. cere fin. libr. 1. Or of conft. in conft. 33. cere fin. libr. 1. Or of conft. in conft. 33. cere fin. libr. 1. Or of libr. in d. conft. 136. libr. 1. or libr. in d. 5. f. quit mage. Or libration a qua ant. pe part. Or Decl. in l. C. of. f. dec.

XCIX. Les Documens, les Actes, les Certificats & les Témoignages imparfaits, qu'on produit sur un même sujet, ne font jamais une preuve compléte, ni suffisante pour terminer la question dont il s'agit dans toutes ces ecritures, quelque grand qu'en foit le nombre, pendant qu'on peut trouver dans chacune quelque défaut particulier, attendu qu'il n'y a rien de parfait en général, que ce qui l'est absolument dans toutes ses parties intégrantes. effentielles & accidentelles. Regula nemo plus. 1. 1. cum gloff. Cod. qui num. not. per Bart. & Doll. in l. admonendi. ubi fason. in repet. colum. 80. ff. de jurejur. Bald. in conft. 152. plura tangantur. libr. 1. & in conft. 10. in quest. que vertitur inter &c. col. 1. ad fin. lib. 5. Corn. in confi. 172. col. penult. num. 20. lib. 2. Alex. in confi. 93. verfic. nec poteft dici. lib. 6. Dec. in c. caufam que col. b. de officio deleg. Dec. in conft. 133. col. 3. verf. nec prædièle conclusioni obstat. Tason. in l. si constante, col. 7. in fin. vers. ultra servicentes f. solut. item Alex. in. confi 32. col. 2. in princ. & confi. libr. 6. in fin. & confi. \$7. col. penul. & conf. 177. col. fin. & conf. 181. col. pen. lib. 7. Corn. in conft. 333. col. 7. in fin. verf. item funt multi, ibi, non autem dico, lib. z. Jason in l. Prætor. 5. regentur, col. 2. ff. de edendis. Bald. in l. fi quis ex argentariis 5. 1. ff. de eden. Alex. in l. quæ hotis col. 3. ad fin. & ibi Jason, col. 7. ff. solut. mat. & de boc in Clem. religio-sus de Procuvat. & per Bart. in l. 1. 5 stem acquirimus. in fin. ubi Akx. & Moder. ff. de acquir. Calder. in conf. 5. in fin. titul. de regular. per textum in can. tam literis in princ. de testib. cap. inter dilectos. de fide instrum. & in cap. dum fantium. vide. l. 4 ff. locati. l. adeo. s. quod fi toto. de acquir. rerum dom. C. On peut faire un fi grand nombre d'objections contre toutes fortes de

De l'entre de la grant de describe de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre d'entre E

vant l'un des principaux Axiomes des Sages, il n'ajoûte pas foi aux Ecrits, ni aux Temoignages d'autrui, mais seulement aux Témoins qu'il éxamine lui-même, s'il trouve en eux de quoi se convaincre qu'ils ont la probité & les autres qualitez nécessaires pour attester d'une manière compétente sur les matiéres qu'il leur propose, ce qui ne peut être reconnu par aucun écrit, mais seulement par la vue de leur contenance, & par les observations qu'on peut faire fur tous leurs déportemens, lors qu'ils répondent de vive voix aux différens interrogatoires par lesquels on doit sonder avec adresse les profondeurs du cœur & les abîmes de l'esprit humain, pour y découvrir les passions intérieures des sentimens les plus cachez, & pour en développer les plus secrétes pensées, au défaut de quoi on ne peut jamais être bien assuré de la capacité & de la bonne soi des témoins, ni de la vérité de ce qu'ils affirment par leurs témoignages. l. non possunt. 12. ff. de legibus 1. 3. 5. ideomunicipal and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the 1. current. ff. de testib. facit. 11. quest. c. illa prapof. 15. quest. 1. c. inebr. & I. nullus idonaus. 10. ff. boc tit. & I. omnibus C. co. argum, I. cum ij. 8. \$. fed & personarum 11. vers. in persona. ff. de transact. l. si credit. s. ff. de privileg. s. ul-ti, lust. de susp. tut. l. suspectus. 8. ff. d. tit. d. l. si credit. 1. s. 1. ff. de privil. cred. & l. in postulandis. S. C. de susp. tut. gloss. in l. 3. in verbo, quanta sides, ff. boc tit. d. l. st. Subscriptionem. C. de jure. deliberat. & Novell. de salcid. S. fi vero absunt. Novel. de test. \$, quia vero multi. & c. in causis. I. st quis. 13. in sin. & I, cos. 4. C. boc tit. & I. 1. \$. 1. I. & generaliter ff de calum. & c. fignificaverunt 36. cum c. penult. & ubique Gloff. Canon. & Ductores.

#### CONCLUSION.

LEs Axiomes qu'on vient de mettre dans cette Centurie, sont établis sur les meilleures Régles de la Jurisprudence, consirmées par les Statuts, compilez dans les XII. Tables de l'Ancien Droit Romain, dans les Plébiscites, dans les Sénatus-Consultes, dans les Edits des Préteurs, dans les Réponses des Jurisconsultes, dans les Constitutions des Empereurs, dans les Rescrits des Princes, dans les gloses des Légiftes, dans les Canons attribuez aux Apôtres, dans les Decrets des Conciles, dans les Decrétales attribuées aux Papes, dans les Sentences des Péres, & enfin dans les principaux Aphorismes des Théologiens & des Docteurs qui ont écrit sur les Loix Divines, & Humaines.

Tout ce qu'on vient d'exposer sur ces sondemens juridiques, mérite bien d'être scellé par cette Remarque, très importante, qui doit être appliquée à toutes les preuves & à tous les témoignages qu'on tire des Actes & des au-tres Ecrits publics, ou particuliers; c'est qu'on n'est point obligé par le Droit Divin, ni par le Droit Naturel, d'ajoûter soi à ce qui est marqué sur du papier, ou fur quelqu'autre matière par des Caractères inventez à plaifir, & destituez de tout sentiment, parce que c'est par la bouche des témoins vivans que tout ce qui eft douteux ou contestable doit être verifie, comme Dieu l'a pref. crit au 19. Chapitre du Deuteronome, au 18. de Saint Matthieu, & au 12.

# 428 EXPOSITION SUCCINTE DE, &c.

de la seconde Epître aux Corinthiens. Voila pourquoi les plus sçavans Justiconsultes soutiennent, que les Patentes des Evêques, les Expéditions des Notaires, & les Piéces Authentiques dont on fait maintenant un si grand cas pour la décision de plusieurs différens & Controverses, ne doivent jamais être mises au rang des Preuves irréfragables, attendu que ceux qui n'en sont point les Auteurs, & qui n'ont jamais approuvé leur contenu, peuvent fort bien en contester la vérité d'une manière conforme aux Régles du Droit Civil. ou Canonique, & se prévaloir des autres moiens par lesquels on peut découvrir ou prouver la vérité d'une manière plus conforme aux Loix Divines & aux lumiéres naturelles, dont les Créatures raisonnables doivent faire un bon usage pour se déterminer sagement en toutes sortes d'occasions. C'est la Conclusion équitable & judicieuse des Légistes qui suivent les Statuts infaillibles de la Sapience éternelle, & les Constitutions irrévocables du Souverain Législateur. Vid. pro boc Innoc. in c. cum P. tabellio de fide instrum. refert. & Jequitur Oldr. in confil. 75. Bald. in confil. 447. Ad evidentiam premittendum eft, quis dicatur ufu. manifest. circa finem libri g. Aymon, Craveta. in confil. 56. num. 21. & in confil. 122. num. 15. Cern. in conf. 32. col. 2. in conf. 55. col. 8. & in confil. 64. col. penuls. ad finem lib. 3. suprad. & excerpt. ex Utrog Jure. Addi possunt multorum sapientissim. Doctorum decisiones alleg. in tractatib de Antiquitatib. temporum, de Consuetudinib. Arvern. & in Confiliis DCCCCXCIX. D. AYMON. Publitii Cravetæ ex Dominis Illustriff. Genoliæ, Senatoris Ferrar. olim Allobrogum Præfidem & Jurisconsultorum Arei Præfecti.

FIN.

# T A B L E

Des principales Matiéres contenuës dans ce Livre.

Les Articles marquez d'un Afterifque \* fe trouvent dans la Differtation Préliminaire.

A Bbst, Archevêque de Cantorberi, Lettres qu'il a reçûes du Patriarche Luear, Page 11. Particularitez remarquables de fa Vie, 43 Abflinences des Latins rejettées par les

Abstinences des Latins rejettées par les Grecs, 429 Adoration des Images condannée par un Concile de trois cens trente-huit Evêques Grees. 308 309

Adoration du Sacrement de l'Eucharillie inconnué parmi les Grecs, 427. 432 Arapius Auteur Grec. Témoignage que lui rendent sept Moines, ou Pandoques in-

connus, non recevable, 475 Aléxandrie. En quoi le Patriarche Grec de de cette Ville différe des autres, 152 Aléxis de Menefes, Nonce du Pape, fes violences, fes attentats, & fescruautez con-

tre les Grees des Indes,
Altération de l'ancien Céremonial Romain,
faite par Angustin Patrice, Maître des Cérémonies du Pape Leon X.
415
Ambassadeur d'Angleterre à Constantinople,

chargé de fauffes accufations par les Jéfuites, 521 Ambaffadeur de France fes horribles attentats contre les Grecs, 208. 209

Ambiguitez qui rendent les témoignages nuis. 507 Ames, quel est leur état après la mort, selon l'opinion des Grees. 421.422

Ameri, querie de caracteristica, and lon l'opinion des Grees. 421.422
Amitié & aflection rend les témoignages nuls, aufli-bien que l'inimitié & la haine, 18

Anathémes d'un Synode Grec de Conflantinople, 319. &c. jusques à 329. Anathémes, Excommunications, Malédiètions & imprécations des Grecs, contre l'Eglife Romaine, 41

Anathémes que les Grecs de Jérufalem renouvellent tous les ans contre les Papes & contre tout le Papifine , 436. 437 443 Anathémes fuivis d'emprisonnemens & d'é-

Animolitez qui naissent des querelles de Religion, donnent lieu à une infinité de faux témoignages, 517

Annulation des preuves qui semblent authentiques, par quels moiens elle se peut faire, Antipatriarche Gree de Confossi

Antime, Antipatriarche Grec de Conftantinople\*,
Antioche, deux Patriarches & quarante E-

vêques Grecs de ce ressort là, signent des fables & des opinions les plus extravagantes du monde, 450.460 Antipatriarche envoié de Rome à Conslantinople, pour y ustrper le Pontificat. Quels ont été ses atteutas.

Apocryphes, les Grees défignent par ce nom les mêmes Livres qui font rejettez du Canon des Ecritures Divines par toutes les Eglifes Réformées, & ils les rejettent

Aphorifines de la Jurifprudence, dont une centaine font emploiez dans cet Ouvrage fur la matiére des faux témoignages, depuis la page 502. Jufques à la page 528.

Apologie du Patriarche Lucar, faite par Mr.

de Nointel,
Arabe, Remarque fur les fignatures qui fe trouvent en cette Langue dans le Concile de Jérufalem, tenu l'an 1672, fous le Patriarche Dofithée,

442

Archipel, combien grande est l'ignorance des Moines Grees qui habitent dans les Ifles de cette Mer là, Arméniens, le Pottrait de cette Secte de Grees fait par nn Patriarche, 194. Faul fetre, contenuës dans trois Confessions de

Foi qui portent leur nom. 478

Arnauld d'Andilli, fameux Antagonifle des
Réformez. Ce qu'il leur a foûtenu tou-

V v v 4 chaut

# TABLE ALPHABETIQUE.

chant la Créance des Grecs \*, 4
Arrérages de ce que l'Egilié Grecque de
Contiantinople doit à cauté des Extortions
de fes Patriarches , Antipatriarches , &
Expatriarches , qui furpailent la fomme
detrois cens millé Ceus

Articles de Dodrine rejettez par un Patriache Grec, 212 Arts libéraux inconnus anx Grecs dans l'E-

gipte,
Alemblée du Clergé de France qui autorité
la Doctrine des Kéformez contre la Tranffubitantiation, par l'explication métaphorique d'un paffage très remarquable. 4/
Affemblées de Juits & de Grees dans le

Christiauisme naissaut\*, 2 Assemblées Ecclésiastiques de mauvais augure, 126

Allomption de la Vierge Marie niée par les Grecs de Jérufalem, 377 Attentats des Papes contre les Grecs & leur

Attentats des Papes contre les Grees & leur ambition démesurée, 19 Attestations données en faveur des Puissances Souveraines, ou des Ecclésiastiques

constituez en Dignité, sont très suspectes,
116
Attestations qui se tronvent dans les Archives publiques, en quels cas elles ne sont

pas dignes de foi ,
Attellations fignées par plus de cinq cens faux témoins \*,

faux témoins \*,

Aubertin Ministre, détruit le Dogme de la

Transsubstantiation \*,

4

Aversion extraordinaire des Grecs pour l'Eglise Romaine, démontrée par une cérémonie très remarquable des Excommunications qu'ils fulmiuent tous les ans contre les Latins à Jérnsalem, 425, 443, 445.

Avertissement touchant deux Synodes convoquez contre le Patriarche Lucar par des Prélats Grees Simoniaques, perfides, assafins, apostas, 311

Aveuglement prodigieux des Grees affemblez dans deux Synodes à Couffantinople, 324, 456. Et dans un Concile, 379 Avis & Remarques für le Concile de Jérula-

lemtenu l'an 1672, fous le Patriarche Dofithée, 261 Avitabolis, Miffionaire Papal en Orient, témoigne que plusieurs Prêtres Grees ne font point babtifez.

Auteurs dont les Ouvrages sont supposez

dans toute la Tradition Eccléfialique feton le fyléme du Pere Ardoun \*\*, 29 Autorité des Patriarches Grees n'el pas moindre que celle des Papes de Rome pour les choses spirituelles ; 135. Le Gouvernement de leur Clergé est Arithocratique ;

Axiomes Juridiques emploiez dans cet Ouvrage \* 29, & 502. . & dans les pages 261. 271. 275. 281. 292. 295. 302. Aymon Graveta, Publist, Seignent de Ge-

Aymon Craveta, Publiat, Seignent de Geniole & fameux Jurifconfuite. Ce qu'il a écrit dans fes Mille Confeits touchant les Ecrits & les Témoignages qui ne font pas dignes de foi, R

Balzac, s'excuse de faire l'Epitaphe d'un Rétormé,

Actorne, and Estate de tous les Etats du Grand Seigneur, 220. Des Etats de Vonire, de Malthe, de Cochin, du Japon, & de plusfeurs Roiaumes & Provinces de l'Europe, à caufe de teurs impostures, fourberies, malverfations, attentats & criemes fuormes, 462.

Baptème, n'est pas estimé absolument nécesfaire aux petits ensans parmi les Grees, 427 Baratz du Grand Seigneur. Formularie de cette Parente, qui contient les Priviléges

qu'il accorde aux Patriarches Grees dans fes Etats, 486 Baronius a failfifé l'Histoire des Cophtes touchant leur union prétendué avec l'Eglife Romaine, comme l'assure un Patriarche

Grec d'Aléxandrie, 180
Barfuéat, Docteur Grec Arménien, fon ignorance & fes fottifes, 125
Beatitude. Quatrevingt & huit opinions dit-

férentes là defus . 114

Bellarmin. Fauffetez de fa Dochrine reconnués par les Grees , 155, 187

Beworft , Ministre, fon Histoire de la Révocation de l'Edit de Nantes très propre à demaiquer le Papisse , & à découvrir les

menées & les foûterrains les plus cachez du Clergé de France \*, 6 Berille & deux autres fameux Emiffaires du Pape, leurs imposiures contre un Patriarche Grec \*, 9. & 210

Bernard, Ministre, ce qu'il a fostienu dans fon Journal de la République des Lettres,

contre

# TABLE ALPHABETIQUE.

contre Mr. Arnand, touchant le souve- Canoniques. Les Grecs appellent de ce rain bien,

Bévûes des Grecs qui ont figné le Concile de Jérusalem l'an 1672, sous le Patriarche Dofithic , 273. 280. 267. 269. 273. 280. 287, 292, 300, 310, 311, 322, 323, 325, 337, 339, 340, 344, 346, 353, 355, 357, . 366. 375. 377. 378. 379. 380. 385. 358. 390. 448. 455. 473. 474. 475.

Boution, emploié par un Ambaffadeur de France & par les Jésuites de Constantinople, pour faire valoir une de leurs plus grandes impostures auprès du Grand Vi-

Bouffonneries des Grecs de Jérusalem, une Cérémonie Religieuse de leur Office public très remarquable, Bourses dont les Grecs font present at

Grand Vizir, ce qu'elles valent, 453.486 Branding, Cardinal, ses sourberies contre un Patriarche Grec,

Brigues des Assemblées Ecclésiastiques pour & contre les défenseurs de la vérité, 126 Bruit public venant des Pais étrangers, en

quel cas on y doit ajoûter foi, Bulles & Contre-Bulles des Papes de Rome, contenant diverses faussetez, produites en jugement par les Jésuites, 462. & par les Prélats de France dans une Assemblée du

Parlement de Paris, Bull, celebre Docteur Anglois, fon nouveau sitteme de la Justification, propre à multiplier les difficultez des Théologiens sur cotte matiere qui a fort embarassé un

Patriarche Grec , 89.90
Burnet , Docteur Anglois & Evêque tres celebre, refute solidement & bien à propos , 26. Methodes de Controverse, mises en usage contre les Réformez, par le Clergé de France \*

Abales étranges des Theologiens Grecs & Latins ., Cairnacan, ou le Gouverneur de Conftan-

tinople. Ce qu'il fait pour les Chretiens du Rite Grec, & pour les Papilles, 3.63 Calomniateurs ne sont point dignes de soi sur aucune matiere,

Calvin, cequ'en a dit le Patriarche Lucar, & la grande estime qu'il faisoit de sa Doctrine à de son sçavoir, Canon de la Messe des Latins, plein d'er-

reurs, & insupportable selon les Grees. 429

nom les mêmes Livres que les Réformez tiennent pour Divins. Carache. Tribut de Capitation que les Grecs

paient aux Tures, Caractéres indélébiles des Sacremens rejettez par les Grecs, 427. 428. 429 Cara-Moultapha-Pacha Cai

des Grecs trente bourfes. Pourquoi, & ce qu'elles valent,

Catalogue des Patriarches de Constantinople, depuis Cyrille Lucar jufqu'à Parthénius le Vieux, qui ne se trouvent point dans Moreri, ni dans aucun Hi-

ftorien, Catechifine Arabe, composé en Latin par Bellarmin, & envoié de Rome dans tout l'Orient pour pervertir les Grecs, 100 Catechisme des Grecs Latinisez. Ce qu'il

contient, & le Portrait affreux de son Auteur, Disciple des Jesuites, 70. 71.

Canens, Nonce du Pape Gregoire XIII. Le Portrait qu'il a fait de la Religion des Grees modernes, contenu dans vingthuit Articles, la plûpart conformes aux fentimens des Réformez, 427. 428 429 Célibat des Prêtres rejetté des Grecs, 429. 433 Céne du Seigneur. Créance du Patriarche d'Aléxandrie & des autres Prélats Grees de son ressort, entiérement conforme la deffus à celle des Réformez, 181, 183 Cérémonial Romain Ancien, qui prouve le sentiment des Réformez touchant la Communion des Laïques sous les deux Especes, & le changement insensible qui

est arrivé dans l'Eglise Romaine sur l'Opi-nion erronée de la Franssubstantiation, 41 Cérémonies de l'Eglife Romaine tenuës pour impures & rejettées comme abominables par tous les Grecs, 429. 430 Charges des Officiers Grecs de l'Eglife Patriarchale de Constantinople, 332. 333 Charivari effroiable des Grees de Jerusalem dans une Procession solennelle qu'ils font tous les ans la veille de Pâques.

Chef véritable de l'Eglise Universell Jesus Christ tont seul, selon le X. Decret du Concile de lerufalem sous Desi-

thée . Chisoux Bacha, conduit avec une grande pompe les Patriarches Grecs de Constantinople dans le tems de leur installation, XIX

# TABLE ALPHABETIQUE.

des Grecs dont plulieurs sont Latinisez. Ce qu'il y a de plus remarquable, 68. Proverbe Grec très digne de confidération fur le pauvre génie des Habitans de ce Païs-là.

Chorévêques, Quelle est leur Dignité mi les Grecs, Ciceron. Le Portrait qu'il a fait des Grecs. & ce qu'il a dit de leurs faux témoigna-

ges & de leurs impostures, 487. 458 Circonstances de tout ce qu'il faut éxaminer dans les Ecrits de Controverse, 503

Et dans les Témoignages, Claude Ministre. Sa Réponse aux Préjugez de Mr. Nicole, \*. 5. à la Perpétuité du Docteur Arnauld, \*. 17. Tous les Minittres se liguent avec lui, . 19. Mauvais succès de cette Ligue, \*. 20. Insultes des Prélats de France, auxquels tous les Adhérans de ce Ministre & même tous les Théologiens Protestans sont exposez, \*. 21. Projet du Sieur Aymon

Ministre pour les défendre & pour charger de confusion tous ces Docteurs & Prélats de l'Eglife Gallicane . Cloux affichez dans une Eglise des Grees de Jerusalem pour marquer toutes les Exconununications qu'ils fulminent con-

tre l'Eglise Romaine, & les Papes La-Combinations nécessaires pour connoître la vérité \*,

Communion fous les deux Especes donnée aux Laïques, parmi les Grecs modernes dans tout l'Orient, 428 Complimens d'un Patriarche Grec sur la

politeffe & l'esprit des Hollandois. 172 Complots des Jesuites contre les Grecs de Conftantinople, Conception immsculée de la Vierge Marie

niée par les Grecs, Concile de Florence. Diverses impostures des Latins 12-desfus, Concile d'Ephese, III. Général. Ce qu'il

a décidé pour empêcher la multiplication des Articles de Foi Conciles de l'Eglise Romaine sont tous rejettez par les Grecs, depuis le second de

Nicée, Conciles où les Prélats se battoient & sou-

tenoient des Siéges \*, Conciliabules des Grees. Les impostures qu'ils autorisent.

Chio. Isle de la Mer Egée, habitée par Conditions nécessaires à une Confession de Foi des Grees, selon la déclaration du Concile de Jerufalem, tenu l'an 1672. fous Defitbee, 299. 300. 301. 302. 303.

Contérences d'un Sécrétaire d'Ambaffade de France avec plusieurs Grecs dans les Païs Orientaux. Confession Atriculaire rejettée

Grecs, Contession de Foi des Eglises Grecques Orientales, dreffée par Cyrille Lucar Patriarche de Constantinople, 237. jus-

qu'à 254 Confession Orthodoxe des Grees. Preuves que ce fameux Ouvrage n'a été composé que par un Disciple des Jesuites, le plus infame & le plus perfide de tous les Supôts du Papifine, 72. 73. 74 76. & fignée par des Imposteurs, 4511 jusqu'à 457. & 490.

Confession publique des Grees entiérement oppofée à l'Auriculaire & Sacramentale prétendue de l'Eglise Romaine,

Confessions de Foi des Grees, produites par les Docteurs de Port-Rolal, au nombre de plus de quarante. Lours fauffetez & leurs nullitez prouvées par deux Decrets du Concile de Jerusalem tenu l'an 1672. fous le Patriarche Dofithée, 208. julqu'à 205. & par divers autres moiens. 497-498. 499

Conteffions de Foi fous divers noms empruntez des Eglises Grecques, fignées par plus de cinq cens faux témoins . Cela est prouvé depuis la page 497. julqu'à cot

Confirmation rejettée par les Grecs, 425 430. Plaifante Hilloire des Indiens du Rite Grec qui rejettent cette Cérémonic,

Conformité de la Doctrine des Grecs & des Réformez fur plusieurs Articles de leur Créance, 365. 175. & fur tout dans les pages 427. 428. 429.
Congregation de la Propagation de l'Infidé.

lité, où elle eft, & ce qu'en dit un Patriarche Grec, Confécration de l'Euchariffie, felon les Grecs ne confilte point dans les paroles de 16-

fus Chrift, Ceci off mon Corps, 427 Conféquences de toutes fortes d'Argumens en quels cas elles font fauffes . Conflance Huygens, femme d'esprit confui

tée

tée par Descartes, qui a peut-être tité d'elle une partie de ses nouvelles découvertes, 169

vertes,
Consubstantiation. Son Origine & ses progrès \*,
4

Contagion qui fit mourir quatre cens mille perfonnes, en peu de jours, dans la Ville du Grand Caire, fans que le nombre de fes Habitans en parut diminué, comme l'a temarqué un Patriarche Grec,

Contari, Disciple des Jesuites, sameux Imposteur & Simoniaque, par quels moiens il a usurpé le Patriarchat de Constantinople & syrannisé les Grecs °, 10. &

202. 312.
Contestation entre les Grecs & les Latins, qui produisit un furieux combat entr'eux dans une Eghiè de Jerusalem, où quelques uns rellérent morts sur la place,

Contradictions qui fe trouvent dans les Decrets du Concite de Jeruldiem, teus 1741 1672. & dans plusieurs Confession de Foi publiées sous les mon des Gress Colemans par les rélats de France, 267, 269, 273, 280, 287, 292, 200, 210, 311, 324, 323, 325, 337, 339, 340, 344, 346, 337, 357, 339, 351, 350, 367, 475, 377, 375, 360, 351, 350, 351, 350, 351, 350, 448, 477,

473. 474. 475.
Contradictions qui fe trouvent dans les Ecrits ou dans les témoignages, de quelle nature qu'ils foient, les rendent entiérement nuls & indignes qu'on y ajoûte aucune foi. 505

Controverses des Prélats de France mai

Controversites de très mauvaise soi \*, 3 Conversion de Mahomet Second, par quels moiens un Pape en sit les tentatives au grand deshonneur de tout le Christianis.

me, Cophtes de quelle manière lis trompérent Pie IV. 42. Le Portrait de cette Seche de Grees très nombreuse fait par un Patriarche d'Alčiandrie, 137. L'Hisloire de leur Union préendué avec l'Eglise Romaine falisitée par le Cardinal Baroninz, eton le même Patriarche,

189. Copies, Traductions, & Extraits des Piéces Authentiques ne prouvent rien fans être collationnez fur les Originaux, en présence des Parties & ségalifez juridiquement par des Magistrats non suspects, quand on s'en veut servir hors du Pais où ces Ecritures ont été faites, 504

ou ces Ectitures one ete faites, 50.4 Coreffina, George, fameux Grec Apolfat, Diftiple des Jedutes. Son Portrait, fa Doctrine, & fa Maximes Antichrétiennes, 70.71.72.73.108.109.118 Coryulale, Moine Grec. Hiffoire trâs remarquaible far fa Doctrine oppofée à cel-

le de la Transsubstantiation, Créance de trois cens trente-huit Evêques Grecs assemblez dans un Concile, entiérement contraire au Dogme de la Transsubstantiation, & à celui de la Présence Réelle, 408. jusqu'à 418. Culte des Images condamné par tous les Prélats Grecs du même Concile, 408. 409. La Créance de tous les Grecs réduite en XXVIII. Articles, 427 428. 429. Le Formulaire qu'en a dressé le Patriarche Lucar en XXII. Articles, depuis la page 237. julqu'à 254. Ceux qui ne ferout pas contens de cela, peuvent voir une autre Confession de Foi des Grecs des Indes réduite en XVI. Articles dans l'Histoire d'Alexis Meneses, Chapitre 20. & dans celle de Richard Simon, Chapitre 8. page 104. qui condamnent entié-rement l'Eglise Romaine, sur tout ce qu'elle conteste aux Réformez,

Crimes énormes de plusieurs Patriarches & Evêques Grees, 63 Cruattez du Papiline, éxercées sons prétente de Religion, 15

Culte du Sacrement de l'Eucharistie rejeté des Grees, 427, 432 Cyrille de Bérée, Usurpateur du Siège Patriarchal de Constantinople, s'unit au

triarchal de Constantinople, s'unit au Pape de Rome par une Apostasie manifeste, & convoque un Synode contre le Patriarche Lucer, ville Lucer. Patriarche d'Alvandrie & ville Lucer.

Mr. Diodati Professeur à Geneve , 20. Il en signe divers Exemplaires pour la rendre Authentique, & les envoie par tont l'Orient, 31. & à Rome, 179. Il en soûtient le contenu devant l'Ambasfadeur de France, les Agens de Raguse & plusieurs Ecclesiastiques, 31. 32. 33. L'effet qu'elle produit, 101. Amis de ce Patriarche en Angleterre, & le préfent qu'il leur fait, 35. Il est justifié des accusations de ses Adversaires par Mr. de Nointel, 39. Sa patience dans fon Exil, 57. Sa conflance & fon intrépidité, 77. Les piéges qu'on lui tend pour l'enlever & le conduire à Rome, 78. 79. Ce qu'il dit de l'Antechrist & de ses Emissaires, 4 28. 101. Quelles espérances il a d'une bonne Réformation, 117. Il écrit diverses Lettres à des Réformez, o. 171. Il méprife toutes les choses mondaines, & n'estime rien tant que la Science & la Vertn, 174. Il fait dn bien à ses Persécuteurs, 229. Son Orthodoxie, & sa Piété, sont attestées par plus de dix mille témoins Grecs, & reconnues par le Concile de Jerufalem, tenu l'an 1672. sous le Patriarche Dofitbée , 383. 384

D.

Audini, Jefuite, Nonce du Pape Clement VIII. Son Hiftoire du MontLiban, qui prouve la Conformité des
Points effentiels de la Créance des Grecs

avec celle des Réformez, 431
Décifions d'un Synode Grec de Confiantinople, 319. jufqu'à 229
Décifions qui n'ont pas un fondement Io-

lide, ne prouvent rien,

Déclarations Extrajudicielles, ne font point

une preuve authentique, 507
Découvertes faites par un Patriarche Grec,
dans les Livres des Proteslans. 174

Decrets de denx Synodes Grecs de Moldavie & de Conflantinople, faits par un Patriarche tout feul, & fignes par une Cabale de Scélérats. Divertes remarques là-deffus, Decrets d'un Concile de Jerufalem, tenu

là-deffus,

Decrets d'un Concile de Jerufalem, tenu
l'an 1672. fous le Patriarche Dofithle,

& diverfes remarques là-deffus, depuis
la page 370. jusqu'à 451.

Decrets Synodaux des Grecs, falfifiez par les Doceurs de Port-Roial, 267, 269, 270, 271, 285, 288, 291, 292, 244, 302, 303, 305, 425.

Déguisemens rafinez des Eccléfiasliques de France, 488. « Leurs Procès & Dispners pour de fansies Reliques, 450 Déguisement de la Religion des Grees, approuvé par les Prélats de la Comma-

nion de Rome.

Démonfiration de pluseurs Dogmes fullifiez par le Concile de Jérufalem, 367

Denir, Patriache de Confinatinople. Une
de fes Leures emploiée pour l'Apologie
des Eauts Généraux des Provinces-Unies
des Pais-Bas, contre les accufations d'un

Ambaliadeur de France, für des matiéres de Religion très importantes, 483.

53.4
Depositions qui ne font qu'à la charge des Parties, ne prouvent rien, cto. Celles qui ne font fondes que fur des Ecrits qu'on ne produit point font aulles, 528
Députez du Pape vers le Patriarche Lucar, pour le faborner & percertir, 65
Defpottoffine de l'Empire Papal \* 3
Diginitez & Charges des Officiers de l'Egglier.

le Patriarchale de Conflantinople, 333
Difpute de deux fameux Antagonifles, 4
Difpute des Jefuites, avec les Grees de
Conflantinople, 202
Diverlité des Signatures de plufienrs Grees, fur deux Manuférits d'un même Synode,

Division des Grecs des Ides de l'Archepel fur les matiéres de Religion, 468, 469
Docteurs & Prélats de l'Egitic Gallicane dont les témoignages font propres à confirmer la Doctrine des Egitles Réformées

firmer la Dodrine des Egilles Réformées contre la Transibblantiation & la Préchnee Réelle, par le Commentaire qu'ils out fait fur duver Parlages des Péres & fur un Concile de 335. Evêques Gress, 444, 416. Dodrine des Gress & des Réformez, con-

forme sur plusieurs Articles, 365 Doctrine des Grecs, fondée sur la Parole de Dieu, 272, 274 Doctrine des Grecs modernes, contenue dans XXVIII. Articles, dressez par des

Nonces & Ministres d'Etat du Pape, 427.
428. 429.
Doctrine de trois cens trente-huit Evêques
Grees, assemblez dans un Concile qui
condamne le Dogme de la Transsubstan-

condamne le Dogme de la Transsubstantiation & le Culte des Images, 408 justqu'à 418. Dogmes du Papisme, reconnus faux parum

ogmes du Papilme, reconnus faux par un Patriar

Parimeche Gree,
Definite, Parimeche de Jérufalem dreffe
tout feut les Decrets d'un Concile par
léquels il alifiée plufueurs Dogmes de la
Créance des Grees, 1603, 270, 157 appende de
2077, 445 4450, 11 le trouve obligé l'anpendre la fuite pour le retirer à Constantinople chez un Ambafidaeur de France
qui l'avoit induit à forger ces Decrets
etronet. 442, 448, 449

Droit Oriental contenant des preuves irrefragables pour démontrer que tous les Grees nou Latinifez tiennent la Doêtrine de l'Eglife Romaine pour Antichrétienne & fon Culte pour impur & abominable, 430

E Coléfialliques Grecs, tous plongez dans une crasse ignorance,

Ecclessatiques suspendus ou dégradez, ne font point dignes de Foi, 521

Ecrits concernait la Foi. Quelles font les formalitez & conditions nécellaires pour les rendre valides parmi les Grees, fe-lon le Concile de Jérufaiem, tenu l'an 1671. fous le Patriarde Doffibée, 190, 300, 301, 301, 303, 304. Erits de main privée. En quels cas lis ne

prouveut rien, 504
Ecrits & Piéces inutiles pour décider les

Controverses, fans quelque Autorité Juridique.

Ecrits faits ou fignez en diverses Langues.

En quels cas ils ne prouvent rien, 708

Eriture Sainte, cft l'unique fondement de la Créance des Grees, 272. 273

Edifice le plus confidérable des Coutrover-

fiftes & Docteurs de l'Eglife Gallicane, renverté & détruit, 298 Edits Sanguinaires contre les Réformez 6

Egilic Gircoue. La defeription qu'en fair un Pariarche, dans laquelle on trouve quel eft fon Etat temporel, 130. Ce qu'elle fouffier, 132. Quelle eff fa Confedition de Foi, 135. Ce qu'elle fouffier contre les Latinis fouchant la Proceffion du Saint Elfrit, & les ratifons qu'elle au leigne 136. 136. 130, 140, 143, 144, 145, 146. La Communion act Latiques 100, 146, 147, 144, 145, 146. La Communion act Latiques fous les dues fiferes, 147, Sa Difsipline & fon Gouvernement Artifornaique, 1472. Le nombre de fes

Patriarches & leurs prérogatives , 148. Leur Tyrannie & lens malverfations ; 151. Les Gérmonies de leur infallation ; 152. Les Gérmonies de leur infallation ; 154. 156. Les principaux Article fur 154. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 165. Les principaux Article fur 164. 356. Les principaux Article fur 165. Les principaux Article fur 165. Les principaux Article fur 165. Les principaux Article fur 164. Les principaux Article fur 165. Les principaux Article fur 165. Les principaux Article fur 165. Les principaux Article fur 166. Les principaux Article fur 166. Les principaux Article fur 166. Les principaux Article fur 166. Les principaux Article fur 166. Les principaux Article fur 166. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur 167. Les principaux Article fur

Eglife Romaine tenue pour Antichrétienne par les Grecs, 429 Eglife Grecque réduite dans nn miférable état, 2. Elle ne veut point avoir de Communion 2 ni de relations avec le Paoif-

Egypte. Les Grecs n'y disputent point in

la Religion.

Eloge de la science des Résormez fait par un

Concile Greede Jérufalem, 272. 273
Eloges que les Papilles refusent aux Réformez, 17

Emissaires du Papisme. Ce qu'ils font en Egypte contre les Grees, 45 Empire des Grees, offert à Mabones Se-

cond par le Pape Pie Second, 19 Empire Tyrannique de la Papauté condamné par un Concile Grec de Jérusalem,

Ephefe. Ce qu'on y a décidé de très remarquable dans un Concile Général qui borne tous les autres,

Epicure firme d'un Gree Latinifé fameur dif-

ciple des Jesuites. Diverses réstexions critiques sur cette matière, depuis la page 110. jusques à la 114 Epitres de Saint Jaques, & de Saint Jude.

Ce que le Patriarche Lucar, Lusber, Mr. Jurieu, Richard-Simon, & les plus fameux Critiques anciens & modernes, ers ont dit, £6.87. & Erreurs du Papisme, qui se repandeau par

Espéces consacrées de l'Eucharistie, fignifient la substance du Pain & du Vin, selon les Grees, 300, 400, 401

Espérance; crainte & autres motifs qui rendent les témoignages nuls. Etass Généraux des Provinces-Unies des Pais-Bas, calomniez fans aucun fondement, par un Ambassadeur de France, touchant des matiéres de Religion, 450, 481.

Et justifiez de toutes ces fausses accusa-X x x 3 tions,

tions, par des preuves très autentiques & entiérement irretragables, \$52.483.484 Evangiles Apocryphes recueiltis dans un Volume ou il v en a plus de cinquante. Re-

marques là-deslus. Evêques & Docteurs de l'Eglise Gallicane qui confirment la Doctrine des Eglises Réformées contre la Doctrine de la Transfubilizatiation, font plus de cinquante,

nommez à la page Evéques Grees mourrolent defaim fans les changemens fréquens de leurs Patriar-

ches, Exactions des Patriarches, Evêques, Papas Caloyers,

Exceptions qu'on peut alléguer contre toutes fortes d'Actes, d'Ecrits, de Témoignages, & de preuves.

Excommunication que les Grecs fulminent tous les ans contre les Papes & contre l'Eglife Romaine. 416. 417. 441. Explication métaphorique d'un Pallage par lequel une Aisemblée du Clergé de France

autorife le Dogme des Réformez contre la Transfubiliantiation, Expressions vagues & indeterminées qui ne prouvent rien,

Extorsions horribles des Patriarches Grecs de Constantinople , 457. Celles d'un Métropolitain Grec, Extravagances & fables confirmées par deux

Patriarches, & par cinquante Evêques & autres Ecclésiastiques Grecs, Extrême-Onction rejettée par les Grecs, 428.430

Ables que les Grees adoptent en matiére de Religion, 458. 459. Celles de la Vie de Saint George, Ielon un Patriarche Grec.

Faction & perfidie de plufieurs Métropoli-317. 318 tains Grees, Factions des Jésuites contre les Grecs, de-

truites à Smirne, à Alep & en d'autres lieux, Faits très importans pour la Religion contenus dans les Lettres & les Relations d'un Ambassadeur de France, dont les extraits

font dans les pages, 463.464.465 Falfification de plufieurs Decrets, faite dans le Concile de Jérufalem, tenu l'an 1672. fous le Patriarche Dofithée , 367, &c.

Falsification du Concilegeneral de Nicée selon les Grees,

Favoris , Courtifans , Familiers , Affociez, Penfionnaires, Beneficiers, Domefliques, Creanciers, & autres quine peuvent pas rendre des temoignages dignes de foi ,

Fauffetez soutennes par les Docteurs de l'ort 0. 357. 445. 454. 455. 456. 457. 459. 460. 473. 474. 479. 480 481. 489. &c. juiques à 501. Il n'y a pas un deces Articles où il n'y ait trois on quatre fauffetez. ou impostures, & dans quelques-uns il y en a jusques à une douzaine toutes ensemble.

Femmes des Grecs amorcées en diverses manieres par les Jesuites, Feu du Purgatoire nié par les Grecs, de méme que les Limbes,

Feu Saint du Sepulcrede Jesus Christ, dont le Patriarche de Jerufalem retire vingt mille écus tous les ans. Remarques très eurieuses là-dessus, 443-444

Fideles , à l'exclusion de tous les autres , font les veritables & feuls Membres de l'Eglife, felon la Doctrine du Concile de Jerufalem de l'an 1672, qui en cela & en plufieurs autres chofes, cit conforme à la Creance des Reformez,

Figure toute fimple du Corps & du Sang de Jefus Christ dans l'Eucharistie, reconnue par vingt-fix Prelats, & par vingt-quatre Docteurs de l'Eglife Gallicane, 416 Filiation des Herelies, fur quoi elle eft prin-

cipalement fondée, Flatteries de deux Conciles Generaux pour étendre l'Empire Papal, Flenri, Marquis Savoiard. Sa Relation touchant les Isles de l'Archipel : & les debars

des Grees de ces Païs-là avec les Latins pour la Religion. Foi des Grees établie fur l'Ecriture Sainte & non pas for les Traditions humaines ,

255, 289, 290 Foijuftifante, en quoi elle confifte, felon les Grees de Jernfalem,

Formalitez necessaires pour la validité d'une Confession de Foi des Grecs, selon la déclaration du Concile de Jérusalem tenu l'an.16-2. fous Dofithée, 299.300.301.

302.

302. 303. 304. 472. 473. Forme de la Confectation de l'Eucharistie parmi les Grecs, n'est pointattachée à un certain nombre de Paroles, comme dans l'Eglife Romaine,

Fourberies de la Secte des Cophtes envers

les Papes de Rome, Fourberies, impollures & malversations des Jesuites, mises en abregé dans un Catalogue de vingt Articles,

Fourmilières de mensonges & de dogmes contradictoires dans un Synode des Grees de Moldavie,

Franc-Arbitre, nié par les Grecs de Jeru-

falem. Franciscains, Moines Papistes de Jerusalem réjouis du banniflement des Jesuites, qui vouloient leur enlever la Garde du S. Se-

pulcre, Fureur d'une Cabale de Jesuites contre les Grees,

Alanus. Son Histoire imprimée à Rome l'an toço, aux depens de la Congregation Papale de la Propagation de la Foi, contient diverses preuves authentiques que la Religion des Grees Armeniens, & celle de ceux de la Colchide, de l'Ibérie & de plusieurs autres Nations Chrétiennes du Levant, est beaucoup plus conforme à celle des Réformez qu'à celle du Papifine,

Geans enterrez dans l'Isle de Micone avec un Patriarche Grec, dont quelques Moi-nes ont donné la Conteffion de Foi aux Docteurs de Port-Roial, Gens de baffe extraction qui ménent une

vie rampante, & qui n'ont pas de quoi vivre, sont très suspects dans leurs témoi-

Gens privez de leurs Charges, de leurs Emplois, ou de leurs Dignitez, pour quelque malversation, ne sont point dignes de foi, en ce qu'ils atteffent,

Gens sans vertu & sans science, sont également récusables en ce qu'ils attestent en matiére de Religion,

Grand Scigneur a un pouvoir exhorbitant & despotique, sur toutes les Eglises des Grees établis dans son Empire,

Grees. Dans quels Païs ils sont maintenant dispersez, & Ils parlent avec éloge des Ministres Réformez, 16. 11 n'ya plus de foi parmi eux dans plusieurs Roiaumes &

Ils rejettent le Concile Provinces, 61. de Florence, & font des imprécations contre tous les Grecs qui y ont affifté, 123. Quelle est leur ignorance & leur flupidité, 130. 459. 460. 464. 465. Ils ne sont aucune difficulté de déguiser leur Religion, jusqu'à la fin de leur vie, pour des intérêts temporels, 466. 467. Fausfetez & impostures contenues dans une quarantaine de leurs Confessions de Foi, 497. 498. 499. Et dans tous leurs Ecrits dont il y a quantité d'Extraits accompagnez de Remarques depuis la page 262. jusqu'à 501. Grégoire d'Amasie, Anti-Patriarche de Con-

stantinople, se soumit au Pape pour ob-tenit cette Dignité, & se rendit excerable parmi les Grees à cause de cela, & pour divers autres fuicts \*.

HAbitans des Isses de l'Archipel, au parmi lefquels la Religion Grecque est presqu'entierement consondue avec la Latine,

Haga, Corneille, Ambaffadout des Etats Généraux à Contlantinople, durant la vie du Patrlarche Lucar. Son Eloge fait par ce Patriarche, 6. Remarques fur le merite, les talens, & la Religion de ce Ministre d'Etat, 21. 22. 23. Magnificence de sa réception à la Porte Ottomane, 24. 25. Les favears particulières que le Grand Seigneur lui fit, 26. Cet Empereur & tous ses Vizirs le consultoient dans leurs plus importantes affaires, comme l'affure ce même Patriarche Grec, 30

Haine mortelle des Grees contre l'Eglife Romaine & les Papes, marquée par des Cloux affichez dans une Eglife de Jeru-

Hardenin, Jespite, détroit toutes les Traditions des anciens Péres, estimant qu'elles sont trop favorables à la Religion Réformée \*

Hattercherif, on Patente du Grand Seigneur, accordée aux Latins, au préjudice des Grecs qui maintiennent leurs droits à force de coups de bâton dans une Eglife de Jernfalem,

Héréfies du Cardinal Bellarmin, reconnues & notées par un Patriarche Grec d'Alé-Xandrie,
Hiltemie, Patriarche Gree de Conflantino-

XXX 4

ple, entre dans des Projets du Papifine, 211. Et foûrient pourtant qu'il a'y a que deux Sacremens. 435, 436

deux Sacremens, 435. 436
Hollandois. Gens d'esprit & fort experts en beaucoup de choses, comme le témoigne

un Patriarche Gree, 172
Holfkeniut, fou Hilloire des Nations du
Levant imprimée à Rome, par les foins
du Cardinal Barberin, condamne les erreurs du Papiline. 421

Houran, dans l'Arménie. Deux Patriarches & quarante Evêques, ou autres Eccleiafitiques Grees, de ce Pais-là, ont igne des fables & des opinions les plus extravagantes du monde, pour contenter les francs Armeniens Papilles, & les Prélats de France qui ont voulu s'en prévaloir contre les Réformez.

Acobites. Leportrait fort remarquable de cette Secte de Grees, fait par un Patriarche d'Aléxandrie, 154. 159
Janfeniftes, détruifent l'Autorité de l'Eglife

Romaine \*,

Jaques Apôtre. Ce que les Grees & les Latins difent de fou Epitre, de sa Liturgie,
de ses Reliques, & de S. Jaques Frére de
Jesus Christ, 96, 97, 98, 99

Jaques Premics, de ce nom, Roi d'Angleterre. Ge qu'il a fait pour favoriter les bons deffeins des Grecs, en matiére de Religion,

Idolatrie condamnée, dans toutes fes Ef-

peces, par les Grecs, 191

Jesuites. Leur cruelle Persécution contre le Patriarche Lucar, 15. &c. Leur industrie, leur sagacité, leur Puissance prodigieuse & l'Encyclopedie de leur Morarale, 12. La condannation de leur Societé & de leurs Ouvrages , 13. Ce qu'ils font pour féduire les Grecs, 29. Ce qu'ils conseillent au Pape touchant le Patriarche Lucar, 65. Ils donnent soixante mille écus pour le faire dégrader, 66. Les violences qu'ils éxercent contre tous les Grees qui leur résiltent, 162, Pourquoi ils se mêlent des affaires publiques, Dans quelle vůč ils établiffent un Collége à Constantinople, 202. Ils emploient diverses ruses & ensuite les plus noires impoltures & la force tyrannique des Turcs pour détruire ceux d'entre les Grecs qui leur résistoient, 204.205 Ils font emprisonnez à Constantinople & jet-

tet dans un Cachor avec les fers aux pleds, 12, St. Fayer's cela bannis honteutement de tous les Erats du Grand Seigueur, 210. Chaffiz pour divers crimes de Malthe, de Venire, de Cochin, du Japon, d'Anpletterre & de philicurs autres Pairs, 462. Leurs fourberles, leurs impofluers, leurs perfidies & leurs malverlations indiquées dans un Catalogue de vingr Articles, 462. Edense & abilitimence des Grees. En quoi lis Jednes & abilitimence des Grees. En quoi lis

les font principalement confiler, & de quelles Oeuvres de piété ils les accompagnent, 185, 186, 187 Ignorance prodigieuse dans laquelle l'Egite

Grecque elt plongée, 20, 45, 379 Images à leur Culte condanné par ut Concile de trois cens trente-hult Evêques Grees, 462, 409. Ce qu'un Partiarche d'Aléxandric en a dit, 194. Les contes fabuleux de quelques Partiarches modernes & de pluifeurs Grees Latinifer qui ont voulu favorifer les erreurs du Papilme fur cela, 476, 477, 487

Impositions que les Grees paient annuellement aux Tures, xo 3 Impositeurs inconnus, dont il y en a plus de c inqeensqui ont rendu divers saux témoignages contre les Réformez à la follicita-

tion des Prélats de France. Impoltures des Grees de Jerusalem & des Docteurs de Port-Roial, mises en usage contre les Réformez par les Prélats de France, 19 40, 261, 265, 266, 269, 271. 278.280 283. 286. 188. 292. 297. 210 \$11. 318. \$19. 310. 321. 324. 326. 337. 338. 339. 340 345. 346. 347. 348. 149. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357.358. 363.365.366.371.377.379. 380. 386. 388. 448. 454. 455 456 455 459. 460. 473. 474. 479. 490. jusques à 501. Il y a plusicurs faussetez bien demontrées, contre ces Prélats, dans chacun de ces Articles, & même quelques-uns dans lesquels on entrouve des douzaines entié-

res, qui serviront à les charger de confusion dans tous les siécles à venir. Indes habitées par des Chrétiens du Rite Grec. Les horribles cruautez du Papisme contre ces Peuples & leurs Evêques.

Infaillibilité des Papes & des Docteurs , nice par les Grecs, lintédion de l'Eglife Romaine. Ge qu'en dit un Patriarche Grec,

In-

Injures mal fondées rendent nuls les témoignages de ceux qui outragent d'une maniére paffionnée ceux contre lesquels ils déposent, 12.417

Innovation touchant le Dogme de la Preferce réclie, celui de la Tranfibbhantiation & tout ce qui en dépend, faite lufenfiblement dans le Papifme, comme il paroit dans un ancien Cérémonial Romain très remarquable,

Juitallation des Patriarches Grecs.Ce qu'elle coute, 64

Inflitutions humaines, indifférentes parmi les Grecs, 146 Inflructions & avertiffemens donnez aux té-

moins, rendent leurs dépositions nulles, 516 Instrumens dont le Espisse se sert parmi les

Grees \*, 6
Intention de confacrer n'est point connue des

Prêtres Grecs 1 434 Intérêts particuliers, ou généraux qui concernent les témoins de quel caractère ou

condition qu'ils foient, rendent leurs témoignages nuls, 405 Interrogatoires & Réponfes entierement uniformes dans tous les termes, rendeut les

dépofitions des témoins nulles, <u>\$16</u>
Iutimation de vingt-fix Méthodes de Controverse, faite aux <u>Réformez</u> par les Agens du Clergé de France dans les Assemblées

Confiftoriales \*,

Irene, Mére de l'Empereur Constantin. Ses
Cruautez, ses Idolatries & sa Tyrannie

parmi les Grecs,

10ss de l'Archipet & des Princes. Quelle
cft la Religion des Grecs qui y demeurent, & la craffe ignorance de tout leur

Clergé, Jugement d'Autorité qui doit intervenir dans les disputes importantes, faute de quoi on n'en voit presque jamais terminer aucune dans le fore Ecclénsisque, non plus que par devant les Tribunaux Civils, ou Criminels.

Juges, Avocats, Procureurs, Confidens, Solliciteurs, &c. en quels cas leurs témoignages sont nuls,

Justin Ministre. Ses Préjugez Légitimes contre les Papistes \*, 6 Justification du Patriarche Lucar, se trou-

ye dans un Ecrit de Mr. de Nointele
Ambassadeur de France,
Justification par la Foi tang les Opportes

Justification par la Foi ians les Oeuvres,

enseignée par les Grecs.

Ara-Mustapha-Bacha, trouve le moien
d'arracher quatre mille écus des Grees
& sept mille des Latins dans le Jugement
d'un Procès, où il ne décide rieu pour
les une un pour les autres

d'un Procès, où il ne décide rieu pour les uns, ul pour les autres, 469 Kerarama. Confession de Foi d'un Evêque de ce Païs-là, 497

Kispruli, Homer, Grand Vizir, Amateur de la Julice & de la Paix. Ce qu'il fait pour terminer les querelles de pluficurs Patriarches & Evêques Grecs, 61, 62, 63 Kurek-Achefii. Ce que c'est parmi les Grecs de les Turcs.

Egalifation d'un Concile de Jerufalem, tenu l'an 1672. faite par Mr. de Nointel, Ambassadeur de France à Constantiuople,

Leger. Miniftre à Pera de Conflantinople.

Son Eloge fait par un Patriarche, 3. 4.
5. 115. Ce qu'il dir de fa Doëtnie &
de les Vertus, 116. Remarques touchant
fon commerce de Lettres avec le Patriarche Lucar, 9. Touchant son établissement à Geneve & la Charge de Protesser
que l'un de ses sils, dépositaire de ces
Lettres. y éterce maintenant.

Lettres, y éxerce maintenant, Les Allasius, Bibliothécaire du Pape, Menteur outré dans les Ecrits contre les Grecs & les Réformez, Iclon le témoignage de ploficurs fameux Historiens Papilles, 426.

427.
Lettres Anecdotes du Patriarche Lucar écrites à des Réformez avec diverses Remar-

tes à des Réformez avec diverses Remarques sur leur contenu, depuis la page s. jusqu'à 200. Lettres très importantes de deux autres Pa-

460. jnfqu'à 470. 472. 476. 479. 480.

Ligue d'un Pape, d'un Ambaffadeur & des Jéfuites contre les Grecs, Lifte de cent quarante-cinq mille Habitans des Ifles de l'Archipel, où la Religion des Grecs est presqu'entiérement conton-

dué avec celle des Latins, 467 Lifthe de fix mille Pandoques, ou Moines Quéteurs du Mons-Athos, & da Tribur que vingx de leurs Convents paient tous les mois au Grand Seigneur, & l'état de la Religion de ces Caloyers Grees, 476 Lifte des familles nobles des Grees qui habitent dans la Ville de Conflantinople, & qui ont refuié de donner leur Confeifion de l'oi aux Dockeurs de Port-Roia).

qui en ont produit une fausse à la place,

479
Liturgie des Grees n'est recitée qu'une fois
par jour dans chaque Eglise,
Liturgies Greeques attribuées aux Apôtres.

Ce qu'on en doit croire, 29 Livres Canoniques de l'Ancien & du Nouveau Testament. Leur dénombrement

felon les Grecs, 241. C'est le même que celui des Réformez, 457 Livres envoiez à un Patriarche Grec par Messieurs les Etats Généraux des Païs-Bas Réformez, 162

Loix en faveur des Grecs abolies dans plufieurs Roianmes, 162 Luthérieus de Tubinge. Leurs Conféren-

ces par écrit avec le Patriarche Grec de Constantinople, nommé Hiérémie. 276 M.

M.

M.

Acaire, Patriache Grec d'Antioche.
Ses impostures découvertes, 457.

Son ignorance & fes bévûes, en matière de Religion,
Magilirats de Geneve. Ce que leur a écrit le Patriarche Lucar, 1. 2. 3: 4. 5. 6

Mahometans plus modérez que les Papifles, 15.222 Maifon de S. Thomas, Apôtre. Ce qu'on en dit à Jerufalem parmi les Grecs, qui ont inventé une fourberie là-deffus pour

leur profit,
Malabar. Les Grees de ca Païs-là abhorrent
le Papifine,
Mal nécetiaire de l'ignorance, ou des dif-

putes, 72
Malversations des Jesnites & leurs sourberies, indiquées dans un Catalogue de vingt Articles,
Malverfations des Patriarches Grecs de Con-

Manuticople,
Mandacation Spirituelle du Corps de Jeiss
Chrift dans l'Eccharitie, enteignée par
un Patriarche Gree d'Aléandrie, 151, 182
Manuferits de la Sainte Ecriture, faiffice,
parmi les Orientaux, par diverfes perfonnos, & dans queile vúc, 194, 195
Manuferits d'un même Synode, figure 1

Manuscrits d'un même Synode, figuez diversement par les mêmes personnes, 328. 329, 330, 331. Manuscrits Originaux, sur lesqueis on a.

composé ce Livre, mis en dépôt dans la Bibliothéque de l'Université de Leyde, èt dans celle de l'Académie de Geneve",

Mariage, n'est pas un Sacrement parmi les Grecs, Mar-Jojeph, Evêque Sirien du Rite Grec, snlevé à Cochin par les Jesuites, & envoié prisonnier à Rome,

Maffacre de cent mille Chrétiens dans l'Afie, fous prétente de Religion, . Maurice, Le-Leu de l'diews, Préfident de la Cour de Brabant à la Haye, de. s'efprivé, pour le bien public, des Lettres du Patriarche Lucar, .

Additionals. Ce que les Montes Grees de cette life de l'Archipel ont attefé de fabuleux touchant le Culte des Images, à un Ambassadeur de France, 464.

Mauvais augure de tout ce que disent les

Moines, 521
Maximes fondamentales des Preuves Juridiques, emploiées dans cet Ouvrage, fous la forme de cent Axiomes on Aphorifmes de la Jurifprudence, depuis la page

502. jusqu'à la page 508.
Médiateur entre Dieu & les hommes, c'est
Jesus Christ tout feul, selon la Créance
des Grecs, 241. 379. 280.
Membres de l'Eglise sont les feuls Fideles,

comme l'enfeignent les Grecs dans l'onzième Decret de leur Concile de Jerufalem, teuu l'an 1672. fous le Patriarche Defitble, as Prélats de France tous remplis d'impostures, 270. fre.

Mensfer, Evêque Papile. Les cruelles Persécutions qu'il fit aux Nostoriens du Rite Grec dans les Indes, 82, 83, 84 Metaxa, Imprimeur Grec, cruellement pertécuté par les Jesuites, & par un Ambas-

fadeur

fadeur de France à Constantinople, 217 Méthode inusitée parmi les Théologiens, emploiée dans cet Ouvrage \*, 9 Méthodes de Prefeription du Clergé de

France \*,

Mérophase Crisopale, Auteur Grec, a fair une Confeffion de Foi très favorable aux Protellans, 37. Et après cela il en afgué une autre toute contraire, 327, 328. Cependant il blâme les Latins dece qu'ils portent l'Eucharithie avec pompe, & de ce milli la font adorer.

portent l'Eucharmie avec pompes et de ce qu'ils la font adorer, 432 \*\*Métrophane\*, Patriarche Grec de Conflantinople, fut excommunié pour avoir témoigné du penchant pour la Religion Romai-

ne,
Métropolitains Grees, Réfugies chez l'Amb
Mifideur de France à Conliantinople font
les Auteurs de deux Concidions de Foi,
produies par les Dockeurs de Poer-Roial
courte les Réformez, 451. Raifons pour
lesquelles pluseurs autres Métropolitains
de Eccléfishiques Grees out été contrauss
de figuer diverses autres Confections de
Fois, contre leur vértiable Créanoc, 475.

486.487.

Michel, Jéfuite, fameux Emiffaire du Papifme à Antioche, y fuborne plufieurs

faux témoins,

Miffions de pluseurs Evêques de Rome,
parmi les Grecs Orientaux,

115

Megilas, Exarque du Patriarche de Constan-

Mogilas, Exarque du Patriarche de Conflantinople, découvre que les Decrets publies fous le nom d'un Synode Gree de Moldaèe, ne font que l'ouvrage d'un perfide &

d'unseélérat, Moines Grecs. Comment ils deviennent

Patriarches, 66
Moines Profez & Mendians font récufables en ce qu'ils atteftent, 520

Moldavie. Synode Gree de cette Province figné par des perfides qui en ont approuvé un autretout contraire, Mollachs, Juges des Tures. Leur Senten-

ce rendue contre des Jéfuites perfécuteurs des Grecs . 223

Mont-Athos , habité par fix mille Moines

Grees, dont il y en a deux mille qui vont tous les ans mendier dans toutes les contrées de l'Orient. Quelle est leur Religion & leur ignorance, & quelles bassesses font en gueusant, 476

Monumens Authentiques de tout cet Ouvrage\*, 25. Ceux de la Tyrannie Papale\*, 3. Ceux de la Religion des Grees, & de la fauffeté de pluficurs Confeffions de Foi des Orientaux produites contre les Théologiens Réformez par les Docteurs de Port-Roial, & par les Prélats de France, Page 1, jusques à tort.

Morale Evangélique rendué problématique

pur les disputes des Cafuites. Marris intenat Dodeur Papithe. Pour quoi il n'a pas fait le dénombrement de tous les Parriarches Greets de Confiantinopie, dans son grand Dictionaire Historique, 315. Ce qu'il y a mis de faux tou-chant les Grees qui affilièrent au Concile

de Florence,
Mufti, Chef de la Religion des Turcs, a
rendu très équitablement une Sentence favorsole aux Grees, & même à tous les
Chrétiens, contre l'attente & les inflance
des Jéfuites, & d'un Ambalfadeur de Fran-

ce à Constantinople,

Multiplication des Articles de Foi défendue
par le troifiéme Concile Général, qui en
cela est très digne de remarque, 197

Multitude de rémoins & toute une nombreufepopulace qui dépofe tumultuairement ou en commun, ne prouve rien, 505, 513 Mystères de la Religion qui font exposes à Mystères de la Religion qui font exposes à

Myfléres de la Religion qui font exposez à toutes les contradictions & disputes des hommes \*, N.

Arrations qui ne font pas claires & entiéres, fur le fujet qu'on doit expliquer en jugement, ou dehors, nedoivent jamais être mifes au rang des preuves foli-

Neophite, Patriarche de Constantinople, éxilé par le Grand Sultan , Nicole. Ses Préjugez légitimes contre les

Réformez , Nœud de l'amitié Philosophique. En quoi il conside, 198

Arisoni, Athanifishem de France à la Prote Ottomane. Fais rels important concernant la Religion & les maximes des Grees, contenus dans fes Lettres & Relations, dont on peut voir les Extraits dans les pagres 493-484-465. dec Les contradictions manifeltes qui fe trouvent dans les autres Lettres, on Artefalsions de cet Ambatifishers, 3p. 280, 317, 318, 364, 364. Ontre de Pais Bast: fis-invectives contre Unier des Pais-Bast: fis-invectives contre Vyys les

les Hollandois, & ses outrages contre la Religion Réformée, 480. 481. Réfutation de toutes ses impostures, tirée des propres Ecrits de ce Ministre d'Etat , & des Actes les plus Autentiques dont les Docteurs de Port-Roial & les Prélats de France ont voulu fe prévaloir contre les

Réformez, 482.483.484 Nullitez des Confessions de Foi, & faussetez des Attestations qui ont été produites contre les Protestans & contre tous les Antagonistes de la Religion Romaine, par

les Docteurs de Sorbonne & les Prélats de l'Eglise Gallicane, sons les noms de plus de cinq cens imposteurs des Sociétez Grecques de l'Orient, comme on le démontre par une centaine de Prenves Iuridiques, depuis la page 502. jufques à 528.

Ecoménique & Universel. Quel Juge Gree prend maintenant cetitre, Officier du l'atriarche de Constantinople, our découvre fa crasse ignorance en signant les Decrets d'nn Synode,

Officiers de l'Eglite Patriarchale de Constantinople, & leurs différentes Charges, 222.

Opiner felon le témoignage de sa conscience n'est pas prouver que ce qu'on croit est vé-ritable, mais seulement qu'on le pense de

la forte . Opiniatreté des Grecs à nier que le Saint Efprit procéde du Fils comme du Père, 37 L Opinions Arbitraires fur les matiéres de Religion exprimées par des déclarations verbales, ou par écrit, de quel poids elles font parmi les Jurisconsultes,

Opinions extravagantes du Patriarche Dofishée de Jérusalem, & de ses adhérans tou-chant un Passage de Saint Paul, 397 Opinions des Grecs modernes, contenucs

dans vingt-huit Articles, dreilez par des Nonces & par des Agens de la Cour de 427.428.429

Opinions des Latins tonchant le Dogme de la Conception immaculée de la Vierge Marie, & fon Affomption en Corps & en Ame dans le Ciel, niées par les Grecs, 244. 176. 377.

Opinions touchant les chofes spirituelles, & toutes celles qui font hors de la portée des fens corporels, ne se prouvent point par des témoignages,

Originaux manuscrits de tout cet Ouvrage

indiquez à la page \*, 26. 29 30. & 165.

Origine de tons les manx & de tout ce que les Théologiens comprennent fous l'idée du péché. Quel a été le fentiment du Patriarche Lucar là dessus, 239. Passages de l'Ecriture qu'il rapporte sur cette matiére . 240. Calomnies d'un Synode de Moldavie contre lui pour cela, 339.340. L'Apologie de laDoctrine de cePatriarche par les mêmes Patfages de l'Ecriture, mis tout an long en François, dans les pages 441. 442. 443., & par ceux des Péres citex à la page 376. & confirmez par le Concile de lerufalem , tenu fous Defishee l'an 1672. dont le Decret concernant l'origine. da péché est à la page 376.

DAjon, Ministre, attaque les Préjugez de Mr. Nicole \*,

Paléologue, Empereur des Grees. Pourquoi il vint au Concile de Florence, 123 Panajetti, Drogman Grec, rend trois faux témoigrages contre les Etats Généraux Réformez des Pais-Bas, 6t. Il fait dégrader un Patriarche par vengeance, 63. Et autorise les calomnies d'un Ambassa. deur de France, 485, 486, 490, 491 Pandoques du Mont-Athos. Quelle est la

Religion de six mille Moines Grecs mendians de ce lieu là. Pape. Preuves que ce nom fe donnoit autrefois à tous les Evêques,

Papifles allarmez de la Confession de Edu Patriarche Lucar, Parole de Dieu non écrite, rejettée des Grecs.

Paroles énonciatives & accidentelles, ne prouvent rien dans un discours, Parthénius ufurpe le Patriarchat de Conflantinople par un affaffinat, & par Simonie. & en est chasse trois fois à cause de fes extorsions tyranniques & de ses crimes fcandaleux; cependant il fit convoquer: en Moldavic un Synode contre le Patriarche Lucar, 313-314

Particules des Saints. Combien il y en a, &c co. que c'est parmi les Grecs, Paffage fort remarquable, fur lequel une Assemblée du Clergé de France a donné une explication métaphorique, qui détruit le Dogme de la Transsubstantiation & celui de la Présence Réelle.

Paffages des Péres Grecs & Latins, au nom-

bre

bre de cinq cens, qui font contraires aux Decrets du Concile de Jerufalem, renu l'an 1672, fous le Patriarche Dofithée,

Paffages tirez des Livres Canoniques de l'Ecriture Sainte, qui fervent de fondement à tous les Articles de la vériable Créance des Grees, & à confirmer la Confeffion de Foi du Patriarche Lucar, depuis la page 237. jufqu'à 244.

Patentes des Evéques qui n'ont pas les conditions nécessaires pour les rendre dignes de Foi, 405

Patriarches. D'où ieur est venu ce nom anciennement, 7 Patriarches Latins intrus en peu de tems,

Patriarches Latins intrus en peu de tems, au nombre de quatorze, dans le Siége de Constantinople \*. 7

Péra de Conflantinople où habitent les Ambaffadeurs Chrétiens qui ont des affaires à la Porte Ottomane, de plufieurs Grees, avec des Réformez & des Papilles. Defcription de ce lieu, qui elt le plus charmant de l'Europe, 58

Pérotes du Fauxbourg de Constantinople, où il y a une Communauté de Grecs, en cartie Latinifez, qui ont rendu plusieursfaux témoignages en faveur du Papiline,

Perpétuité de la Foi, que les Docteurs de Port-Roial ont faussement attribuée à l'Eglife Romaine \*, Persécutions que souffre l'Eglife Grecque, 2

Personnes errantes & inconnues, ne sont

point dignes de foi,

Pictolomini, Maitre des Cérémonies du Pape Less X. a corrompu l'ancien Cérémonial Romain, dans lequel on trouve
tour ce que les Réformes enfeignent contre la. Tranflublantiation, & touchant la
néceffité de la Communion fous les deux

Espéces, pour les Laïques, Prédestination. Difficultez d'un Patriarche Grec là-dessus, 184. Ce que les Grecs de Jeruslaem en out déciéd, 374 Préjugez des Papistes, tournez en divers

fens \*,
Prélats de France à la tête des Dragons \*,
6. Ces mêmes Prélats calomnient les
Puilfances Souveraines, 477-478-479
Prérogatives des Patriarches de Conflanti-

préfence réelle de Jesus Christ dans l'Eucharistie, niée par les Grees, t 81. 183. 147. Par les Aureurs du Concile de Jerufalem, reno l'an 1672. Jous le Parriarche Défitée, 295. 296. 297. Et par us autre Concile de trois cens trente-huit Evêques Grees, 363. 329. jufqu'à 416. Le rout en conformité de ce qu'en ont dit les anciens Péres Grees & Latins, citez dans les pages, 136. 257. 258. 403. 425. 466. 497. 258.

Prestation de Serment, absolument nécesfaire pour la validité des témoignages, 515 Prétextes dont les Grecs se servent, pour ne donner pas aux Latins des Consestions de Foi, ou des Attestations de leur

Créance, 455
Preuves d'un Jugement fommaire, ne font pas fufficantes pour un Jugement définitif & abfolu, 514

Primauté des Papes rejettée de tous les Grecs, 429 Princesse qui renverse les bons desseins d'un

Synode des Grees, 316
Principe fondamental de la Réformation, felon un Patriarche Gree, 118, 120

Priviléges accordez par le Grand Seigneur aux Patriarches Grecs, 59 Priviléges des Grecs abolis à la follicitation des lefuites, 162

des Jesuites,
Procès très considérable sur les matiéres de
Religion entre plusieurs Grees Insulaires,

Prodiges effroiables de la colére de Dieu parmi les Grecs, 196 Projet de la destruction totale des Réformez.

En quel tems il a été formé dans le Papilme \*, 3 Projet d'une bonne Réformation Eccléfia-

flique, contenu en trois paroles, 176
Projet des Latins pour rendre l'Isle de Chio
toute Papiste,
Propositions générales indéfinies, ne prou-

vent pas ce qui est contesté par des propositions générales absolués, 908 Propriété & énergie des termes que les idiots ignorent, rend leurs témoignages nuls, 512

Protonotaires Grecs. Quelle est leur Charge, 333-334 Providence Divine. Ce que les Grecs de Jerusalem en diseat, 375. Plusieurs Pacfages de l'Ecriture Sainte là-dessus, 34t1

342. 343.
Purgatoire nié par les Grecs, de même queles Limbes, 357. 421. Cette même Doctrine, est confirmée par les Péres & par Y y y 3

les Docteurs Papistes, 411. 423. 428

Uerelles & animolites qui le rencontrent entre des perionnes, & fur tout parmi les Eccléialtiques, en mariére de Religion, rendent leurs Attellations nulles dans chaque Parti, 517

Querelles & debats de plusieurs Moines & de plutieurs Prélats dans les premiers Siécles du Christianisme \*,

Querelles & divisions parmi les Grecs & les Latins des Illes de l'Archipel, fur les matiéres de Religion, 408, 469 Question de Fait très importante pour l'é-

Quellion de Fait très importante pour le claircilliement de laquelle le Roo de France & fes Ambaliadeurs à la Porte Commane, out fait agit diverses personnes, mis en œuvre toutes fortes de moisse, & emplois de groifes fomment, avoir l'Oticit, comme cels agroft dans les Lestes de les Resistions d'un Minite d'Elat, inférées dans les pages 463-464-467, Ouellons dangerundes, rejettées des Grees,

Questions & interrogatoires de ceur qui le veulent prévaloir des réponses des témoins faites en leur faveur, rendent les dépoifaitons de ces mêmes témoins entiérement nulles, 515

Queltions qui roulent fur des termes spécifiques, ou sur des expressions grammaticales, de quelle manière elles doivent être prouvées, 109

Questions spéculatives de la Théologie Scholastique des Latins, inconnues aux Chrétiens Grees des Païs Orientaux, 422

Quéteurs du Mont-Athos, au nombre de fix mille. Quelle eff la Religion de ces Moines Grees, & combien de bassessis ils sont en mendiant dans toutes les Provinces de la Turquie, de la Perse & de la Moscovie.

R Afinemens de la Théologie Scholastique des Latins, inconnus aux Grees,

Rage & desespoir d'un Ambassadeur de France, Adversaire des Grees, 217 Raguze. Particularitez remarquables de cette République, très dissérente de toutes celles de l'Europe, 37

Raifons frivoles dans un témoignage, le rendent nul, 511. 512

Raifons tirées des Ecrits qu'on ne produit pas, font entiérement nulles en matiére de preuve, fur toutes fortes de matiéres.

Réalité du Corps de Jefus Chrift dans l'Euchariffie, détruite par les Péres de l'Egife, 403, 404, 409, 406, 407. Et par un Concile de trois cens trente-huit Evêques Grees, 408, 409, 410, dec. julqu'à 416, Réformation de tout le Papifire, contemué

dans un Projet de trois paroles, 176
Refus que font ordinairement les Grees de
donner aux Latins des Atteflations de
leur Créance, 7. 455
Régime Ecclétiaflique des Grees, parqui il

elt violé, & pourquoi, 150
Réglemens, Suatuts & Decrets des Conciles
& des Synodes, en quels cas on les peut
rejetter, 204

Régles fondamentales de la Jurifprudence, mifes en ufage dans ce Volume, fous la forme de cent Axiomes, depuis la page 502, jufqu'à la page 528.

Reiteration de témoignages, faite par les mêmes perfonnes fur le même fujet, les rend fulpects, 218 Relations, Lettres, Atteftations & Ecritu-

res, envoices des Pais étrangers, font beaucoup inférieures aux preuves qui réfultent des témoignages rendus de vive voix, & rédiger par écrit d'une manière juridique, par devant les perfonnes conflinées en autorité pour cela , 514

Relations très importantes d'un Ambalfadeur de France, & d'un Sécrétaire d'Ambalfade de la même Couronne, touchant la Religion des Grecs, 454, 463, 464, 465 Religion des François, différente de celle des autres Chrétiens, 232

Religion des Grecs modernes, contenue dans vingt-huit Articles, dreffez par des Nonces et par des Agens de la Cour de Rome,

Remarques de Mr. Paire 664-388-429

Remarques de Mr. Pajon, 1817 16. Methodes de Controverse , 6
Remontrance Chrétienne d'un Ambassadeur

d'Angleterre, faite au Grand Vizir de Confiantinople, en faveur des Grees, 224 Réprobation. Ce que les Grees de Jeru lalem en disent, 374 Réputation mauvaise de ceux qui attestent

quelque chose, rend leurs témoignages nuls, Revenus des Patriarches, des Evênues

Revenus des Patriarches, des Evêques & des Curez Curez Grees, tentée diverfement à fa Cour de Rome, 212

Rhodes, Plusieurs choses remarquables de cette Isle, où il y a des Grecs, 106 Richesses iniques des Patriarches Grecs, 64

Reset, Miniftre. Extraits de deux Lettres qu'il écrivit à Mr. David Le-Lea de H'albrem, pour avoir la communication des Lettres de Patriache Lucar, 168 Roi d'Angleterre griévement offenté par des jefuites, & par un Arabañádeur de France à Confiantinople, dans une affai-

rance a Contrantinopie, dans une anareconcernant la Religion des Grees, 222. 226.

Roffi, Emilfaire de la Cour de Rome. Ses fourberies contre les Grees, 210. Il fut

mis dams un Cachot avec les fers aux pieds, à Confiantinople.

S.

Acremens de la nouvelle Loi, ne foat que deux, felon la Créancedes Grees,

Jue deux, felon la Créance des Grees, qui en cela eft conforme à celle des Réformez, 246. 427. 435. 436. Quelle en el la matière, la forme d'Ichicace. 143. 143. 144. 145. 146. 151. 153. 183. Et depuis la page 406. jufqu'à 416. & 432. 433. 434. 435.

Sanderus, Jetuite. Son dénombrement des Erreurs des Grees, 138. Contenu dans l'Histoire de Galanns, imprimée à Rome, 432. 433. de.

Sartorio, Ministre Réformé à Péra de Constantinople. Les Éloges que lui donne un Patriarche Grec, Satellites de la Cour de Rome. Ce qu'ils

font parmi les Grecs, 161 Schiffmes entre les Grecs & les Latins \*, 7 Scholaftiques. Néceffité de s'éxercer dans leurs disputes, 51, 52

Secours des Turcs, imploré par le Pape Pie Second, 20

Suctes des Grecs, & leurs principales Héréfies,

Sens propre & fignification particulière de tous les termes qu'il faut éxaminer dans les témoignages, avant que d'y ajoûter

Sens Tropologique & contraire au Dogme de la Transsubstantiation, reçû par plus de cinquante Prélats & Docteurs de l'Eglise Gallicane, 416

Sentence du Grand Seigneur, par laquelle tous les Jésuites furent bannis de ses Etats, à caufe de leurs Impostures contre les Grees, 229

Sentimens avantageux des Grecs touchant la Doctrine des Réformez, 116.119

Signature des Prélats Grecci & des autres perionnes qui ons approuvé les Anathémes d'un Synode de Conflaminople, 330, 331, 332. Celle des Prélats Greccs & des autres personnes qui our approuvé les Decress d'un Synode de Jainme a Modarie, comment de l'année de l'année de l'année de cher, de l'épt Eréques, de phifeen Modnes & autres Grecca qui outraifié le Coneile de Jérufalem tenu l'an 1672. fous le 446. Où il y a trois l'Planches qui contiernant toutes les fignatures de parquès de ce Concilie, gravées an naurel fur le manuffalem grand qu'en a cét enrole de Jérufalem.

Signe de la Croix. Doctrine fabuleuse de deux Patriarches & de quarante Evêques Grecs là dessus, 460-

Simoniaques & autres qui ne peuvent point

sttefter validement,
Sincérité & droiture de ceux qui raifonnent
doivent être connuës avant que d'ajoûter
foi à ce qu'ils difent,
Singularité des témoignages qui ne prouvent

rieu. Eu quoi elle consiste,
Solliciteurs de témoins sont récusables en
tout ce qu'ils attestent sur le même sujet
que cest émoins dont ils ont mendié les dé-

positions,
Sommes immenses offertes aux Grecs par
des Papes,
212:

Sophiftes de la Gréce. Ce qu'ils oat dit de plus captieux, ou embarassaut, ét ce qu'on leur a répoudu, 48. 49. 50. 50Sophronies, Métropolitain Grec, enseignant

la même Doctrine que les Réformez, 116.
Sottifes & superstions qui deshonorent la Religion parmi les Grecs & parmi les Latins,

Specifications nécessaires dans les témorgnages pour leur validité. \$14.515.516 Stratageme dont les Cophtes Grees se servireut pour tromper le Pape Clément huitiéme.

Subornation de témoins fe fait par les luterrogatoires qu'on leur donne, & par les demandes qu'on leur fait, Substance du Pain & du Vin de l'Eucharistie-

represente le Corps & le Sang de Jésus-Yyy 4. Christi Christ après la Consécration sans qu'il se fasse aucun changement de la substance corporelle de ces alimens, sclon la Doctrine de trois cens trente-huit Evéques Grecs assemblez dans un Concile du huitiéme Siécle, qui ont nié la Transsubstantiation, comme les Réformez la nient maintenant. Les preuves de ce Concile font depuis la page 408. jusques à 416. Et les Péres de l'Eglise qui ont enseigné formellement la même chose sur ce Dogme contraire aux sentimens du Papisine, sont citez dans les pages 403.404 405.406.407.

Symbole de Saint Athanase tallité par les Latins, felon le fentiment des Grees, 142 Synodes convoquez contre le Patriarche Lucar, par des Affaffins, des perfides & des fcélérats, 311.312.313.314.

Ablature des Inquisiteurs. Ce qu'elle ordonne pour ternir la réputation des

Talifmans en ufage parmi les Grecs modernes, 53. Ce qu'en ont dit de plus folide & de plus curieux divers Auteurs anciens, & les Philosophes modernes, avec ce qu'on en trouve dans l'Ecriture Sainte, 54. 55.56.

Tarquin Icsuite écervelé. Ce qu'il entreprit à Rome contre les Grecs. 117 Témoignages quels qu'ils soient, ne doivent

jamais être reçûs pour valides, lors que ceux qui en font les auteurs, ou les approbateurs, fe trouvent fuspects, ou charges de quel que mauvais reproche, s'ils ne s'en iustifient pas.

Témoignages rendus par plus de cinq cens fauifaires qui ont calomnié lesRéformez . 30. & 497. 498. 499.

Témoins officieux qui déposent volontairement, ne prouvent rien, 505 Tenedo. Ille de l'Archipel, où il y a des

Grees. Ses particularitez, Teneur des Ecrits n'étant pas entiérement

connue , rend nuls les témoignages de ceux qui en parlent. 508 Termes généraux emploiez dans les Atteftations, ne fignifient ordinairement rien de

Tetera, Grec de naissance, & fameux Chef des Cofaques, déguise fa Religion en fa-

veur du Papifine, rend de faux témoignages à la sollicitation des Jésuites, & leur donne cent mille écus par testament, 466.

467. Théologie scholastique des Latins inconnuë aux Grees.

Tintamare effroiable des Grecs de Jérufalem dans une Procession supersticiense qu'ils font tous les ans, avec mille bouffonneries & hurlemens de possedez , 443 444

Traditions de l'Eglife & des Péres. Quelles font celles qu'on doit rejetter, & celles qui font reçues de tous les Chrétiens, 274. 275. Quelles sont celles que les Grecs im-prouvent, 127. 174 277. Et celles qui sont favorables aux Réformez, ou qui détruifent le Papifme felon l'opinion d'un fameux Jésuite \*, 25. Ce que les Grecs de Jérusalem en disent se trouve conforme aux sentimens des Résormez.

Traductions & Extraits des Actes faits fans

aucune formalité juridique, ne sont point dignes de foi, Translubstantiation. Son origine dans l'Eglife Romaine \* , 4. & 415. Histoire tres remarquable fur les grandes contestations que ce nouveau mot barbare a causé parmi les Grees, d'abord qu'il a paru dans un de leurs Cathéchifines Grecs, 72 73.74.75. Cererme nese trouve point dans les anciens Auteurs Grecs, 398. Deux Synodes Grecs tenus contre le Patriarche Lucar, & inférez dans le Concile de Iérufalem de l'an 1672. l'ont rejetté, & la Confession Orthodoxe des Grees le détruit par fes explications, 399. Les Passages des Péres y font aufli contraires, 403. 404. 405. 406. 407. Ce que les Grecs modernes entendent par ce mot de Translubflantiation, 295. Le nouveau Dogme que l'Eglise Romaine a établi par ce terme est rejetté des Grecs, 181.183.323. 324. Il fût déja détruit dans le huitième Siécle par un Concile de trois cens trente-huit Evêques Grecs, 408. 409. Et les Docteurs de Port-Rojal & les Prélate de France n'en disconviennent pas euxmêmes, comme on l'a prouvé depuis la page 410. jufqu'à 416.

Tréfor précieux dans des vases de terre. Crasse ignorance & sentiment très absurde des Grees de Jérusalem qui ont appliqué au Sacrement de l'Eucharistie, ce que Saint Paul dit là-dessus du Trésor de

l'Evangile, Tribunal de la prétendue Infaillibilité da Pape & de l'Eglife, n'a sucun fondement

dans l'Ecriture, selon les Grecs de Je-306. 307. 308 Triomphe chimérique des Jesuites, parmi

les Grecs en Orient, Trophées imaginaires du Docteur Arnaula

& des Prélats de France, sur les matiéres de Controverse qu'ils out agitées con-

tre les Réformes \*, 4 Tropologie touchant le Sacrement de la Sainte Céne, reçûe par cinquante Prélats & Docteurs modernes de l'Eglise Gallicane, d'une manière conforme aux sentimens des Réformez contre la Transsubflantiation ,

Turenne, Maréchal de France. Ce que ce fameux Général d'Armée a fait à l'occafion d'une Confession de Foi des Greer,

Turretin, Professeur à Geneve, dépositaire d'une Lettre du Patriarche Lucar, adreffee & feu Mr. Diodati ,

Turrien, Jesuite, s'efforce inutilement de soutenir les Décrétales supposées par des imposteurs, sous les noms des Papes de

Rome \* Tyrannie de l'Eglise Romaine, reconnue & condannée par les Grecs, & par le Concile de Jerusalem, tenu sous le Pa-triarche Dossbée, 306. 307. 308 Tyrannie & vexations des Patriarches Grees

que le Grand Seigneur favoriso, par ses Barats & Patentes,

7 Alets de Chambre d'un Patriarche Grec, qui fignent les Decrets d'un Synode. & font de grotfes bévues par ignorance, 335 Validité de la Confécration de l'Eucharistie & de l'administration des Sacremens parmi les Grecs, ne dépend, ni de l'intention du Prêtre, ni d'aucuu Formulaire, ou nombre précis de paroles,

Validité des témoignages, dépend absolument des raisons par lesquelles il paroît qu'ils ne contiennent rien qui ne soit très véritable.

Variations dans les Témoignages. éxamen elles requiérent, Variations des Signatures de plusieurs Grecs, fur deux Manuscrits d'un même Synode,

328. 329. 330. 331 Variété des Dogmes de la Religion, fort étrange dans tous les Siécles. D'où elle

procéde \*. Veccus, Patriarche Grec de Constantinople,

de quelle maniére il s'expliquoit touchant la Proceffion du Saint Esprit, & pour-quoi il fut déposé & envoie en éail, 371 Venateur, Théologieu Grec, Latitudinaire, censuré par un Patriarche d'Aléxan-

drie, fur ses seutimens pour la tolérance des Hérétiques, 178.180 Véuération du Sacrement de l'Eucharistie, rejettée des Grees,

Vérité. Quand elle est altérée ou supprimée par des térnoins dans quelque partie de leurs dépositions, ils ne doivent point être crûs fur le refte,

Violences du Papilme contre tous les Grecs qui lui résisteut,

Visions & extravagances du Patriarche Dofithée de Jerusalem, Uniformité de témoignages dans toutes les

exprefiions, les reud nuls, Union chimérique des Grecs & des Latins au Coucile de Florence,

Université de Geneve, écrit au Patriarche Lucar , Vœux des Régles Monastiques, ou autres, qui engagent à l'obéiffance de quelque

Supérieur, rendent nulles toutes les dé-positions que ces Moines font ans la permiffion de leurs Supérieurs, ou à leur follicitation, 521. 522 Voix funeste & fatale des Moines, & la nul-

lité de leurs témoignages, Vol de quatre mille Ecus, fait chez un Imprimeur Grec, à la follicitation des le-

fuites, & par les meuées d'un Ambassadeur de France à Constantinople, Urbain VIII. Les Relations adressées à ce Pape par ses Nonces, qui contiennent des preuves en très grand nombre pour

démoutrer que les Points foudamentaux de la Religion Grecque sont beaucoup plus conformes à ceux des Réformez qu'à ceux du Papisme, & sur tout pour ce qui concerne les Sacremens,

Vúes & intérêts des Nations qu'on ne connoît pas, rendent leurs témoignages nulsdans les Païs étrangers où ils sont produits par ceux-là même qui les ont fait :

forger à leur avantage, 507
Wilhem, [Mr. David Le-Len de ] Confeiller des Princes d'Orange, &c. fait deux Voiages en Orient, & acquiert l'esti-me de plusieurs sçavans Personnages, quilui ont écrit sur diverses matiéres de Littérature, & de Religion, comme entre-

Zzz

Erophagies, on Jednes des Grees. En yeu oil its confident, 187. De quelles vertus à bonnes œuvres ils doivent être accompagnez, felon la Dokrine d'un Patriarche d'Alfesandrie, 185, 188 Acopotame, L'un des vingt grands Mona-flètes du Mont-Althos, Quelle eft la Religion de fir mille Caloyers Grees men-

d'ans, qui habiteut dans ce lieu, 476

Abnus, Patriarche de toute la Secte des
Cophtes Grees. La Doctrine, les
Erreurs, les Maximes & les déportemens
bizartes de ce Perfounage, répréfentet,
dans une Relation très curreure, faite par
un Patriarche Gree, réfidant au Grand

Caire en Egypte,
Ybero. L'uu des vingt grands Convents du
Mout-Athos, où il y a fix mille Pandoques, ou Caloyers Grees meudians. Quel-

le est leur Religion, Ytaque. Ille de la Mer Egée. La Consession de Foi des Noines Gress de cette Coutrée, consondué par les Docteurs de Port-Roial avec celle des Caloyers de deux autres Illes. 471

Zampi, Millionnaire Papal en Orient, etenoigne que pulifieurs Pretres Grese ne font point bapelle. Confedica de la Santa Medica es, una Ecclesialiques, que Séculiers ". 23-07. Zelé cruel de babrar de Papaline. Ses hotribles Carnages, Zelé faux de outré des Scythés de des Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la Cardenais de la

thaginois\*,

Zimri, dout la dégradation est comparée
à celle d'un Patriarche Grec,

Zirauie, discorde & jalousies, qu'on trouve parmi les Patriarches Grecs,

63

Fin de la Table Alphabétique.



Fautes

#### Fautes d'Impression.

Page 11. ligne 28. Arménien, lifez Arminien, p. 13. l. 27 Lantarel, lifez Santarel, p. 20. l. 17. Eugene, lifez Pie II. p. 59. l. 6. Signée, lifez Sigée, p. 94. l. 31. foi , lifez Loi , p. 95. 1. 25. foi , lifez Loi , p. 96. 1. 31. qui nous paroit sufficante , lilez qui ne nous panoît pas suffis ante pour résoudre le doute du Patriarche Lucar, mais très propre à saire sentir les difficultez de la contrarieté apparente, &c. p. 167. l. 33. de Wilhem, sjoutez Fils de David Le-Leu de Wilhem, Prefident, &c. p. 184. l. 8. cam wester, lifez nam ewster, ibid. l. 13. bonarasieru, lifez bararasieru, 18c. l. 18. neum, lifez escena, ibid. mane, lifez manie, ibid. himas, lifez hime, ibid. im Somino, lifez im Domies, ibid. Vadu, lifez Vades, ibid. songes deures, lifez compectares, ibid. 1. 24. 25. 26. 27, vanu, lifez vani, madu, lifez mudit, engen, lifez engen, forme m., lisez junguion. eduziones, effacez la virgule de mettez la après secorior, p. 156. l. 1. vante le mot volontiers, p. 187. l. I. ob. lifez ab. ibid. l. 14. zammian anne, lifez zamening ainya. ibid. 1. 18. paffées, ajoutez par les macerations du corps de ceux qui coucheur fur la dure, p. 189. l. 18. sanguis, lifez sanassis, p. 196. l. 26. pluficurie, lifez pluficurs, p. 202. l. 12. altrecationis, lifez altercationis, ibid. l. 15. négotionem, lifez negotiorum, p. 104. 1. 8. fuducha, lifez feducha, p. 207. 1. 13. libertate, lifez libertati, p. 210. l. 22. Jesuitico: Gracanicus, lifez Jesuitico-Gracanicus, p. 221. l. 22. fascinus, lifez facinus, p. 226. 1. 9. in furrectionis, lifez infurrectionis, p. 238. 1. 6. in, lifez in, ibid. 1. 7. wasayias, lifez wasayias, p. 239. 1. 8. Dicu tout Grand & tout Puillant. lifez Dieu fouverainement bon, p. 240. l. 17. martieberen, lifez martieberen, p. 241. l. 7. wine, lifez wine, ibid. l. 27. ween, lifez weine, p. 243. l. 39. Servicede l'Eglife, ajentez, quand ils s'en acquittent fidelement, p. 244. 1. 38. appliquée, sjontez & approprice, p. 246. l. 6. des Sceaux, ajoutez & des gages, p. 247. l. 14. e mens, lifez orane, 1. 148. 1. 23. λίπαλγεώται, lifez λώπαλαγώτται, p. 250. 1. 16. « mia, lifez imia, p. 253. 1. 6. wwwie, lifez warme, p. 256. l. 28. ayarm, lifez ayadin, p. 257. l. 21. daning, lifez λαθέω, p. 263.l. 5. άραπε τως, lifez άραπτως, ibid. l. 10. εύαγαε, lifez ένώρες, p. 264.l. 2. ete, lifez écoute, ibid. l. 20. έγω μεθα, lifez έγωμεθα, p. 266.l. 2. θεωταικ, lifez Suerara, ibid. 1. 7. & 8. qu'il fut embelli, lifez qu'elle fut embellie de nouveau & dounée, p. 272. 1. 4. nurfe, lofez mire, p. 274. L 25. plufieurs Controversiftes, lifez des Controversities, p. 278. l. 12. & 13. xaranno, lifez varramor, p. 287. l. 17. lis amgiens, lifez les Théologiens, p. 293. l. 5. donlaires, lifez dont est, ibid. reits, lifez bries, ibid. l. 7. de secourir ses Brebis que par la voix, lifez d'alter au secours de ses Brebis qu'en enteudant leur voix; ibid. l. 15. view. lifez tiew, ibid. l. 18. sowned by lifez sowne Edw., p. 195. l. 7. cient, lifez een, ibid. l. 9. een, lifez een, p. 197. l.5. megeinable, lifez megeinable, ibid. l. 4. insert, lifez insert, ibid. l. 12. zerowe, lifez zerowe, p. 199. 1. 8. stylnine, lifez sepálme, p. 307. l. 3. eia, lifez sime, ibid. l. 16. etnim, lifez abim, p. 306. l. 23. versum, lifez varioum, ibid. l. 18. ramudem, lifez banudem, p. 300. l. 1. andre, lifez anrie, p. 321. l. 27. 1639. lifez 1638. p. 321. l. 12. épán. lifez épán. lidd. l. 13. vé, lifez vé, p. 323. l. 4. anrie, lifez ándre, tidd. l. 29. Protecie, lifez Protece, p. 328. l. 44. cinq. lifez epaner, p. 334. l. 42. & 46. Protecincille, lifez Fro-Protein p. 338. 1. 44. cinq. lifer quarte, p. 334.1. 4.9. & 60. Protoconcelle, lifer Pro-toffycelle, p. 338. 1. 56. air., lifer air., p. 344.1. 4.9. & 60. Protoconcelle, lifer pro-Secret dir, p. 371. 1. 47. medium, lifer air-lifer, p. 366.1. 27. high, lifer all plants of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the protocology of the se trouve dans cette Remarque entre la Vulgate & la Version des Septante qui ne con-Z11 1 cerne

F

0

5.2.231

ceme point le Nouveau Teflament, p. 394. l. 30. humbe, hife handbe, hid. 1. 31. humbe, hife dabbe, bid. 1. 34. humbe, hife dabbe, p. 399. l. 21. hubbe, hife hold, l. 31. humbe, hife handbe, p. 399. l. 21. hubbe, hife hold, l. 31. dabben, hife homme, p. 444. l. 9. hubb, hife higher handbe, l. 62. leight, l. 62. leight, l. 62. leight, l. 62. leight, l. 62. leight, l. 63. leight, l. 63. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l. 64. leight, l

gme in.

Il y a quelques fautes dans les Originaux Grecs Manuscrits, que nous n'avons point
corrigées dans cet Imprimé, taiffant au Lecèteur la liberté de juger si elles viennens da
fere vulearie, ou de la faute des Auteurs mêmes, qui ont peut-être omis, ou aiodré-

par mégarde, quelques caractéres de peu de conféquence.

par megnor, quesques erractives de par de Confequence.
Ceux qui pourroient révoquer en doarce qui ai fét dit lapage 477. & 478; de cet Ouvrage touchant les Confeilions de Foi des Arménieus, entroveront la confernation dans
le 3. Volume des Preuves Authentiques da la Parpéturi de DoGenra de Port-Roial,
la la page 457. & dans les douze fluvantes du 20. Chapitre da S. Livre, & à la page 80,
du Recueil des Pfeces qui foin à 1a fin du même Volume.

On n'a pas inféré dans ce Volume les Articles du Concile de Jérnilem qui out été imprimez en François dans ce même Ouvrage des Doêleurs de Port-Roial, ni toute les Préfaces de les Doerets qui ne sont d'aucune conséquence pour les faits dont il s'agit maintenant ici, attendu que chacun peut contentre la curloité touchant ce qui n'eft point utile pour notrebute ni litant l'Edition Latine de ce Concile, faite à Paris "lan 1676.

#### AVIS.

E Tabian de la Cour de Roues, compell par le Sient Aymon, aines tel mis faus la prefie hi an alpira, et juife par un inge Extrait de quartes pages, faux accument production, si Réfusition dans le trent-feptible l'once du Journal des Syrmons de Paris, à la fin de d'etiele de Mins d'abai 1707; il 19 fig fift deux an une concrevèrites, dans la fin de la fin de l'abai 170; il 19 fig fift deux an une concrevèrite deux encren l'Approbation qu'un fispoje que the de Manar aveu étienne du Pape 15 de que quiene autre prépueux, aveus que le péblir fiu Exposition de la Déclin de l'Egitte Catholique; mais cela deux neumpatible avec errains fait, s'ri remorquables, qui se fam par entirement développe, deux en étricité, l'Attoré pre le Lechers de la paffica par contienne d'évolgen, deux est révires, l'Attoré pre la Lechers de la paffic que par la commande developpe, deux est révires, l'Attoré pre la Lechers de la paffic qu'il commandepres au Parlic, fers qu'il avea achev q'actique autres Ouvrages plus inspirate parties apparent aux parlic il travaille faux retière.

5.2.231

5.2.231

